# ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE

Herausgegeben von GUSTAV GRÖBER

1894

18. Band

Unveränderter Nachdruck 1968



JOHNSON REPRINT CORPORATION NEW YORK LONDON



# ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE

Herausgegeben von GUSTAV GRÖBER

1894 18. Band

> Unveränderter Nachdruck 1968



JOHNSON REPRINT CORPORATION NEW YORK LONDON

Reprinted jointly by Johnson Reprint Corporation, New York - London and Akademische Druck - u. Verlagsanstalt, Graz / Austria by arrangement with Max Niemeyer, Tübingen

This edition is an exact photo-offset reproduction of the original edition published by Max Niemeyer, Tübingen

© Max Niemeyer Verlag Tübingen 1968
Photomechanischer Nachdruck der
Akademischen Druck - u. Verlagsanstalt
Graz / Austria
Printed in Austria

# INHALT.

| the same that the same of the | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TEXTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| V. Finzi, Di un inedito volgarizzamento dell', "Imago mundi" di Onorio d' Autun (30. 8. 92.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I     |
| W. Rudow, Neue Belege zu türkischen Lehnwörtern im Rumänischen Forts. (15. 4. 90.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74    |
| PH. AUG. BECKER, Der sechssilbige Tiradenschlussvers in altfranzö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| sischen Epen (4. 7. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112   |
| O. SCHULTZ, "Nat de Mons" oder "n'At de Mons (15. 7. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124   |
| O. SCHULTZ, Zum Übergange von Eigennamen in Appellativa (15. 7. 93.) O. SCHULTZ, Über die älteste Urkunde in sardischer Sprache und ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130   |
| Bedeutung (15. 10. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138   |
| TH. KALEPKY, Zur französischen Syntax (18. 7. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 159   |
| H. SUCHIER, Clothars des II. Sachsenkrieg und die Anfänge des Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| zösischen Volksepos (15. 1. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 175   |
| R. ZENKER, Zu den Briefen des Raimbaut von Vaqueiras (25. 1. 94.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 196   |
| G. COHN, Desver (15. 11. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202   |
| A. HORNING, Zur Wortgeschichte des Ostfranzösischen (2. 1. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 213   |
| A. HORNING, Zur Behandlung von Ty im Französischen (28. 1. 94.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 232   |
| PAUL MARCHOT, L'accusatif en -ain des noms de femmes (15. 12. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 243   |
| L. ZÉLIQZON, Glossar über die Mundart von Malmedy (27. 1. 94.) R. RENIER, Di una ignota traduzione spagnuola del "Fiore di virtù".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 247   |
| (5. 2. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 305   |
| V. FINZI, Il "Pianto della B. Vergine" (6. 2. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 319   |
| A. RESTORI, Un codice musicale pavese (24. 12. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 381   |
| A. TOBLER, Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik (28. 5. 94.)  F. SETTEGAST, Die letzte Tirade des Rolandsliedes und die Beziehungen desselben zum thüringischen Kriege vom Jahre 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 402   |
| (1. 5. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 417   |
| O. SCHULTZ, Ueber den Ortsnamen Orange (17. 4. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 425   |
| E. GESSNER, Das spanische Relativ- und Interrogativpronomen (23. 3. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 449   |
| TH. KALEPKY, Zur französischen Syntax (3. 4. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 498   |
| TH. BRAUNE, Neue Beiträge zur Kenntnis einiger Wörter deutscher Abkunft (15. 2. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| H. SCHUCHARDT, Das baskische Zeitwort und Julien Vinson (27. 6. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 513   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 532   |
| VERMISCHTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| GEORG C. KEIDEL, A New Manuscript of the Evangile aux Femmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| (29. 6. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 267   |
| Hugo Andresen, Zu Bertran de Born (24. 8. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268   |

| S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| V. CRESCINI, Per la Satira di Pietro d'Alvernia (8. 4. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270  |
| G. BAIST, Ein falscher Pair (18. 8. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 272  |
| G. BAIST, Oliverus daemon (9. 7. 92.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 274  |
| THURNEYSEN und BAIST, Somes, soms und som (23. 10. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 276  |
| G. BAIST, Fustagno (18. 3. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280  |
| H. Suchier, Französische Etymologien (29. 11. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 281  |
| J. Ulrich, Etymologien (6. 10. 93; 4. 12. 93; 24. 12. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 284  |
| H. Suchier, Urkunde Joinville's (29. 11. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 430  |
| P. MARCHOT, Französische Etymologien (15. 2. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 431  |
| H SCHUCHARDT, Prov. altfr. bloi (30. 4. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 433  |
| W. Corscini Angora per la satira di P. d'Alvernia (26. 6. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 539  |
| P. DE MUGICA, Supresión de la vocal enclítica de los pronombres en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| el Poema del Cid (2. 6. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 540  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| BESPRECHUNGEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| E. MARTIN, Léopold Sudre, Les sources du Roman de Renart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 285  |
| C. APPEL, Oscar Schultz, die Briefe des Trobadors Raimbaut de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Vaqueiras an Bonifaz I, Markgrafen von Monferrat (4. 11. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 293  |
| W. MEYER-LÜBKE, B. Gorra, Lingue neolatine (4. 2. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 296  |
| TORIER W MEVER - LÜRKE, Romania Nr. 87-88 (4. 1. 94; 4. 2. 94;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0    |
| - 28. 2. Q4.) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 296  |
| P. Wirest Giornale Storico della Letteratura Italiana XXI 1-3 (12. 2. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300  |
| MEYER - LÜRKE G. Rydberg, Le développement de lacere dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1100 |
| les langues romanes (4. 2. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 434  |
| G. GRÖBER, A. Schiber, Die fränkischen und alemannischen Siedlungen<br>in Gallien, besonders in Elsass und Lothringen (2. 4. 94).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440  |
| B. Wiese, Henry Schofield, A. M., The source and history of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180  |
| B. Wiese, Henry Schoffeld, A. M., The source and in the Seventh novel of the seventh day in the Decameron (15. 5. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 448  |
| Posichtigung: H Tiktin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 448  |
| A STATE CONTROL Mystères provencaux du quinzième siècle publies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| nour la première fois avec une inflouderton et un garden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 546  |
| par A Teanroy et H. Teulle (13. 4. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 540  |
| P. DE MUGICA, Cuervo, R. J., Diccionario de construcción y régimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| de la lengua castellana. Tomo primero A—B; tomo segundo C—D (19. 6. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 552  |
| A. TOBLER, W. MEYER-LÜBKE, Romania No. 89 Janvier, No. 90 Avril-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Tuin. XXIIIe annee, 1894 (10.5.94 u. 10.7.94, 20.4.94)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 556  |
| B WIRSE II Propugnatore. Nuova Serie, Vol. V, Parte I. Parte II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -6-  |
| 1892. Vol. VI, Parte I. 1893. (15. 5. 94).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 562  |
| The same of the sa | ***  |
| K. Schmidt, Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 573  |
| 701.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

THE CHARLES TO MANUAL TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF

# Di un inedito

# volgarizzamento dell' "Imago mundi" di Onorio d'Autun,

tratto dal codice estense VII. B. 5. (S. Zeitschrift XVII, 490).

lxij. De igne qui est quartum ellementum.

Ignis qui quartum elementum scribitur, quasi non gignes (sic) dicitur, et a luam (?) usque ad firmamentum extenditur. His tantum est aere subtilior, quantum ater (sic) aqua tenuior. Hic etiam ether, qui purus aer dicitur, 5 nominatur, et perpetuo splendore letatur. De hoc angeli corpora sumunt, cum ad homines missi ueniunt.

# De eodem uulgare.

Lo fogo, che uiene scripto el quarto elemento, e dicto fouco quasi che non genera. E destendesse quasi fin al fondamento o e questo e tanto plu sotille del aere, quanto l aero e plu sotille de l aqua. E questo uiene ancho denominato ether, che tanto s e a dire quanto puro aere. E resplende continuamente cun perpetuale splendore. E gi agnoli prende corpo dal dicto ether, quando uegneno da deo mandati agi homini che sono in que sta 15 presente uita.

#### .lxiij. De septem planetis.

In hoc sunt stelle .vij. Singulis circulis contra mundum feruntur, et ob uagum cursum planete, idest eratione, nominantur. Hec immensa celleritate firmamenti, ab oriente in occidentem raptatur, et tamen naturali 20 cursu contra mundum ire comprobantur, sicut musca, sed in rota molendini circumferetur, ipsa tamen proprio motu contra reuolutionem eius ire uidetur. Hec uero sunt inferius propter obiquitatatem (sic) signiferi uagantes, 23 radiis autem solis prepedite, anomale, idest retrograde, idest stationarie fiunt.

1 C. LXVII. De Igne — 2 Ignis quartum Elementum — gignis dicitur. A luna — 3 aëre — 4 aër tenuior: aqua terra rarior. Hic et Aether, quasi purus aer dicitur, et — 5 laetatur. — Angeli — 16 C. LXVIII. De Planetis. — 17 In hoc septem stellae singulis — 18 Planetae, id est, erraticae — Hae — celeritate — 19 Oriente — Occidentem rapiuntur: Tandem — 20 musca si — 21 circumferretur, — videretur. Haec nec inferius nec superius propter obliquitatem — 23 praepeditae, anomalae, vel retrogradae, vel stationariae fiunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In margine, d'altra mano si legge: "irma"; e così la parola "fondamento" vuol correggersi in "firmamento".

# De eodem (sic) planetis.

In questo sonno vij. stelle, e ciascuna cun proprio circulo era portata contra[f. 22v.]el mondo, et per lo uago corso sono eratione denominate planete. E queste per la grandissima celleritate del firmamento se sforçano d andare da oriente in occidente. Ma nientemeno per lo natural corso sono comprouate d andare contra del mondo sicome mosca, ma in la rota del mollino sono menate in cerco, ma esseno cun proprio mouimento contra la reuolutione d esso pare che uada, et esse mo de sotto, mo de sopra uagando per la tortura di quella che porta li singni, et inpacciate per li radij del sole, deuentano animali, cio senza regula, ouero che retornano in retro, o uero e stationarie, cio che stano.

.lxiiij. De luna.

Luna est primus planetarum, et minima stellarum, sed ideo maior cetes uidetur, quia proximior terre in primo circulo fertur. Huius corpus est globosum, natura igneum, sed aqua promixtum, unde et proprium lumen non habet, sed in modum speculi ex sole illuminantur, et ideo luna, quasi lucina, idest a luce natam (sic) nominatur. Quod autem quasi nubecula 20 in ea uidetur, ea aqua natura creditur, dicitur autem, quod si aqua permixta non esset, terram ut sol illustraret, immo ob uicinitatem maximo ardore uastaret, globus namque eius multo terre est amplior, licet ab altitudine sui circuli uideatur uix modij fundo maior. luna ea partem lucet, qua soli est oposita, ea autem parte obscura, qua a sole est aduersa, 25 a sole uero longius remota lucet tota, non enim crescit, nec imminuitur, sed obiecto terre, lumine, quod a sole accipit, uiduatur. Hec licet cotidie uiolencia firmamenti ab oriente in occidentem feratur, tamen contra mundum nitens, omnia çodiaci signa .xxvij. diebus peruagatur, circulum autem suum .xix. annis perambulare afirmatur.

De eodem uulgare.

La luna s e el primo planeto, et e la plu minima de stelle, ma percio appare magiore, perche la e plu proxima alla terra era portata in circulo, lo corpo de questa e globoso, cio e releuato de natura de fouchi, ma permisclato d aqua, unde non 35 a proprio lume, ma in modo di speculo e illuminato, et in percio luna si e dicta si come lucina cio e che e denominata da la luce. E che se, sicome se neuuleta pare che se ueggia 38 in ella, credesse che sia per natura d aqua, e disesse che se l

<sup>14</sup> C. LXIX. De Luna. — 15 stellarum. Sed — 16 ceteris — proxima terrae — 17 permixtum, — 18 habet. Sed — a — illuminatur. Et — 19 nata — 20 aquae — creditur. Dicitur enim si — 21 illustraret. Imo — 22 terra — ob altitudinem circuli sui vix videatur — 23 Luna — parte — 24 opposita. Ea — parte est obscura, — aversa est, — 25 licet tota sit, tamen crescit, nec minuitur, — 26 obiectu terrae, — Haec — quotidie violentia — 27 Oriente — Occidentem — 28 Zodiaci — 29 affirmatur.

aqua no fosse permesclata, la terra resplenderebe per la luna come fa per lo sole, ma per la uisinitate, che e cun la (sic) grande ardore guastarebe tute le chose, e percio e permisclata di natura d aqua, a cio che refrinni quel nosiuo ardore. El corpo suo. 5 cio e la magnitudine del[f. 23 r]la sua statura, et e molto plu ampla della terra. Auegna che per l'altitudene del suo circulo, pare quasi per grandeza del fondo d uno piccolo uassielo. La luna luce da quella parte, da la quall e constrecta dal sole. E dala parte che sta aduersaria dal sole e obscura. E se fosse 10 posta remossa e luntana dal sole, luse tuta si come fa de nocte, non cresse, ne menima contraposto, ouero spanduto alla terra, lo lume el qual a dato el sole deuenta uidua. Et auegna che questa per força del firmamento continuamenti sia portata da oriente ab (sic) occidente, niento meno contr al mondo intra 15 tutti li singni del codiaco per .xxvij. die peruage ca si demostra, e si come se troua ua per .xix. anni.

#### .lxv. De signis lune.1

Luna quarta si rubeat flamis ab euro acceptis uentos ostros diuidit, si in summo corniculo maculis nigrescit pluuiale mense ostendit exordium, <sup>20</sup> si in medio plenum serenum.

#### De eodem.

Se la luna quando s e quarta se mostra rosa (sic), cun flame tollete da euro demostra uento al ostro. E se en lo cornessello de sopra deuen negra de macle, mostra che co25 mençamento del mese si de esser plouioso, e se se mostra negra in lo mezo, mostra pleno e perfecto sereno.

#### .lxvj. De mercurio.

Secundus planetarum est Mercurius, qui et stilbor, forma globosus, natura igneus, lunam magnitudine uincens, lumen a sole accipiens, signi30 ferum .cccxxxvij. diebus percurens.

#### De eodem.

Lo segondo delli planiti si e Mercurio, che altramente uene dicto stilabor, in sua forma e globoso, cio e releuato, e pictorudo, et e de natura di fuoco maiore dela luna, e tolle el lume dal sole, e chore et per segni .cccxxxvij. di.

18 rubeat quasi aurum ventos ostendet. Si in summo corniculo maculis nigrescit, pluvium mensis exordium. Si in medio, plenilunium serenum. — 27 C. LXX. De Mercurio. — 28 Planeta — Stilbon, — 29 Lunam — Lumen — Signiferum trecentis triginta novem diebus percurrens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il sudd.º cap.º forma parte del Cap.º LXIX del testo intitolato: "De Luna".

#### .lxvij. De Uenere.

Tercius plura (sic) est uenus, aurore et zephalli filius, qui et experius, et uesper rotundus, igneus, contra mundum nitens, ut mercurius signiferum percurens .cccxlviiij. diebus.

De eodem.

Lo terço planeto se uenere, de aurore e de zephare, lo qua (sic) euro uenne anche appellato experio et uespero, et e Rotundo, focouso, e resplende contr al mundo si com fa mercurio, e porta singni in suo cuorso e .cccxlix. di.

.lxviij. De Sole.

10 Quartus planeta est sol, uel phebus dictus quasi solis lucens centis obscuratis, uel quod sit super omnia lucens, spiritus natura igneus, magnitudine occies terram uincens, omnibus stellis lucem prebens, hic ab oriente in occidentem impetu firmamenti [f. 23 v] fertur. contra modum (sic) nitens, 15 per totum çodiacum .ccclxv. diebus graditur. Circulum autem suum .xxviij. anni perambulare traditur, huius presencia diem, absencia uero noctem efficit.

# De eodem uuulgare (sic).

Lo quarto planeta e el sole, et e appellato phebo, si cun chosa che luse en si medesmo. E tuti li altri sono obscuri, a 20 respecto di quello, ouero perche luse soura tute le chose, pleno de spiraculi come de spera, foucoso de natura, octo fiate e maiore della terra e si da luce a tuta (sic) stelle. Et he reportato per forcia del fondamento1 da oriente ad occidente, e splende contr al mondo, per tut el codiaco. ccclxv. di ua intorno. 25 El suo circulo si e manifesto, che ua .xxviij. anni, per la presencia de lui, cio dico del sole, el di si sta, et per la sua absencia sta la nocte.

## De inditio Solis.2

Sicut enim tota die super terram, ita uel sic tota nocte sub terra lucet sub terram. per aquilonalem partem celi peragrans, facit nobis longos 31 dies, et estatem, australem uero percurens, inducit nobis breues dies, et

1 In margine, d'altra mano: "firmamento".

<sup>1</sup> C. LXXI. De Venere. — 2 planeta — Venus, Aurorae, et Zephali — Hesperus Lucifer, — 3 Mercurius Signiferum percurrit trecentis quadraginta-octo diebus. — 10 C. LXXII. De Sole. — 11 Planeta Sol, vel Phoebus, inde dictus, quod solus luceat caeteris stellis obscuratis, — 12 lucens Forma Sphaericus, natura — 13 octies — lumen praebens. Hic — 14 Occidentem — fertur. Sed — mundum — 15 zodiacum, trecentis sexaginta quinque diebus — 16 viginti octo annis — creditur. Huius praesentia - absencia vero eius efficit noctem. - 29 terram. Sic tota nocte lucet sub terra. Aquilonarem partem coeli peragrans - 31 aestatem. Australem - percurrens - breves et

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il passo del Codice che comincia colle parole: "Sicut enim ecc." fino alle parole "et hyems", nel Testo forma parte del cit. cap. LXXII; colle parole "sol in ortu suo ecc." comincia il C. LXXIII: "De Signis solis prognosticis".

hyems, sol in ortu suo maculosus, uel sub nubibus latens pluuialem diem presagit. Si palleat, tempestuosum. Si concauus uidetur, ita ut in medio fulgens radios ad aquilonem et austrum emittat, tempestatem humidam et uentuosam. Si pallidus in igneas nubes occidat, ad aquilolem (sic) dat 5 uentum.

# De eodem uulgare.

Adoncha si come ello, cio dico el sole luce sopra la terra tut el di, chosi luce tuta la nocte sotto terra. E quald (sic) el ua per la parte d aquilone del celo, si fa a nui el di longo 10 la ystate, e alora ua planamentre. E quand el ua per la parte d ostro, ua plu tostamente et fa a nui li di picioli, et allora fa inuerno. Quand el sole in suo nascimento se mostra machioso ouero che sta in ascoso sotto le nuouole significa el di pluuioso, et he tuto pallido el di he pleno tuto de tempesta. Et alguna 15 chosa pare di fora si che le resplendente chose in meçio manda y suo radij uerso aquilone, et astro significa tempesta humida e plena de uenti, et en si tuto pallido in le nuouole tramorte o uero se occulti ad aquilone significa uento.

#### .lxx. De Marte.1

Quintus Mars, qui et pirois, globosus, igne feruidus e percorre el signifero, cio e el circulo, che porta li sengni, e se percure dui anni.

# .lxxj. De Joue.

Sextus est iupiter, qui et fenon, rotundus, temperatus, zodiacum peragrans xij. anni (sic).

# 25 De [fol. 24 r.] eodem.

Lo sexto he Joue, el quale altramente se appellato phenon, et he rotundo e temperato, e ua dodece anni per lo zodiaco.

#### .lxxij. De Saturno.

Septimus saturnus, qui et pheton filius solis, spiritus<sup>2</sup> gelidus. contra 30 mundum ut superiores gradiens signiferum xxx. annis percurens in exortu illius per ymaginem de ere fuderis post .xxx. annos loqui, ut hominem probabit. omnis autem post quingentos et xxxij. annos circulos suos pera-33 gunt, et eosdem ut prius repetunt.

1 hyemem. Sol — sub nube — 2 praesagit — ut medio — 3 Austrum et Aquilonem — 4 in nigras — occidat, Aquilonem ventum. — 19 C. LXXIV. De Marte. — 20 Quintus Planeta est Mars, qui et Pyrois, globosus, igne fervidus. Percurrit Signiferum duobus annis. — 22 C. LXXV. De Jove. — 23 Sextus planeta est Jupiter, Rotundus, — 24 annis. — 28 C. LXXVI. De Saturno. — 29 Septimus Planeta est Saturnus, qui et Phaëton filius Solis. In cuius exortu post triginta annos, qui imaginem de aere fuderit. Loqui verum hominem probabit. Sphaericus, gelidus. Contra mundum-vero superiorem gradiens, Signiferum triginta annis percurrens. Omnes autem post quingentos, et triginta duos annos circulos suos peragunt, et eosdem ut prius repetunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'errore di numerazione é nel codice.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In margine, d'altra mano, si legge: "uel spericus".

#### De eòdem.

Lo septimo e saturno, che anco s e appellato pheton, figiolo del sole, el so spirito e gilido. contra lo mo (sic) si come li planeti de soura, e ua per lo signifero, cio y circuli dy singni per xxx. anni, e nel suo nascimento, el quale l immagine d ambe doe xxx. anni prouara di parlare sicome l ommo. E tuti li sourascripti planeti de poy i cinquecento e xxxij. anni ritornano ay suoi circuli, et a ssi medesimi redomandano si come da prima.

#### .lxxiij. De absidis (sic).

A Terre centro abscides, idest, circuli planetarum altissime sunt, Saturno in scorpione, Joue in uirgine, Marti in leone, Sole in geminis, Ueneri in Sagitario, Mercurius in capricornio, lune in ariete. Mediis omnibus partibus, et e conuerso ad terre centrum humilime, atque proxime.

# De eodem uulgare.

Obscides, cio e li circuli delle planete sonno altissime, dal centro dala terra y singni sonno, Saturno in scorpione, Joue in uirgine, Marti in leone, Sole in gemine, Uenniere in sagitario, Mercurio in capricornio, Luna in ariete. Mecio e da ogne parte, e cussi al centro della terra humilementre e proximamentre, e tanto sono da luntano da l uno, quanto da l altro.

# .lxxiiij. De coloribus planetorum (sic).

Suus quoque cuique color est. Saturno candidus, Joui clarus, Marti igneus, luciferro gandens, uespero refulgens, Mercurio radians, lune blandus, Soli ardens. Mutant autem colores a propinquis circulis, nam frigidior in palorem, ardencior in ruborem, uentuosum in orrorem.

#### De eodem.

Delli soura dicti singni ciascuno a so collor. E 'llo colore e de saturnio e blanco, quel de ioue claro, quel de Marti fogoso, quello de lucifeio gandente. Quel de uespero e resplendente.

30 Quel de Mercurio e pleno de radij. Quel dela luna e humile. Quel del sole e ardente. Ma mutano color alli proximi circuli. Si che llo plu frigido deuene pallido, el plu ardente deuiene plu in rossore, et pleno del uento in spauentamento.

# .lxxv. De Uia planetorum (sic).

Signifer [f. 24v.], idest, circulus duodecim signorum diuiditur in .xij. 36 partes per latum, sub hiis feruntur septem planete, sol sub mediis tamen

<sup>9</sup> C. LXXVII. De Absidibus planetarum. — 10 A Terrae — Absides, id est, Circuli Planetarum altissimae — 11 Scorpione. Jovi in Virgine. Marti in Leone. Soli in Geminis. Veneri in Sagittario. Mercurio in Capricorno. Lunae in Ariete. — 13 e contrario ad terrae — humillime, — 21 C. LXXVII. De coloribus Planetarum. — 23 Lucifero candens. Vespero — Lunae — 24 Nam — 25 pallorem, ardentior —, ventuosus in horrorem a terra in obscuritatem. — 34 C. LXXIX. De Via planetarum. — 35, id est, — 36 perlatum. — his — Planetae. Sol — tantum

duabus, luna per totam latitudinem uenus excedens eum binis partibus. mercurius sub octo partibus, duabus in medio, .iiij. sunt duabus infra. mars sub quatuor mediis. Jouis sub media, et supra eam duabus. saturnus sub duobus mediis, ut sol.

#### De eodem.

Signifer cioe el circulo di .xij. signi, si se desparte in .xij. parte per lato, e sotto quisti sono raportati li .vij. planeti, el sole soto li mezi pure due, la luna per tuta l'ampleza trapassa uienere da doe parte, mercurio soto octo parte in lo mecio. de ro quatro sono dui de sota. Marti soto .iiij. mezi, Joue soto la meza, e soura quelle doe saturno sotto .ij. mezi, si com el sole.

# .lxxvj. De sono eius (sic).

Hii septem, cum dulcissona armonia uoluuntur, ac suauissimi conceptus eorum circuitione efficiuntur. qui sonus ideo ad nostras aures non 15 peruenit, qui ultra aerem fit, et eius magnitudo nostrum angustum auditum excedit. nullus enim sonus a nobis percipitur, nisi quod in hoc aere efficitur. A terra autem usque ad firmamentum celestis musica mensuratur, ad cuius exemplar nostra adfirmantur.

#### De eodem.

Quisti septe, quando se uolçeno cun dulcissima armonia, e cun suauissima, cioe cun dulcissimi sonni e canti fanno y circamenti suoi, cio s e la uia sua, la qual uae per circuli. El qual sonno, o uero canto, per cio non peruiene alle nostre oregle, per che l e oltra le aere. la soa grandeza trapassa el nostro angusto audire, percio che nullo sonno uiene receuuuto da nui, se nno quello, che uiene facto in hoc aere. E dalla terra fin al firmamento e misurata la musica celestial, unde per quella si e tracta la nostra musica.

#### .lxxvij. De celestiali musicha.

In terram namque sic gamatri in luna A. pro In mercurio. B. In uenere. C. In Sole. d. In Marti. E. In ioue. F. In Saturno ponitur, et sic profecto mesura musice inuenitur. Unde a terra usque ad fundamentum septem toni reperiuntur. A terra enim usque ad lunam est tonus, a luna usque ad mercurium est semitonus, a Mercurio usque ad Uenerem est semitonus. Inde usque ad solem, tria semitona, que simul iuncta septem 36 tonos effitiunt.

<sup>1</sup> duobus. Luna — latitudinem. Venus — 2 Mercurius — quatuor supra,
— 3 Mars — medius. — super — Saturnus sub duabus mediis, ut Sol. —
12 C. LXXX. De Sono planetarum. — 13 Hi septem orbes cum dulcisona
Harmonia — concentus — 15 quia — 16 qui — 17 Coelestis Musica —
18 exemplum nostra inventa affirmantur. — 29 C. LXXXI. De Coelesti musica.
— 30 In terra namque si in Luna A. In Mercurio B. In Venere C. —
31 Marte — Iove — In Saturno G ponitur: profecto mensura Musicae —
32 firmamentum — 33 A terra usque — 34 Mercurium, Semitonium —
Venerem, Semitonium — 35 Semitonia. A Sole ad Martem tonus. Inde
ad Iovem, Semitonium. Inde ad Saturnum, Semitonium. Quae simul
iuncta septem tonos efficiunt.

# De eodem.

E chosi en la nostra musica de terra, cio e di questo mondo, la qual s e tracta della soprascripta, sono diuisi li gramatici, cio s e li singni y quali se mostrano in la mane, diuisi dico in questi modi, ke .A. [f. 25².] significa la luna .B. mercurio .C. el sole .D. el Marti .E. Joue .F. Saturno. E chosi in questo modo e compressa la musicha, e lla mensura de quella, da terra de soura. Unde dalla terra fin al firmamento se troua .vij. toni, che dalla terra fin ala luna si e uno tono. E dalla luna fin a mercurio e mezo tone. Da mercurio fin a uenere e mezo tone, da ende fin al sole si e tri meçi toni, y quali contando per tuti insieme, se trouano septe toni.

# lxxviij. Quanti milliarij ha el thono.1

Tonus autem habet .xv. dc. ta xxv. milliaria, semitonus uero .vij.

15 decc. xii. milliaria et semissem. Unde et philosophi nouem musas traxerunt, quia a terra usque ad celum nouem consonantias deprehenderunt, quas homini naturaliter insitas inuenerunt. sicut mundus hic .vij. tonis, et uestra musica in uocibus distinguitur, sic compago uestri corporis septem modis coniungitur, dum corpus quatuor elementis, anima tribus uiribus copulatur, que musica arte, naturaliter conciliatur. Unde et homo microcosus (sic), idest minor mundus dicitur, dum et sic consono numero, celesti musice par cognoscitur.

#### De eodem.

Dico ch el tono a xv. dc.ª et xxv. milliarij, el Semitono vij. dccc. xij. mi[f. 25b.]liari, et uno semesso. Unde li phylosofi traseno viiij. Sciencie, pero che dala terra fin al celo conprendeno noue consonantie, le quale naturalemente tute le trouemo, e cognouolle permisclate in l omo, chosi chom el mondo, el qual cum septe toni, chosi la nostra musica in uoxe distingue, sicome la conpagitione del nostro corpo de septe parte e copillata, cio el corpo de quatro ellementi, el anema de tre force, la qual musica e reformata per l arte. Unde l omo uene appellato microcosmo cio e el minore mundo, fin chosi tolle numero celestiale, e cognosuto consonante, cioe concordeuelle.

<sup>14</sup> habet 1500. Sexcenta vigintiquinque milliaria. Semitonium vero 7800. duodecim milliaria, et semiss. — 15 Philosophi — Musas — 16 Coelum consonantias novem deprehendunt — 17 Sicut enim hic mundus Septem tonis. Et nostra Musica septem vocibus — 18 nostri — 20 quae Musica — reconciliatur. — Μιχροχόσμος, — 21 dum sic — Coelesti Musicae

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il sudd.º cap.º del codice fino alla parola "inuenerunt" forma parte nel testo cit.º del cap.º LXXXI; colla parola "sicut" comincia nel testo il Cap.º LXXXII "De Homine microkosmo", che nel Codice é parte del 78.º

.lxxviiij. Quanto stae luntano l uno planeto da l altro.

A terra usque ad lunam sunt c. xxv. millia stadij, que sunt .xv. millia .dc. miliaria. A luna usque ad mercurium .vij .dccc .xij .miliaria et semissem. Inde ad uenus est c miliaria. Inde ad solem .xxij .cccc . xxxvj. a sole ad martem xv .dc .xxv. miliaria. Inde ad iouem vij .dccc. et .xij .milliaria et semissem. Inde ad saturnum tantum. Inde ad firmamentum .xxiij .cccc .xxxvj. Sunt itaque a terra usque ad celum .c. milia et octo millia .et ccc .lxxij .milliaria. Ignem per globos planetarum trascendimus, nunc ad celestia penetremus.

#### De eodem.

10

20

Dalla [fol. 25°] terra fin alla luna. cxxv. milia stadij, che sonno .xv. milia .dc. migiari. Dalla luna a Mercurio vij.m dccc. xij. miliari et uno semesso. De inde a uenere e c. de inde al Sole .xxij.m cccc. xxxvj. Dal Sole infin a Marti .xv.m dc. xxv. 15 migiarij. De inde a Joue vij .dccc .xij. migiarij, et uno semesso. Deinde a Saturno altretanto, deinde al firmamento .xxiij.m cccc. xxvj. E sono tutti inseme dalla terra al celo cento milia et .viij.m et ccc. lxxij. migiari. Strapassato auemo el fogo de planeto in planeto, ora passemo alle cosse del cello.

#### .xxx. De celo.

Celum dicitur quasi domus elyos, idest domus solis, uel quasi uas celatum quia stelis. est autem cellum subtilis igneque nature, rotondum, et a centro terre equis spatiis undique collectum. Unde et conexum mediumque ubique cernitur, et inenarabili celleritate cotidie circumagitur. 25 Celum si uespere rubet, serenum, si mane, tempestuosum.

# De eodem.

Le celo e dito chome chasa de elios, cio e chasa de sole, ouero si chomo uno uaxo cellato per[f. 25d]cio ch e stellato, et e el celo subtile, e de natura di fuocho, et e rotondo, et con igual spatio de ogni parte diuiso, si che da ciascuna parte della terra nui el reguardemo, uezemo el so mezo, et continuamente onne die se demena in cercho molto tosto, et cun grande celleritate. E s el arossa da hora de uespro significa sereno. E s el arossa di domane significa tempestuositate.

<sup>1</sup> C. LXXXIII. De Mensura sive planetarum distantia. — 2 Terra — 12600. Stadiorum, quod sunt 15625, milliaria. A Luna ad Mercurium 7812 milliaria et semis. Inde ad Uenerem tantum. Inde ad Solem 23437, et semis. milliar. A sole ad Martem 15630, mil. Ad Jovem 7812 mil. et semiss. Inde ad Saturnum tantum. Inde ad Firmamentum 23437, et semisse mil. — 7 coelum milliaria Centum millia, et novem millia, et trecenta septuaginta quinque milliaria. Ignem per globos Planetarum transcendimus, nunc coelestia penetremus. — 20 C. LXXXIV. De Coelo. — 21 Coelum dicitur, quasi casa Ilios, id est, domus solis, quasi vas coelatum. Quia est stellis insignitum. Est autem coelum subtilis ignaeque naturae, rotundum 23 terrae aequis spaciis — collatum. — convexum — 24 undique — inenarrabili celeritate quotidie — 25 Coelum — serenum diem — tempestuosum significat.

# .lxxij. De Januis celi.1

Due sunt Janue celi, oriens qua sol exit, et occidens qua sol intrat.

#### De eodem.

Le porte del celo sonno due, cioe oriente unde esse el 5 Sole, et occidente und el sole intra.

#### De climatis celi.2

Climata, idest, plage celi sunt quatuor, orientalis ab ortu, solstitialis ad brumalem. australis inde ad occasum brunalem (sic). occidentalis ex hinc usque ad solstitialem. septemtrionale ab occasu solstitiali (sic) usque 10 ad ortum eiusdem. oriens<sup>8</sup> ab ortu solis, occidens ab occasu eius dicitur. meridies dicitur quasi medius dies. Septentrio autem a septem stellis appellatur, trion dicitur bos, quasi tririon. inde septemtriones, quasi septem teriones, idest [f. 26 a] boues.

## De eodem.

Climata uene appellate le plage del celo, e sono quatro orientale, et si scomença da oriente solstitiale, da oriente a brunale australe, deinde ad occidente si e brunale, occidentale de fin al solsticiale, el sotentrionale da occidente al solsticiale de fina al oriente dello medessemo. Oriente si e dal nascimento dell sole, occidente dalla parte und el stramonta, meridies cioe mezo die. E septentrion e appellato per vij. Stelle. trion, cioe a dire bo, si chome triatore de terra, et inde septentrione, si chome septe terioni, quasi boi.

# lxxij. De quatuor climatis mundi.

25 Hecé plage grece dicitur anatolle, dysis, arcton, mesenbria, de quibus adam qui est minor mundus.

## De eodem.

Queste plage sono appellate in gresesco la prima anathole, la segonda disysis, la terza arethon, la quarta mesenbria, delle 30 quale foe composto adam, ch e appellato el menor mundo.

<sup>2</sup> Duae sunt ianuae coeli. Oriens qua Sol exit. Occidens — 6 C. LXXXV. De Climatibus. — 7 plagae coeli — 8 Brumalem — 9 Septentrionalis ab occasu solstitialis ad ortum eiusdem. Oriens — 10 Occidens — vocatur. Meridies quasi Medidies dicitur. — 12 Trion dicitur bos, quasi Terion. Inde Septentriones, — 13 id est, — 25 Hae plagae Graece ἀνατολή, δύσις, ἀρατοζι, μεσείμβρια, dicuntur, de quibus nomen Adam qui est minor mundus, componitur.

<sup>1</sup> Il sudd.º cap.º 81.º del Codice, nel Testo forma parte del Cap.

LXXXIV "De Coelo".

2 Manca il N.º del Cap.º

3 Colle parole "oriens ab ortu ecc." comincia nel testo il Cap.º

LXXXVI "De Plagis".

4 Il sudd.º cap.º 82.º del Codice, forma parte nel Testo del C. LXXXVI "De Plagis".

## .lxxxiij. De celo superiori.

Superius celum dicitur firmamentum, eo quod sit inter medias aquas firmatum. hoc est forma spericum, natura aquarum, stellis undique uersum ornatum [f. 26<sup>b</sup>.]. est autem ex aquis instar glatiei in modum cristalli 5 sollidatu, unde et firmamentum dicitur.

#### De eodem.

De sopr al celo e appellato el firmamento cun cio sia che ll e firmato fra l meço delle aque, et e belletission, pleno de radij de claritate, e de natura ascoso, ornato de stelle da ciascuna 10 parte, et e quasi in similitudine de aqua de gliaça, et e duro chome cristallo, e percio dicto firmamento.

#### .lxxxiiij. De axe.

In hoc sunt duo poli a poliendo dicti. unius borreales, qui a nobis semper uidetur, alter australis qui nunquam a nobis cernitur, quia in 15 diuerso orbe positi terre tumore impedimur. In hiis celum ut rota uoluitur. Celum¹ undique est stellatum, sed in die non apparent, ideo quia fulgore solis uicte latent, sicut sol nube tectus nobis non lucet.

# De eodem.

In quisti sono dui poli dicti, percioe che polisceno, e de 20 quisti poli l'uno e borrealle, el quale sempre e uednuto da nui, l'altro e australle, el qual no se po mai decernere da nui, per cio che cun cio sia che nui siamo posti in diuerse parte della rotondita, el timore, cio e la inflatione, e llo colmegno della terra no ne lassa uedere quelo. In [f. 26c.] quisti se uolce el 25 celo, chome una rota, ello e stellato da ciaschuna parte, ma de die non appare le dicte stelle, perche serate dal splendore del Sole, si chome couert el sole dalle nuouole non luxe a nuy.

#### .lxxxvi. De stellis.2

Stella quasi stans luna. Stant enim stelle firmamento infixe, et non 30 cadunt quo mira celleritate curente. Una autem dicitur stella, multe simul australia sydera.

#### De eodem.

Stella uenne interprettata luna statente. E stanno le stelle infixe nel firmamento, e no caçeno quanto ch el chora cun plu 35 meraueglosa cellerita d esse, percio non chaçe nesuna. Ma una

<sup>1</sup> C. LXXXVII. De firmamento. — 2 coelum — 3 firmamentum. — sphaericum — aqueum — 4 glaciei — christalli solidatum, — 12 C. LXXXVIII. De Axe — 13 Unus Borealis — 15 divexo orbis — terrae — In his coelum, ut rota in axe volvitur. Coelum est undique stellatum. Sed ideo in die non apparent, quia fulgore solis victae latent, — 17 tectus non lucet. — 29 Luna. — stellae — infixae, — 30 eo quo — celeritate currente. — multae simul, astrum vel sydus.

¹ Colle parole "Celum undique ecc." comincia nel testo il Cap.º LXXXIX "De Stellis."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il sudd.º cap.º nel Testo forma parte del C. LXXXIX, sopra cit.º È segnato nel codice erroneamente col num.º 86.

per se sola e dicto stella, e molte enseme uiene appellate sydere, cioe australe stelle.

lxxxvij. De syderibus.

Sydera autem dicuntur a considerando, quia nauigatores nel niatores 5 ea considerant. Sunt autem omnes stelle rotonde et ignee, harum dispositio soli deo cognita est, qui stellas numerat, et quarum natura solus signa, potestates, cursus, loca, tempora nouit. Sapientes uero mundi natura animalium uel hominum eis imposuerunt, ut ab hominibus cognosci possint. In medio firmamenti sunt .xij. signa per tranuersum disequaliter [f. 264] 10 per circuitum distincta.

# De codem.

Le stelle, che sono plu ensieme, uiene appellate sydere, per lo considerare, per cio che li nauigatori e li andatori considera quelle chose per elle, cioe, chi sano ymaginare done 1; e quanto poe andare. E lle stelle tute sono rotunde, et de collor de fuogo. la disposition d elle sol a deo e cognosuta, lo qual numera le Stelle, e sol cognosce la natura, y signi, le potestate, y cursi, gli logi, e gii tempi di queste. Ma y sauij del mundo g enposeno nomi de homini, e de animali, a cio 20 che potesseno essere conuxuti per gi homini di questo mondo. In nel mezo del firmamento sono dui signi dispositi per transuerso, inequalmente partiti per lo circuito.

# .lxxxviij. De sodiaco.2

Horum dispositio dicitur grece zodiacus, latine signifer, eo quod fert 25 signa, que habent animalium nomina, codin enim dicitur animal.

# De eodem.

La dispositio di quisti in gresesco he dicta zodiaco, et in latin signifero, per cio che portano l'ensingni, e s i a nome de animale, codin tant e a dire quanto animale.

.lxxix, De aere, (sic)3

30 Primum signum est aries,4 constans [f. 27a] ex pluribus stellis sed 32 in fabulam is aureo uelle phrisum, et elle trans mare ad colcolcos (sic)

<sup>5</sup> Evidentemente il sudd.º cap.º dovea intitolarsi de ariete, perchè vi si parla appunto del segno dell' ariete.

Il copista in luogo di aries avea scritto la parola: "aeris", che un' altra mano annullò con una linea traversale, sovrapponendovi: "aries."

<sup>3</sup> C. XC. De Sideribus. — 4 Sidera dicuntur — eo quod navigantes - itinerantes - 5 considerent. - stellae omnes rotundae et igneae: Quarum - 6 Deo est cognita, - numerat, quarum nomina, signa, -7 solus novit. — nomina animalium — 8 dignosci — 9 transversum disposita, aequaliter per - 24 Graece Zodiacus - 25 quae animalium habent nomina. Zwor — 30 C. XCII. D. Ariete. — 31 signum Zodiaci — Aries, extans — secundum — 32 is qui aureo vellere Phryxum et Hellen trans mare ad Colchos vexit, quare inter sidera translatus est. Pro signo autem ponitur. Quia

<sup>1</sup> Comincia nel Testo il Cap. XCI: "De Zodiaco".

<sup>2</sup> Il sudd.º cap.º del Codice, nel Testo forma parte del Cap.º XCI "De Zodiaco".

transit, exit qui inter sydera translatus est. pro singno autem pro quia sicut aries tota estate in dextro latere, ac tota yeme in sinistro cubat, sic sol sub illo singno gradiens dextera celi parte perambulat, donec erit in grauiori circulo, et tunc erit equinocium.

De eodem.

Lo primo signo e appellato aries, che tant e a dir aries litteralmente, quante e motono, o uoi berbis in uulgare, e questo aries e de plussor stelle enscenbre adunate, et e posto aries per sengno per cio, si come lo motone o berbise che uoglamo dire tuta la estate giasse in el lato rito, e tuto l inuerno nel mancho, chosi el sole quando ua sotto quel sengno, ua perambulando in la rita parte del celo fin a che sera in el plu graue circulo, et alora sera equinotio, cio tanto el di, quanto la nocte.

#### .lxxxx. De tauro.

Secundus est taurus, ob id, quod iupiter in raptu europe in taurum est uersus, et inter sydera traslatus, ob significatione autem, quod sol sub illo signo positus, radios [f. 27b.] suos, ut cornua forcius exerit, et terram arabilem redit.

# De eodem.

Lo segondo e thauro per cio che ioue in l aprendimento de europa e trauolto in thauro, e trapassa le stelle, et e posto per singno, percio ch el solle e posto sotto quel singno, ficcha gli suoi radij fortemente in modo de corni, e rende la terra bona da arare.

.lxxxj. De gemini. (sic)

25

Tercium sunt gemini, silicet castor et polus (sic), filii iouis, a troya reuersi inter sydera traslati. pro singno autem ponuntur, quia sol sub hoc signo duobus diebus amplius, quam sub aliis moratur.

#### De eodem.

30 Lo tercio e dicto gemini per dui figioli de Joue, cio e castor et pollux, y quali tornando da troya, e trasportati fra le stelle, sono posti per singno, percio ch el sole demora dui di pliu sotto di quello singno che degli altri.

#### .lxxxij. De cancro.

35 Quartum est Cancer, qui maximus herculem percussit dum ydram nerreis occidit, et ideo sydera promeruit. significat quod sicut cancer 37 retrocedit, sic sol ad illud signum ueniens cursum suum retrofletit.

2 Aries — aestate in latere dextro, — cubat. Sic — 3 signo dextram coeli partem perambulat. — 14 C. XCIII. De Tauro. — 15 Secundum signum est Taurus, — Iupiter — Europae — 16 sidera translatus. Ob — 17 fortius — 18 reddit. — 25 C. XCIV. De Geminis. — 26 Tertium — Gemini, scilicet Castor et Pollux, — Jovis, — Troia — 27 translati. Pro — 34 C. XCV. De Cancro. — 35 Herculem — Hydram Nereis — 36 promeruit: Significat autem, quod sicut Cancer — 37 illud veniens — retroflectit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il passo del Cod<sup>2</sup>, che comincia: "donec erit ecc." fino alle parole "erit equinocium" non si trova nel Testo.

# De eodem.

El quarto e Cancro, che tant e a dir uulgaremente quanto grancho, el qual percusse el grandissimo hercule, quando l alcise [f. 27°.] ydra, e percio merito de essere fra le stelle, e significha 5 che chosi com el grancho ua en retro, chosi el sole ua en retro, quand ell e a quel segno giunto, uegnando encontinente repila soa medesima uia en rietro, e ritorna en rietro.

# .lxxxxvij. De leone.1

Quintum est leo, qui maximus ab hercule occissus inter sydera est 10 translatus, designat autem, quod sicut leo in anteriori parte calidus nare, in posteriori est frigidus, inde sol in illo signo mensem augustum prius facit calidum, ad postremum tepidum.

#### De eodem.

El quinto e leo, el qualle el grandissimo hercule ocisse, 15 et e trasportato fra le stelle, et designa, che si chom el leone ne la parte denanci he delle narre spetialemente de natura calida, e de retro frigido de natura, inde he ch el Solle in quel segno fae el mese d agosto primamente caldo, et alla fine tepido.

.lxxxxviii. De Uirgo (sic).

20 Sextum est uirgo, scilicet erigone filia ycari sacerdotis, inter astra rapta, ob signum autem ponitur, quod sicut uirgo non parit, sic septembris illius singni mensis nil gingnit. -

El<sup>2</sup> sexto e uirgo, cio feo cio fo (sic) erigone figiola de ycharo [f. 27d.] preuede reportata fra le stelle, et posta per singno, si 25 chome la uirgene no parturisse, chosi senptebre (sic) ch e mese de quel singno no ingenera niente.

# .lxxxxix. De libra.

Septimum est libra, quam tennet uirgo lance, uel iustitia astrei regis filia, ob equitatem iustitia dicta, et inter signa translata. merita hominum 30 pensat, et in libra ioui representat. Hec pro superiori uirgine ponitur. Significat autem, quod sol equinotium fatiat, cum sub illo signo ambulat.

### De eodem.

El septimo e libra la qual tene uirgo, che e appellata lance, ouero iustitia figla del Re astreo, e fo appellata iustitia, per 35 equalitate e dreitura, e traslata fra li singni, mira gli meriti degli homini, e compensa, et en la libra si gli representa a ioue. Questa e posta per la uergene de sopra, e significa ch el Solle 38 faça equinocio quando quel anda sotto quel segno.

<sup>8</sup> C. XCVI. De Leone. - 9 Leo, - Hercule occisus - 10 Leo — calidae naturae; — II frigidae. Ita — Augustum mensem — 12 frigidum. — 10 C. XCVII. De Virgine. — 20 Virgo — Frigone — Icari 21 Quia — September — 22 signi — gignit. — 27 C. XCVIII. De Libra. — 28 Septimum autem — Libra, — tenet Virgo Blance, vel Iustitia Astraei — 20 aequitatem Justitia — sydera translata. Merita — 30 Jovi repraesentat. Haec — 31 Signat — Soli aequinoctium faciat,

L'errore di numerazione è nel codice. <sup>8</sup> Manca nella versione il titolo del cap.º

#### .c. De scorpione.

Octauus est scorpio, qui maximus orionem percusit, dum bestias terre occidit, gratia astra meruit, pro singno autem grandinum ponitur, que illo mense, uidelicet nouembri, in quibusdam terris crebius (sic) fiunt.

#### De eodem.

E[f. 28a.] l octauo e scorpio el qual percusse el grandissimo orione, quand elo occise le bestie della terra, et allora merita d auere logo fra le stelle, et he posta per singno de grandine le qualle in quello messe cio e de nouenbre in algune terre so spesse fiate cazieno, cio dichono la grandine.

### .Cj. De centauro.

Nonum est Centaurus, uel sagiptarius, qui arci tenens, silicet alchon filius musarum et cretensis qui scorpionem, qui filium suum raptum sagittauit, nec filium tetigit, et ideo signa meruit. designat autem crebros ful15 minum ictus, qui in decembri contingunt in aliquibus locis, qui infirma membra desinit, significat quod sol tunc infera petit.

#### De eodem.

El nouieno si e Centauro, o uero sagittario, el qual tenendo l archo cio e cholcon figiolo delle sciencie, e cretense el qual scorpione, el qual sagitta suo figiolo tenendo uno rauo de sour al chauo, et percusso el rauo non tocha suo figiolo, et per recordança de cio merito de auere logo fra le stelle. Et disigna che de decembre sonno rare fiate percussione de fulmine, cio e de sagitte, che chezieno per throni e balene (sic), e cio dico in alguni logi, e lassa questo [f. 28b.] sengno li menbri multo infirmi. E significha ch el sole cercha, e de andare alle parte de sotta.

# .cij. De capricornio.

Decimum est capricornius, qui iouem paruulum a patre proiectum 30 quem capra clam aluit, quam ipse post inter sydera transtulit. Est autem significacio, quod sicut capra alta petit, ita tunc sol ad alta celi conscendit, extrema pars eius desinit in piscem, designat finem illius mensis esse pluuialem.

#### De eodem.

El decimo e Capricornio, ouero ioue, el qualle sendo butate da suo patre piciolo fantissino, una chapra el norri pallesemente, 37 el qual ello porto poi fra le stelle. E lla sua signification he

<sup>1</sup> C. XCIX. De Scorpio. — 2 Octavum — Scorpius — Orionem percussit, — 3 terrae occidit, et ob terrae gratiam astra meruit. Pro signo — quia — 4 nempe Novembri, — crebrius II C. c. De Sagitario — 12 Nonum Sagitarius est, qui et Arcitenens, scilicet Aleon Cretensis, qui Scorpionem — 13 rapuit, — 14 sydera — 15 Decembri — locis. Quod inferiora — 16 desunt: Significat — tum Sol — 28 C. CI. De Capricorno — 29 Capricornus, Iovem parvulum a patre proiectum capra — 30 postea — 31 significatio, — Caper altum ita illo tempore Sol — coeli conscendit. Quod extrema

10

15

20

che chosi, chome la capra se sforça de auere, et de passerse ad alto, chosi allora el solle conscende alle altre chose dell celo, a quelle de sotta, e la sua extrema, cio e la dereana parte del dicto sengno, si finisse in pesse e designa la fine de quel 5 mese essere pluuiale.

.ciij. De aquario.

Undecimum est aquarius, scilicet granimedes, troyli regis filius, iouis amasius, ab ipso inter astra locatus, et pincerna deorum factus. Significat autem quod solutis nubibus, undosum est illud tempus.

De aquario.

El undecimo e aquario, cio [f. 28c.] fo ganimedeo figiolo dell Re de troya, e molto amico de ioue, et da lui lochato fra le stelle, e fo fatto seschalco delli dei. Significa che disolute le nuouole, quel tempo si e undosso, cio e molto aquoso.

.ciiij. De pisce.

Duodecimum est piscis. cum dii Typheo gigante insequente fugierunt in egyptum, uenus et cupido filii eius uersi in pisces lauerunt in aquis, cumque homines diu pisces deuitarent, ne forte deos deuorarent, illi duo translati sunt inter sydera.

De eodem.

El duodecimo e appellato pissce, che quando li dei fuçino en egypto, perche tipheo zigante gli perseguiua, e dui suoi figioli cun loro cioe uenus et cupido, y quali per paura del cigante se conuerteno in pessce, e ascosesse in l'aqua, et guar-25 dasse gli homini longo tempo de mançar pessce, per thema de non manuchare gli figioli delli dei. Quigli duo si sono traportati fra le stelle, e chossi sono per signo.

.c v. De yadibus.

Pyhades (sic) dicuntur pluuiales, hya enim grece est pluuia, dicuntur 30 autem fucule latine, a fuculo. sunt enim septem stelle in fronte thauri.

# De eodem.

Hyhes sonno dicte stelle che sono pluuiale. hya son[f.28d]no gresesco, in latino tanto e quanto pluuia et latinamente sono appellate fucule per fucule che aue chussi nome, et sonno septe 35 stelle in la fronte del tauro.

<sup>6</sup> C. CII. De Aquario. — 7 Aquarius — Ganymedes, Troili — filius Iovis — 8 Deorum — 9 nivibus, — 15 C. CIII. De Piscibus. — 16 sunt pisces. Cum Dii Typhoëum Gigantem fugerent in Aegyptum, Venus et Cupido filius — 17 latuerunt in aquis. Cumque — 18 Deos — 19 sydera. Designat vero illud tempus esse pluviale. — 28 C. CIV. Hyades. — 20 Hyades — pluviales. Hya — Graece — pluvia, unde latine dicuntur Suculae, a Suco. Sunt autem septem Stellae in fronte Tauri.

#### .cvj. De Pliadibus.

Pliades dicuntur quasi plures, pleiron enim est plura. [sunt] enim septem stelle in genu thauri, fuerunt autem filie athallantis et pleiadis a patre ergo athalantides, a matre quasi pleirades, uel pliades, ab insula hesperides. 5 hec etiam uirgilie dicuntur, quia uerno tempore oriuntur, ex hiis una fuit maia mater mercurij.

#### De eodem.

Altre stelle sono clamate in gresesco pliades, si chom en latino dicessemo pliu, pleiron tanto e a dir, quanto plu, et sono septe stelle in lo cinoglo del thauro, et sono figiolo de athalanto, et per matre figiole, ouer nezze de pliadis, et pliadis fo denominata del isolla hesperiades. E queste sono anche dicte uirgilie, perch elle nasce el tempo de uerno, per cio ke nasce nel tempo de primauera. E una di quelle si foe maia matre 15 de mercurio.

# .c. vij. De Arethon.

Iuxta axem arethon scilicet plaustrum, quod sydus et septentrion et helyce nominatur. huius stelle sole maiores traduntur. Fuit a calisto lichaonis filia a ioue o[t. 29a.]pressa, a iunone in ursa conuersa, a ioue 20 est rapta inter astra.

#### De eodem.

Apresso la medalglia e arethon, cioe el plaustro, ch e appellato sydus e septemtrione et hellice, e tuti quisti son nomi d un planeto, et deuiti sapere, che delle stelle no faciamo expressa mentione se no delle principale et de quelle che son plu de significatione. Andeuemo dire che calisto foe figiola de lichaone, descaçata da ioue, e da iunone conuersa in ursa, da ioue foe po reportata fra lle stelle.

#### .c. viij. De boete.

30 Sequitur boetes idest custos plaustri, qui et arthofilas. erat autem calisto filius, a ioue inter astra positus.

#### De codem.

El segue boetes, cio e guardian del plaustro, el quale anche e appellato arthofilas, et era figiolo de calisto, et da ioue 35 fo posto fra le stelle.

Zeitschr. f. rom, Phil. XVIII.

<sup>1</sup> C. CV. Pleiades. — 2 Pleiades — plures. Plion — plus. Sunt autem septem Stellae — 3 tauri. Fuerunt — filiae Atlantis regis et Plaiae. A patre ergo Atlantides, a matre Pleiades, quasi pleiades: Ab insula Hesperides. Hec et Virgiliae dicuntur, quia verno tempore oriuntur. Ex his una fuit Maia, mater Mercurij. — 16 C. CVI. Arctos. — 17 A Dextris Zodiaci, versus Aquilonem sunt haec signa. Iuxta axem Arcton, scilicet plaustrum, — Septentrio, et Helicae — 18 Cuius stellae Sole — Fuit autem Calisto Lychaonis regis filia, a Iove oppressa. Sed a Iunone in Ursam versa. A Iove vero rapta iterum inter astra collocata. — 29 C. CVII. Bootes. — 30 Sequitur Sydus Bootes, idest, — quod et Arctophylax. Erat — 31 Calisto — sydera

5

# .cix. De Arturo.

Deinde est arturus, scilicet minus plaustrum, quod cinosura dicitur. hec etiam a ioue opressa, a iunone in ursam uersa, a ioue inter astra est translata.

#### De eodem.

Deinde e arturo, cio e el minore plaustro, che uiene appellato cinosura. Questa etiamde disca[ca]ta da ioue, da [f. 29b] iunone e conuertita in ursa, en fra le stelle stranportata (sic).

# .c . L. De serpente.

10 Inter duo plaustra est serpens phyton, que maximum appollo post diluuium latone a iunone inmissum occidit, et ob hoc insigne inter sydera transtullit.

#### De eodem.

Intro gli dui plustri he el serpente, appellato phyton, el qual siando mandato da iuno depo el deluuio, si ancisse quel serpente, cun la força et aiutorio de junone, e per quella recordança fo metuto fra le stelle.

#### .cxj. De corona.

Iuxta est corona a uulcano facta, a bacho uero adrianne minoria, et 20 pasiphe filia data, et inter astra locata.

#### De eodem.

Apress el serpente e la corona, che foe facta da uulcano, e data da bacho, da adriane minore, e pasiphe alla figiola, infra le stelle foe locata.

# 25 .cxij. De Sydere herculis.

Inde est herculis sydus. Cum gigantes contra deos pugnauerunt, diis in unam partem celi uenientibus, celum ruere uoluit, sed hercules hoc cum athalante sustinuit, ideo celum promeruit.

#### De eodem.

Inde si e la stella de hercule, quando gli ciganti conbateno contra li dei, recoiandosse li dei in una parte del celo uolse derunare, ma hercule cun thallante el sostene. E [f. 29c] per cio 33 merita d auer loco in cielo.

<sup>1</sup> C. CVIII. Arcturus. — 2 Arcturus, scilicet plaustrum, quod et Cynosura — 3 Hacc — Iove oppressa — Ursam versa. A Iove — 9 C. CIX. Phyton. — 10 Serpens Phyton, quem — Apollo — 11 Latonae a Iunone immissum, et ob insignem virtutem inter astra transtulit. — 18 C. CX. Corona. — 19 Corona, a Vulcano — A Baccho vero Adriadnae Minois et Pasiphaae filiae. — 25 C. CXI. Hercules. — 26 Inde Hercules sydus. — Gigantes — Deos — 27 coeli — coelum — Hercules — 28 Atlante — coelum

.cxiij. De lira.

Iuxta hanc est lira, a mercurio inuenta.

#### Idem.

Apresso de questa e lira la qual trouoe mercurio, lira si 5 e a dire la cedra.

## cxiiij. De cigno.

Prope hanc est cingnus idest iupiter qui ob amorem lede regine in cignum est uersus, et inter sydera raptus.

#### Idem

Ppresso (sic) de questa si e el cigno, cioe ioue el qual per amore della raina leda se conuerti in cigno, intra le stelle e raportato.

#### .CXV. De sefeo.

Huic coniungitur cefeus Rex, et cassiopia uxor eius.

[A] questa<sup>1</sup> si coniunçe zepheo, et casiopia soa muger.

#### .cxvj. Casiopa e perseo.

Cui asotiatur perseus filius iouis, et danes, habentes iuxta se sydus andromade uxoris eius filie zefei regis, quibus² anmiscetur deltono, quod et triangulum uidelicet, forma egypti, quia seruauit deos a fatie typhei, 20 iuxta quod locatur serpentarius, scilicet eritonius, qui et auriga, qui prius aurigam, iuxta eo quod serpentiones pedes habuit. Unde et grece ophiulcus, ophis enim serpens. iuxta hunc ponitur pegasus, scilicet equus alatus et cornutus, ygneum alitum, et fe[f. 29 d]reos pedes habens, a sanguine gorgonis creatus. Cui coniungitur delphyn, qui neptuno amphytrione in 25 coniugium adduxit, et ideo sydera promeruit. Deinde est aquila, iupiter

1 C. CXII. Lyra. — 2 Huic iuxta est Lyra a Mercurio inventa.
6 C. CXIII. Cignus. — 7 hanc Cygnus, Iupiter ob amorem Ledae reginae in Cygnum est conversus, — 8 astra — 18 C. CXIV. Cepheus. — 14 Cepheus rex, et Cassiopaea — 16 C. CXV. Perseus. — 17 associatur Perseus — Iovis, et Danaes, habens — 18 Andromadae uxoris suae Cephei regis. Quibus admiscetur Deltoton, — 10 Aegypti, — Deos a facie Typhaei. Iuxta — 20 Serpentarius, — Erichthonius — primus quadrigam iunxit, eo — 21 serpentinos — Graece Ophyucus dicitur σφυς enim est Serpens. Huic iuxta — 22 Pegasus, — 23 igneum halitum, — ferreos — habens. A — 24 Gorgonis — iungitur Delphinus, — Neptuno Amphitritem — 25 Deinde — Aquila, Iupiter in Aquilam versus Ganymedem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manca il titolo del capitolo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Colle parole: "quibus admiscetur" comincia nel Testo il Cap. CXVI "Deltoton"; colle parole: "iuxta quod" il C. CXVII "Serpentarius"; colle parole: "Huic iuxta" il Cap. CXVIII "Pegasus"; colle parole "Cui iungitur" il Cap. CXIX. "Delphinus"; colle parole: "Deinde est Aquila" il C. CXXX "Aquila"; colle parole; "Huic subest" fino alle parole "haec signa" il C. CXXII "Sagitta"; colle parole: "Hydra, quae" il C. CXXII "Hydra"; colle parole: "Super hunc Crater "il C. CXXIII: "Crater"; infine colle parole "Super hanc est corvus" comincia il Cap. CXXIV, intitolato: "Corvus".

nersus in aquilam gaimedem rapuit, quam inter sidera transtulit. hinc subest sagitalis fulmen iouis ab hercule phylotecti datta, qui quam expugnata est troya.

De eodem.

Apresso cepheo si e aconpagnato perseus figiolo de ioue e: danes, et anno apresso loro la stella de andromades mugier di quello, e figiolla de zecheo re, cun le qualli et anche deltono, el quale he triangulo, cio e forma de egypto, el qualli conserua li dei dalla faccia de typheo. Apresso quello e locato 10 serpentario, cio e erictonio, el qual uiene anche dicto auriga, e so dicto primamente auriga, perche l aueua piedi de serpenti. Unde et en gresesco e dicto ophyulcus ch e ophys, tant e a dire quant e serpente. Apresso de questo se pone pegasus, cioe el chauailo cun le alle e comi, el so anellito, cioe el flato, e de ; fueco, e gli piei e de ferro, et e creato dal sangue del gorgone. Apresso di questo e el delphino, el quale aduxe aphytrione per mugieri a [f. 302] neptuno, e percio merito quel logo. Deinde e aquila, iupiter e convertito in aquila tollette gaymedre, e portolla tra le stelle, de sotto a quisti e el sagytale de ioue data 20 da hercule a phyloteto, per lo quale si fo conbatuta troya.

.cxvj. Que signa sunt a sinistra parte sodiaci.1

A sinistris codiaci uersus austrum sunt hec signa, ydra, que habuit .l. capita, ab hercule occisa, et ideo translacta (sic), super hanc erant, in quo togaton, idest sumus (sic) deus pastam conmiscuit, de qua animas 25 fecit, de quo adhuc anime letheum poculum bibunt, cum corpora introeunt, super hanc etiam chorus, ab apolline dilectus, et inter astra raptus.

### De eodem.

Dalla sinistra parte del codiacho sono quisti singni, cioe vora, la qualle ebbe il cchaui, la qualle occise hercule, e percio 20 foe posta li. e sopra di questa era el luogo togaton, cio e ch el summo deo fece la pasta, de la qua fece le anime, del quale le aneme anche mo beueno lacte, quando entrano ne li corpi, soura di questa e el chore de apollino molto amato, e misso tra le stelle.

.exvij. De sydere orionis, et eiusdem significationibus. Inde est orion, qui [f. 30b.] ab urina natus, inter sydera est translatus.

3- huius stelle si fulgent Serenitas existit, si obscurantur, tempestas. Iuxta<sup>2</sup>

<sup>1</sup> quem — sydera — Huic — 2 Sagitta, ab Hercule Phylocteti data, per quam expugnata est Troia. — 22 vero Zodiaci — Austrum — haec - Hydra, quae - 23 Hercule occisa et ob insigne inter sydera translata. Super hunc Crater, in quo Togaton, id est, summus Deus — 24 miscuit, — 25 qua — animae — intereunt. Super hanc est corvus ab Apolline — 35 C. CXXV. Orion. — 36 Orion — 37 Huius stellae — serenum erit

<sup>1</sup> L'errore di numeraz. e è nel Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Colle parole: "Iuxta hunc" comincia nel Testo il Cap. CXXVI, intitolato "Procyon"; colle parole: "Huic connectitur" il Cap. CXXVII: "Carnicula"; infine colle parole: "Deinde est Lepus" il C. CXXVIII, che s'intitola: "Lepus".

hunc prochion, qui et anticanis dicitur, qui cani orionis fertur, qui et inter sydera est locatus. huic connectitur caniculla, que et sirius dicitur, et ab hac dies caniculares nominantur.

#### De eodem.

Apresso d issi si e orion, el qual e nato de l orina, raportato fra le stelle. le stelle de questo resplende significa sereno, e se ll e oscura significa tempesta. Apresso di questo prochion, el quall e dicto anticano, el quall e raportato al cane de orione, el quall e locato fra le stelle. Cun questo se congionze canicula, la qualle e dicta syrio, et da questa sono nominati y dii caniculari.

#### .cxviij. De cane.

Canis ille fuit erigonis filie icarij sacerdotis, que dolore patris necatum laqueo se suspendit, dum eum annis duccata inuenit, ambo sunt inter sydera rapti. Deinde est qui a ganimede agatatus, a ioue inter astra est 15 translatus.

#### De eodem.

Quel cane foe de erigone figiolla de ychario preuede, la qualle per dolor del pare ch era morto, apichose en stessa, e annis duccata li trouo, entranbi sono rap[f. 30c]portati fa le stelle. 20 deinde he a ganimede demenato, da ioue posto foe fra le stelle.

#### .cxix. De eridano.

Sequitur Eridanus fluuius, qui et padus, erat autem phyton phebi filius, qui cursum patris regere insius, mundum incendit, et ideo flumine iouis in hoc flumine periit, qui in aridanum (sic) mutatus, inter sydera est translatus.

#### De eodem.

Ora segue lo eridano, flumme el qualle altramente se dicto pado, et era pheton figiol del Sole, el qual no sape regere el corso del patre, afocha el mundo, et per cio nel flume de ioue 30 perie, el qual mutato in erediano, reportato foe tra le stelle.

#### .cxx. De ceto inter sydera translato.

Cui asociatur cetus, quem perseus occidit, dum andromadam deuorare uoluit, quem iupiter ob insigne filii, inter astra locauit.

#### De eodem.

35 Al qualle se acompagna la compagnia, la quale perseo occisse, quand el uolse deuorare andromada, la qual ioue aloga 37 fra le stelle per ensigna del figiollo.

<sup>1</sup> Procyon Anicani, quod et Anticanis dicitur, qui canis Orionis fertur, et ob insigne interitum inter sydera locatus. Huic — 2 Canicula, quae et Syrius — 3 Caniculares — 12 Fuit autem canis Erygones filiae Icari — quae dolens patrem necatum, — 13 canis ducatu invenit. Ambo autem — 14 est Lepus qui a Ganymede agitatus, a Iove — 21 C. CXXIX. Eridanus — 22 Padus. Erat — Phaëton Phaebi — 23 currum regere patris inscius, — fulmine Iovis — 24 interiit. Qui in Eridanum — 31 C. CXXX. Cetus — 32 associatur Cetus, — Perseus — Andromedam — 33 Iupiter

# .cixj. De centaure.

Iuxta est centaurus, scilicet chirron magister achilis, ob nimiam uirtutem in celo locatus. Sacrarium¹ etiam, idest altare in quo dii iurauerunt, cum saturnus et iupiter [i. 30 c] contra se pugnauerunt. Inde est argo prima, uidelicet nauis apud argon ciuitatem a thiphi facta, et in celum rapta ad extremum est pistris, siue cimera, que bestia, capite leo, media capra, draco fuit cauda, a bellorophon occisa, et inter sidera est translata. Est et canopus sydus, egypti preclarum, quod a nobis minime uidetur, sicut nec a trogodicis. iuxta egyptum septemtrio. Ex hiis signis dimidia 10 pars semper super terra. dimidia est, sub terram. et pars celi, que super terram apparet hemisperium uocatur, idest dimidium celum.

#### De eodem.

Apresso quel si e el centauro, cio e chiron maistro de anchilles (sic), che per multitudene de uirtute e metuto in celo. El sacramento, cio e l altaro nel quale gli dei iurano, quando saturno et ioue insieme conbateno. Inde he argo prima cio naue, apresso argon he la cita, si e facta de thyphy, et posta poi in celo, ala fine he pistris, ouero cimere, bestia che a chauo de leone, meza capra, la choa de dragone, la qual occise elorophon, e poi fo messa fra le stelle. Anche e canapus stella de egypto clarissimo, che no lo possemo uedere, si chome ne a trogodicis. Apresso [f. 312.] egypto e septentrione. E de quisti signi sempre e la medietate sopra terra, e lla terra sotto la terra. E lla parte del celo, che e sopra terra, e clamata hemisperio 25 cioe a dire la mitate del celo.

.cxxij. De latea canna (sic).

Lactea autem cona ideo est candida quia omnes stelle fundunt in ea sua lumina.

#### De eodem.

30 La centura che e lactosa, cio e de collor de lacte e chosi blancha, perche tute le stelle spandeno in quella ii 32 suoi lumi.

<sup>1</sup> C. CXXXI. Centaurus. — 2 Iuxta hunc est Centaurus, scilicet magister Achillis, et — 3 coelo — Dij — 4 Saturnus, et Iupiter inter — Argo, videlicet prima navis, apud Argos — 5 Typheo — coelum facta. Ad extremum est Pistryx. — 6 Chymera, quae — 7 Bellerophonte — sydera translata. — 8 Canopus — Aegypti praeclarum, — 9 Sicut — Trogoditis, — Aegyptum Septentrio. — his — 10 pars super terram. Dimidia — sub terra, — caeli, quae — 11 Hemisphaerium — coelum. — 26 C. CXXXVI. Lactea Zona. — 27 Zona — candida est, — stellae — 28 eam

¹ Colle parole: "Sacrarium etiam" comincia il Cap. CXXXII, intitolato: "Ara"; colle parole: "Inde est Argo" il Cap. CXXXIII: "Argo"; colle parole "Ad extremum est" il Cap. CXXXIV: "Pistryx"; infine colle parole: "Est et Canopus" il Cap. CXXXV, che s' intitola: "Canopus".

#### .cxxiij. De cometis.

Comete sunt stelle flamis cernite (sic), in lactea zona uersus aquilonem apparentes, regni mutationem aut pestillentiam, bella aut ventos estusue portemdentes. cernuntur autem .vij. diebus, diutius .lxxx. Sidera fabulis 5 inuoluta, immo pulluta perlustrauimus. alcius scandente astra matutina, soleque solis inspitiamus.

#### De codem.

Comecte si sono stelle crenute de flame in la centura lactosa in uerso aquilone apparendo, e significa mutatione ouero pestilencia, batagle ouero uenti, e demostra auere in si gran feruencia de calore per .vij. di, e se plu tempo .lxxx. di. passate auemo le stelle inuolute anche [f. 31b.] ensozate, ora plu alto sopr al sole guardiamo.

# .cxxiiij. De aquis que sunt super firmamento.

Super firmamentum sunt aque ad instar nebule suspense, que celum in circuitu ambire traduntur. Unde et aqueum celum dicuntur.

#### De eodem.

Sopr al firmamento sono aque suspese in similitudine de neble ouero nebulle, le qualle sono ordinate a circumdare el 20 celo in circa in circha. Unde uene dicto el celo aquoso.

#### .cxxv. De spirituali celo et de celo celorum.

Super quod est spirituale celum, hominibus incognitum, ubi est habitatio anglorum per nouem ordines dispositorum. In hoc est paradisus paradisorum, in quo recipiuntur anime sanctorum, hoc est celum quod in 25 primo legitur cum terra creatum. hoc longe dicitur supereminere celum celorum in quo habitat rex angelorum.

#### De eodem.

Sopr al qualle e el spiritual celo, el qual non e conossuto dalli homini, la oue habita gli angnoli disponuti in .ix. ordeni. 30 In questo e el paradiso delli paradisi, in lo qualle sono receuute le anime delli sancti. Questo si e el celo del qual se leze creato cun la terra, et e dito che questo a[f. 31 c]uança sopra la terra 33 molto, et habita in ello el Re degli angeli.

<sup>1</sup> C. CXXXVII. De Cometa. — 2 Cometae — stellae flammis crinitae, — Aquilonem — 3 pestilentiam, aut bella, vel ventos, aestus, vel siccitatem portendentes. Cernuntur — 4 si diutius, — Sydera fabulosis — 5 imo polluta — Altius scandentes — 6 solemque — inspiciamus. — 14 C. CXXXVIII. Aqueum Coelum. — 15 aquae instar nebulae suspensae, quae coelum — 16 dicuntur, unde et Aqueum coelum dictur. — 21 C. CXXXIX. Spirituale Coelum. — 22 Spirituale coelum, — 23 Angelorum — Paradisus Paradisorum, — 24 animae — in coelum, quod in principio — 25 Huic — supereminere dicitur coelum coelorum — 26 Rex Angelorum.

15

# Explicit liber primus. Incipit secundus.

Priori libello globum tocius mundi oculis corporis representauimus, sequenti iam tempus in quo uoluitur, occulis cordis anteponamus.

#### Idem.

In lo primo libro auemo representato alli occli la comunita de tut el mundo, hora mo ponamo inanti alli ocli del chuore el tempo in lo qual se uolçe.

# .j. De euo.

Euum est ante mundum, cum mundo, post mundum. hoc ad solum 10 deum pertinet, qui non fuit, non erit, sed semper est.

#### Idem.

Euum, cioe el segolo, he innanci el mondo, cum el mundo, et da poi el mundo, e cio apartiene solamente a deo, el qual no foe, no sera, ma sempre fo, et sera, et he.

.ij. Quod tempora sunt sub signo.

Tempora eterna sub euo sunt, et hoc ad archetipum et ad angelos pertinet, qui ante mundum esse ceperunt, et cum mundo sunt et post mundum erunt.

#### 1dem.

Li tempi eternali sono sotto el segolo, et cio pertiene al archetipo, et alli anceli, li quali començano esser innant il mundo, et sono con el mundo e [f. 31d] serano depo l mundo.

#### .iij. De tempore.

Tempus autem mundi est umbra eui. hoc cum mundo incipit, et cum mundo 25 desinit, uellu (sic) si funis ab oriente in occidentem extenderetur, qui cotidie plicando collectus, tandem asumeretur. per hunc extenduntur secula, sub hoc currunt uniuersa, in hoc mundo posita, hic in uniuscuiusque mensuratur, hic series dierum et annorum terminatur. tempus autem a temperamento dicitur, et nichil aliud quam uicissitudo intelligitur. hoc quia in othomos, ostentata 30 (sic), momenta, partes, minuta, puntos, hora, quadrantes, dies, ebdomadas, menses, uicissitudines, annos, cioclos (sic), etates, secula diuiditur.

#### De eodem.

El tempo del mundo si e una umbra del seculo, e si 34 comença cun el mundo, e cumm el mundo finisse. Si chome

<sup>1</sup> Honorii Augustodunensis De Imagine mundi. Liber Secundus.
2 totius — representavimus; — 3 oculis — 8 C. I. De Aevo. — 9 Aevum
— Hoc — 10 Deum — 15 C. II. De Temporibus aeternis. — 16 aeterna
— Aevo — haec Archetypum mundum, et Angelos pertinent, — 17 coeperunt, — 23 C. III. De Temporibus mundi. — 24 aevi. Hoc — coepit,
— desinet. Veluti — 25 Oriente — Occidentem — quotidie — 26 totus absumatur. Per hoc — 27 Hoc uniuscuiusque vita mensuratur. Hoc —
28 Et nihil aliud est, quam vicissitudo rerum. Hocque in atomos, ostenta,
29 punctos, horas, — hebdomadas, — 30 cyclos, aetates, saecula,

seraue una soga ke se destendesse da oriente ab (sic) occidente, la qual cogiendola poi e pligandola chodiamentre, ale fine pur se conueria recogiere. per questo si extendenno li seguli, soto questo coreno tute le chose poste in questo mundo. questo e mesurato in tute le chose, questo termina gli ordeni deli dij e degl anni. El tempo e dito per temporale, e non e in[£ 32ª] teso altro che una uicissitudine de mouimento, e diuisasse questo, cio e el tempo in li othomi, ostenti, momenti, parti, minuti, punti, hore, quadrati (sic), di, septimane, mese, uicissitudine, anni, to cicli, etati et seculi.

#### .v. De Athomo.1

Athomus dicitur insecabille, et est minus quam id quod in sole uolat. Est autem minimum temporis spatium, sicut palpebre motio oculi.

#### De eodem.

L athomo e dicto chosa che no se po partire, et e meno che quello che uolla nel sole, et e el plu minimo spatio del temppo (sic), et e si chome el mouimento de gli palpebri di gl ocli.

#### .vj. De ostento.

Ostentum est, quod aliquid ostendit aspitientibus. Est autem lx. a pars unius hore habens in se .ccc. et lxx. anthomos.

# De codem.

Lo ostento e chosa quasi che demostra alguna chosa a chi li guarda, et he la lx.º parte d una hora, et ha en si ccc. et lxx. anthomi.

#### .vij. De momento.

Momentum est motus syderum, et inde dicitur. et est .xl. pars hore continens ostentum et dimidium.

## De eodem.

30 El momento delle stelle e mouiment (sic), et inde uiene dicto, et he delle .xl. parte l una del hora, et contenne dentro da se uno ostento e mezo.

## .viij. De partibus.

Partes [f. 32<sup>b</sup>] a parcione zodiaci dicuntur, qui in tercenos dies per singulos menses partitur. est autem .xv.<sup>2</sup> pars hore habens in se duo 36 momenta, et duas partes momenti.

11 C. IV. De Atomis. — 12 Atomus — insecabile. Est enim minus quam illud quod volat in sole. — 13 motio palpebrae oculi, quae et ictus oculi dicitur, et est trecentesima septuagesima sexta pars ostenti. — 19 C. V. De Ostentis. — 20 aspicientibus. — sexagesima — 21 horae, — trecentos septuaginta sex atomos. — 26 C. VI. De Momentis. — 27 syderum, unde et dicitur. Est autem quadragesima pars horae — 28 Ostentum — 33 C. VII. De Partibus. — 34 partitione — tricenos — 35 Est — decimaquinta pars horae, continens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'errore di numerazione è nel codice, e si ripete pei capitoli seguenti.

15

## De eodem.

Le parte sono denominate da parcione del codiacho, el quale per ciaschuno mese se parte in .xxx. di, cio e delle .xv. parte l una del ora, et ha en si dui momenti, et doe parte d uno momento.

# .viiij. De minuto.

Minutum est minus interuallum in orologio. est autem x2 pars hore, continens partem unam et dimidiam.

# De eodem.

Minuto he el minore interuallo in lo relogio, et he delle x. parti l una del ora et contiene una parte et meza.

# I. De Puncto.

Puntus est paruus transensus in horelogio. Et autem quata (sic) pars in sole. aliquando<sup>1</sup> .v. hore, in suma habens duo minuta et dimidium.

#### De eodem.

El punto he uno picolo trapassamento in lo relogio, et he quatro parte in lo sole, et allguna fiata .v. hore. in suma abiando dui minuti e mezo.

#### xi. De hora.

Hora est terminus cuiuscumque rei. est autem hora, quamdiu stans aqua, a iactu lapidis mouetur, et est duodecima pars diei, constans ex quatuor puntis .x. partibus .xv. momentis .xl. ostentis .lx athomis .xxij. [f. 326] et .cc. hora autem dicitur series uel umbra et dicitur ab erelogio, et certum est temporis limes in orologio.

#### Uulgare.

Hora si e termine de ciascuna chosa, et he l ora quasi sta tanto quant e uno butar de preta, et e delle xij. parte l una de di. et permane de iiij. punti x. parte xv. momenti xl. ostenti lx. anthomi xxij. et .cc. et he dicto ll ora quasi ordene, ouero umbra et dicta dal relogio, et he certa mesura de tempo in el relogio.

# xij. De quadrante.

Quadrans est quarta pars diei habens tres horas, naturaliter autem 34 sex hore.

6 C. VIII. De Minutis. — 7 horologio. Est — decima — 8 horae. Habens duo minuta, et dimidium horae. — 12 C. IX. De Punctis. — 13 Punctis autem — transcensus puncti in horologio. Est autem quarta pars in sole. — 19 C. X. De Horis. — 20 cuiusque — 22 Punctis. Minutis decem, Partibus quindecim, Momentis quadraginta. Ostentis sexaginta. Atomis viginti duobus mil. quingentis, et sexaginta. Et dicitur ab Horologio 1d est, certus limes in Horologiis temporis. — 32 C. XI. De Quadrante. — 33 Naturalis autem diei horas sex.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il passo del Cod.º, che comincia: "aliquando v. hore ecc.", e finisce "et dimidium" non si trova nel Testo cit.º

# Uulgare.

Quadrante he la quarta parte del di habiando tre hore, ma naturalemente .vj. hore.

#### xiij. De die.

Dies est septima pars ebdomade uulgaris, continens .xij. horas. naturali autem .xxiiij.or dicitur autem dies a disscernendo, eo quod lucere a tenebris desernat. est autem dies aer sole illustratus. cum enim sol est super terram, est hic dies, cum sub terra est ibi dies.

## Uulgare.

El di he la septima parte della septimana, e continuo xij. hore, et naturali xxiiij. et he dicto di, percio ch el de so mente luxere dale tenebre, ma le di, sendo illustrato l aere dal sole. E quand el sole e soura terra, qui he di, e quando e soto terra li e di.

# xiiij. De [f. 32 d] inequalitate diei.

Cum aquilonem partem celi circuit, nobis in diuerso terre positis, citius surgit, et tardius occidit, et ideo longiores facit dies. Cum autem australem perambulat, nobis tardius surgere, et citius occidere uidetur, et ideo breues facit nobis dies quia tumor medie terre que rotunda uisui 20 nostro obicitur, et tunc quod nobis dies breuiores, illis longissimos facit.

# Uulgare.

Quand el sole dico circunda la parte d aquillone, fa a nui che semo in diuerse parte del mundo grandi di, e tosto se leua, et tardi stramonta. E quand el e in altra parte che he 25 appellata austro, leuase a nui plu tardi et plu tosto tramonta, et in questo tempo fa a nui picoli dij e grande nocte, percio che l enflatione, el pozio, de mezo della terra contrasta al nostro uiso, et allora che a nui pare li dij picolli, ad altri che sono de la par grandi, et sonno.

# 30 .xv. De çodiacho.

Çodiacus namque ex duodecim signis constans, ab aquilone in austrum porectus flesuoso lapsu terram cingit, sub quo sol currens, mundum in 33 octo parallellos, idest circulos, diuidit, quibus singulis diuersum diem facit.

<sup>4</sup> C. XII. De Die. — 5 Dies autem — Hebdomadae — Naturalis — 6 discernendo, — lucem — 7 discernat. — aër. — 15 C. XIII. De longis et brevioribus diebus. — 16 Sol cum Aquilonarem partem coeli — devexo terre — 17 longiores dies facit. Cum vero Australem — 18 videtur, quia tumor mediae terrae, quae rotunda est visui nostro obiicitur, et tunc quidem nobis dies breviores: illi autem parti longissimos facit. — 30 C. XIV. De Lodiaci signis, et Parallelis Solis. — 31 Zodiacus — Aquilone in Austrum porrectus flexuoso lapsu coelum — 32 incurrens — 33 Parallelos

# Unipure.

Cum cio sia ch el codiacho el [1, 3,14] qualle permane de xij singui he destesso [da] aquilone in austro, cum torte discerimento conse la terra, sot el quale curend el sole, divid el mundo in viij pararelli, cio he in viij, circuli, et in questi viil, fae diuersi dij.

#### .vv. De longitudine pudinci.

Longitudo autem codiaci in ece la partez secestur, latitudo eius in eli partibus partitur, partium aut secelo nichil alind est quam solis to unitus disi progressio unumquodque signum per duas horas critur, per duas occidit, et in unoquoque sol axa dichus moratu, quod dum desmoso diaconis moratu sub singuis obliqui codiaci currit, mandum in viij. circults distinguit.

#### De evilen.

o, Ma la longoza del codiacho se parte in .ccc. la parte. I ampleza de quello in xij, parte, questa cotale dinisione de parte non e altro, quand el sole pe andare in uno di, ciascuno senguo nasce per doe hore, et per doe hore finisce, et in ciascuno senguo demora .ccc di. E quand ell chere per tertueso andamento del dragone sice codiacho, dund el mondo in octo circuli.

# .xvj. De primo circula.

Frimus circulus ab india nersus austrum per mare rubrum et afficam, ad columnas hercults percent, hercules enim orbem [1 46] transiens, thi columnas hercults percent, hercules enim orbem [1 46] transiens, thi columnas hercults desse putanti in hoc ergo circulo equinotii desse medio guomono, ideat radius horologii vii, pedum umbram, diji, pedum longam redet, dies longiusiums (sic) exiij (sic) horas equinotiales habet.

#### Do oudom.

El primo cuculo da india uerso austro per lo mare rosso to el africa el permenti (sic) alle colume de hercule. El hercule passando per la rotenditate del mondo, termo quelle collene li, pensando che la fin tesse li del nundo. Adencha in questo circule sono li di equalli cun le necte, et ui medio de quelle he el radio del relegio, et he vij pio e la nubra de quatro pro. Ell di longissimo viiii, hore equinociale.

B Zorlinel in troventus evanginta escatur l'artindo eius in due des im partitur l'artinum autem escrio nilul 10 l'unim erges quodque 11 rejenta unimenatur Qui dexinore 19 ergine Zorliner octo cur nos 192 i XV 25 2000 escrib 192 lindia Autirum — Aflicam — M Herculis pervenis. Hercules — 192 putaru lu requimentuli die 193 guomou, id est reprema quatura 197 reddu. longressimus quaturalectur avquimotiales

<sup>1</sup> L'orrore di numerastone è nel Code.

<sup>&</sup>quot; Il suchi" top ", not texto terms parte del Cap. XIV: " Section supplies of Paradichia Solaya",

#### xvij. De secundo.

Secundus ab occasu indie per medos uadit, et persas, arabiam, syriam, cyprum, cretam, lilibellum montem sicilie, et septemtrionalia affrice percingit, umblicus equinocio .xxv. pedum umbram .xxiij. pedum longam redit, dies 5 maxima est .xiiij. horarum, et quinta parte hore.

#### De eodem.

El segondo da occidente de india ua per quelli, cioe tra quelli che sono appellati medi, et cinge persya, arabia, syria, cypro, creta, lilibello monte de cicilia, e la parte de affrica quando he de septentrione lo umblico del equinocio, de xxv. piei rendre l umbra longa .xx. trij [f. 33°.] piedi.

#### xviij. De tercio.

Tercio (sic) oritur ab indis unauo proximis, et per caspias portas taurorum, panphiliam, rodum, ciclada, Siracusas, catinam et gades tendit.

15 gnomines cunte umbram .xxxviij. umciarum fatiunt. longissima dies horarum .xxiiij. et dimidie, ac tercessima unius hore.

#### De eodem.

Lo terço comenza da g indij proximi ad unauo, et per caspia destendesse destessa per tauro, panfilia, rodo, ciclada, 20 Siracusa, catina, et gades. tute le gnomine fanno umbra de xxxviij. unce. el di longissimo de hore xiiij.or e meza, et delle xxx. parte l una d una hora.

# .xviiij. De quarto.

Quartus ab altero latere una ui per ephesum mare septentrionalia 25 Sicilie, narbonensis gallie ex cortiua affrice, maritima tendit ad occassum, gnomen .xxv. pedum umbram .xx. pedum facit, longissimus dies habet xiiij. horas, et tercias duas unius hore.

#### De eodem.

Lo quarto de l'altro lato, per una força, per lo mare 30 epheso per li septentrionali de cicilia, de galia narbonese della cortiua de affricha de maritima de fin ab occidente el gnome xxv. pedi. umbra de xx. [f. 33<sup>d</sup>.] pedi fa l di longissimo a hore 33 de xiiij. e doe tercie d una hora.

<sup>1</sup> C. XVI. De Secundo circulo. — 2 Indiae, — Medos — Persas, Arabiam, Syriam, Cyprum, Cretam, Lilybaeum — 3 Siciliae, Septentrionalia Africae pertingit, umbilicus aequinoctio triginta quinque pedum, umbra viginti tantum pedum reddit. Dies — 5 horarum quatuordecim, — unius horae. — 12 C. XVII. De Tertio circulo. — 13 Tertius — Indis Imavo — Caspias — 14 Taurum, Pamphyliam, Rodum, Cycladas, Syracusas, Catinam et Gades tendit. Gnomones cunctae — 15 triginta octo unciarum faciunt. Longissimus — 16 quatuordecim, et dimidia ac trigesima — horae. — 23 C. XVIII. De Quarto circulo. — 24 Imavi — Ephesum Mare Cycladum, Septentrionalia Siciliae, Narbonensis Galliae exortiva, Africae matutina, tendit ad occasum. Gnomon triginta quinque pedum, facit umbram viginti pedum. Longissimus — 27 quatuordecim — tertias — horae.

5

# .XX. De quinto.

Quintus circulus ab introitu caspii maris continet et bactriam, armeniam, macedoniam, tarantum, tuscum mare, balleares, yspaniam, mediam, gnomen vij. pedum umbram .vj. redit, maximus dies horarum .xv.

# De eodem.

El quinto circulo da l entramento del mare caspio contene et bactria, armenia, macedonia, tarento, tusco el mare, balleares, contene yspania, media, el gnome de vij. pei l obra (sic) de .vj. rende, el di grande de hore xv.

# .xij. De sexto.

10 Sextus amplectitur caspias gentes, causacum, Samo terciam, illiricos, campaniam et turiam, Marxiliam, yspaniam, teraconensem, Mediam, et inde per Lusitaniam uadit, ergo minipedes viiij. umbre viij. longissima dies horis av. hac nona parte hore.

## De eodem.

15 Lo sexto abraça la cente de caspia, cun sacho, sammo, la terça parte de illiridicos, campagna, etruria, Marsilia, yspagna, e media, traconese, ua inde per lusitania. Adonqua li munipedi viiij. piedi viij, longissimi di hore xv. e la nona parte de una 20 [f. 342] hora.

# .xij. De septimo.

Septimus ab altera caspii maris hora incipit, et per tracie aduersa ueneciam, cremonam, rauenam transalpinam, gallinam, pireneum, celtiberiam uadit. gnomen xxxv. pedum, umbre xxxvj. amplissima dies horarum xv. et 25 quintarum partium hore trium:

#### De eodem.

El Septimo da l altra parte del mare caspio comença dal lito d ello e per tracia aduerso uenecia, cremona, rauena traslapina (sic), gailina, pirreneo, et celtibero. lo gnome xxxv. piedi, umbre xxxvj. grandissimo di de hore xv. et la quinta parte 31 de tre hore.

<sup>1</sup> C. XIX. De Quinto circulo. — 2 Quinto circulo — Caspij — continentur Bactria, Armenia, Macedonia, Tharentum, Thuscum mare, Baleares, Hispania, Media. Gnomon septem — 4 septem pedum reddit. Maximus - quindecim. - 10 C. XX. De sexto circulo. - 11 amplectens Caspias gentes: Caucasum, Samothraciam, Illyricos, Campaniam, Etruriam, Massiliam, Hispaniam, Taraconensem, Mediam - 13 vadit. Gnomon pedum novem umbram octo pedum facit. Longissimus dies horarum quindecim et nona parte horae. — 21 C. XXI. De Septimo circulo. — 22 altera ora Caspij maris incipit, — Thraciam versus Venetiam, Cremonam, Ravennam Transalpinam, Galliam, Pyreneum, Celtiberiam vadit. Gnomon triginta quinque pedum, umbra triginta sex. Amplissima - 25 quindecim, - horae

#### xxiij. De octauo.

Octauus a tanai per meoticum supra. extra¹ hos facit sol quatuor circulos, duos in austro, et duos in aquillone. unum in austro per insulam meroe et tholomaidam rubri maris urbem, ubi longissima dies est horarum 5 .xij., dimidia hora amplior, altum (sic) per sienem egypti qui est horarum .xiij. unum in aquilone per yperboreos montes et britaniam, horarum .xvij, altum sycum a ripheis iugis in tilem, in qua .vj. mensibus est dies .vj. altis nox.

# Idem [f. 34b.]

Lo octauo da thanay sopra per meotico, astier de questo el sol fa quatro circuli, li dui in austro, gli dui in aquillone. uno in austro per la insula meroe e tholomaida de mare roso dou el di longissimo, et e de hore .xij. e meza. l altro per siene de egypto, el quall e de hore .xiij. uno in aquilone per 15 li monti yberborei et britania hore .xvij. l altro scho a ripeis iugis in thilem, in nel quale he .vj. misi die, e .vj. misi nocte.

#### .xxv. De uaria umbra solis.3

Adhuc in aliis terrarum locis uariat sol umbram. nam umbliquus qui gnomen dicitur umbra in egypto equinaciali die, meridie paulo plus, quam dimidia gnomen mensuram efficit. in roma nona pars gnominis deest umbra. In anchona superest quinta. triginta in uenetia hiisdem horis umbra gnomini par fit, in since solsticiali die media nulla fit umbra, ibique puteus a philosofis ad hec ipsum factus totum interius illuminatur. in meridie sunt populi fiscii dicti, qui umbram ex utroque latere mittunt. in indiam super flumen ipasim solsticiali die umbra assummitur, et his uiginti diebus umbra in meridie iacitur. in merore Insula nili bis in anno assumitur unbra, cum [f. 34°.] sol est in duodecima parte tauri et in .xiiij². leonis. in india sunt loca asia loca dicta, ubi non sunt umbre, et septemtrio ibi non uidetur.

L'errore di numerazione è nel Cod.

<sup>1</sup> C. XXII. De Octavo circulo. - 2 Tanai - Moeoticum lacum et Sarmatas, Dacos, partemque Germaniae Galliae ingreditur. Gnomon ut supra. Longissimus dies horarum sedecim. C. XXIII. De Quatuor solis circulis. Extra hos facit sol quatuor circulos. Duos in Austro et duos in Aquilone. Unum in Austro per insulam Meroen, et Ptolemaidam rubri maris urbem, ubi longissimus dies est horarum duodecim, dimidia hora amplior. - 5 Alterum - Syenem Aegypti - 6 tredecim. Unum - Aquilone -Hyperboreos - Britanniam, - septendecim. Alterum Schyticum a Ryphaeis — 7 Thilen, — quo sex — dies, sex — 17 C. XXIV. De varia umbra dierum. — 18 Nam umbilici — 19 Gnomon — Aegypto aequinoctiali - dimidiam Gnomonis - 20 In Roma - gnomonis - umbrae. In Ancona — 21 quinta tricesima. In Venetia iisdem — gnomoni — 22 In Syene solstitiali — medio — philosophis — 23 hoc — totus — In — 24 Fiscii — In India — 25 Hypanim in solstitiali — absumitur. Apud Troglodytas quadraginta quinque diebus ante solstitium, et totidem postea umbra penitus absumitur. Et his nonaginta diebus umbra in meridiem In Meroe insula Nili, bis in anno absumitur umbra, cum sol est in duodecim a parte tauri, et in decima quarta parte leonis. In India sunt loca Asia dicta, ubi non sunt umbrae, et septentrio ibi non videtur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Colle parole: "Extra hos ecc." comincia nel testo il Cap. XXIII: "De Quatuor solis circulis."

#### De eodem.

Anche in altri logi della terra uaria el sole l onbra, percio ch el onblico el quale he dicto unbra in egypto equinaciali dia, mezo di fa pocho plu che la meza della mesura dell gnome. In Roma mancha la nona parte del gnome cio he dela nona parte l una. In anchona auança la quinta. In uenecia .xxx. Et in queste medesime hore l ombra diuuene pare del gnome. In since el di Solsticiale a mezo di non e nesuna umbra, e li si el poco facto per li philosofi che e tuto luminato dentro. In meço di sonno pupuli cioe opi dicti fissij, y quali fano umbra de ogni lato. in india si receue umbra in lo di del solsticio sopra el flume ipassim. Et in quisti .xx. di l umbra se getta in mezo di. In l isola meroe, ysola de nillo, doe fiate en l anno si receue l ombra, quand el sole e in la .xij. parte del tauro et in la .xij. del lione. In india sono logi doue no sono umbre, et li no se uede septentrione, e chosì he anche in asya.

### .xxv. De orizonte.

Ariçon (sic) est quartus aspectus cuiusque in circuitu circumscribit [f. 34 d], et celum undique eminere putat, quod in lato mari melius dignosci 20 potest, ubi nullum obstaculum se offert. extenditur autem eriçon in spatium longitudinis .ccc.lx. stadiorum. Centum enim et .lx. stadia non excedit acies contra uidentes, sed uisus cum ad hoc spacium uenerit, deficiens in rotunditatem recuruatur. hic numerus geminatus in ante et retro erizontem efficit.

#### De eodem.

El oriçon si e quanto l omo po guardare, e scriuesse in circuito, e pensa de cernere el cello da ogni parte, la qual chosa se po meglo uedere in lato mare, doue non e alcuno obstaculo, et e l orizon per longeça .ccc.lx. stadij. Ma la uista no se poe destendere oltra .c.lx. stadij. Ma quand el uiso, ouer la uista sera giunta a questo spacio mancha, et uollesse in retondita. Questo numero duplicato inanti et de dretto fa orizunte.

## xxvj. De die.

Dies uulgaris habet tres diuisiones, mane, meridie et supremum.

mane ab ortu solis usque ad quartam horam, dictum a mano quod est
bonum. nichil enim melius luce, uel a manibus idest diis infernalibus, qui
diem tota nocte inclusum mane emittunt. meridies est media dies et dicitur
quasi mera, idest [35 a] pura dies. supremum ab hora nona usque ad solis

<sup>17</sup> C. XXV. De Horizonte. — 18 Horizon — quantum — 19 coelum undique terrae imminere putatur. Quod — 20 praefert. Extenditur — Horizon — spacium — 21 trecentorum et octoginta stadiorum. — octoginta stadia — 22 videntis. Sed — venit — 23 Hic — Horizontem — 34 C. XXVI. De dierum divisione. — 35 Mane, Meridiem, Supremum. Mane — 36 Mane, — 37 Nihil — id est, — 38 Meridies a media die. Et dicitur quasi mera et pura dies. Supremum

occasum, et dicitur inde, quod supremat solis cursum. hebrei,¹ caldei et perse diem a mane finiunt. Egiptii ab occasu usque ad occasum. Romani in medio noctis usque in medium umbri, Atenenses a meridie usque in meridiem. Christiani a uesperam usque in uesperam.

#### De eodem.

5

El di uulgaremente a tree diuisione, cioe la maitina, mezo di, et la sera, e da che se leua el sole fin a .iiijor. hore e dicto mane per la terra perche e bono, che niente e meglio che la luxe, ouero che e dicto mane per li dij d inferno ke sono appellati mani, li qualli ten el di tuta la nocte ascoso, la domane loro conuene laxare. Meridie he mezo di, et he dicto quasi mera dies, cio he puro die. supremo cio he la sera, da lora della nona fin al tramontare del sole, et he dicto percioe che soprema el corso del Sole. li hebrei, caldei, et persei fenis el 15 die dala domane. Quegli de egypto da occaso fin a occaso. Li Romani da meza nocte fin al mezo d umbre. li atheniensi da mezo di fin a l altro mezo di. li christiani da l un uespro al altro.

### xxvij. De nominibus dierum.

Sic autem hebrei nominant dies. Una sabati. [f. 35 b.] uel sabatorum, 20 uel prima sabati. secunda sabati. tercia sabati. quarta sabati. quinta sabati. sexta sabati. sabatum. Pagani uero sic. dies solis. dies lune, dies martis. dies Mercurii. dies Jouis. dies ueneris. dies Saturni. Sed cum hec omnia a planetis habent, uidendum est cur non eundem ordinem seruent. Sed hec est causa. dies naturalis diuiditur in xxiiij. horas, ex quibus si unicuique 25 planete per circuitum ter una hora tribuitur, expensis omnibus, cui planete prima iterum obuenerit, huic et nomen diei scribitur. Christiani autem sic dies nominant. dominica dies. secunda feria. tercia feria. quarta feria. quinta feria. Sexta feria. Sabatum.

#### De eodem.

Jo Li hebrei denomina el di chosi, una sabati, ouero sabatorum. ouero prima sabati. secunda sabati. tercia sabati .va. sabati .vja. sabati. Sabatorum. E lli pagani chosi. El di del sole. el di 33 della luna. el di del marti. el di de mercurio. el di de Joue.

<sup>1</sup> inde: — supprimat — Hebraei, Chaldaei et Persae, diem a mane inchoantes in mane finiunt. Aegyptij — 3 a medio — Umbri et Athenienses — usque ad — vespera — 18 C. XXVIII. De nominibus dierum. — 19 Hebraei — Sabbathi. — Sabbathorum, — 20 Sabbathi. Secunda Sabathi. Tertia Sabbathi. Quarta Sabbathi. Quinta Sabbathi. Sexta Sabbathi. Sabbathum. — 21 Dies Solis, Dies Lunae, Dies Martis, Dies Mercurij, Dies Jovis, Dies Veneris, Dies Saturni. — 22 haec nomina — 23 Planetis — videndum — haec causa est. Dies — 24 viginti quatuor — 25 Planetae — Planetae — 25 obvenit, — ascribitur. — 27 Dominica Dies. Secunda feria. Tertia feria. Quarta feria. Quinta feria. Sexta feria. Sabbatum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Colla parola: "Hebraei" comincia nel Testo il Cap. XXVII: "De initio et fine dierum".

10

30

el di de uena, el di de saturno. Ma cun cio sia ke cio abiano dagli planeti, da uedere he, per che no seruano quelo medesemo ordene l un et l altro. E questa he la raxione, el di naturale si se parte in axxiij, hore, de le quale si a ciascun planeto per circuitu he data tre fiate una hora, e spese tute, a quel planeto a [f. 35°] cui uera ancho la prima, a questo se dia ascriuire el nome del die, li cristiani denomina chosi el di, dominica di, secunda feria, tercia feria, quarta feria, quinta feria, sexta feria. Sabbato.

xxviij. De nocte.

Nox dicitur a nocendo, eo quod oculis noceat. Est autem nox abscencia uel solis lucis terre umbra, fit autem umbra a corpore et luce. Dum enim lux solis est sub terra, corpus terre umbram superius parit, que usque ad lunam pertingit. dicitur¹ autem umbra, quasi ob radium solis ubi lux est epar corpori, ubi par est et umbra, ubi lux maior corpore, ibi umbra deficit. ubi lux corpore exilior, ibi umbra in infinitum crescit. Cum sol australem celi plagam perlustrat, nobis noctem perlongat. Cum uero aquilonalem, eam nobis breuiat.

### De eodem.

La nocte e dicta da noscere, en per quello ke la nosce a l ocli. Et he la nocte quasi abscencia de luxe de sole ouero umbra, et he facta l ombra dal corpo e dalla luxe. fin che lla luxe del sole uiene sotto la terra, el corpo della terra parturisse umbra de sopra la quale percinge fin ala luna. Et he dicta 25 umbra si chome per lo radio, cio e del sole doue la luxe e par del corpo. doue e pare si e umbra [35d.] e cresce in infinitum. Quand el sole illustra la parte del celo che uene dicta australe delunga a nui la nocte. Quando la parte d aquilone, abreuia a nnui la nocte.

.xxix. De eclipsi lune et solis.

Cum luna umbra noctis incidit, a luce deficit et hic defectus est, elipsis dicitur. sol uero obiectu lune enclipsis patitur, dum uidelicet luna sub sole in eadem linea graditur.

#### De eodem.

Quando la luna se obscura per l'umbra della nocte, et 36 manca della luxe, questo defecto uene dicto enclipsis. Ma el

<sup>10</sup> C. XXIX. De nocte. — 11 noceat oculis. — nox, solis absentia, terrae umbra. Fit — 13 terrae — 14 quae — Dicitur — radium, scilicet solis, ubi lux par est corpori, ibi — 17 Australem coeli — prolongat. — 18 Aquilonarem, — 30 C. XXXI. De Eclypsi. — 31 umbram — defectus Ecclypsis dicitur. Sol — 32 lunae Ecclypsim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Colle parole: "Dicitur autem" ecc. comincia nel Testo il Cap. XXX: "De umbra".

sole per lo contraponimento de la luna receue questo defecto che uiene dicto eclipsis, fin a tanto cio he che la luna ua sot el sole, in quella medesima linea.

#### .xxx. De temporibus noctis.

5 Hec autem nox septem tempora, crapusculum. nesperum. conticinuum. Intempestum. Galicinium. Matutinum, dilluculum. Crepusculum est dubia lux. Crepos enim dicitur dubium inter tenebras et lucem. uesperum a stella que uesper nominatur. Conticinium, cum omnia conticescunt. Et silent. intempestum media nox, cum non est tempus operandi. Galicinum, cum galli cantant. Matutinum, cum matre aurora aduentat, diluculum incipiens diei lux.

#### De eodem.

La [36ª] nocte si a septe tempi. El crespuscolo. uespero. conticinio. Intempesto. Gallicino. Matutino et diluculo. Cre15 pusculo he la dubiosa luxe. Crepos he a dir dubitoso, et he fra le tenebre et la luce. Uespero per la stella che uiene dicto uesper. Conticinio, quando onne chosa tace. Intempesto da meza nocte quando non e tempo da lauorare. Gallicino, quando cantano li galli. Matutino quand el mare uentano le aurore. 20 diluculo començando la luce del die.

#### .xxxj. De Septimana.

Ebdomada est quarta pars lunaris mensis. dicitur autem grece a septemtrionario numero. Ebdomada enim dicitur septem. latine autem dicitur septimana, quasi .vij. manes. idest .vij. dies. hec habet septem speties, prima 25 est ebdomada diuina in qua deus sex diebus cunta creauit, et septimo requieuit. Secunda est, in qua hic mundus uoluitur, in qua nos exemplo dei sex diebus operamur, et septimo requiescimus. Tercia est septem ebdomade simul, post quas pentecostes celebratur, in quo lex iudeis, spiritus sanctus christianis datur. Quarta est septimana mensium post quos of festum tabernaculorum seruabatur [f. 36b.]. Quinta est septem annorum post quos iubileus seruabatur. Septimana est septuagies septem annorum 32 post quos christus nasci a daniele immo ab angelo promittebatur.

<sup>4</sup> C. XXXII. De Septem temporibus noctis. — 5 Habet — videlicet, Crepusculum, Vesperum, Conticinium, Intempestum, Gallicinum, — 6 Diluculum. I. Crepusculum. — 7 Creperum — dubium. Est autem inter tenebras et lucem. 2. Vesperum, — 8 quae vesperus — 3. Conticinium, — 9 4. idest, Intempestum, — 5. Gallicinium. — 10 6. Matutinum, — mane — 7 Diluculum, — 21 XXXIII. De Hebdomada. — 22 Hebdomada quarta — mensis dicitur, Graece vero a Septenario numero: Επτα enim — 23 Septimana — 24 7. manes, id est, dies. Haec — species. Prima — 25 hebdomada Divina, — Deus — condidit, et in — 26 nos — 27 Dei — operamur. — Tertia — 28 hebdomadae insimul, priusquam Pentecoste celebratur In qua — Iudaeis, Spiritus Sanctus Christianis — 29 est, septem mensium per quos tres festivitates tabernaculorum servabantur. — 30 annorum, per quos annus remissionis agebatur, in quo populus ab opere cessare iubebatur. Sexta a septies septem annorum, post quos Iubilaeus annus feriabatur. Septima est septuagies septies annorum, post quos Christus nasci a Daniele, imo ab Angelo promittebatur.

20

### De eedem (sic).

La ebdomada cio he la septimana del mese lunaro, et in gresesco he dicto dal numero septentrionario. ebdomada he dicto si chome .vij., in latino e dita septimana si chome .vij. 5 di. Questa ha .vij. qualitate. la prima he ebdomada diuina ne la quale dio in .vj. di creo tute le chose, et en el septimo se reposa. la segunda e, nela qualle questo mundo se uol[u]e ne la quale nui ad exemplo de dio .vj. di, lauoremo, et in el septimo possemo. la terça si e de .vij. ebdomade insembre, depo le qualle he celebrata le pentecostes, in la quale ay iudei, el spirito sancto he dato ay christiani. la quarta e la septimana delli missi depo y quali era seruato la festa delli tabernaculi. la quinta he la septimana delli anni. depo li quali christo fo promesso de nascere da danielle ouero dal angnelo cio he che fo per 15 daniele e per l'angnelo annuntiata la natiuita de christo.

### xxxij. De mense.

Mensis est doudecima (sic) pars anni. dicitur autem mensura uel a mene quod est bona. luna[f. 36°]ris autem mensis .xxviiij. diebus et duodecim horis impletur.

(Manca il titolo).

El mese e delle xij. parte l unna dell ano, et e dicto mensura, ouer chosa delecteuelle che bona. El mese della luna he de xxviiij. dij et xij. hore, lo mese del sole xxx. dij. et 5 hora.

25 xxxiij. De noua luna.1

A noua luna usque ad lunam nouam luna autem peruolat çodiacum .xxviiij. diebus et .xij. horis. bis .xij. sunt .xxiiij. quod integra dies. hic quia non potest diuidi, uni mensi adscribitur. Inde est, quod unus mensis habet .xxx. alter uigessimam nonam lunam.

30 Uulgare.

Da la noua noua (sic) luna fina alla noua la luna ua per lo codiacho .xxviiij. dij et xij. hore. doe fiate .xij. sun .xxiiij. che sono uno die integro. questo perche no se po uedere, a uno mese se ascriue, e cioe che l uno meso a la luna .xxx. et a l 35 altro uigessima nona.

<sup>16</sup> C. XXXIV. De mensibus. — 17 duodecima — anni. Dicitur — a mensura, vel a Mene, quod est luna. Lunaris — 18 viginti novem diebus, — 19 impletur. Solaris vero triginta diebus, ad decem semis horis. — 28 Lunaris mensis est a nova luna usque ad novam. Luna — Zodiacum viginti novem diebus, et duodecim horis: bis duodecim sunt viginti quatuor, quod est integer dies. Hic — 28 ascribitur. — tricesimam, alter vicesimam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il sudd.º cap.º del Cod.e, nonché il successivo, nel Testo forma parte del C. XXXIV: "De mensibus".

### .xxxiiij. De solari mense.

Solaris mensis est unius signi progressio. sol in unoquoque signo moratur .xxx. diebus et dimidium, qui dimidius in duobus singnis facit integrum diem. hic quia non potest in duo partiri, uni adscribitur mensi, 5 et ideo unus mensis habet triginta unum diem, alter .xxx.

### (Manca il titolo).

El mese del sole he anda[f. 36d]mento de uno mese, el sole dico che demora in ciascuno signo xxx. dij. e meço, el qualle mezo in dui signi fa uno di integro, questo he perche 10 no se po partire in doe parte se ascriue a uno mese a xxxj. di, e a l altro trenta.

### xxxv. Deli nomi delli misi.1

Li hebrei, segundo moises, denomina li misi in questo modo, començando d aprile. in lo qual mese he celebrata la 15 pasqua.

#### Nomina mensuum.

Aprile. Julio.

Maço. Agosto.

Junio Septembre.

20 Nisan. lar. syuan. tamul. dab. Eiul.

Octuber. Januarius

Nouenber. Febrebruarius (sic)

december. Marcius.

Secondo quegli de egypto, si chome pone abraam, denomina 25 li misi in questo modo. començando da septembre, e chosi se clama.

| September | Octoure.  | Nouembre. |
|-----------|-----------|-----------|
| tot.      | fausi.    | Coeac.    |
| decembre. | Januario. | febrario. |
| Coeac.    | tymbi.    | Mechir.   |
| Marco.    | Aprilo.   | Mazo.     |
| femenot.  | farmuti.  | panthon.  |
| Junio.    | luio.     | agosto.   |
| Pauda.    | Effisi.   | Messori.  |

Segundo li greci sono denominati li misi in questo modo 36 començando da decembre [f. 37 a].

<sup>2</sup> Sol — 3 triginta — dimidio. Quia dimidius — signis efficit — 4 Hic — duos — ascribitur — 5 habet unus mensis — triginta.

¹ Nel Cod.c manca il testo del sudd.º cap.º, che nella edizione, più volte cit.², dell' "Imago mundi" è il XXXV, e s' intitola; "De nominibus mensium".

10

| 5 | Decembre. Apuleyos. março. distros. zugno. descos. Septembre. | Januario. eydmeos. aprile. Sacicos. luyo. panemos. octoure. hiperbedieos. | februario. pithios. madio. Artemesios. auosto. loos. nouembre. dios. |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | Gorpies.                                                      | inperbedieos.                                                             | CIOS.                                                                |

.xxxvj. Del numero deli misi. et delle Religione delli nomi d essi ordenato agli Romani.

Romulus Romanis decem menses ordinauit, quorum primum marcium a marte qui in hoc mense in phyrigia (sic) natus est. nominauit eius se filium falso predicauit. scilicet decimum uero decembrem appellauit. Numa uero ponpilius duos, Ianuarium scilicet et februarium adicit. Sunt autem 15 menses romanorum ab ydolis, rebus, a regibus, a numeris dicti, primus dicitur.

Uulgare.

Romolo ordeno alli Romani .x. misi. El primo degli quali foe março per marti el quale in ello he posto, nato in phrisia.

20 El decimo foe decembre. Et noma ponpilio si disse suo figiolo, et cio disse falsamente. El decimo fo decembre. Et noma ponpolio (sic) nomino dui, cio he zenaro et feuraro, sono poi alquan[f. 37b]ti altri misi delli Romani, dalle ydrolatrie, chose, e dalli Re, dicti dalli numeri.

25 .xxxvij. De zenero.

Primus dicitur Januarius a Jano deo principij, eo quod hic mensis est principium anni. dicitur enim a ianua, eo quod per eum intret annus.

# Uulgare.

El primo he dicto zenero per lano deo de conmenzamento, 30 percio che questo mese e principio e conmençamento de anno. Et anch e dicto per ianua, che e a dir porta, percio che ll e porta del ano et per ello s entra in l anno.

.xxxviij. De februario.

Secundus februarius a februo id est plutone deo infenale (sic), cui hoc mense sacrificabatur, dum ciuitatem in eius honore luminibus illu36 strabant.

<sup>9</sup> C. XXXVI. De mensibus Romanorum. — 11 Martium — 12 Marte, — Phrygia — est, nominavit, cuius — 13 praedicavit. — Decimum — Decembrem — 14 Pompilius duos: Ianuarium videlicet et Februarium adiecit. — 15 Romanorum, ab idolis, a Rebus, a numeris dicti. — 25 C. XXXVII. De Januario. — 26 Primus Ianuarius dictiur, ab idolo Iano, Deo — 27 dicitur et — Ianua, — 33 C. XXXVIII. De Februario. — 34 Februarius, — Februo, id est, ab idolo Plutone Deo infernali, — 35 sacrificabant — honorem — lustrabant. Dicitur a febre, id est, frigore, quia frigidum est illud tempus.

### Uulgar.

El segundo he februario denominato da februo cio he plutone, deo d inferno al qual sacrificauan, quando gli illuminauano la citate con luminarij al suo honore.

#### .xxx. De Marcio.1

Tercius Marcius a marte deo belli. dicitur et a maribus, eo quod

### Uulgar.

El terço he denominato Março, da marte deo delle batage, ro et anche e dicto per li mascli. cun cio sia che tuti animanti, cio he anno spirito, et [f. 37°] anima, in quel tem (sic) desiderano li mascli.

#### .xl. De aprili.

Quartus aprilis ab ydolis et a rebus, ab afrodisi uel afrili idest 15 uenere dea amoris, cui consecratus erat hic mensis. dicitur et quasi aplilis eo quod aperiat terram in flores.

## Uulgar.

El quarto he aprille denominato dalli ydoli e da chose, da afrodisse ouero afrile, cio he uenire dea de amore, alla quale 20 era consecrato questo mese, et e dicto quasi aprili, per cio che apre la tera in fiori.

### xlj. De Maio.

Quintus est maius a maio idest a ioue quasi a maiestate, siue a maia matre mercurij cui mercatores hoc mense sacrificabant. a rebus dicitur 25 etiam a maioribus scilicet principibus romanorum, qui hoc mense ioui ymolabant.

#### Idem.

El quinto he denominato maio, da maio, cio he da ioue, si chome da maiestate ouero da maia matre de mercurio, alla 30 quale y merchadanti sacrificaua de questo mese e dalle chose e denominato day magiori, cio he principi degli romani, li quali 32 questo mese sacrificaua a ioue.

<sup>5</sup> C. XXXIX. De Martio. — 6 Tertius Martius a Marte idolo Deo belli, patre Romuli, authoris Romanae gentis, cui Marti milites hoc mense sacrificabant. Dicitur etiam a maribus, eo quod cuncta animantia hunc mares desiderent. — 13 C. XL. De Aprili. — 14 Aprilis, ab Aphrodisi vel Afrili, id est, Venere idolo dea — 15 Dicitur etiam quasi aperilis, — 22 C. XI.I. De Maio. — 23 Quintus Maius a Maia, et Iove, — Maia — 24 Mercurii, — sacrificabant. Dicitur et a — 25 Romanorum: qui — Iovi — 26 immolabant.

<sup>1</sup> L'errore di numerazione è nel Codice,

20

xlij. De Iunio.

Sextus est iunius ab ydolis, a iunone dea regni [f. 37d] dictus, cui crat consecratus, a rebus dicitur et a iunioribus, qui armis romam defendebant, et regni fastigium a iunone afertabant.

De Junio.

El sexto he cugno denominato dalli ydolli, da Iunone dea del regno, ala quale era consecrato, dalle chose, e denomino dalli plu gioueni li quali defendeua roma cun le arme, e descacaua ogne fastigio del regno.

xliij. De Julio.

El septimo (sic) est Iulius dictus a Iulio cesare, qui in hoc mense imperator creatus, et in hoc in deum est relatus. hic prius quintilis dicebatur, eo quod quintus esset a marcio, qui primus erat institutus a romulo.

#### Idem.

El septimo he Iulio dicto da Iulio cesare, el qual in questo mese fo electo imperatore et in cio torno a deo. questo in prima era uocato quintilo, en pero che ello era el quinto da marcio, el quale era primo instituto, cio he ordenato da romulo cauo de anno.

xliiij. De Agusto.

Octauus autem agustus ab agusto cesare, qui in hoc mense uctori extitit et romanum imperium aduxit, ideoque deitatem promeruit a numeris et rebus [f. 38a.] hic prius sextilis dictus est, eo quod a marcio esse (sic) sexto.

25 Idem.

L octavo he agosto per agusto cesare, el qualle in questo mese ave victoria, et aduse l enperio de roma, et en percio merita la segnoria dagli numeri e dale chose. el ebbe nome prima sextilo, cun cio fosse ch el era el sexto da março.

30 .xlv. De septembre.

Nonus september quasi septimus ab hoc.

#### Idem.

33 El nono he septembre, quasi septimo da marcio.

<sup>1</sup> C. XLII. De Iunio. — 2 Sextus Iunio a Iunone Dea — 3 consecratus. Dicitur et a Iunioribus, — Romam — 4 e Iunone affectabant. — 10 C. XLIII. De Iulio. — 11 Septimus Iulius, a Iulio Caetare — 12 Imperator creatus est — Deum — Hic — Quintilis — 13 Martio, — Romulo. — 20 C. XLIV. De Augusto. — 21 Octavus Augustus ab Augusto Caesare, — 22 Romanum Imperium adauxit. Ideoque divinitatem promeruit. Hic prius Sextilis est dictus, eo quod a primo Martio esset sextus. — 30 C. XLIV. De Septembri. — 31 September, quasi septimus imber.

xlvj. De octubri.

Decimus octuber quasi in hoc.

### Idem.

El decimo octoure quasi in questo modo.

#### xlvij. De nouenbre.

Nouember dicitur quasi nonus ymber. Sunt enim alii menses pluuiales, et ideo nomen a numero et ymbre habentes.

#### Idem.

A Nouembre he dicto quasi noua rosata, ouero noua pluo-10 uecinga. Anche sono altri misi pluuiali, e percio a nome dal numero, e roxata cio he picciola plocia.

#### xlix. Unde dicantur Kalende,1

Kallendas a calo quod est uoco. dicuntur pontifices namque nouam lunam regi nuntiare debuit, post cuius sacrificium Kalo quinquies uel 15 sexies clamauit, per hocque signum populum in curia ob hoc calabriam dictam[f. 38b.] ad sacrificium conuocauit, et ab hoc uerbo Kallo primam diem mensis uocari placuit.

#### Idem.

Kallende sonno denominate da Kallo, che s e a dir quasi 20 uoco, e dicesse che li pontifici deueano nuntiare al re la luna noua de poy el sacrifitio, del qualle clamo .v. fiate o .vj. che anno Kalo clamato el populo in corte, e per cio foe calabria dicta dal sacrificio, e da questa parolla Kallo plaque a lloro denominare el primo di del mese.

#### 1. De nonis et nundine. (sic)

Inde post nouem dies uulgus de rure conuocatum in urbem conuenit, et feriarum seruandarum sita arRege (sic) uel a pontifice accepit, et inde none dicuntur. Dicuntur etiam a nundinis idest mercimoniis, que uel in urbem deferebant, uel ibidem emebant.

#### Idem.

Dapo li noue di, cio he in chauo delli .viiij. di fo ordenato 32 che li populi dalle uille deuesseno uegnire in Roma, et a sauer

1 C. XLVI. De Octobri — 2 October, quasi octavus imber. — 5 C. XLVII. De Novembri. — 6 Undecimus November, quasi nonus imber. — hi menses — 7 ideo a numero, et imbribus nomen habent. — 12 C. XLIX. De Calendis. — 13 Kalendae a verbo χαλέω, quod est convoco dicuntur. Pontifex — 14 nunciare — 15 clamavit. Per — curiam, — Calabriam — 16 vocavit. Et ab — χαλέω — 17 mensis Kalendas — 25 C. L. De Nonis. — 26 Inde per — vocatus — 27 et ibi feriarum — scita a rege, vel pontifice, accepit, — 28 Nonae — Dicuntur et a nundinis, et mercimoniis, quae

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manca nel Codice il C. XLVIII, intitolato: "De Decembri", che per una svista del copista, fu unito al XLVII, omettendovisi però il primo periodo, e cioè le parole: "Duodecimus December, quasi decimus imber".

25

le ferie esser da obseruare, le qualle sonno annuntiate a lloro dal re ouero dalli contifici, et percio sonno dicte nundine, ouero per nundinibus, cio he mercimonie, le quale, ouero che lle reportauano en la citate, ouero che lle recomperano.

.lj. De Idibus.

Ydus dicuntur dies mensis, qui menses dividunt ab i[f. 38c]duare idest dividere, dicuntur, et ab idea que et serpens a luna sui speciem plenam in medio mense monstrat, hebrei et egyptii et greci uero non nominant, nec idus observant, sed tamen dies a nova luna, ad novam 10 computant.

### De eodem uulgare.

Idus sono appellati y die ke diuideno gli misi per yduare cio he diuidere, e sunno dicte da idea ch e serpe. percio che lla luna mostra soa figura plena nel mezo del mese. li hebrei, li 15 egyptii, et greci no nomina Kallende, ne no le obserua, ne no obserua Idus, ma computano gli dij pur alla luna noua dalla luna noua.

lij. De uicissitudine quatuor temporum.

Uicissitudo in quatuor tempora anni diuiditur, et unumquodque tribus 20 mensibus distinguitur. Dicta autem uicissitudo, quia uices mutat in mundo.

### Idem.

La uicissitudine si se parte in quatro tempi del ano, e ciaschuno e distincto in trij missi, et he appellata uicissitudine percio che muta uissiende in questo mundo.

liij. De uere.

Uer est quarta pars anni constans tribus mensibus, et dicitur autem a uernando, quia tunc prata uirent, et florent silue. hoc est humida et calida. in hoc fit equinocium.

### De eodem.

Jo La primauera he la quarta parte [f. 38d.] del anno, et permane de trij misi, e uiene appellato uer. per cio che lli prati uerdezano, e le silue florisse, e questo he humido e callido, et 33 in questo se fa equinotio.

<sup>5</sup> C. LI. De Idibus. — 6 Idus dicuntur dies, qui menses dividunt, ab Iduare, quod est dividere. Dicuntur etiam ab Idaea, quod est species, quia Luna plenam sui speciem in medio mense monstrat. Hebrei et Aegyptii et Graeci nec calendas, nec Nonas, nec Idus observant. Sed tantum — 18 C. LII. De Vicissitudinibus Anni. — 19 in quatuor anni tempora — 20 mutat in anno; videlicet in Ver, Aestatem, Authumnum, et Hiemem. — 25 C. LIII. De Vere. — 26 mensibus, dicitur a vernando: quia — 27 virent, sylvae frondent. Hoc est humidum et calidum. Et in hoc fit aequinoctium.

#### .liiij. De estate.

Estas est quarta pars anni constans tribus mensibus et dicitur ab estu idest a calore, hec est calida et sicca, hec mesis uocatur, et in hac solsticium cellebratur.

#### De eodem.

La ystate he la quarta parte del anno, et e trij misi, et he nominata estas da estus, cio he el calore. Questa he calida e sicca, et he anche clamata mesis, et in questa he el solstitio.

#### lv. De autumpno.

Auptumnus est quarta pars anni, habens tres menses, et dicitur ab autumpno, idest, colligo, sicut fructus terre. hic est siccus et frigidus. hic et uindemia nominatur. in hoc equinocium libra equalis.

#### Le eodem.

L altumpno (sic) he la quarta parte del anno, et he trij 15 misi, et he denominato d autumpno, cio s e coglio fructi della terra, et he secho e fredo. E questo clamato uindemia, et in ello he equinocio la libra equale.

### .lvj. De yeme.

Hyemps quarta pars anni tribus mensibus perficitur, et a rigore uel 20 a sterilitate dicitur. est enim frigida et humida, et in hac agitur solstitiulis dies. hec¹ autem uicissitudo [f. 39a] in nostris tamen partibus agitur.

#### De eodem.

L Inuerno si e quarta parte del anno, et he tri misi, et he denominato hyems per rigideza, ouero per uegleza, et he frigido 25 et humido, et in questo e el di del solstitio. Questa uicissitudine che e dicta e solamente en le nostre parte cio e de primauera, autumpno, ystate, et inuerno.

### .lvij. De inequalitate temporis.

In india uero ubi sunt alii ortus syderum sunt bine estates, bine 30 messes. In medio yems placida. In egypto quoque nostra media yeme campus herbis, silue a frondibus uestitur, queque arbor pomis honustratur.

#### De eodem.

In india ueramentre, ou e altri nasciminti de stelle, si ge sun 34 due ystate e due messe, e dui inuerni in uno inuerno, e l inuer

<sup>1</sup> C. LIV. De aestate. — 2 Aestas — 3 aestu, id est, calore. Haec — Haec et Messis — 4 solstitium celebratur. — 9 C. LV. De Autumno. — 10 Autumnus — tribus mensibus constans. Et — 11 Autumo, — scilicet — terrae. Hic — 12 Hic etiam — et in hoc aequinoctium librae aequatur. — 18 C. LVI. De Hiems. — 19 Hiems est — et a rigore dictur. Est — 21 Haec — tantum — 29 India — binae in anno aestates, binae — 30 hyems — Aegypto quoque natura hyemis media hyeme campus herbis, floribus, sylvae frondibus vestitur, quandoque arbor pomis oneratur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Colle parole: "hec autem ecc. "comincia nel Testo il C.LVII: "De Inaequalitate temporis".

(sic) de mezo e plaxeuole. In egypto da mezo inuerno quando he a nui inuerno et grande fredure, a lloro sonno li champi herbosi e lle selue florie, e ciaschun arboro charichato di fructi.

### lviij. De Ellementis.

Quatuor quoque ellementa qualitatibus quatuor temporum connectuntur. terra namque sicha et frigida autumpno, aqua frigida et humida hyemi, uerì [f. 39b] Ignis calidus et sicus estati comperatur.

### De edem (sic).

I quatro ellementi etiamde alle qualitate degli quatro tempi se concionzeno. la terra per certo freda e secha en lo autumpno, l aqua frigida et humida allo inuerno, a primauera lo fogo callido e secho, e se somiglia per recomperatione alla ystate.

Iviiij. Unde homo dicatur minor mundus.

Idem qualitatibus est humanum corpus temperat (sic). Unde et micho15 crosmus (sic) idem minor mundus appellatur. sanguis namque qui uere
crescit humidus et calidus et hic uiget in infantibus, collera rubea crescit,
estate est callida et sicca et habundat in iuiuuenibus (sic). Mellenconia
idest collera nigra crescens autumpno in prouectoribus. flegmata quoque
in yeme dominatur in senibus. In quibus sanguis pollet sunt illares, mi20 sericordes, ridentes, loquaces. in quibus collera rubea macilenti, uoraces,
ueloces, audaces, iracundi, agiles. In quibus autem collera nigra stabiles,
graues, compositi moribus et dolosi sunt. In quibus flegmata, tardi, sonolenti, obliviosi sunt.

Idem uulgare.

Quel medesimo he el corpo degli homini de quallitate temperato, e percio he appellato michocos, tanto he a dire quant el minor mundo. E sapie ch el sangue che [f. 39c] cresce ueramentre, he humido e calido. Et questo e nel infanti, cio he mamuli. la collera rosa (sic) cresce en l istate et he callida et sicca, e questa habuda (sic) en li gioueni, mellenconia cio he collera negra cresce nel autumpno, neli adolescenti. flegmata gionzeno altri diuersi humuri. Segnorizano d inuerno in lo uedere. E quegli in cui resplend el sangue, sono allegri, misericordiosi, rideori et parlatori. E quili en cui he collera rosa, macilenti, deuoraturi, et uenenusi, arditi, iracundi et agieuoli. Et en cui he collera negra sono stabilli. Grieui, ordenati de costumi, et pleni d inganno. Et en cui he flegmata sono tardi, sonolenti se desmentegosi.

<sup>4</sup> C. LVIII. De Elementis. — 5 Elementa — 6 Terra — sicca — Autumno, Aqua — et humido Hiemi, Aer humidus, et calidus Veri. Ignis — 7 siccus Aestati colligatur. — 18 C. LIX. De Homine Microcosmo. — 14 lisdem — temperatum, unde et Microcosmus, id est, — 15 Sanguis — 16 crescit, est humidus, — infantibus. Cholera — crescenia aetate, est calida, et sicca, et haec abundat in iuvenibus. Melancholia a cholera — 18 autumno in provectioribus, Phlegmata, quae hieme dominantur — 19 hilares, — 20 In — cholera — sunt macilenti, — 21 quibus nigra cholera stabiles, — 22 phlegmata, — somnolenti,

#### .lx. De anno.

Annus dicitur ab inouando eo quod cuncta transeuncia innouat, Dicitur etiam annus quasi annulus eo quod in se reuoluitur ut circulus. Annus autem multis modis accipitur.

#### Idem.

L anno he dicto per innouare per cio che ennoua tute le chose, e dicesse anno quasi annello, per cio che se reuolçe a modo de circulo. I anno se puote presumere in multi modi.

#### .lxj. Quod modis dicitur annus.

Primo lunaris quinquefarie. primus [f. 39d] lunaris est, cum luna omnia signa codiaci peruolat qui xxvij, diebus et horis viij, constat. Secundus duobus et quatuor horis. post quos luna a sole reacenditur, qui proprie mensis nominatur.

Tercius qui dicitur comunis. Qui duodecim huiusmodi mensibus 15 idest ccc . lxiiij. diebus conficitur.

### lxij. De anno lunari.

El primo he da la luna, e questo he de .v. maniere. el primo anno della luna, ouero la prima spetia del anno della luna e quando la luna recercha tuti y singni del codiacho, el 20 quall e .xxvij. di et octo hore, ello si e de dui dij, e quatro hore. de po dy qualli la luna he reacenssa dal sole, el quale anhc (sic) propriamente e appellato mese, lo terco he quello ch e apellato comune.

#### .lxiij. De embolismo.1

Quartus embolismus idest super augmentum, qui xiij. mensibus idest. ccc.xxiiij. diebus expletur, quod uterque ab ebreis, a pascali mense incipit ibique finit. A romanis autem a Januario luna inchoatur ibique terminatur.

#### Idem.

El quarto he embolmo (sic) cio he sopra l'acrismento, el 30 qual he ccc. lxxxiiij. die, el quale dali hebrei, he comenzato dal [f. 402] mese dalla pasqua, e da quello finisse. Dagli romani 32 comenza la luna di zenaio et yue finisse.

<sup>1</sup> C. LX. De Anno. — 2 innovando, — transeuntia — 3 Dicitur et annus, — 9 C. LXI. De Anno Lunari. — 10 Lunaris annus quinquevarie dicitur. Primus Lunaris annus est — 11 Zodiaci pervolat, — viginti septem — et octo horis — 12 duobus diebus et quatuor horis prolixior, postquam luna a sole reaccenditur, — 14 Tertius — communis, qui — mensibus, in trecentis quinquaginta quatuor diebus expletur. — 25 Embolismus, id est, Superaugmentum, — tredecim mensibus in trecentis, octoginta quatuor diebus conficitur. Qui — 26 Hebraeis — Paschali — 27 finitur. — Romanis — Januarii

<sup>1)</sup> I Cap. 63 e 64 del Cod.º, nel Testo formano parte del cit.º Cap. 61: "De anno Lunari".

15

25

30

### lxiiij. De decem nouenalibus.

Quintus est lunaris siue decemnoualis cum luna post .xviiij. annos ad easdem recurit etates.

#### Idem.

El quinto he lunare, cio he della luna, ouero decemnouale. cio cun cio sia che lla luna depo li xviiij. anni recure quelle etate medesime.

### Jav. De anno solari.

Sextus est solaris cum sol omnia signa çodiaci perlustrat. Qui 10 .ccc. lxv. diebus et .vj. horis constat.

#### Idem.

El sexto he del sole. Quand el sol e illuminato recercha tuti li signi del codiaco, y quali pena a cercare .ccc . lxv. di. et .vj. hore.

.lxvj. De anno bixestili.

Septimus est bixestilis. dum quarto anno bixestus inseritur, et uno die longior priore cognoscitur.

#### Idem.

El septimo he bixestille. cun cio sia che en lo quarto anno 20 el bixestro se permescle, et cognoscesse che l un di e plu longo de l altro.

### .lxvij. De anno solis.1

Octavus est item solaris, cum sol post .xxviij. anno circulum concurencium conplet.

#### Idem.

El octavo he anche del sole. Quad (sic) [f. 40b] el sole conplis el concurimento del suo circulo in xxviij.

### .laviij. De mercurio.

Nonus est mercurius qui ccc . xxxviiij diebus completur.

# Idem uulgare.

Lo nono he mercurio el quale se comple in li anni .cccxxxviiij. die.

#### lxix. De Uenere.

33 Decimus ueneris qui .ccc . xlviij. diebus perficitur.

2 decemnovennalis, — novendecim — 3 revertitur aetates. — 8 C. LXII. De Solari Anno. — 9 Solaris annus est, cum sol — Zodiaci signa perlustrat, qui trecentis sexaginta quinque diebus, et sex horis constat. — 15 C. LXIII. De Bissextili. — 16 Bissextilis annus est, dum — Bissextus — 17 priori — 23 Est et alius Solaris Annus, cum sol post viginti octo annos circulum concurrentium complet. — 28 C. LXIV. De Mercurij anno. — 29 Mercurius, trecentis triginta novem diebus circulum suum complet. — 32 C. LXV. Veneris annus. — 33 Veneris annus trecentis quadraginta octo diebus perficitur.

<sup>1</sup> II sudd.º cap.º nel Testo forma parte del cit.º Cap.º LXIII "De Bissextili".

### Idem.

El decimo he de uenere el quale anno se comple in li .ccc .xlviij. di.

#### .lxx. De Marte.

Undecimus est Martis, qui duobus solaris annis constat.

#### Idem.

El undecimo he de marti el qual permane, ouero he perfecto de dui anni de sole.

### .lxrj. De Joue.

Duodecimus annus uero Jouis, qui duodecim annis constat.

#### Idem.

Lo duodecimo he de Joue el quale permane de dodece anni.

#### .lxxij. De Saturno.

Tercius decimus est saturni qui xxx. annis completur.

### Idem.

10

15

25

El tercio decimo he de Saturno, el quale comple in .xxx. anni.

#### .lxxiij. De magno anno.

Quatuordecimus est qui uocatur magnus annus. qui d. xxx. reuoluitur.

#### Idem.

Lo quarto decimo he appellato l anno grande el qual he d. xxx. anni.

#### .lxxiiij. De anno remissionis.1

Extra hos sunt [f. 40°] duo legales anni. unus qui dicitur remissionis habens curricula. viiii, annorum. alter iubileus .l. annorum.

#### Idem.

E di fuore de quisti sunno dui anni liali. dey qualli l un e dicto anno de remissione, et ha suo corso per .viiij. anni. l altro he dicto iubileo, et he de .l. anni.

#### .lxxv. De anno civile.

Annum ciuilem, idest solarem hebrei ab equinocio uerno, Greci a 31 solstitio, Egyptij ab autumpno, Romani a bruma incipiunt. Apud Indos

<sup>4</sup> C. LXVI. Martis annus. — 5 Martis annus duodus Solaribus constat. — 9 C. LXVII. Jovis. — 10 Jovis annus duodecim annis extat. — 13 C. LXVIII. Saturni. — 14 Saturni annus triginta annis completur. — 17 C. LXIX. Annus magnus. — 18 Magnus annus quingentis triginta duodus annis revolvitur. — 23 Legales anni. Unus — Annus Remissionis, — 24 septem annorum, Alter Jubilaeus quinquaginta annorum. — 29 C. LXX. De anno civili. — 30 Civilem, id est, Solarem Hebraei verno ab aequinoctio, Graeci a Solstitio, Aegyptii ab Autumno, Romani a Bruma

<sup>1</sup> Il sudd.º cap.º nel Testo forma parte del Cap.º LXIX sopra cit.º

unus mensis, apud egyptios uero olim erat annus quatuor mensium. apud carmanos sex mensium. Apud latinos .xiij. mensium. Apud quosdam unumquodque tempus anni, scilicet uer et alia computabantur. Unde et plato ponit nouem milia annorum, tullius .XV. annorum. Annus solaris in horoscopo horologii est inuestigatum ccc.lxv. diebus et quadrante conficitur. Quadrana est quarta para diei, acilicet sex horis.

#### Idem.

I, anno ciuile cio he l anno del sole altri conmentiano in uno modo, ouero in uno tempo, et altri en un altro, per cio che gli hebrei comenciano dal equinocio de primauera. li greci dal solstitio. li egyptii da l altono. E lli Romani commenciano da bruma. Quelli di india fano solo un mese. Quelli de egypto fano de l anno quatro mesi [f. 40d]. li carmani fano del anno vi. misi. li latini xiij. misi. E chosi ogne cente tenne soa manera de cio. Und e che plato pone che le specie del anno sono viiij. millia. e tullio xv. l anno del sole segundo che pon el tractato del relogio he .ccc .lxv. di. e lla quarta parte d uno die, cio he hore .vj.

# .lxxv. Quomodo fiat bixestrum.2

In quatuor annis quatuor quadrantes. xxiiij horas conficiunt, quod est integra dies. hi ergo dies<sup>3</sup> in quarto anno vj. Kalendas martij intercalatur et bixestus nominatur. Hunc Julius .c. interposuit et tocius computi erorem pes hunc correxit. hunc egyptii et greci in fine anni suponunt. Romani autem in tebruario, eo quod ceteris breuior est, interserunt. Ideo autem 25 non post finem mensis sed infra mensem quia olim integer mensis intercalabatur. Ideo uero non ante .xj. Kalendas marcii. quia .vij. Kalendas martii ciuitatem magno tripudio illustrabant. et nichil eis incipere ante transactam festiuitatem licebat.

# Idem uulgar.

ln quatro anni iiij. quadranti, cio he che fano. xxiiij. hore che eno i, die integro. andro (?) che questo cotalle di infra i quatro 32 anni in lo .vj. Kalende de março se tramete, et he appellato

1 apud Aegyptios — apud — 2 Acarnanas — Lavinios tredecim — 3 alia pro anno computatur. — 4 Plato — millia — Tullius vero quindecim millia annorum. — 5 ut in — trecentis sexaginta quinque — 6 Quadrans autem — horae. — 20 In quatuor autem annis — quadraginta quatuor — 21 integer — Hi — sexto Calend. Martij Intercalatus, et Rissextus nominautur. — 22 Julius Caesar — totius — errorem — 23 Hume Aegyptii, et Graeci — supponunt. — 24 Februario, — caeteris — inserunt. Quia olim ibi integer mensis intercalabatur. Ideo vero non ante sextum calend. Martii, quia sept. calend. Martij magno tripudio civitatem lustrabant, et nihil eis incipere ante transactam festivitatem licebat.

Colle parole: "Annus solaris ecc." comincia nel Testo il C. LXXI:

L' errore di numerazione è nel codice.
Le parole "hi ergo dies" furono aggiunte, in margine, da un' altra mano.

bixesto, et cio enposse Julio Cesar, et coresse l erore de tut el conputo de [f. 41ª] la luna e del sole, percio li egyptij, et greci el meteno in fine de l anno. E li Romani de februario, percio ch e plu piciolo messe degli altri, e no se mete ne aziunze questo 5 di bixesto in fine del mese, ma infra l mese, per cio che antigamente se interponeua integra .j. mese a schiuar queste errore. Ma en percio non auanti el sexto delle Kalende di marcio, percio ch el .vij. Kalende faceano grande festa et grande alegreça, et non era licito a loro conmenciare alchuna chosa, infin a che 10 no passauano la dicta testa.

### .lxxvij. De circulo bixestili.1

Ciclus bixestilis, quatuor impletur annis. Ciclus indictionalis ab octubri incipiens .xv. annis. Ciclus decemnoualis a pasquali luna inchoans .xviiij. annis. Circulus lunaris, a Januario incipiens .xx. annis. Circulus 15 a marcio inchoans .xxviij. annis. Circulus magnus de .xxxij. annis perficitur.

#### Idem.

El circulo del bixestro he de quatro anni implito. El ciculo (sic) de l endictione comenzando da octubrio .xv. anni finisse. lo circulo deonnenouale (sic) dalla luna della pasqua 20 .xviiij. annis. El circulo della luna comença da çenero e basta .xx. anni. El circulo che comenza da marzo basta in .xxviij. anni. El circulo grande [f. 41b] in .xxxij. anni.

### .lxxviij. De olimpiade unde dicatur.

Olympias sunt quatuor anni. aput (sic) elydem ciuitatem grecie est 25 institutum post quatuor annos ad olympum montem conuenire, et ibi palestrales ludos agere, et inde est dicta olimpiades.

#### Idem.

Olympias sono appellati quatro anni. depo y qualli quegli de una cita de grecia che uiene appellata elydem, si chome 30 aueu aordenato, ogne chauo de quatro anni andauano a fare festa et giocha a un monte cliamato olimpom, et ende he cliamata olimpiades.

#### .lxxviiij. Quid sit lustrum.

Lustrum sunt quinque anni. Romanis autem ab omnibus gentibus 35 soluebantur quinque annis es .v. argentum .v. aurum. Et semper post quinque annos Romanis ueniebant, et urbem lustrabant, et ideo unumquod-37 que quinquennium lustrum dicitur.

12 Cyclus Bissextilis — Cyclus Indictionalis = 13 Octobri — quindecim — Cyclus decennovenalis — Paschali — 14 novendecim annis. Cyclus solaris a Martio inchoans, viginti septem annis. Cyclus magnus, quingentis, triginta duobus annis perficitur. — 23 C. LXXII. De Olympiadibus — 24 apud Elidem — Graeciae — 25 Olympium — palaestrales — 26 agere, et inde dicuntur Olympiades. — 33 C. LXXIII. De Lustris. — 34 Romanis enim — 35 solvebatur tributum. Quinque annis aes, Quinque argentum, Quinque aurum. Et semper per quinquennium Romam veniebant, — inde — 37 Lustrum

¹ Il sudd.º cap.º nel Testo forma parte del cit.º Cap. LXXI "De Bissexto".

### (Manca Il titolo.)

Lustro sonno .v. anni segundo gli Romani. Ma ay romani ogne chauo de .v. anni, ogne cente rendeano a lloro auere cio he trebuto argiento et auro, et uenieua ogne .v. anni a luminare la citate e per cio onne quinquento, clo he tempo de .v. anni, he dicto lustro.

### Axxx. Quid alt indictio.

Omnes autem simul indictiones ab indicen[f, 41']do dicitur, que semper post .xv. annos ad primum censum ideat es reuertebatur.

#### Idem.

Tute I endictione insieme sono dicte, percio che demostrano, et continuamente depo li .xv. anni recominciano de capo.

# .lxxxj. Quot sunt etates hominum.1

Etas uel generatio est uita unhacunusque hominis uel .c. anni. est 15 etiam etas, cum nullus superfuerit, qui nunc uiuit.

#### Idem.

La ctate ouero la generatione he uita, cio he quanto uno homo poe uiuere, o uero .c. anni. Et he etate in tale numero, che no se troua nesuno che uiua plu che quel numero, che ordeno etate, cio he la quantita delli anni.

# Axxii. Quot sunt etates hominis.

Sunt quoque sex etates hominis, prima est infancia usque ad .vij annos. Secunda pueritia usque ad .xiij, annos. Tercia adolescentia usque ad .xxj, annos. Quinta inuentus usque ad .l. annos. Quinta senectus usque ad .lxx, annos. Sexta decrepita usque ad .c. annos, uel usque ad mortem.

#### Idem.

Sono .v). le ctate del uomo. la prima da l'infancia alli vij anni. la secunda pueritia alli .xiii) anni. la terça adolesjo centia [f. 41<sup>d</sup>] de li a .xxj. anno. la quarta iuuentute de li a .l. la quinta he aenectute cio he ueglieza alli .lxx. anni. la Sexta he la decrepita etate, cio he bruta ueglieza, e basta de lli alla morte.

# duxxiij. Quot sunt etates mundi.

Sunt nichilominus sex etates mundi, prima ab adam usque ad noc, 36 Secunda a noc usque ad abraam. Tercia ab abraam usque ad dauid.

<sup>7</sup> C. LXXIV. De Industramber. 8 dicuntur, quia 9 quindecim censum, id est. Aes 13 C. LXXV. De detale. 14 Actas centum list 15 actas, MR actates Prima infantus ad septem sumos. MR fuerstia ad quatrordes in Territa adolescentus, ad viginti et mum annum. MA inventur, ad quinquagesimum annum. Senectus, ad septemperatum annum. Ma decrepta ad centum 35 nihilominus actates Prima ab Adam ad Noë. 36 Noe ad Abraham. Tertia ab Abraham ad David.

<sup>1 1</sup> cap. 51, 52 c 53 del Codice contituincono il C. LXXV del Teste, intitolato "De Actate".

Quarta a dauid usque ad transmigrationem babilonis. Quinta inde ad christum. Sexta usque ad finem mundi.

Niente men le etate del mundo sono .vj. la prima da adam s fin a noe. la Secunda da noe ad abraam, la terza d'abraam fin a dauid. la quarta da dauid fin alla transmigration de babilonia. la quinta de fin a christo, la sexta fin alle fine del mundo.

### .lxxxiiij. Quid sit seculum.

Seculum sunt mille anni. dicitur autem seculum, quia se sequitur. 10 Inde seculum seculi. Secundum tempus gratie, seculi tempus legis. Inde secula seculorum. Secula tempora christianorum, Seculorum, Judeorum et paganorum c. et in seculum seculi. Regnum celorum, Quis sequitur istud seculum sicut scribitur, beati qui [f. 42 a] habitant in domo tua domine. In secula seculorum laudabunt te.

Idem. 15

El seculo e mille anni, et he dicto seculo perch el se segue. Et inde he seculum seculi. Secund el tempo de gratia. Seculi el tempo della leze. Inde secula seculorum, li seculi v tempi degli christiani. di seculi s entende v çudei, e i pagani. Ell 20 celo, e lo seculo di seculi, el regno di celi. et e scripto chi segue questo seculo. Beati quelli che abitano in la tua chasa segnor meo diss el salmista, che elli te lodarano in secula seculorum, amen. Infin che deo sera deo.

#### .lxxxv. De ciclo decemnoualis (sic).

Decennouenalis cidus (sic) dicitur quasi aviiij, annorum circulus per tot enim nam xij, comunes vij, embolismas, comunes dicuntur cum duo equales scilicet xij, mensium lunarium, a pasca ad aliud pasca concurunt embolismus, qui super crescens dicitur. est is, qui a pasca ad aliud pasca xiii, menses idest tredecim nouas lunas abet (sic), Noc (2) totum ideo tit, 30 quia pasqua ante equinotium et ante xiii), lunam aprilis, qui aput (sic)

<sup>1</sup> David ad transmigrationem Babylonis. - 2 Christum. - usque in - 8 C. LXXVI. De Saeculo. - 9 quod se sequitur, in seculum seculi. - 10 Seculum temporis Graece. - Seculum temporis Legis. - Secula seculorum. — Il Secula tempora Christianorum. — Secula Judaeorum et Paganorum. — 12 Est et seculum seculi, Regnum coelorum, quod seçuntur istud seculum, sicut scribitur, Beati, qui habitant in domo tua Domine, in seculum seculi. - 24 C. LXXVII. De decennovennsh cycle. - 25 Decennovennalis cyclus dicitur, quasi novendecim annorum circulus. Per tot enim annos peragit Luna cursum suum, nitens contra firmamentum. Dividitur autem in duo. In duodecim communes. Et in septem Embolismales annos. Communes dicuntur, cum duo acquales, scilicet duodecim mensium lunarium a Pascha ad aliud Pascha concurrunt. Embolismus, qui super crescens dicitur, est is, qui a Pascha ad aliud Pascha, tredecim menses, id est, tredecim novas lunas habet. Hoe totum ideo fit, quod Pascha ante aequinoctium, et ante decimam quartam Lunam Aprilis, qui apud

hebreos primus, agi non licet. diuiditur¹ adhuc in duo in ogdoadem et eneadem. Ogdoas sunt viij. anni. endecas xj. duo enim comunes semper precedunt tercium. Embolismus. In octauo autem loco precedet unus communis. Embolismus et hic numerus [f. 42 b] ogdoas appellatur. deinde iterum semper duo comunes iterum precedunt tercium embolismum, in undecimo uero loco unus tantum precedit embolismus, et hic numerus endecas nominatur uel nocatur.

# Idem uulgare.

Lo ciclo decennouenale he dicto quasi circulo, el corso 10 del quale he anni xviiij. cio he della luna per esso per cio che sono xij, li comuni e vij. li embolismi li comuni sono dicti dui equali, cio he xij, misi lunari per ciascuno, et he dal una pasca al altra cio he maiore. Embolismo he dicto sopra crescente, et he dicto dalla pasqua alla pasqua xiij. misi. cio he che a xiij. 15 noue lune per tuto, et cio he, che cio sia che la pasqua he celebrata inanti el quinocio, et auanti la xiiija. luna de aprile, che segundo li hebrei non e licito fare auanti. Anche se diuideno xviiij. in doe parte, cio he in ogdomadem et endecadem. ogdas sono .viij. anni. li .xj. altri sono clamati Endecas, e lli dui 20 comuni sempre uano auanti allo tercio, che s e embolismo. In l otauo ua auanti uno commune allo embolismo, e questo numero he appellato ogdoas, de ende anche li dui comuni sempre uano auanti al terco che s e embolismo, et in l undecimo loco un solle ua auanti cio he l embolismo, e questo numero he de 25 xj. anni he appellato endecas.

.lxxxvj. De ciclo solari.

Solaris [f. 42°] ciclus .xxviij. anni peragitur propter .vij. bixestos, oportet enim uer bissextus singulos dies septimane tangat, et sic per eosdem recurat. Septies autem quatuor .xxviij. bisextus enim in quinto anno 30 tantum interponitur. lunarem² cursum sic in articulis adiunctis unguibus computabis. A radice policis leue manus incipe et per singulos et ungues numera, et in fine minimi digiti .xxix. annos habens. Solarem autem ciclum sic in articulis utriusque manus absque unguis computabis. A minimo 34 digito leue manus inchoa, et per trasuersum in quatuor digitis numera.

<sup>1</sup> Hebraeos primus dicitur, agi non licet. C. LXXVIII. De Ogdoade Dividitur adhuc in duo. In octoadem et Endecadem. Octoas — 2 octo anni, Endecas undecim. Duo — communes — 3 praecedunt Embolismum. In octavo — praecedit — 4 communis Embolismum. Et — Ocdoas — Deinde — 5 duos communes praecedit tertius Embolismus. In — 6 praecedit Embolismus. Et — Endecas vocatur. — 28 C. LXXIX. De Cyclo solari. — 27 Solaris autem cyclus viginti octo annis — septem bissextos. 28 Oportet enim ut — septimanae — 29 recurrat. — faciunt viginti octo. Bissextus — quarto tantum anno — 30 Lunarem — 31 pollicis levae — singulos articulos, — 32 novendecim — habebis. Solarem sic autem in articulis — 33 unguibus — 34 levae — transversum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comincia nel Testo il Cap.º LXXVIII: "De Ogdoade".
<sup>2</sup> Comincia nel Testo il Cap. LXXX: "De numero articulorum".

in quarto semper bisextum nota, in altera manu similiter et habebis annos .xxiiij, deinde in utroque police binos annos, qui prioribus iunti redunt .xxviij, annos. Geminus autem est solaris cursus, unus quo cotidie ab oriente in occidentem firmamentum sequitur. Alter quo contra firmamentum 5 nitens .xxviij, annis graditur. his¹ circlis duobus conficitur magnus annus, nam uigies et occies decem et nouem uel decies et nouies .xxviij, d. .xxxij, anni.

### Idem.

El circlo del sole .xxviij. anni se demena per .vij. bisexti. 10 et he bissogno ch el bisexto thochi ciascuno di della septimana, et chosi per quelli medesimi retorni. et .vij. fiate. .iiij . xxviij. el bisexto per certo in quinto anno cotanto se intromete. el corso della luna se computa en li articuli, cio he li articuli della dita, et agiungile anche le ungie della ra[f. 42d]dise del dito grosso 15 della mane sinistra incommincia, et per ciascuno de li diti et le unghie anumera in fine al dito minimo, et auerai .xxviiij. anni. Et lo ciclo del sole chosi in li articuli de ciaschuna mane no computando le ungue, e comença dal minimo dito della mane sinistra, e per trauerso numera in quatro dita, et in el quarto 20 sempre signa bisexto. Et in l altra mane somigiantemente, ella auera anni .xxiiij. inde in ciascuno dito grosso dui anni y qualli giunti a quegli de prima sono xxviij. Deuemo sapere ch el corso del sole he doplo, lo primo col qualle o per lo qualle cotidianamente seguita da oriente ab occidente el firmamento, 25 l altro per lo qual ua per .xxviij. anni resplendendo in circa l firmamento. de quisti dui circli si se compone l anno grande per cio che xviiij. fiate xxviij. d. xxxij. anni.

### .lxxxvij. De ciclo planetarum.2

Post quos omnes stelle et omnes planete ad punctum unde digressi 3º sunt recurunt, et per easdem lineas ut prius redeunt, lnna namque quelibet zodiaci signum duobus diebus et sex horis ac bisse unius hore lustrat omnia signa .xxvij. diebus et octo horis peruolat. Mercurius³ namque quodque signum .xxviij. diebus et vj. horis, totum zodiacum .ccc. et 34 xxxviij. diebus permeat. uenus autem namque quodlibet signum .xxviiij.

<sup>1</sup> In — bissextum — In — 2 viginti quatuor. Deinde — pollice — iuncti, perdunt viginti octo — 3 est autem — Unus — quotidie — 4 Oriente — Occidentem, — 5 viginti octo — His Cyclis — 6 Nam vicies, et octies novendecim, vel decies, et novies viginti octo, sunt quingenti. — 29 Triginta vero anni post quos omnes Planetae et omnes stellae ad primum punctum, — 30 recurrant — redeunt. Luna — quodlibet 31 Zodiaci — besse — horae lustrat. Omnia — 32 viginti septem — Mercurius quodque — 33 viginti octo — sex horis: Totum Zodiacum vero trecentis triginta novem — 34 Venus vero quodlibet — viginti novem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comincia nel Testo il Cap.º LXXXI: "De Magno anno".

<sup>2</sup> Il sudd.º cap.º, nel Testo forma parte del cit. cap. LXXXI: "De

Magno anno".

8 Comincia nel Testo il Cap. LXXXII: "De Cyclis".

30

diebus, et quinque horis, totum signiferum .ccc .xlviij. diebus circuit, sol .xxx. diebus et decem horis et semisse [f. 432] singula signa lustrat. et omnem zodiaci ambitum .ccc.lxv. diebus et sex horis transuolat. mars quoque singnum .lx. diebus et .xxj. honris (sic) omnia signa duobus annis ς perlabitur. Jouis stella singulis singnis annum unum moratur. omnia autem .xij. annis peruagatur. Saturnus in unoquoque signo duos annos .c . lxxxij. dies et xv. horis idest dimidium annum imoratur. totum autem signiferi cursum uel circulum .xxx. annis propter nimiam altitudinem contra celum sicut alii curens perlabitur.

Idem uulgariter.

10 Depo li quali tute le stelle e tuti li planeti recoreno a quello medessimo puncto unde se parteno, et per quelle medessimo puncto unde se parteno, et per quelle medessime linee si come de prima retornano, et ciascuna luna el segno del codi-15 acho doi dij. et vj. hore, e de le tre parte le doe d una hora illustra. et tuti li signi .xxvij. di, et octo hore, o che per xxvij. di, et viij. hore recercha passando. E Mercurio recercha ciascuno sengno .xxquatro di. et vj. hore. E tuto el zodiaco permane in ccc. xxxviij. die. Uenere in ciascun singno .xxviiij. die. 20 e v. hore. E tuto el signifero .ccc. xlviij. di. El Sole in ciascuno signo .xxx. die. et hore.  $7^{1}/_{2}$ . In tutti gli singni del zodiaco ccc. lxv. di. et .vj. hore. E Marti in ciascun singno .lx. di. .cxxi [fol. 43b] hora, et in tuti li singni dui anni. la stella de ioue in ciascun singno demora j. anno. In tuti recerca per .xij. anni. 25 Saturno in ciascun singno. ij anni et c. lxxxij. di. et v. hore. cio he mezo anno in tut el so corso .xxx. anni per la tropo grande alteza, et chosi descore circha el celo chome gi altri.

.lxxxix. De scriptoribus cicli.1

Cidus (sic) Eusebius cessariensis primus composuit. deinde dionisius.

(Manca il tit.º del cap.º)

El ciclo primamente fo ordenato da Eusebio cessariense. e da poi foe confirmato da dionisio. o uero che dionisio el pose per simel modo.

.lxxxx. De equinotiis et solstitiis.

Ciclum Eusebius cessariensis primus composuit. post theophilus, alexandrinus episcopus, rogatu leonis pape lucidius exposuit. deinde dyoni-37 sius (sic) abbas, Rome, ut hodie habetur, scripto protulit.

<sup>1</sup> horis. Totum — trecentis quadraginta octo diebus circumit. Sol triginta diebus ac — 2 lustrat. Omnem Zodiaci — 3 trecentis sexaginta quinque diebus — Mars quodque signum sexaginta — 4 viginti una horis, Omnia - 5 signis - immoratur. Omnia vero duodecim - 6 annos et centum octoginta dies, et quindecim horas, id est, - 7 immoratur. Totum — signiferum circulum triginta annis, — 8 coelum, — 9 currens, — 34 C. LXXXIII. De Autoribus Cycli. — 35 Cyclum — Caesariensis — Postea Theophilus, Alexandriae Episcopus, - 36 Leonis Papae - Dionysius Abbas, Romae,

<sup>1</sup> Il sudd.º Cap. 89.º non è altro, come ognuno può vedere, che un sunto incompleto del 90.º; e però daremo solo le varianti di quest' ultimo, traendole dal testo, più volte citato, dell' "Imago mundi".

### Uulgare.

Lo ciclo dico che eusebio cessariense prima ordino, e de poi teophyle uescheuo d alexandria per prego de papa leone, si el spose plu claramentre. e de poi dionisio abbate l adusce poi 5 a roma, chosi com e scripto.

### .lxxxj. De equinotiis et solstitiis.

Equinotia et solsticia fatiunt quatuor codiaci signa in moddum (sic) crucis equali spatio locata. nam signum arietis in quo sol est creatus in oriente est positum, qui facit uernale equinotium. luna in qua est condita, 10 est in occidente huic opposita, et facit autumpnale equinotium. Cancer autem uersus aquilonem tenet celum ubi est alti[f. 43°]ssimum, et facit estuale solsticium. Capricornius uero uersus austrum premit celum ubi est humilimum, et facit yemale solstilcium (sic).

#### Idem.

Li equinotij, cio he li punti la o (sic) he tanto la nocte quat (sic) el di, e gli solsticij, cio he, la o se ferma el sole, fano quatro singni in modo de croxe alogati cun eguali spatij. percio ch el signo del ariete in el quale el sol he creato he posto in oriente, e fa equinocio de primauera. libra in la qual la luna he conposta in occidente posta contra ariete fa equinotio de autupno. et cancro uerso aquilone ten el cielo dou e altissimo, et fa solstitio d istate. Capricornio uerso austro preme el cielo dou e humilissimo, et fa solsticio d inuerno.

### lxxxj. Unde dicatur equinocium.

Equinocium dicitur ab equa et nocte, grece vero hyessemerya, ab equa et die, quasi equa dies, uernale equinocium non vii). sed duodecim kalendas aprelis habendum lex et euangelium clamat et horologij manifesta inspectio probat.

#### Idem.

Equinotio he dicto da equa et nocte. equa tant e a dir quanto equale. li greci dichono hyessemeria he tanto quanto egual di. lo equinocio de primauera non .viij. ma .xij. de kalende d aprile, e d auere la lege e l euangelio el clama et proua manifesta inspectione dello relogio.

<sup>6</sup> C. LXXXIV. De Aequinoctio et Solstitio. — 7 Aequinoctia, et solstitia faciunt — Zodiaci — modum — 8 aequali — Nam — Arietis, — collocatus, — 9 quod — aequinoctium. Libra, in qua luna est — 10 Autumnale aequinoctium. — 11 Aquilonem — coelum, — 12 Aestivale solstitium. Capricornus — Austrum — coelum, — 13 humillimum, — hyemale solstitium. — 25 Aequinoctium — aequo, — nocte: Graece — Isemeria, — 26 aequo — aequidies. Vernale aequinoctium non octavo sed duodecimo Calend. Aprilis — 28 Evangelium clamant, — 29 inspectio, manifeste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I capi. 91, 92, 93, 94, 95 e 96 del Codice, nel Testo costituiscono il Cap. LXXXIV: "De Aeguinoctio et Solstitio".

56 v. finzi,

.lxxxij. De celebratione pasce (sic).

Secundum enim legem non licuit pa [f. 43 d] sca ante equinocium celebrari. Qui autem euangelium diligenter legerit, dominum non .viij sed .xij. kallendas aprilis passum uidebit. Si ergo .viij. kalende aprelis est equinotium tunc dominus circa legem, pasca ante equinocium celebrauit, qui legem non soluere sed implere uenerat. Sed et iudei contra patrium morem gesserunt, qui pasqua termino inconuenienti egerunt. Uerumtamen cum horum neutrum fuerit transacto .xij. kalendas aprelis, equinotium dominus solito more pasca cum iudeis .xj. kalendas aprelis celebrauit pas10 quali die quod erat x. kalende suo precioso sanguine nos redemit .viij. kalenda resurrexit.

### Uulgare.

Segundo la leze non e licita cosa celebrare la pasqua auanti el quinotio, et chi legera el eguagnelio diligentementre, uedera ch el segnor receue passion non viii. ma xij. kallende d aprile. Adoncha si in viij. de kalende d aprille he lo quinocion, el segnore celebra la pasqua auanti lo equinocio. si cun dise la lege, el quale non era uenuto per guastare la lezze, ma per adimplirla. Ma li cudei manteneno l usança anticha degli antichi patri, gli quali faseuano pasqua senza nesuna dreta raxone. Uera chosa he, cun cio sia che nesuno de quisti sia passato el xij. kallende d aprile lo equinocio, el segnore per l anticha usança fesse pasqua cun gli Zudei [44ª.] xj. kalende d aprile, e x. kalende nui recompero del suo precioso sangue, e 25 l otauo de kalende ello resuscitoe.

.lxxxxiij. De equinotij (sic) autumnali.

Autonale (sic) quoque equinotium non .viij. sed xij. kalendas octubris habendum demostrat orologium.

Idem uulgare.

Lo orologio doncha demostra de auere equinotio non .viij. ma .xij. kalende de octubrio.

.lxxxxiiij. Unde dicatur solstitium.

Solstitium uero dicitur quod sol stet. sed quia alcius celum scandere 34 non ualens retro gradum flectat.

<sup>2</sup> Secundum legem enim — Pascha — aequinoctium celebrare. — 3

Evangelium — Dominum non octavo sed decimo Calend. April. — 4
octavo Calend. April. — aequinoctium, — 5 Dominus contra legem
Pascha — aequinoctium — 6 qui non solvere legem, sed implere venit.
— Iudaei — 7 Pascha in inconvenienti termino — Veruntamen — 8 fuerit,
transacto duodecimo Calend. April. aequinoctio, Dominus — 9 Pascha —
Iudaeis undecimo Calend. Aprilis — Paschali die, quod — 10 decimo
Calend. suo sanguine nos redemit. Octavo Calend. — 27 Autumnale —
aequinoctium — octavo — duodecimo Calend. Octob. — 28 demonstrat
horologium. — 33 ideo — stet, scilicet quod altius coelum — 34 valeat.
Sed retro

### Idem uulgar.

El solstitio he dicto percio ch el sole s astalla a quel puncto percio che no poteno andare pliu del cielo ge conuene ritornare en drieto per la sua medesima uia.

#### .lxxxv. De solstitio estiuale.

Estiuale solstitium non .viij. sed .xij. kalend. Iulij oroscorpus orologij clamat habendum, quasi noctem breuissimam, diem facit longissimum, cum sol scandit cancri singnum.

### Idem uulgare.

Lo solstitio de istate non .viij. ma xij. kalende de Iulio lo oroscorpus delo relogio disse che se de auere, el qual fae la nocte breuissima, el di longissimo, quand el sole monta en el singno del cancro.

### .lxxxxvj. De yemale solstitio.

15 Yemale quoque solsticium non .viij. sed .xij. kalend. Januarii habendum eadem ratione probatur. cum sol in capricornio positus breuissimum diem et longissimam noctem facere non ingnoratur.

#### Idem.

El Solstitio d inuerno non .viii. ma [f. 44b.] .xij. Kalende 20 de zenaro e da intendere, e per quella medesima rasione se proua, quand el sol e in capricornio, fas el di breue, e lla nocte lunga, e quest e manifesto.

#### Jxxxxvij. De Saluti lune.

Luna a sole recedens post .xxviiij. dies et horas .xij. iterum eum 25 consequitur. sed hora .xij. nundum peracta a sole reacenditur. Restant enim ex hora per singulos menses quatuor momenta, et quadrantis unius ostenti, et .xxiiij. athemi. hec per singulos annos augmentata, post .xviiij. annos integrum diem perfitiunt. qui dies numero lune subtrait dum unus pro .xxx. conputatur, isque saltus lune nominatur. Ideo undecimo nono 30 anno, et in Iulio mense fit lune saltus, quia et hoc facit matri astronomie egyptus.

### Idem uulgare.

Partandosse la luna dal sole depo .xxviiij, di et hore .xij, anche seguita esso. Ma non anche compiuta la .xij, hora, et recessa dal solle.

35 Adoncha remane per ciascuno mese quatro momenti, et a la quarta

<sup>6</sup> Aestivale Solstitium, — octavo — duodecimo Calend. — horoscopus horologij clamat, habendum quod noctem — 8 Cancri signum. — 15 Hiemale — Solstitium — octavo, — duodecimo calend. Decembris habendum — 16 Cum — Capricorno — 17 diem, longissimam — ignoratur. — 28 C. LXXXV. De Saltu Lunae. — 24 viginti novem — duodecim eum iterum consequitur: sed — 25 duodecima nondum — reaccenditur. — 26 momenta, et unica unius momenti, et unus atomus. Haec — 27 novendecim — 28 perficiunt. Qui — Lunae subtrahitur dum prima pro triginta computatur. Isque — 29 lunae — Ideo autem in decimo nono — 30 lunae — fecit mater Astronomiae Aegyptus.

parte d uno ostento, et xxiiij, athomi, questa acressuta per ciascuno anno in cauo de xviiij, anni conpleno uno di integro, el qual di subtrae del numero della luna quando uno se pone per xxx e questo he nominato el salto della luna. È percio in xviiij, anni e del mese de luio si fan el salto della luna, percio che questo fa egypto matre de astronomia.

#### .lxxxxviij. De minutiis.

Quia [1.44] hic sepe minutie ponuntur que forsitan a plerisque minus sciuntur. Sciendum est, quod uncia est duodecima para cuiusque ro rei, in duodecim dinise semis nel semisse dimidia para cuiusque rei in duo dinise. Bissor duo partes cuiusque rei in tria partite, tercia sublata que hist autem para illarum trium dicitur triena. Rea in quatuor partes dinise, quarta para dicitur quadrana, relique tres dodrana.

### Uulgare.

Perço che qui se poneno spesamente minutie, le qual forsi non entende ogn omo. È da sapere che l'uncia he delle xij. parte l'una de ciaschuna chosa che se possa partite in xij. semis o uero semisse, la mita de ciaschuna chosa partita in doe parte. Bissoe le ij. parte della chosa partita in iij. parte, et zo ciaschuna per sie de quelle nij. e dito triens, della chosa partita in iiij. parte ogni parte per si sola e dicta quadras, le tree insembre sono appellate dodrans.

## .c. De Regularibus feriarum.1

Regulares feriarum et concurrentes a Marcio sumunt inicium, a quo 25 olim Romam habuerunt initium anni. A romanis enim sunt inuenti regulares, rico dicuntur quod calculatores regulant, concurentes uero inde quod regularibus concurant. Regulares habent tale exordium. Solaris annus, ccc lxv diebus peragitur. Sol autem per singula xij. signa xxx. diebus inmoratur Duodecies ergo xxx. nel trecies duodecim sunt xxx. lx. Quinque remanent hii sunt regulares marcij. In ceteris mensibus sic oriuntur precedentis mensis dies [f 44<sup>d</sup>] cum regularibus in septem equas partes partite quod remanet de sequenti mensi pro regulari. Uerbi gratia marcius habet 33 dies xxxi, et quinque Regulares qui sunt sexties quinque, et remanet unus.

<sup>7</sup> C. I.X X VI. De Minuti). 8 sacplus minutiae quae — 6 Uncla
10 in duo divisae Bissae duae partes aliculus rel in tria partitue
tertia suldata Quaelibel autem pars illarum dictiu triens rel in quatum
partes divisae Quarta pars dicitu. Quadrans. Reliquae tres. Dodians.
23 C. I.X X VII. De Kegularilus Perurum. M. Martio initium,
25 anni principium. Romanis inventae. Regulares inde 26
regant Concurrentes 27 Regularilus concurrant. 28 465. duoderim triginta 20 immoratur. igituo triginta tricles trecenta
sexaginta Remanent itaque quinque III 30 Martii. caeteris
erimitur. Praccedentis 31 partes acquas partire, 331 remanet sequenti
mensi, pro Regularilus. gratia. Martius habet triginta unum et
33 Regulares, quod septies

<sup>1</sup> L'errore di numerazione è nel ma, e così dicasi del cap.i seg.i

hie erit regularis aprelis, sie et in ceteris aliter quota feria, primo anno ferit in Kalendis mensium, tot crunt regulares mensium. Uerbi gratia in Kalendis Marcij erunt .v. Quinque ergo sunt regulares in Kalendis aprelis j.a feria et unus erit regularis, et sie în ceteris.

#### Idem uul.

5

Li regulari delle ferie e lli concurenti conmentiamo da março, dal quale antichammente gli Romani aucun anno per conmenciamento de anno, o uero sono trouati regolari dav Romani. E percio sono dicti regulari, cun cio sia che regnano gli cal-10 culaturi delli concurenti, e che alli regolari concurano, gli regolari anno tale conmenciamento. I anno del sole basta .ccclxv. di. El solo deuemo sapere si com e dito de soura dimora in ciaschun singno .xxx. di. et sonno .xij. signi et .xxx. fiate .xij. sonno .ccclx. gli cinque che restano sono tegulari de marcio. 15 Et in tuti gli altri misi nasceno chosi, gli di del mese passando cun li regulari insembre divide in septe parte iguale, et quel che auança da al mese che segue, et sono regulari d ello. Ueçiamo I exemplo. Marcio ha. dij. xxxj. et .v. regulari. gli quali sonno septe fiate .v. et auançane .j. questo sera regullare 20 de aprile, e chosi delli altri. Et altramente [1, 45ª] se cognosce quanti di la feria sera, allo primo anno infra le Kalende de mesi cotanti serano gli regulari del mese, come cio sia, ueziamelo, in Kalende de marcio he la feria .va, v. sono adoncha v suoi regolari. In Kalende de aprile he la feria prima, doncha 25 el regulario he .j. solo, et per simele chosi in ciaschuno mese.

.cij. De epactis et regularibus ad lunam unde sumunt initium.

Concurens autem habent hoc exordium, solaris annus habet ebdomadas "lij, et unum diem, hic unus dies erit primo anno solaris cicli concurens, qui concurit regularibus ad inueniendum ferum in Kalendis 30 mensium, singulis annis adde unum usque ad "vij. Quarto anno bisextus pro concurente accipitur. Ideo quinto anno una excurrens transilitur. Bisextili anno utere in Januario et februario bisexto pro concurenti, in 33 reliquis in reliquis mensibus utere concurentibus, primus in creatione

<sup>1</sup>Hic — Regularis Aprilis. Sie in caeteris. Aliter Quota feria primo — furt — 2 Calendis mensium — Regulares — 8 calendis Martiis sunt quinque. — regulares Calend. April. una feria, et unus Regularis. Sie in caeteris. — 28 C. LXXXVIII. De Concurrentibus. — 27 Concurrentes — exordium. Solaris — Fbdomadas quinquaginta, et duas — 28 Hic unus erit — Cyeli concurrens, quia concurrit regulariter ad inveniendam teriam primam in calendis mensium. Singulis — 30 septimum. — Bissextus, — 31 concurrentibus — Illo uno anno unus concurrens transilitur. Bissextili — 32 Februario Bissexto — concurrente. In reliquis mensibus concurrente, Primus annus in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La voce ripetuta è nel codice.

mundi fuit sine concurentibus. Quota feria fuerit in nono. Kalend. aprilis nel. vj. Kalend. marcii. tot erunt concurentes illo anno. Concurentes iunge regularibus si in .vj. fuerit tales erunt ferie in Kalendis cuiuscumque mensis, si in .vij eccaserit .vij. sublatis quod remanet erit feria. hii enim 5 regulares atque concurentes septenarium numerum non excedunt.

# .ciiij. Unde concurrentes habent exordium.

Li concurenti anno questo comenzamento, che l anno del sole ha septimane Jij, et uno di. Questo j, di sera el primo anno del ciclo del sole concurente, el quale concure cun gli regulari to a trouar le ferie in le Kalende dy misi, et ciff. 45b. aschuno anno giunge uno fin a septe. In el quarto anno se reçeue bisexto per concurente. E percio nel quinto anno e bbisexto (sic) se trapassa. lu cenaro et februario ussa del anno del bisexto per concurente. In tuti gli altri misi usa gli concurenti. 15 El primo quand el mondo fo creato, fo sença concurenti. Quando la feria sera in el nono de Kalende d aprile, ouero dal sexto dele Kalende de marcio, cotanti serano y concurrenti quel anno. E chi ciunce gli concurenti cun y regulari se farano vi cotale serano le ferie in Kalende de ciaschun mese. E se i passasseno 20 in .vij. o plu, tolli gli septe, e quanti n auança cotanti di sera le ferie in Kalende de ciascun mese. E questi regulari et concurenti non trapassano numero de septe.

# .cj. De pactis et regularibus unde sumunt inicium.

Regulares lune et epacte a septenbri sumunt initium que egyptij

25 ponunt anni principium. ab ipsis enim sunt inuenti, hii regulares simile
habent exordium ut auperiores, et ideo septebris (sic) habet .v. in reliquis
mensibus sic inueniuntur. precedentis mensis dies cum regularibus summe
(sic) si .xxx. habet lunam .xxx. tolle quod remanet tribue sequenti mensi
pro regularibus. Si nero .xxviiij. hiis sublatis quod remanet erunt regulares.

30 aliter. Quota luna primo anno in kalendis fuerit .xj.a sublatis quot
remanent tot erunt regulares lune, nerbi gratia in kalendis septenbris luna
erit. .xvi.a tolle .xj.a remanent .v. qui erunt regulares, et sic in ceteris.

# Expositio unlgare.

Li regulari delle luna e della epacta començano da sep-35 tenbrio el qua[f. 45 c]le quegi de egypto poneno el principio del

<sup>1 (</sup>uit sine concurrentibus. Quarta feria fuit in nono Calend. Aprilis, vel aexta Calend. Martii. Tot 2 concurrentes illo anno. Concurrentes 3 regularibus, si infra septimam fuerit, talis erit feria in Calendis cuiusque mensia. Si septimam excesserit, Septem sublatis, 4 Hi 5 concurrentes Septematum 23 C. LXXXIX. De Regularibus et Epactic.

24 Regularia, et Epactae, a Septembri — quem Aegyptii — 25 Ab—Hi 26 Et September quinque 27 Praecedentis — regulari sume. 28 Si trigesimam Lunam habet, viginti quinque tolle, sequenti pro Regulari. 20 Aliter. — Quarta luna in primo anno in Calend. Int. Undecim sublatis, quot remanent, tot erunt Regulares lunae. Verbi gratia. In Calend. Septemb. luna erit decima sexta, undecim tolle et remanent quinque. Quinque erit Regularis. Sic in caeteris.

anno, e da quigi sono trouati, questi regulari anno tale commenzamento chome quegi de sopra. Et percio septenbre sin a .v. et en tuti gli altri mesi chosi se trouano. tolle el di del precedente mese cun gli regulari. se lla luna ha .xxx. uia .xxx. et quel che remane dal al mese che segue per regulari. Altramentre anche. Quando la luna sera in kalende in el primo anno trane fuora .xj. et quanti remane tanti serano gi regulari della luna. poni l exemplo in kalende de septenbre. la luna sera .xvj. tolline .xj. remane .v. e cinque serano regulari, e chosi e de tuti.

.cv. Unde oriuntur epacte.1

10

Epacte sic oriuntur. Annus solaris habet dies .ccc.lxv. lunaris uero .cccliiij. Quot numerus ab aliis superantur .xj. di diebus hii epacte idest aditores nominatur. quia singulis annis regularibus mensium ad mouendam lunam aditiuntur. Ergo annis adice .xj. si infra .xxx. fuerit numerus inpar 15 erunt epacte presentis anni. si ultra tolle .xxx. quod remanet erunt epacte. Uerbi gratia. primo anno .xj. secundo iterum undecim fiunt. .xxij. tercio iterum .xj. erunt .xxxiij. sublatis .xxx. erunt. tres epacte. sic deinceps regulares, regulares adde epactis. si infra .xxx. fuerit numerus talis erit luna in kalendis mensium. Si ultra tolle .xxx. permanet tota erit luna decimo nono anno fiunt .xviij. epacte primo anno. Primus ergo annus decennoualis habet .xxx. epactas. Sed ideo dicitur quod nullas habeat, quia singulis mensibus .xxx. reitiuntur et luna solis regularis inuenitur quota fuit in .xj. kalendis aprelis tales erunt epacte anni illius.

### Idem uulgar.

Le epacte nasceno chusi. l anno del [f. 45 d.] sole ha .ccc .lxv. di. quel della luna .ccc .liiij. e chosi auanza quell del sole a quel della luna di .xj. quisti .xj. sono appellati epacte, cio he aciunzituri. percio che a ciaschuno anno a mouere la luna, se conuiene agiungere a ciaschuno anno .xj. de soto a 30 .xxx, sera quel numero perfecto quelle serano epacte del presente anno. Se de sopra ha .xxx. tolline .xxx. e quanti ne auança 32 tante serano le epacte. l exemplo. el primo anno .xj. el secondo .xj. xxij. e lo tercio .xj. e fano .xxxiij. tolline .xxx. serano le

<sup>11</sup> Epactae autem — trecentos sexaginta quinque. Lunaris — 12 trecentos quinquaginta quatuor. Qui — alio superatur undecim diebus. Hi undecim Epactae, id est, adiectiones nominantur, — 13 Regularibus — inveniendam — 14 adiiciuntur. Singulis ergo annis adiice undecim. Si — triginta — ipsae — 15 Epactae praesentis — Si ultra, — triginta, quot remanent: tota erit luna. Nonodecimo anno scilicet octodecim Epactae. His undecim dies saltus lunae addantur, et erunt triginta Epactae primo anno. Primus ergo decemnovennalis habet triginta Epactas. Sed ideo dicitur, quod nullas habeat, quia in singulis mensibus triginta reiiciuntur, et luna solis Regularibus invenitur. Quota luna fuerit in undecima Calend. Aprilis, tales erunt Epactae illius.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il sudd.º cap.º nel Testo forma parte del Cap. LXXXIX, più sopra citato.

IO

epacte .iij. Chosi da qui aurari(?) aciungi gli regolari alle epacte, si cotal numero sera da .xxx. in cioso, cotal sera la luna in kalende delli misi, cio he de cotanti di quanti te mostra quel numero. si e delli .xxx. serua, tolli uia. xxx. e quanto auanza tanto sera la luna en li .xix. anni. Sono .xviiij. epacte. cio he el decennouale a .xxx. epacte. Ma dicesse che no ne a nessuna, percio ke ciascuno mese se ne calla .xxx. e trouuasse la luna sol per li regulari. Quando la luna sera in kalende d aprile, cotante serano le epacte de quel anno.

.cvj. Quot punctis luna lucet. Responsio.

Luna prima lucet quatuor puntis .ij. octo .iij.a xij. et sic usque ad plenilunium cotidie quatuor puncti aditiuntur, et decrescendo similiter quatuor aufferuntur. In plenilunio tota nocte lucet. cum est .xxx. nichil in conputo lunari .v. punti fatiunt unam horam de unaquaque ergo die quatuor punctis acceptis, et quinque unicique hore distributis quod horis luna in nocte luceat citius uidebis. Notandum quod ligna in crescente luna uel post, Julio et Augusto precissa, a uermibus, termibus, et [f. 46a.] carie manebunt ilesa.

## Idem uulgar.

La luna prima lusse in .iiij. puncti. la seconda octo. la tercia octo, e chosi alla luna plena continuo ciascun di, se ge açiunceno .iiii. puncti. In el descrescente se nne abate .iiij. Quando
he plena, luxe tuta nocte, quando e a .xxx. niente. in nel conputo lunare .v. puncti fano .j. hora de ciascun di toglando
quadro puncti, he dati per equalle parte a ciascuna hora. tosto
poi uedere quante hore la luna luxe de nocte. Et e da sapere
che lli ligni taiati in la luna crescente, ouero da poi quando
comença a callare, cio dicho de luio e d agosto starano sani
et salui day uermi, et da tarmi, et da onne marçumara che

# .cvij. Quot partibus distat luna et a sole.

Etatem quamcumque lune quater multiplica. hunc numerum ter ducito. et quot in summa reperis, tot partibus çodiaci lunam a sole remotam 34 noueris, et solem post totidem dies ad eundum (sic) locum uenturum. Soli

<sup>10</sup> C. XC. Quot Horis Luna luceat. — 11 punctis. Secunda — Tertia duodecim, — 12 quotidie puncta adiiciuntur. In — similiter quotidie auferuntur. — 13 trigesima nihil. In Lunari Computo, quinque puncta faciunt — 14 horam. De unaquaque die ergo — 15 horae distributis, — 16 decresoente — 17 post Iulium, et Augustum mensem praecisa, a vermibus, et carie manebunt illaesa. — 31 C. XCI. Quot Partibus Luna a Sole distet. — 32 Aetatem quamcunque Lunae per quatuor — huncque — 33 reperies, — Zodiaci — sole noveris, — 34 cundem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comincia nel Testo il C. XCII, intitolato: "In quo Signo Luna sit".

cuilibet signo .xxx. diebus inmoratur. Uide ergo in quo singno sit et quot diebus adhuc in eo moraturus erit, tot expedita summa, eidem signo tribue. Reliquos qui de cadem summa superfuerint sequentibus signis per .xxx. dispercies. et cui signo .xxx. defuerint in eo lunam esse noueris.

### Idem uulgariter.

5

30

Ciaschuna etate della luna tu lla uoi multiplicare quatro fiate, e poi questo numero multiplicalo, o doplalo iiiji fiate, e quanto munta in summa, sapie che cotante parte del codiacho la luna he luntana dal solle, e ch el sole poi cotanti di de auenire a quello medessimo logo. El sole demora in ciaschuno singno xxx. di adon[f. 40b.]qua mira in qual singno el he, e quant el ge dezza demorare. tolli della predicta summa altritanti, et dalli a quel singno dalli altri che auança della dicta summa, parti per xxx. alli sequenti singni, et a quello singno a cui manchera y xxx. 15 cio dico di questa sua parte che ge deueraue uegnire chome alli altri, se lla quantitate fosse tanta. Sappi certamente che lla luna he in esso.

cviij. Quando inuenitur annum (sic) domini.

Ad inueniendum annum domini. ordines indictionum quod sunt 20 .lxxiiij, per xv. multiplica addens .xij. quia tres indictiones annum natiuitatis Christi precesserant et fiunt .M.C.xxij. hiis adde indictiones presentis anni, et habebis annum domini.

### Idem uulgare.

A trouar li anni del segnore, multiplica gli ordeni delle indictione per che sonno .lxxiiij, multiplica dico per xv ciunzendo ad elle .xij, percio che tre indictione erano passate auanti che dio nassesse, trouaraille in summa m. c. xxij, aziunzi a questo numero l'endictione del presente anno, et auerai l'anni del segnore.

.c .ix. Quomodo indictio inueniatur.

Ad indictionem inueniendam transactos annos domini cum tribus indictionibus, que eius natiuitati precesserant per .xv. partite que remanserit tota est indictio, al nichil remanserit .xv. erit.

### Idem uulgare.

A trouare l'endictione partisse o uero dinide li anni del segnore passati cun tree indictione che erano passate auanti la natiuita sua, diuidilli dico, a xv. a xv. e quelli che auançano, se cotanto serae l'endictione, se niente auança, l'endictione sera xv.

<sup>1</sup> triginta — immoratur. — signo sit, — 2 dies — ex praedicta — 3 Reliquis — 4 triginta dispercies, — triginta — 18 C. XCIII. De Annis Domini. — 19 Domini annum. Ordines Indictionum ab incarnatione cius, qui sunt septuaginta, per quindecim multiplica, addens duodecim. Quia tres indictiones annum Nativitatis Christi praecesserant, — 21 Mille viginti. His — Indictionem praesentis — 22 Domini. — 30 C. XCIV. De indictione invenienda. — 31 Indictionem — Domini — 32 qui nativitatem praecesserant per quindecim partire, quot remanserint, — 33 Si nihil — quinta decima

# cvilij. Quomodo inveniantur epacte.

Ad [1 46] mucmendum epactas annos domini per xviiij, diuide quod remanscrit per .xi, multiplica si infra .xxx. a fuerit, epacta illius anni em. si ultra .xxx. sublatis remanet pro epactis hebis (sic), quia quando 5 natus est dominus epacte erant.

### Idem uulgare.

A trouare le epacte diuidi li anni domini a .xviiij a xviiij.
e quel che auanza multiplica per .xj. si sera el numero despare
de sota day .xxx. quel cotal numero sera numero delle epacte
to de quel anno. se da .xxx. in su montasse habatine .xxx. e
quanti auança cotanto serano le epacte de quel anno.

# .cx. De solari anno qualiter inveniatur.

Ad inveniendum annum solarem annis domini viiij. adde quia tot anni solaris cicli cius nativitatis precesserant hanc summam per .xxviij. 15 divide, quod remanet totus est, si nichil .xxviij. est.

# Idem uulgare.

A trouare gli anni del sole. ziunzi alli anni del segnor .viiij. per cio che noue erano li anni del sole che erano passati auanti la natiuitate del nostro segnore, poi diuise questa summa 20 per .xxviij. per parte, e quello che auança sono gli anni del ciclo del sole. Se no auança niente sono .xxviij.

# .cxj. Quomodo inueniatur (sic) concurrentes.

Ad inveniendas concurrentes, annos domini summe propter numerum bisexti quartam partem totius numeri, eis adice quatuor regulares adde 25 quia tot concurrentes christi natiuitta (sic) precesserant, hunc totum numerum per .vij. diuide, et quod super est illius anni concurentes erunt, si nichil .vij. existunt.

# Idem uulgare.

A trouare li concurenti tolli gli anni domini per numero 30 dell bisexto [f. 46d], et aciunzi ad elli la quarta parte del dicto numero, et .iiij. regulari percio che tanto erano passati auanti la dita natiuitate, tuto questo numero diuide per .vij. percio che tanti concurenti sono quel anno, quanti auança, s el auanza 34 sonno .vij.

<sup>1</sup> C. XCV. De Epactis inveniendis. — 2 inveniendas Epactas, —
Domini novendecim 3 undecim Si triginta — Epacta filius
(sic) 4 Si ultra, triginta sublatis, quot remanent, pro Epactis habebis.
Quando 5 Dominus undecim Epacta crant. 12 C. XCVI. Solaris.
Annus Quemodo invenuatur. 13 Solarem annum, Domini novem
adde, 14 Cycli nativitatem praecesserant. Hanc — viginti octo
divide, quot remanent: 15 Si nihil remanet vigesimus octavus est. —
22 C. XCVII. Commircentes Quemodo inveniantur. — 23 inveniendos
Concurrentes Annos Domini sume et propter — 24 Bissexti — adiice.
Quatuon Regulates addie. — 25 concurrentes Christi nativitatem praecesserant. Hunc — 26 divide per septem, et quot supersunt, — concurrentes erunt. Si nihil, septem

#### .cxij. Qualiter inveniatur bisextus.

Ad inveniendum bisextum annos domini per quatuor diuide, quod remanserit totus annus est a bisexto. si nichil remanserit bisextus erit. Similiter solarem ciclum sub lato uno per quatuor diuide qui remanserit 5 annus bisextus erit.

#### Idem.

A trouare e (sic) bisexto, parti l anni del segnore in .iiij.

parte, e quel che auança tuto he da bisexto, se niente auançasse
bisexto serae. Anche semigliantemente, el ciclo del sole soto
10 uno lato se diuide a .iiij. a .iiij. e quel che auancera sera da
bisexto.

### .cxiij. Quomodo lune ciclus inveniatur.

Ad inveniendum lune ciclum, de annis domini duobus sublatis qui eo nato de eodem ciclo restabant .xvij. duo precesserant. Ceteros per 15 .xviiij. diuide, qui superfuerint annus lunaris cicli erit. si nichil remanserit nonus decimus erit. hic proprie est romanorum, sicut decemnouenalis hebreorum. et sicut per illum pasca, ita per istum cognoscitur aque lunaris ascensio.

### Idem unigare.

A trouare el ciclo della luna, tolli delli anni del segnore ij. percio che restauano xvij. alla sua natiuitate dui andauano auanti gli altri diuide per decenoue, quel che auancera sera l anno del ciclo della luna, se no remara niente, l ano nono decimo sera. E questo propriamente he segundo gli romani, si chom el decennouale d egli segundo gli ebrei, et chossi chome per quel se cognosce la mutatione della luna.

#### .cxiiij. Quomodo annus cicli decem noualis inueniatur.1

Ad [f. 472] inueniendum decem nouenalis cicli annum, annis domini semper unum adice, quia secundo eius anno natus est dominus, ac per 30 .xxiiij. diuide, qui remanserit instans annus erit. si nichil remanserit .xviiij. erit. Annos ab inicio mundi muta in .xv.º kalendis aprilis. quia 32 ibi est primus dies seculi, annos domini in .viij. kalend. Januarii. ciclum

1 C. XCVIII. De Inveniendo Bissexto. — 2 Bissextum. Annos Domini — divide. Quot remanserint, — 3 a Bissexto est. Si nihil — Bissextus — 4 Solarem Cyclum — remanet, annus a Bissexto est. — 12 C. XCIX. De Inveniendo Cyclo Lunae. — 13 lunae Cyclum, — Domini — 14 Cyclo — septendecim enim praecesserant, caeteros — 15 novendecim divide. Qui superfuerit, Anni — Cyclus erit. Si nihil — 16 decimus nonus — Hic est proprie Romanorum, — decemnovennalis Hebraeorum. Et — 17 Pascha: Ita per illum lunaris ascensio cognoscitur. — 28 Decemnovennalis Cycli Annum, Annis Domini — 29 adiice, — eius secundo — Dominus: — 30 novendecim divide. Qui — Si nihil — 31 Decennovennalis — decimum quintum Calend. Aprilis, — 32 saeculi: An. Domini muta in octavum Calend. Isnuar. Cyclum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il sudd.º cap.º nel Testo forma parte del cit.º cap.º XCIX, fino alle parole "Decemnovenalis erit". Colle parole "Annos ab initio" comincia nel testo il cap. C.: "De Annis et Cyclis".

lunarem in kalend. Januarii. Ciclum solarem ibidem, ciclum decemnouenalis in nona luna aprilis. Concurrentes in kalend, marcij. Epactas in Kalend, septenbris. Indictiones in octauo kalend, octubris.

# Idem uulgare.

A trouare l'anno del ciclo decennouenale alli anni del segnore senpre aciunzi j, percio che in el Segundo anno d'ello he nato el segnore, poi li diuide per .xviiij, quel che auança sera d'ello, se niente auanziasse sera decimo et nono, gli anni del conmenzamento munta (sic) in el .xv. kalende d'aprile. To percio che he el primo di del seculo, li anni del segnore in quatro de kalende de zenaro, el ciclo della luna in kalende de zenaro, el ciclo del sole anch eli. El ciclo decemnouale in la luna noua d'aprile, y concurenti in kalende di março, le epacte in kalende de septenbre, le indictione in l'octauo de kalende 15 d'otubrio.

### .cxv. De clauibus terminorum.

Ad claues terminorum inueniendas, summe annos decemnouenalis cicli. et .vij. dies ebdomade, qui simul iuncti fatiunt .xxvj. et hec est prima clauis. secundo anno iunge .xviiij. cum prima claue, fiunt .xlv. tolle 20 .xxx. remanent .xv. et hec est secunda clauis. sic fac per singulos annos usque ad nonum decimum annum, in nono decimo anno .xviij. per saltum lune, et sic inuenies primam. hic autem memor esto, ut cum numerus supradictus .xl. excesserit .xxx. recessis remanens est clauis.

# Idem uulgare.

A [f. 47b] trouare le claue deli termini, tolli li "xviiij. anni del ciclo et .vij. di de la Septimana. y quali iuncti insembre fano .xxvj. e questa s e la prima claue. El segundo anno aziunçi .xviiij. cun la prima claue et farano .xlv. tolline .xxx. remane
.xv. e questa s e la secunda, e chosi de tute le altre fin a
xviiij. anni. In el .xviiij. anno sera .xviij. per lo salto della luna.
e debi sapere che quand el supradicto numero passa gli .xl.
tolline uia .xxx. e quel che auança in su, s e cliamato cliaue.

# .c. xvj. De termino pascali inueniendo.

Terminus pascalis est xiiij. luna aprilis. ergo uernalis equinotium 35 ubicumque xiiij. luna occureris, ibi absque dubio pasquali terminus erit,

<sup>1</sup> Calend. Ianuar. Cyclum Solarem — Cyclum decennovennalem in nova — 2 Aprilis. — Calend. Martij. — 3 Calend. Septem. — in Octobris Calend. — 16 C. CI. De Clavibus Terminorum inveniendis. — 17 Claves. — Sume — Decennovennalis Cycli, et septem — 18 Ebdomadae, simul iuncti fiunt viginti sex. — haec — 19 Secundo vero — decennovennalem — fiuntque quadraginta quinque. Tolle triginta remanent quindecim: et haec est Secunda clavis. Sic — 21 decimum nonum — In anno decimo nono iunge octodecim propter saltum Lunae, — 22 Primam. Hic — ubi — 23 quadraginta — tricesimum, rursus remanens est clavis. — 33 C. CII. De Termino Paschali. — 34 Paschalis — decima quarta luna Aprilis, et Pascha Hebraeorum. Ergo post vernale Aequinoctium ubicunque decima quarta luna occurrerit: Ibi — 35 terminus Paschalis

et sequenti dominica nostrum pasca constabit. Si terminus in dominica euenerit, in sequenti dominica pasca erit celebrandum. termini .xij. kalend. aprelis usque ad .xiij. kalend. maij sunt reputandi. quos etiam sic inuenire poteris. terminum precedentis anni pone in primo articulo policis leue 5 manus, et per singulos et ungues digitorum eiusdem manus dies terminorum conputa, qui iterum ad primum articulum occurerit, terminus erit uel aliter. A termino cuiusque anni inchoa et retro usque ad .xij. litteram calcula et habebis terminum sequentis anni. ita dico si comunis est annus si autem embolismali est in anno conputa usque ad .xx. litteram, et habebis 10 terminum. Uerbi gratia, a termino primi anni, qui est tercio kalend. aprilis retro numera, et in .xij, littera quod est .viij, kalend, aprelis terminum secundi anni, qui est comunis, habebis. Ab hinc usque ad .xx. litteram quod est in antea. ydus aprilis conputa, et terminum tercij anni qui est embolis habebis. aliter a radice policis inchoa, et per singulos articulos 15 [f. 47°] trium digitorum retro calcula, et in quarto digito terminum habebis. Uerbi gratia primo anno die non. aprelis. secundo anno non. tercio, non. quarto non. kalendas aprelis. quarto kalend. vj.º vij.º kalend. occurit.

## Idem uulgare.

El termino della pasqua he xiiija, luna de aprile, adonqua 20 he l equinotio de primauera la unche e oue sera luna de aprile .xxiija. el termino della pascha he li certamente, e sera la pasqua la dominica sequente. S el termino uera in dominica, la dominica uegniando he da celebrare la pasca. E lli termini sono da intendere da die xij. de kalende d aprile fin a xiij. 25 de kalende di maio. y quali termini poi cognoscere cosie. El termino del ano passando poni nel primo articulo del dito grosso de la mane sinistra, e cunta poi a uno a uno, e signa le unghie, ouero conta per li diti degli termini. E quel dito che uera a contarse de capo al primo articulo sera el termino 30 o altramente comencia da un termine da qualumcha anno tu uoi, et ueni conputando in rietro ensina alla duodecima littera, et auerai el termino de l ano sequente, et cio dico nel ano 33 comune. Ma nel ano embolismale conputa innanci fin alla .xx2.

<sup>1</sup> et in - Dominica - Pascha. - Dominico die - 2 Dominica Pascha celebrandum erit. Hunc terminum per versus Nonarum Aprilis, et ferias facillime reperire poteris. — Aliter. — Termini a duodecimo Calend. April. usque ad tertium decimum Calend. Maij sunt requirendi. Quos et sic invenire poteris. Terminum praecedentis. — 4 pollicis levae 5 — singulos articulos, unguesque. — 6 computa. Qui terminus ad — occurrerit: Terminus erit. — 7 Aliter. — A termino. — duodecimam literam. — 8 anni, si communis est annus. Si autem Embolismalis. — 9 computa. — vicesimam literam. — 10 est Non. April. — Ilduodecima litera, quae. — octava Calend. April. — anni habebis, qui est communis. — 12 hac. — in vigesimam literam, in quam incidit. Idus Aprilis computa, — 13 tertii. — Embolismalis, habebis. — 14 Aliter. — A radice pollicis inchoa, et. — 15 habebis terminum. — gratia. Primo. — 16 nonarum April. Secundo Non. Tertio Non. Quarto Non. Primo Calend. Secundo Calend. Tertio Calend. Quarto Calend. Quinto Calend. Sexto Calend. Septimo Calend. Octavo Calend. occurrit Terminus. et ferias facillime reperire poteris -- Aliter. -- Termini a duodecimo

littera et auerai el termine, poniamo l'esemplo al termine del primo anno el qual he tercio de kalende de aprile, conputa muero numera in rietro, et in la xija, littera che finixe a viij, de kalende de aprile, li e el termine del primo anno, che s e comune. In l'enholismo numera fin alla xxa, littera numerando innansi, et conputa gli ldus de aprile, et el termino del terzzo (sic) anno, el quale he embolismo trouarai in questo modo [1 174]. Altramentre comenza dalla radice del dito grosso che sopra dito he, et ueni numerando per ciaschun articulo to in a iij diti, et in rieto conta ouero numera, et in nel quarto dito auerai el termine, l'escemplo el primo anno di none de aprile, el secundo anno none, tercio none, iiij, none kalende v<sup>0</sup> kalende vij, kalende, el viij, kalende e termino.

.e . avij. De regularibus einsdem.

teria ecit terminus tod erunt regularez. Uerbi gratia, kalendas aprelis die donidulez, et unue aprelis obuenient quinta feria, quinque erunt regulares si in reteris, purro si terminus est ante kalendas retro calcula, si post kalendas in antea computa retro hoc modo, dominica, sabatum, feria dij. et sie per ordinem. In antea autem hoc modo, dominica, feria dij. et sie per ordinem, post<sup>o</sup> vij. Idus Ianuarii ubicumque "x.a luna mecurerii, terminus semper erit quem sie reperies, quot diebus terminus pascalis a kalendis aprelis, sine retro sine in antea abest tot diebus terminus esptemnialis a "v. kalend, tebruar, nel in ante nel retro erit, post<sup>a</sup> vij. Idus Marcii, ubi luna secunda obuenerit terminus "xl. erit, quem a cij kalend mart ad instar pasce distare comperies bissestili anno lava a iiij alias ab viij, kalend, februat, quadragessimam ab "zj. 28 kalend marcii require dex, quidem onun bissestili anno "xv. tune tantum

<sup>16</sup> Termini Calend April. 16 teria pones, et sic usque ad terminum ciusdem auni dies numera. Quota teria erit Terminus, tot erint Regulares Verbi gratia: Calend April. da Dominicam et Non. April obveniens quinque teriae Quinque ergo erit Regularis. Sic in antiphona Dominica, Sabbathum, Feria Sexta, et 20 In antiphona Dominica, Feria Secunda et tertia. 21 Post septimum ubicunque decima Luna occurrent, Terminus septimagesimae erit. Quem sic reperies. Quot — 28 Paschalts — Calendis aprilis, — ante abest. Tot diebus septimagesimae terminus a quinto Calend. Febr. 24 Post octavum—18 Marti, Ferminus Quadragesimae erit. — 26 duodecimo Calend. Mart. Puschulis invenies Rissextili 27 septimagesimae a quarto Calend. Febr. Quadrages, ab undocimo Calend. Marti require. — 28 Septimages Rissextili anno. Quadrages, vero tantum, cum terminus

<sup>&#</sup>x27;Il sudd' cape tino alle parole: "It sie per ordinem", nel Testo turna parte del cit cap "CII, colle parole: "Post septimum ecc." comincia il tap CIII. "IV Francia orphangeraman".

Commiss nel Testo il C. CIII, intitolato, come già dissi: "De l'esmiss seglinageralmas".

<sup>\*</sup> Commein nel Tento il C. CIV: "De Quaderagessimadi".

terminus ante bissestum euenerit. terminus 1 rogationum est .xx. a kalendis iunii require per omnia ut supra ad inueniendam feriam terminorum. Concurentes presentis anni regularibus iunge, si infra si septem fuerit numerus, talis erit feria, si ultra, sublatis .vij. quod remane (sic) [f. 482.] feria erit.

Uulgare.

Li regulari de quegli medesimi termini trouarai chosi. kalende d aprile in dominica, et le none d aprile uerano la quinta feria .v. serano gli regulari, e chosi degli altri. Ma s el termine s e inanti kalende decalcula in retro, ouero numera. 10 se depo conputa auanti. in rietro in questo modo. dominica sabatum feria .vj. v. et chosi per ordene, et innanci in questo modo. dominica feria secunda .iij. e chosi per ordene la occuresse la luna .x.2 depo gli .vij. Idus de zenaro, li sera sempre termino el quale trouarai chosi. tanto quanto el termine 15 della pasqua uiene o deuanti o de retro, a klende (sic) d aprile cotanto delonga el termine de septenio da quinto kallende februario, o auanti o de retro depo li viiij. Idus de Marcio, doue serae la luna secunda el termine sera xl. di. e cio he uero tanto he luntano da duodecimo kalende de marcio alla 20 pasqua. la .lxx. dal ani del bissesto che fae a iiij. kalende de feurero, et altri fae dal octavo kalende de februario la quaressema da xj. de kalende de marcio requiri .lxx. gli quali de ciaschuno anno de bissexto .xv. alora pure quando el termine uenisse auanti eb (sic) bissexto. El termine delle rogatione e 25 xxij. da kalende de zugno. require per tuto chom e dito de sopra. A trouare la feria degli termini, ziunce gli concurenti del anno presente ciunzi cun gli regulari, e s el numero sera da .vij. in cioso, cotal sera quel della feria quall e ello. Se dalli .vij. sopra tolli uia .vij. e quanto auanza cotanto serae la feria.

.c.xviij. De aduentu domini.

30 Quinto [f. 48b.] kalendarum decembris usque ad .iij. non. eiusdem ubicumque dominica occurrerit aduentus domini erit primus<sup>2</sup> embolismi. Non, decembris luna prima in secundo anno decem nouenalis cidi secun-34 dus emboli .iiij. non, septimb. in quinto anno. Tercius emboli. secundo

<sup>1</sup> Bissextilem evenerit. Terminus Rogationum est vicesima luna Maii. Hunc require a Nonis Maij, ut supra. — C. CVI. De Pentecoste. — 2 Terminus Pentecostes est quarta luna Iunii. Hunc vero a decima tertia Calend, require per omnia, uf sopra. Ad inveniendam feriam, Terminorum. Concurrentes praesentis anni Regularibus iunge, si infra Septimum fuerit numerus, talis erit feria. Si ultra, sublatis septem, quod remanserit, Feria. — 30 C. CVII. De Adventu. — 31 A Quinto Calend, Decemb. — tertium. Non. eiusdem, - 32 ubicunque Dominica - Adventus Domini erit. Primus Embolismus quarto Non. Decemb. Luna - 33 Decennovennalis Cycli. Secundus quarto Non. Septemb. - 34 Tertius secundo

<sup>6</sup> Comincia nel Testo il C. CV: "De Rogationibus".

<sup>?</sup> Comincia nel Testo il Cap. CVIII: "De Embolismo".

non. Marcii in sexto anno. Eodem anno in kalendis Maij erit luna .xxvij. et in kalendis Iulii .xxviiij. epactis mentientibus. Quartus embolismum .iij. non. Ianuarij in .x. anno. Eodem anno erit luna .xxviij. in kalendis Maij epactis mencientibus nisi sit bissextus. Quintus embolismum .iiij. non. nouembris in xiij. anno. sextus embolism. iiij. non. augusti in xvj. anno .vij. embolismus tercio non. martii in .xviij. anno. Eodem anno luna erit .xxviij. in kalendis Maij, et .iij. in kalendis augusti. contra Epactas lune saltu facto in iulio. Quod in nonis maij embolis. luna ita negligitur in .xviiij. anno terminus pascalis .xv. licet maj. illo anno non erit.

Uulgare.

Dal quinto kalende de decembre fin a .iij. none d esso meesemo la oue corera dominica quella serae del auento del segnore, el primo embolismo .iiij, none de decembre, et la luna prima del decennouale. lo segundo embolismo a ,iiij, none de 15 decembre in el quinto anno. El terço embolismo la segunda nona de março in el sexto anno. in quel medesemo anno in kalende di maio serae la luna xxvija. Et in kalende de luyo serae la luna xxviiij. E meteno qui le epacte el quarto embolismo, la tercia nona de zenaro in el decimo anno. In quello 20 medesimo anno serae la luna .xxviij. in kalende de Maio. e fallano le epacte se non fosse bissexto. El quinto embolismo nela .iiij, nona de nouenbre ne lo tercio decimo anno. El sexto embolismo la .iiij2, nona de agosto in el .xvj. anno. El septimo embolismo [f. 48c.] la .iij. n. de marcio in el .xviiij. anno. In 25 quel medessimo anno serae la luna .xxviija, in kalende de magio. et .iija. in kalende d agosto. facto el salto della luna apresso le epacte del meso de luyo, l embolismo el qual fosse in le none de magio la luna alora se habandona, chusi in el decimonono anno el termine della pasqua et in quel anno no 30 serae luna xva.

.cxix. De diebus egyptiacis.

Dies egyptiaci ideo dicuntur, quia ab egyptiis sunt inuenti. et quia egyptus dicitur tenebre ipsi tenebrosi inde nominantur, eo quod incautos 34 ad tenebras mortis perducere adfirmantur. per descriptum uolubile tempus

<sup>1</sup> Non. Martij in octavo anno. anno primo Calend. Maij — vicesima septima, — 2 Calend. — viginti novem Epactis intervenientibus, nisi sit Bissextus. Quartus Embolismus, quarto Non. Ian. in undecimo anno. Eodem anno erit luna vicesima octava, in Calend. Mart. Epactis intervenientibus, nisi sit Bissextus. Quintus erit quarto Non. Novemb. in decimo tertio anno. — 5 Sextus erit quarto Non. Aug. in decimo sexto anno. — 6 Septimus erit tertio Non. Martij in decimo nono an. Eodem — 7 vicesima octava in Calen. Maij et in Calend. August. contra Epactas. Lunae — 8 Iulio. Quod si tertio Non. Martii Embolismi lunatio negligitur, — 9 decimo nono — Paschalis decimoquinto Calend. Maij illo anno non erit. — 31 C. CIX. De Diebus Aegyptiacis. — 32 Aegyptiaci — Aegyptiis — Et — 33 Aegyptus — Ienebrae, — 34 affirmantur. — Per — volubile tempus,

sic uoluitur mundus. sed nos temporis uolubilitatem iäm postponamus et ad stabilitatem eui mentem tendamus.

### Uulgare.

Sonno di che son dicti egyptiaci percio che foe trouati da quegli de egypto, en percio che egypto he interpretato tenebre, enno si tenebrosi dij, dico cuncio sia che gli menano quegli che no son cauti et auegiuti alle tenebre della morte. Et script el mundo se uolcenno si chome uno tempo ouero chosa uolubile. Ma lasciamo la uolubilitate el momento del tempo, lasciamo lo esso dico e driccamo le mente nostre alla stabilitate del seculo.

Si mars et maius fuerint menses pluuiosi, insoliti menses fuerint pro tempore pleni. frumenta, segetes fuerint rubigine capte, frumentum carum cognoscas tempore tali.

Si marcio e magio serano misi pluuiosi e gli fonti che non 15 sono de uene naturale, cio che no anno aqua continuamente, e de questi dui mesi starano pleni [f. 48d], sapiati che lli frumenti e le altre blaue serano plene de rubigene, cio he di cotali carbuncelli¹ et poluere che nasse fra esse quando sono in herba per li canpi, e questa cotal poluere carbunculata guasta si la 20 ganba del furmento che perde tute le soe grane. Et percio quando questo cottal tempo auerae, sapi ch el formento sera charo.

Finito libro referatur gratia christo. amen. Sequitur ratio ad inueniendum pasca.<sup>2</sup>

23

|    | _ | _ |   | _ | -  |   |   | _  | _ |
|----|---|---|---|---|----|---|---|----|---|
| ь  | у | g | С | s | С  | F | 0 | В  | t |
| 1  | F | p | σ | I | 1  | С | ç | h  | В |
| t. | 1 | С | P | σ | E  | m | С | ç  | h |
| A  | t | d | E | q | A  | у | m | D  | q |
| h  | A | n | d | E | q  | a | у | m  | D |
| r  | h | Н | u | е | aa | i | a | a' | е |
| D  | r | h | Н | u | е  | S | i | a  | 0 |
| f  | D | r | ь | у | n  | С | s | k  | G |
| 0  | f | K | k | b | у  | g | С | s  | С |
| F  | 0 | f | t | 1 | ь  | у | g | В  | S |

<sup>1</sup> volvitur volubilis mundus. Sed - 2 Aevi mentes intendamus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In margine da mano diversa la voce "carbuncelli" fu corretta in "carbunculi".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le lettere maiuscole, nel cod. cono invece minuscole e colorate in rosso [de cenaprio].

25

30

35

Per le soprascripte lettere se po sapere quando nui celebremo la passca del nostro segnore ihesu christo. e lla prima littera di questa tauola cio s e .b. si comença in M.º ccc.j. E si e a sapere che quando le lettere de cenaprio occure la pasqua si e di Marcio quel anno tanto enssendo Marcio, quanto quella littera he infra l'alfabeto. E quando occore quella de enclosto, la pasqua d'aprile quel anno tanto intrando aprile, quando he quella littera d'enclosto infra [f. 49ª] l'alfabeto. E quand ello a geminato cio he dopplo occore la pasca, si he 10 .xxiiij. di in aprile. E anombrando li anni del segnore in Mille et ccc.j. se ello occuresse .b. prima littera di quessta tauola. Et in m. cccij. occuresse .y. segunda littera, et chusi per ordene se ua ogni anno una littera auanti. E quella littera designa la pasqua in quello anno per lo dicto modo.

15 Ratio lune.

Al puncto de Mille .ccc .xviij. cor el puncto della luna .xxviij. di. e comença a marcio. E ogni anno ui giungi suso di .xj. et no ua plu suso di .xxx. di. et ogni ti (sic) guarda che tu non uadi plu suso di .xxx. et mitiue li misi da marcio infina a quello et conta suso et contta li di del mese oue tu se, et leua .xxx. et l auanço ai la luna.

Signa celi sunt duodecim.

Aries mobilis calidus et sicus

Taurus fissus, frigidus et sicus

Gemini comune calidus et humidus

Marcius. Aprilis. Madius. denominatur sanguis, qui est calidus et humidus.

Ignis Cancer mobile frigidum et humidum Leo fissum, calidum et sicum Uirgo comune frigidum et sicum.

Iunius. Iulius. Augustus. denominatur colera. autem (?) est calidus et sicus.

Libra mobile calidum et humidum
Scrorpio (sic) fissum, frigidum et humidum
Sagitarius comune et sicum.

Autumnus

Septeber (sic). octuber. nouember. denominatur melenconia que est frigida et sicca. — quamron (?) colpena (?) uocant, essus frequenter uenerem inducit.

Aqua | Capricornius [f. 49<sup>b</sup>] mobile frigidum et siccum | Aquarius fissum, calidum et humidum | Aquarius fissum, calidum et humidum | Ayemps | Aye

December. Januarius. februarius. denominatur flegma que 43 est humida et frigida. humores complexiones.

Ista signa sunt in celo quorum unumquodque habet suam propriam complexionem.

Aries tenet franciam et syriam.

Taurus tenet ispaniam et germaniam.

Gemini tenet (sic) alexandriam.

Cancer tenet galiam et campaneam,

Leo tenet romam extra apiam et milam.

Uirgo tenet ciciliam, asyam, achaiam.

Libra tenet orbem ytalie.

Scropio tenet syriam et totum actus (?) affrice

Sagiptarius tenet dalmaciam.

Capricornius tenet albaniam et pontum.

Aquarius tenet affricam et betaniam.

Piscis tenet Sardiniam et Maritimam.

#### Isti sunt anni ante aduentum domini.

Anni nonaginta et 100. milia quinque. die (sic) anni sunt. 365. et fere sex yore [hore]. Qui saluauit erat quando uenit omnia tempus.

## Explicit liber tercius yranis. Incipit quartus.

Lepos piscis absque squamis similis ancipitri, piscis tamen per omnia trigoni. lapides ergo huius quis in capite ad collum suspensi (sic) quartanarium sannat, fel eius uisum accuit. Spina conbusta super sarmentis uicium solutiones (?) citiunt. piscis ceestus epilepsiam (?) sanat.

25 Istea piscis est magnus. fel huius cum mel (sic) inuncio (?) exantinata (?) [exanthemata (?)] curat, floridum uultum facit. adeps eius cum cera carbunculum et apostemata et ubera sanat. lapides capitis ad collum suspensi, cephaleam uel cephalargiam, et omnes capitis et colli passiones sanat.

30 Jares uel bucus piscis est absquamus.

5

10

15

VITTORIO FINZI.

## Errata - corrige.

Nel numero precedente del vol. XVII della Zeitschr. sono occorsi alcuni errori che mi affretto a correggere. A p. 493, n. 2 l. che — p. 495, l. 26 l. e ciascun di — p. 499, l. 7 l. suprascripti — p. 499, l. 8, l. uniuersale — p. 499, l. 11, l. la fine — p. 503, l. 15, l. diuiditur — p. 503, l. 34, l. diuissus — p. 504, l. 31, l. uerso — p. 516, l. 34, l. germinando — p. 519, l. 35, l. magna — p. 521, l. 10, l. oceani — p. 522, l. 19, l. sex — p. 527, l. 12. l. folglie e — p. 539, l. 18, l. eoro — p. 540, l. 4, l. nituntur.

# Neue Belege zu türkischen Lehnwörtern im Rumänischen. (Fortsetz. zu Bd. XVII S. 368).1

Dadacă Amme.

Cr. 3, 493: în mânele dadăcetoră. Isp. B. 245: Dădaca băgase deseamă.

Dagli (bergig) Ortsname.

Bolint Calët. 143: nisce cete mahometane de la Cautonias și Dagli.

dăinesc dauern.

Bolint Calet. 178: Doi secoli această regulu dăini.

dăinuesc = dăinesc.

Pov. Pel. 165: acesta dăinuesce odată cu lumea. Isp. P. 70. C. lit. 16, 194: dăinuirea vecinică a teaziehelor.

daierea Schellentrommel.

Al. Pr. 40: cum giuca ursul dupa sunetul daerelii.

dalac Milzbrand.

Al. T. 394: lua-v'ar dalacu. Bogdan pov. 154.

dalcauc Schmarotzer.

Cal. buc. 1893, 80: nisce dalcauci nalți ca parii de telegraf.

Dalčăuș Eigenn.? S. dalcauc. Fam. 21, 506.

daldisesc höher spielen hat mit türk. dâldyrmaq untertauchen nichts gemein; es ist tâldyrmaq verlängern.

dalga seidene Jacke mit Troddeln oder Stickerei besetzt. Türk. ebenso. S. selemie. Vereinzelt wie d. folg.

dalgali-elec Bluse. vom vor. u. ielec s. u. Bol. P. 1, 501: tunici numită Dalgali-Elec.

dambla Gicht.

Dorul 163: un biet scăpătat de dambla lovit.

damblagiu schlagflüssig.

Rev. n. 4, 133: damblagiul.. târește un picior.

damla Cron. 2, 223 als Erklärung von cataroiu. S. dambla.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu Bd. XVII S. 377. Abaza ist ein Volksstamm im Kaukasus, und daher stammt wohl der rumän, Name. S. 380 lies: alem Banner,

dananá (= dandaná?) Fam. 21, 555. Zigeunerwort nach C. lit. 26, 141.

dandana Lärm.

Al. T. 1483: în culise clopotul de dandana. Ghica Scr. 33. Dandanache Eigenn. (Schreihals) Carag. T. 106: Agamemnon D. danga eingebranntes Zeichen; daher einbrennen.

Con. Neg. 2, 205: peptul își dăngâ.

darac Kamm.

Ispir. Juc. 23: Pe ce sedi? — Pe darac.

dărăcese kämme (Wolle), hecheln.

Manliu Crestom. 21: să dărăcească la in. Auch = durchhecheln, misshandeln, Rômanul literar 1, 107: dacă o dărăcesci!

daravere Gerichtsstreit, Klage.

Al. T. 1393: dar' averile lor nascu o multime de procesuri (mit avere verwechselt. Richtig daraverele Conv. lit. 20, 700.)

daul Pauke.

Arh. Jaşi 4, 63: meterhaneaua compusă dindone danle.

Daul Eigenn. Fam. oft.

dava ursprüngl. Form von daravere. Conv. lit. 22, 908; să caute dava.

deli-aga Befehlshaber der delii.

Cron. 3, 50: răpedindŭ aice pre unu Deli-aga. Fehlt bei Sch.

deli-başa Führer der Leibreiter.

Cron. 3, 216, 399: Delibaşa, din navală, înapoi puçinu s'au trasu. Eb. 218: Dalibasii și cu Bumbașirul ist viell. nur verdruckt. Cron. 2, 116: Delibaş.

deliorman (toller Wald) Ortsname.

Cron. 3, 292: Către acelu Deliormanu suspinându.

demirbas Eisenkopf, türk. demîr-bâşŷ dass. volksmässig. Const. Negr. 1, 221: trebue să fi avend un demirbas.

demircapi Eisernes Thor.

Mag. ist. 4, 115: acest Dervent se zice elinește Alexandria, ... iar turcește îi zic Demircapi.

deniz Meer. Ungebräuchlich.

Bol. P. 1, 309: Să privesc de la seraie În deniz.

derbeder Landstreicher, auch derbedeu. Volksmäßig. Dorul 175: c'un lingăŭ de derbedeŭ.

dervent Engpass, Wachtposten. Vrlt.

Bolint. Calet. 26: Tată seu era însărcinată cu garda unui dervent.

dervis Bettelmönch.

Alecs. Pr. 298: bětrânul derviş ni se înfățisază.

dervişaga, ein Richter, Titel. S. derviş und aga.

Rev. n. 1, 311. îi duceau arnauții la nazîr și la dervișaga.

desbogasieresc me den Händler ausziehen,

Al. Tr. 1272: ca se me desbogasieresc,

Deşliu Eigenn. A. B. 15. Scheint osm. dîşlî, bissig. Vgl. Beißer. devlet. Die hohe Pforte.

Cron. 3, 228. Con. Neg. 1, 242: Devletul porunci să se strice acea alegere. Odob. 1, 279, wo mehr dgl.

devlet-tatar. Eilbote der Pforte. S. d. vor. u. tatar.

Cron. 3, 431: Unu Devlet-Tataru sosesce. Fehlt bei Sch.

Diliban, s. deliu und ban 1. Eigenn. Fant. Bland. 1, 201.

dimerlie Scheffel. Al. T. 1541: Douĕsprezece dimerlii la mierță. dimie ein Stoff. C. lit. 18, 207: bucăți de dimie.

diisiz glaubenslos, osm. dînsiz dass. Verdruckt: russisch i statt n,

also dinsiz zu lesen.

Mag. 5, 142: Diisîzĭ Ghiaurŭ, cumŭ nu asculţĭ porunca?

Fehlt bei Sch. dinar Geldstück, ar. dînâr. Noul Testament, ed. 6 Bucur. 1859 Offenbarung 6, 6.

disghin Zügel, Sporn.

Ghica Scr. 323: dând desghinuri cailor.

divan 1) Rat, Behörde. 2) Sitz (derselben), eig. Geister, pers.

1) Isp. B. 328: chemă pe Țugulea și pe fata de imperat în divanul.

2) Al. T. 1143: scaune, divanuri, și o mesuță.

Übertragen: mäuschenstill: Manliu, Antol. 239: tot satul îi stă divan (wenn er spielt).

divan-efendi Geheimschreiber.

Cron. 3, 157: pe divanŭ Efendi ce aŭ cetitŭ fermanul, 'l aŭ îmbrăcatŭ cu caftanŭ. Conv. lit. 10, 77.

divanist Ratsherr.

Cron. 3, 394: Sĕ tînguĭaŭ Divaniştiĭ.

divictar, ein Titel.

Ghica Scr. 10: Te fac Divictar.

Djaburov Eigenn. A. B. 119. Vielleicht von ar. gabir stolz, gewalthätig, mit slaw. Endung.

Djuvara, häufiger Eigenn. A. B. 22, scheint osmanisch. S. Giuvara. Dogancale (Falkenburg) Ortsname.

Mag. ist. 2, 19: sĕ facă a cetate Dogancale.

Doganghecet (Falkenfurt) Ortsname.

Mag. ist. 5, 133: au luatŭ cetâțile dela Doganghecetŭ.

doldora (sătul), dicksatt. Rev. n. 2, 216.

domuz Schwein. Vrlt.

Ghica Scr. 39: σε σχοιονω μιπρε δομουζι.

dorobant = darăban, Unteroffizier.

Al. P. 3, 102: am rang. de dorobant. Bol. St. 152: doroban.

dovleac Art Melone.

Isp. P. 43: semințele dovleacului. Dovleac! ein Fluch, Cal. buc. 89.

Dovlegic Bergname. Vom vor. osm. devlekgik (verkleinernd). Bolint. Calet. 127: are isvoarele sale dintr' un munte Dovlegic. dragoman Übersetzer.

Al. Pr. 147: întinși pe divanuri cu dragomanul Nababului.

dragomanlic Amt des vor.

Odob. 1, 270.

dric 1) Gestell. 2) Leichenwagen. 3) Mitte.

1) Con. Neg. 3, 94: ea atîrnă pe dricuri (wohl Federn). 2) Conv. lit. 20, 99: dricul modest al poetuluï. 3) Bibl. pop. 15, 7: cele din dricul casei. Eb. 13: in dricul nopții. Cr. 1, 19: dricul impěrăției.

dricaiele Bettgestell.

Pov. ard. 5, 19.

dubas Brückenschiff. Diese Bedeutung ist vielleicht aus dem Osman. genommen, wahrscheinlicher jedoch aus dem Russischen, dem das Wort jedenfalls ursprünglich angehört: dubasŭ, eig. Eichentrog.

Xen. Ist. R. I. 137: să se arunce un pod de dubase.

dubăsar Brückenbauer, Pionier. Davon:

Dubasari Ortsname. C. lit. 17, 283.

Cron. 3, 164: omeni ce aŭ luatŭ asupra Dubăsariloru. S. haham. duducă Fräulein.

Dorul. 206: Şi Iar më trămise, o! duducă mea!

dugheană Laden.

Cr. 3, 358: Spargeri de dugheni. Cons. Neg. 1, 297: să aibă și el dugheana.

dughengiu Ladner, Uric. 2, 41.

duium Menge, Zug. Beginnt zu veralten,

Mag. ist. 5, 112. Cron. 3, 67. Con. Neg. 1, 167: În sfîrșit venea duiumul oastel. Tribuna 9, N. 155.

Vgl. toymluk Rev. n. 3, 27, Plünderung (nicht rumänisch, wie andere Wörter ebd.)

dulama langer Mantel.

Mag. ist. 4, 308. Cr. 3, 315. Con. Neg. 1, 23: se imbrăcâ cu dulama luï Al. Pr. 585.

Mag. ist. 1,188 ist wohl westeurop. (dolman).

dulap. Urspr. Schaukel, Art Karussel, Fam. 19, dann Schrank, Gestell.

Bolint. Calet. 88: fetele se ascund în dulapă unde zioa este strănsŭ asternutul. Con. Negr. 1, 215. Auch Kasten der Dreschmaschine Slav. Pad. 93.

dulăŭ Hund (bissiger).

Cr. 2, 386: este hirea mai alesu de lupu de câtu de dulău.

dulgher Stellmacher, Zimmermann.

S. cherestegiu. Eigenn. Cron. 2, 417: Jordaki Dulgheriulu.

dulgherie Zimmerei, Stellmacherei.

Slav. Pad. 32: cu sculele lui de dulgherie. Al. T. 1545.

dulma gefüllter und gebackener Kürbis.

Im Ortsnamen Cron. 3, 439: trecênd pe la Dolma-bakcé.

dumia mr. Welt, pers. dunjâ.

Bolin. Calet. 182: dumia - I - a = lumea.

dunea mr. = dumia.

Weigand 6: duneaoa. Rösler duniae.

dur Halt! osm. ebenso, auch serbisch.

Teodorescu poes. p. 513: dur la mine, bacilor!

Durac Eigenname. Wohl serb. Turak Türke. Cr. 3, 100; şi Duracŭ Sĕrdarul.

dușman Feind, indisch dusmanās, altpers. dèusmanahja.

Cron. 3, 254. Isp. B. 37: împĕrăția ne-a fost răpit-o.

dușmanie Feindschaft.

Cron. 3, 396: Odob. M. C. 45: dușmăniă cu Românii.

duşumea, duşamea Fussboden.

Carag. T. 160: am ridicat dușamele. Isp. B. 236: sĕ deschise în doĕ dușumeaoa caseĭ.

Ebedi ewig. Hofsprache. Verlt. Carra 151: promettoit que sa principauté serait Ebedi en sa

faveur.

ecpaea Partei.

Al. T. 1250: că sĕ facă parte din ekpaeaoa Statului.

ecrem = ekrem. Od. 3, 438: Serdar - Ecremul.

edec = iedec jetzt Schleppen, eig. Pterd dazu.

Rom. vom 9. 4. 1890: tragem cu toții la Edek. Odob. 3, 430.

e dem Eden, ar. 'eden, nach dem Hebr.

Mur. 157: sĕ 'şi primească cununa vîrtuţii în sântul Edem (im Reime). Volksmäſsig.

eden = edem.

Bol. P. 1, 248: unde hurióra edenului dulce..vine.

efendi Herr.

Mag. ist. 2, 148. Al. T. 1123: Bagiucam efendi. Ghica Scr. 370. Eigenn. A. B. 120.

eglingea Vergnügen.

Kon. 340: Să nu vĕ despărțiți..eglingelele. Cron. 3, 198.

eip-agă wohl = ici-aga von ar. eib. Geheimnis, Inneres. Cron. 3, 449: împreună cu Divan-Efendi și Eip-aga. Fehlt bei Sch.

ekrem höchster, mit serdar Höchstbefehlender. Ar. ekrem dass.

Ghica Scr. 378: 1848 l'a făcut Feric la Bucuresci, campania din Bosnia muşir şi răsboiul Crimei Sardar Ekrem.

el-aga(si) Befehlshaber.

Cron. 3, 101: ce era atunce Saraskerĭi la Babadacu și la El-Agasi de Bugécŭ. S. ial-agasă.

elam. Bericht, Gutachten. Cron. 3, 210: arĕtându 'i și elamul, — ilam.

elbet = helbet. Fantana Bland. 1889, 39, 4.

elchegiu Segelmeister, osm. jelkenģî. Conv. l. 26, 1003: câte un ventrar sau elchegiu și câțiva ghimigii.

elciu Gesandter.

Mag. ist. 1, 262. Cron. 3, 247. Conv. lil. 20, 629: diavoliï ceea de elciï.

elcovan Eisvogel. Türk. jel qovân dass.

Al. P. 3, 51: se 'ntrec cu Elcovanii ce'n fața apei sboară. Bol. P. 1, 262 alcovan.

eli-calem ein Stoff, türk. ellî qalem = 50 Kalem(zeug). Verlt. Sain. 126: fote eli calem, părechea 88 banī.

El-sĕrdar, = el-aga.

Cron. 1, 365: și aŭ purces El Serdarii asupra lui Constantin. Fehlt bei Sch.

emectar ist auch übersetzt. Cr. 3, 202: ca sĕ 'I fie purtătorŭ de grijă.

emiclîc, emeclîc Essen.

Cron. 3, 449: unde aŭ făcutŭ emeclîcŭ. Ebenda 436. emiclîc eb. 252.

emir Fürst.

englendisesc me vergnüge mich.

Al. T. 454: M'am englendisit. Cron. 3, 198.

englengea, eglingea. Beschäftigung, Zeitvertreib.

Cron. 3, 215: găsindu englengé furca.

Con. Neg. 2, 130: emirul care drumul seu călětoresce.

epîngea = ipîngea.

Cron. 2, 103: cui pistóle, cui rafturi, cui epîngele.

erchian Minister, ar. erkjân, Mehrzahl von rukn Säule, dass. Verlt. Koń. 52: năfrămile spănzurate și veșmîntul drept erchian.

erghelie - herghelie.

Isp. B. 23: până nu-i va aduce erghelia.

Eschi Djuma Alte Kirche, ein Gotteshaus. Türk. eski ģum 'ah. Bolint. Calēt. 161: Mai este Eschi Djuma, biserică cu doă caturi. Vgl. Eschișer Altstadt, Eminescu P. 254. Eschi Zagra Ghica Scr. V.

etrinamea gnädiges Schreiben, Selten. ar. p. ytr-i-nâmeh, eigentl. duftendes Schreiben.

Odob. 1, 316: mi a venit o etrinamea.

Evalah bei Gott! Ar. ej vallah dass. S. masala.

Al. T. oft; s. işala. Al. Po. 3, 52: oamenī ce striga: Evallah.

Eb. 54: Eĭuvallah! adaoge Becri, dies ist rein türkisch.

ezan noch Rev. n. 3, 30: lasă la o parte ezanul și rugăciunea.

Fachirov Eigenn. A. B. 179. Vom osm. faqîr Bettelmönch (ar). faer Verweis, Schelle, besser von östr. Faier (Feuer, Zorn), als vom ar. fâir Zorn, weil besonders in Spottliedern auf die Deutschen.

Fanar Leuchte, Griechenviertel in Stambul.

Conv. lil. 10, 75: Numele Fanarioți vine de la o mahala din Constantinopoli, numită Fanar și locuită numai de Greci. Ghica Scr. 258: limba fanarului. Cron. 2, 45: Feanariul.

fanaragiu Laternenanzünder.

Con. Neg. 1, 15: Nici un pedestru nu era pe uliți, afară de fanaragiĭ.

farfara geschwätzig. Eigenn. Odob. 1, 309. Rev. n. 1, 32: gura cea mai farfara.

farafastic Narrheit.

Al. T. 1016: m'am săturat de toate... farafasticuri.

Farfuridi Eigenname.

Carag. T. 106 ff. Vom folg.

fărfurie Schale.

Bibl. pop. 14, 38: Fărfurii neprețuite. Cron. 2, 179.

farfurioară Schälchen.

Mag. ist. 5, 365: aduce o fărfurióra.

Al. T. 503: bumbi mari cât nisce farfurioare. Fehlt bei Sch. farmazon Freimaurer.

Conv. lii. 22, 39: Farmazonul dela Hîrlăŭ.

farmuta hat mit trampă nichts gemein, sondern ist pers. fermûdah Auftrag, wie die Stelle bei Seinean zeigt.

fatlabuluc Eigenname wenn nicht Fatla buluc zu lesen ist. Doch s. das folg.

Mag. ist. 2, 339: cu toți Arbănașii, Fatlabuluc bașa, care era peste Boșnegii. Fehlt bei Sch.

Fatlabuluc, tatarischer Ort bei Constanța. Vgl. buluc.

felegean = filigean Tasse.

Cron. 2, 182: aŭ sorbitŭ felegénulŭ. Al. Pr. 113: felegenele de cafe, ciubucile și narghilele. Al. T. 14: câte un feleșan mare. fellah Tagelöhner, ar. fellah dass. Nicht volksüblich, eher west-

europ.

Al. P. 3, 21: Shah fie sau fellah.

felucă kleines Schiff. Sehr zu verwundern ist, dass Dozy die Herleitung von ar. fulk durch harraqah ersetzen will, da jenes nicht volksüblich sei. Es findet sich aber in 1001 Nacht wiederholt, z. B. Bd. 4, 29 von einem flossähnlichen Fahrzeug, ganz wie die ar. felûqah. Ebenfalls eher westeurop.

Al. Pr. 374: este o felucă a unui amic al lui.

feregea Mantel (der Weiber).

Cron. 3, 173. Al. Pr. 356: învelite în feregele rupte. Eb. 496: feredja.

ferindar Begleiter des Fürsten. Altite si bibiluri 1, 13, Odob. 1, 73 ferentar. Pers. fer'idar Vornehmer.

ferfeniță Bruchstück, Pov. ard. 3, 41; 5, 41. Wie firfiric? Im Tschechischen woher Cihac das Wort holt, kann es nicht ursprünglich sein.

feric Divisionsgeneral. Türk, ferîq. Wenig üblich. S. ekrem.

feriman = ferman. Verlt.

Cron. 3, 3, 359: Dă poronci, dă ferimanuri.

ferman Erlass.

Cron. 3, 29: că nu serie în fermanu.

fermanea Jacke.

Ghica Scr. 34: le aninaŭ de fermenele. Rev. n. 1, 10.

fes türk. Kopfbedeckung. Al. P. p. 268. Davon

fescior verkleinernd.

Al. P. p. 267: Ce-ai pus fesciorul pe frunte.

fesfesea hat mit fes nichts zu thun; es ist vielmehr ar. fesfesea, Putz, Schönthun, pers. Spiel, also dass.

filaliu sehr feine Leinwand, ar. fîlâlî dass. Selten.

Con. Neg. 1, 151: Servete erau de filaliu.

fildis Elfenbein.

Al. Pr. 3: o cutioară de fildis sapată.

filidzan mr. Weigand 32 = felegean.

Hierzu auch der Eigenname Filisian Mag. ist. 4, 314?

firfiric kleine Münze, unsicher. Teodorescu, po. pop. 299: ocaua c'un firfiric.

fistic Pistazie, auch schnurstracks, Gaz. Transilv. 56 Nr. 64.

Al. Pr. 419: un deal acoperit cu maslini... fistici.

fisticescme werde gelblich, erbleiche. Luminatoriul 5, Nr. 61. fistichiu grünlichgelb.

Al. T. 118: am fost roș cu roșii, alb cu albii, verde cu Burta verde, galben, fistichiu, patlageniu.

fisic 1) Rakete, 2) Beutel, 3) Sprengkugel.

1) Cron. 3, 172: fórte frumosu ... décă a înseratu, cu fășicuri, si cu lumini. 2) Al. T. 1359: numai un fîsic?.... glumești? 3) Eb. 1360: cu douĕ fișicuri mai lesne ueidi ursul. Neugr.

φυσσεχε, das seinerseits aus φυσχη Dickdarm, Blase, daher Beutel entstanden scheint. Oder fiscus? Auch das folg. ist griech. Herkunft.

fitil Lunte.

Bolint. Calet. 45. cu un fitilu aprinsu în mănă.

Bol. P. 1, 171: Să ardă fitilul!

forfota unüberlegt, hastig. Wie farfara, oder ung. fórrni sieden, eifern? Panțu Lin. casei 21: nu mi place sī mi věd logofeții umbland forfota. S. ferfenița und slowak. frfotati.

formă Backofen, \*formus vgl. warm.

Al. T. 1069: L'am pus pe formă și pe cofetar.

fota hat mit fustă nichts zu thun.

Al. T. 656: Audi! fete de boier cu fotă!

franzelă Weisbrot. Vgl. Franzbrötchen.

Cron. 3, 342: Franzelă, pui de găină, ciorbă se î dé. Pop. Conspect. 2, 249.

franzelar Semmelbäcker.

Conv. lit. 22, 570: Din țigani se recrutau.. pitari saŭ franzelari.

Frenc Franke, Europäer.

Cron. 3, 249. Bol. P. 1, 234: Şi de Frenci e lăudată.

fudul hochmütig.

Isp. P. 257: dise tiganul fudul.

fudulescme hochmütig werden.

Al. T. 392: s'o fudulit.

fudulie Hochmut. Sbiera pov. 285.

Con. Neg. 2, 195: mi-e urită foarte deșearta fudulie.

funda Haltestelle, osm. fûndah dass., eig. Anker.

Al. Pr. 350: unde găsim o funda.

fustă Frauengewand.

Con. Neg. 1, 17: Fusta ei de atlaz albastru.

fustan Frauenrock.

Arh. Jași 4, 80: nevestele Pisticoșilor poartă fustane.

fustanelă weiter Reitermantel.

Al. Pr. 111: eată Arnăuți cu fustanele.

fuzîe schwerlich von ar. fyddah Silber, wahrscheinlich einfach polnisch fuzya, franz. fusil: te fuzya od W. Páná kupie. Es folgt: gesattelte Pferde u. dgl. — was soll da Silbergerät? Freilich geht: "Goldene Uhren" voraus, aber auch Waffen werden zum Schmuck getragen.

Gaitan Band.

Al. T. 45: ilic de postav cusut cu gaitanurī. Übertragen: a merge gaitan (übersetzt: strună), wie am Schnürchen gehen. Isp. B. 284; Trebile împěrăției mergeaŭ găitanŭ.

Găitanarii Bandwirker, eine Strasse in Bukurescht. A. B. 216.

găitănescme, sich in Bändchen, Fäden entfalten.

Al. P. pop. 98: earba...în vîrf se gaïtanesce. Gaitanovici Eigenn. A. B. 9, mit slaw. Endung.

galeongiu Matrose.

Rev. n. 1, 221: galeongii, adecă marinari de pe galioanele Sultanilor.

galion Schiff.

Cron. 3, 443: și trei galione ce eraŭ în dreptul Saraiului.

Gamortan Eigenn. A. B. 163?

garbaciu Karbatsche. Odob. 1, 73.

Cr. 1, 287: aŭ și dis Armasului: iei gărbaciul. Ghica Scr. 277.

gărī măr = dîr - mîr, auch gâra - mâra.

Carag. T. 236: De colea pănă colea ... gări măr. Isp. B. 12: Gâra, Mâra, étă, la sfadă - ajunsese.

garafă Flasche, Karaffe.

Al. T. 237: aduc câte-va garafe cu vin. Al. Pr. 266.

gavanos Schüssel, Topf.

Al. T. 422: ascunde gavanoșelele în besecte.

Gavanozoglu (Topfsohn) Eigenn.

Ghica Scr. V; ordin al lui Gavanozoglu.

Gaz Seidenstoff, ar. qazz dass. daher wohl unser Gaze. Bol. P. 1, 60: Gaz uşor, poetic sînu-I înveleşte.

gazelă Gazelle, ar. gazâl(ah) dass. Unvolkstüml. Conv. lit. 26, 645: Unde se adăp gazele.

geabă vergeblich. Nicht aus dem Osman. zu erklären, also ungar. hiába, eigentlich ins Vergebliche (nach înzadar). Al. P. p. 200: Geaba mănânc. Con. Neg. 3, 2: Nu te amari de geaba; giaba Carag. T. 291.

Gealep Eigenn. A. B. 28 = geleb.

geam Glas, Scheibe.

Con. Neg. 1, 26; se apropie de o ușă cu geamuri.

geamantan Reisetasche.

Al. T. 144: cine me vede cu geamandanul. Pop. 2, 179: ce o avea în giamantanul. Auch Weiberrock. Arh. Jași 4, 78: giamadan.

geambas Seiltänzer, Makler.

Gaster. lit. pop. 562: geambași și îmbunătorii... țineți. Rev. n. 3, 24, 451: Pferdehändler.

geambaslic Maklerei.

Al. T. 127: de ce al se te apuci?.. de geambaşlîc? Fehlt bei Sch.

geamie Gotteshaus (großes).

Cr. 3, 256. Al. Pr. 400: trece pe lângă o geamie. Bol. P. 1, 260.

geamlic, Fam. u. sonst, Schaufenster. Timp. 1893. Nr. 15. S. 1. Trubadurul 27.

geampara auch Triller.

Isp. B. 202: privighetorile prin crangulețe înflorite tragea nisce geamparale de-tî lua audulŭ.

giamparagiu Kastagnettenschläger. Fehlt bei Sch.

Rev. n. 3, 190: să cânte ei mai mult decât giamparagii.

geanfez Taft.

Bol. P. 1, 234: cu salvari largi de geanfez.

Geanoglu (Herzenssohn) Eigenname. Dorul 51, auch Gianoglu, A. B. 6. Gianolu, eb. 27.

geantă Ranzen, Tasche.

Cron. 3, 233. Odob. M. C. 79: au secat gentele lor de întreagă provisiune de cartuşe.

gear kostbarer Stoff.

Bol. P. 1, 300: Se am djarurl negre, albe. Odob. 1, 262: giar.

gebegi-başa Aufseher des Schiefsbedarfs, Zeughauses.

Mag. ist. 2, 339: si cu tot oșteanul Enicerilor, Gebegibașa.

gebrea gestickter Seidenschleier.

Ghica Scr. 35: cu cel care purtati gevrele.

gelat Henker ist nicht persisch, sondern ar.

Beldiman (Cr. 3 öfter) S. gialat.

Gemandanean Eigenn. Negr. Cop. 240. S. geamandan,

Gemazi-el ahir, der 6. Monat der Osmanen.

Con. Neg. 1, 242: pe la sfirșitul lunil gemazial - ahir.

Gemazi-ul evel, der 5. Monat des türk. Jahres. Con. Neg. 2, 141; din luna Gemaziul evel. Carra 153 Jemaziul ewel l'an 1123.

Genune Hölle.

Emin. P. 237: Fu prăpastie? genune?

gephana Zeughaus, Schiefsbedarf. Cron. 3, 265.

gentuță kleine Tasche. S. geantă.

Rev. n. 1, 340: Toți-și strîngeau pachetele, gentuțile.

gergeven = cerceven, Delaurancea Trub. 21.

gerid, girid est un Javelot de bois qui se lance en courant à cheval contre l'ennemi qui fuit. Carra 209 f. Ghica Ser. 118: aruncand giritul în capetele.

get-beget echt, eingeboren.

Al. T. 42: stift ... cole ... getbeget ... vinogradi care se lupte vértos.

ghe(o)rdan Halsband.

Conv. lit. 22, 628. gheordan de aur.

gherdap Strudel, Con. Neg. Auch übertragen; ghierdapurile ale vieții. C. lit. 23, 81: ghiordap.

gherghef Stickerei.

Al. T. 331: ca se aduci aici ghergheful.

gherghir Gewölbe, Keller.

Al. T. 1343: In gherghir, cucoane. Al. Pr. 585. C. lil. 16, 196. gheri zurück, türk gird, gemein gerî, dass. Unübl.

Cron. 3, 237 : érà Turcil strigarà în limba loru: gheri! gheri! Fehlt bei Sch.

ghermesit, Art Atlas. Al. T. 25: cu față de ghermesit de Lipschi. ghiaur Ungläubiger.

Bol. P. 1, 234: de ghiauri, de musulmani. Eb. 235.

ghiaură Ungläubiger.

Bol. P. 1, 235: pe bucla blândă uneï ghiauri.

ghibirdic, nach Scheinean stolz.

Creangă amint.: un ghibirdic și jumetate (= Leichtfus, Taugenichts). Bogdan pov. 85 ff.

ghicelic = ghigealic. Ghica Scr. 4.

ghidi heda!

Al. T. 1190: ghidi anoite!

ghiduşie Narrheit. Brazi şi putregai 60 Schwank.

Al. T. 1661: cine face și spune mai multe ghidușii. Arh. Jas. 4, 63.

ghigealic Nachtmütze.

Cron. 3, 342: sa sĕ culce nóptea fără ghigilicu.

Con. Neg. 1, 301: l'am găsit de la părinți împreună cu ghigilicul tateĭ.

ghimbrucciu Zolleinnehmer.

Cron. 3, 248; aŭ vorbitŭ tótă povestea cu Ghimbrucciu Isac-Aga.

ghimie Schiff. Volkstümlich, daher wohl osttürkisch.

Al. Pr. 149: pe luciul Dunării se ivi o ghimie.

ghioldum willkommen, osm. geldüñ kommet. S. safa.

ghioldor = doldor voll (nach ung. Aussprache). Rev. n. 1, 101.

ghiordie Rev. n. 1, 110. Unterkleid, wohl pers. kürdî. ghiordum ein Spiel.

Ghica Scr. 9: se și așezaseră la ghiordum.

ghiosghioară in Bausch und Bogen.

Al. 7. 1469: și noi sĕ ne lăsăm așa ghiosghioare, sĕ ne despoae?

ghiotură in Menge.

Fam. 27, 579: strafide de a ghiotură.

Ghirgiu Eigenn. A. B. 35. Vom folg.?

ghiri-gheri.

Cron. 3, 399: "Ghiri!" strigaŭ din agale.

ghisdan Mappe.

Con Neg. 1, 185: găsind un ghisdan vechiu.

ghiulea Kugel, osm. güle aus ar. kürreh verdorben.

Mag. ist. 4, 78. Al. P. 3, 96: toate-a lui ghiulele lovesc. Ghica Scr. 405. 383: gulelor.

ghiulie Rosenöl, Pers. gülî Rosen-

Arh. Jași 4, 62: parfumeriile cele mai vestite ca: ghiursuiu... ghiulie... oleŭ de levand, odagaci, curse.

ghiulnară Granate (Baum). Nicht üblich.

Bol. P. 1, 335: In selbateca ghiulnară.

ghiumbrea morgenländische Laute. Unüblich.

Al. Pr. 366: își aduce o ghiumbrea.

Erweichte Aussprache von combara, vgl. Bombardon.

ghiumrucciu Zollbeamter. S. ghiumuruc, Schain.

Rev. n. 1, 162: înconjurați de barcile ghiumrucciilor.

ghiurghiuliu purpurn, eig. rosenfarben; also nicht vom bloßen gül, sondern von gülgün, eig. Rosenfarbe.

Con. Neg. 3, 93: Asupra unei carăte ghiurghiulii.

ghiursuiŭ Rosenwasser, p. osm. gül suiû. S. ghiulie

ghiuzel schön, osm. güzel dass. Ungebräuchlich.

Al. T. 1418: făcênd temena. A! ghiuzel!

S. manea.

ghiveciu Blumentopf.

Isp. B. 234: să-ĭ puī în doĕ ghivece frumoase. Pfanne (mit Inhalt), Fam. 14, 594: ghiuveci la cuptor (als Gericht), ebenso Trib. 10, 518.

ghiviziu braun, fast nur noch in Zaubersprüchen:
Mar. Desc. 44. Beşica ghivizie.

ghizdiimea, o. gözlemeh Pfannkuchen.

Fam. 23, 52: Era pilaf. rahat, ghiisdiimea (verdruckt?) și niște zaharicale.

gialat — gealat.

Ghica Scr. VI: se vie în Bucuresci sau în Jasi un Capugiu cu un gialat.

giamiu == geamie.

Fam. 22, 337: cel mai frumos giamiu.

gianabet = geanabet.

Rev. n. 4, 112 (Schimpfwort).

gianâm mein Herz! p. o. ģânym dass.

Fam. 19, 222: Bine, gianâm, nu i ai spus nimic...?

gimbir, Rev. n. 1, 108 = cimbel. gimgiu Glaser, Tribuna 9, 805.

gin (böser) Geist. Nicht volksüblich, obgleich bei Schain.

Bol. 1, 299: Nici djinii fantastici ce 'n noaptea s'adună.

giol Spieleinsatz.

Ispir. Juc. 75: Numërul arşicelor cât trebue së pună cineva deodată la un joc, se numesce giol.

giolar glücklicher Spieler.

Ispir. Juc. 78: sub cuvênt că ei sunt giolari.

giubea Joppe.

Al. T. P. 261; costumul bizantin, adică anteriu, giubea.

giubeliu Joppenträger.

Fam. 21, 429: un giubeliu de prin viemurile bune.

giuben Cylinderhut,

Fam. 22, 216. Carag. T. 9: cu giubenul in cap. Wie d. vor.?

giuediim entstellt aus ghiuden.

Fam. 23, 52: precupeți cu giuediimele, baclavale și fidea.

giugiulesc liebkosen, schnäbeln,

Fund. 52: eĭ se giugiuliră ca nisce porumbei. Da aber ciuciulesc dasselbe bedeutet, besser mit diesem vom ung. csókolni küssen, vgl. csócs küsse mich!

giumbus (lustige) Unterhaltung.

Carag. Nov. 31: o pagubă reală pentru atâția amatori de giumbuşuri. Also noch nicht veraltet.

giubă Abgabe, natürlich nicht = geaizea, sondern etwa ar. gibâ dasselbe.

giuvaer Edelstein, Schmuck.

Mag. ist. 2, 311. Isp. B. 201: să nu perdi din mână un giuvaer.

giuvaergiu Edelsteinhändler.

Cron. 3, 174. Al. T. 752: par'c'așī fi juvaergiu. Schwarzfeld 72: giuvaergiu.

Giuvara Eigenn. A. B. 52. Wohl zu giuvaer.

Gontea Knospe, Eigenname wohl pers. gonceh. Mag. ist. 1,220: și pre Gonțea Paharnicul.

gosgoge Alter.

Ghica Scr. 404: cum din sadea Isaia, s'a promenit gosgogea Isailof.

gugiuman Kopfbedeckung 1. des Fürsten, 2. der Juden.

1. Al. P. p. 89: si pe cap cu gugiuman. 2. Ghica Scr. 299: apuca gugiumanul ovreului.

gugiumană = dem vor.

Mag. ist. 4, 214: Singura deosebire.. este gugiumana.

gul Rose, pers. gül dass. Unüblich.

Bol. P. 1, 233: Şi vĕdênd-o Gul roşeşte.

gun-agarmasi Morgenrot, gün agarmahsŷ dass. Ungebr. Bol. P. 1, 275: Ca Gun agarmasi, ce rîdênd resare. Ebd. 504: Ghiun-agarmasi lautgetreuer.

Habar Neuigkeit, gewöhnlich Sorge.

Al. P. p. 42: Si de plată n'ai habar. Isp. B. 130: habar n'am.

habare mr. dass.

Bolint. Calet. 80: Tine di iu mena al de habare?

habegiu = dem folg. doch vgl. amegiu.

Mag. ist. 4, 332: Déci crestinii strîngânduse toți împreună cu ispravniculŭ smereniei nóstre si cu toți habegii.

habeşesc wohl von Habeş. Als Eigen- oder Beiname. Cron. 3, 12: cu Grigorie Habășescul Hatmanul.

habuz, Bogdan pov. 200, = havuz.

hac Lohn, Recht, a veni de hac osman. haqqyndan gelmek. Cron. 3, 165. Al. P. p. 106: se vin Turcilor de hac.

hadâm Verschnittener.

Mag. ist. 5, 140: Hadâm - Negru.

hadîn dass.

Bol. P. 1, 239: Intreabă favorita pe vechiul eĭ hadîn.

Hagiaki Eigenn. A. B. 100.

hagialic Pilgerschaft.

Ghica Scr. 302: i se făcuse postă de hagialîc.

Hagi Eigenn. A. B. 72.

Hagiescu Eigenn. A. B. 14. Vom folg.

hagiu Pilger.

Al. T. 1224: dupăce se numesce Petcu, apoi e și hagiu.

haham Rabbiner.

Crön. 3, 142: l'aŭ trămisŭ la hahamul de Cracăŭ și la hahamul de Dubăsarŭ.

hahambaşă Oberrabbiner.

Al. T. 743: 'l aș crede botezat ca hahambașă. Bogd. pov. 181.

hăĭată Halle mr. Weigand 32. ar. hajât dass.

Hai Hei! Vorwärts! Osman. slaw. u. s. w. ebenso, also wohl Naturlaut. S. haiducie. Dehai ist ung. duhaj toll.

Con. lit. 22, 564: mai de hai decât un cuconaș.

haide ist auch osttürkisch, s. Ztschr. d. deutschen morgenländ. Gesellschaft, 44, 251, also kaum rumän., wie Hasdeu will.

haïduc Räuber oder Vaterlandsverteidiger. Die osman. Vermittlung scheint übrigens nicht nötig, also besser ungarisch. Mag. ist. 1, 312. Ghica Scr. 287: El a läsat un nume de haiduc.

haïducesc räuberisch. Al. P. p. 98: şĕ-ţĭ cânt cântec haïducesc. haïduci Räuber werden. Al. P. p. 160: maï bine sĕ haïducesc. haïducie Räuberhandwerk.

Al. P. p. 288: hai cu mine 'n haiducie.

haihui Sausewind, Verdrehter; Ausgelassener, Verschwender. Fam. oft. Vgl. osman. hâihûi Lärm. Mittelbegriff wäre: laute Lustigkeit. Derselbe Übergang in şiret. Al. T. 777: iubesce ca un h.

haïmana Strolch. Sch. schreibt Cihacs hâjim[a]ne ab, ohne zu bedenken, dass letzterer mit j den franz. rum. Laut meint, er selbst sonst den deutschen. Das Wort kommt von hâġġî, mit der pers. Endung mâneh -gleich, -haft.

Al. T. 112: am agiuns chĭar de haïmana.

hăimănesc schweife umher.

Rev. n. 1, 338: mi place së hăimănesc. Fam. 22, 488: hăimănit ausschweifend (tinerimea).

hain untreu, abtrünnig, Verräter.

Mag. 3, 94, 1, 397. Al. P. p. 131: cel cumnat giurat. hain. Auch cucule hain, Al. P. p.

haines c abtrünnig werden, sich empören. Cron. 3, 237: că s'aŭ hainitŭ ţéră. hainie Abfall.

Cron. 3, 144: ce se risipise din nebunia si hainiea.

hainlîc dass.

Cron. 3 162: intelegêndu din hainlîcul lui Adal-Gherei.

haïret muhammedanische Zeitreichnung. Volkstümlicher als das schriftübliche egira (ital.) Con. Neg. 1, 242 u. sonst. Al. P. 3, 44: de-acum și până'n fundul Hairetului se-i fie.

hait vorwärts osttürkisch ebenso. Al. T. 400.

hal Zustand, bes. elender.

Cron. 3, 209. Isp. B. 181: vedêndu-se în ast-fel de hal. Al. P. p. 178 = halca, wohl nur verdruckt.

halaiu = alaiu Mag. ist. 1, 357 ff. immer so bei Const. Capitan, also mundartlich.

halaică Sklavin. Vereinzelt, ar. halâyq dass. Bol. P. 1, 248: ale halaicií cântece de dor.

halal erlaubt, Segen, gew. spöttisch: Wohl bekomm's! Conv. lit. 18, 26; 20, 145: dac' oiŭ muri, halal să mī fie! Dagegen Heil Dir: Conv. lit. 22, 649: halal să-ți fie! Bei Al. P. p. 114: halal de viéta ta (Du wirst des Lebens los sein) schlägt die Bedeutung in das Gegenteil um.

halalae Lärm = harhalae.

Isp. B. 375: unde îmi începură o cértă șu o hălălae între denşil. C. lit. 18, 203. Vgl. Al. Pr. 42: harhal.

halălie Mädchen, türk. ar. hilâlijjeh die Neumondgleiche. Selten. Bol. P. 1. 352: Dorme dulcea halalie.

halat Gerät, auch olat. s. d. Hariri (von de Sacy) 21 findet sich zwar hâlât, Mehrzahl von hât, in gleicher Bedeutung; man bleibt aber besser bei âlât.

halat Hausrock.

Al. Pr. 112: îmbrăcat cu halat jidovesc. Dasselbe ist wohl Gala, denn wenn man dagegen einwendet, dass h nicht zu g würde, so übersieht man algalife, oft in den altfranz. Heldengedichten.

halca 1. Ring. 2. Ringspiel. 1. Al. P. p. 108: de halca s' apropiea. 2. Cron. 3, 198: facêndŭ în toți anii halca. halcă de cărne: Fleischstück, Wurst? Rev. n. 2, 218.

halea im Amte. Ghica Scr. XIV: Cei halea, tineaŭ dinaintea lui Vodă, la ceremonii, bastoane lungi.

Halea-Male Eigenname im Kinderspiel, Isp. Juc. 33, ist vielleicht aus halima (s. d.) erweitert.

Halepliu Eigenname.

Mag. ist. 4, 116: un Vistier mare, anume Grigorie Halepliul. Mag. ist. 1, 157: la Halep.

halif Kalif. Odob. 1, 314: halif şi împerat.

halima 1001 Nacht, daher märchenhafte Pracht.

Gaster, lit. pop. 76: "Halimaua" sau mai bine în 1001 de nopți. Näheres ebenda S. 94 f.

halva Honiggebäck.

Al. T. 499: Çigare de halva?

halvagiu Zuckerbäcker.

Al. T. 1440: aŭ fost halvagiŭ vestit peste Dunare.

halviță Verkleinerung von halva.

Ghica Ser. 676: să-i iea din mână o bucată de halviță.

halvet heimliches Gespräch.

Cron. 3, 409: În halvetul dintre dênsii, îi dicé.

hamal Lastträger. Ar. hâmil (porter, soll wohl porteur heißen) und hammâl sind so verschieden wie tragend und Träger; ersteres kommt hier also nicht inbetracht.

Cron. 3, 273. Bibl. pop. 2, 11: cu nisce spate de hamal. Gaster, lit. pop. 74 ff.

hambar Speicher = ambar.

Al. T. 45: acolo vě așteaptă hambaru cu orz. Fam. 22, 617: hâmbar de nuc (Schrank).

ham-tatar. Fam. 21, 79 = han-tatar.

han Wirtshaus.

Fund. 79: toți oamenii din han.

han Fürst, bes. der Tataren.

Mag. ist. 2, 205. Al. P. p. 78: Ghiraĭ Hanul cel batrîn. S. chan.

hănculesc zum Chanheere (o. hân qûl) gehörig.

Mag. ist. 1, 362: viindŭ și o seamă de Hanculesci. Vgl. Culescu.

handagastanla Gebirgsbewohner, türk. handagastanly).

Mag. ist. 4, 115: ce o stăpănea Şehdanud handagastanlă, care tălcuinduse se zice lăcuitoriul în munte. Fehlt bei Sch.

Hănescu Eigenn. A. B. 145.

Ghica Scr. 4.

hanger - hamger Dolch.

Bol. P. 1, 241: o cercheză se joacă c'un hanger.

Hangerli (Dolchträger) Fürstenname. Ghica Scr. VI.

Hangirli Cron. 3, 273 dass.

hangiar = hanger. Cron. 3, 279.

hangiu Wirt.

Bolint. Calet. 57. Conv. lit. 22, 509: unde hangiul ținea atărnat pieptenele. Fam. 26, 152.

hănie Chantum.

Mag. ist. 4, 154: să'l surpe din hănie.

hanlic = dem vor.

Cron. 3, 235: de 'lu va milui Imperațiea cu Hanlîcul. Fehlt bei Sch.

hanîmă Prinzessin, Vornehme.

Al. Bol. P. 1, 241: o těněră hanûmă se pleacă visătoare pe mică-I albă mână.

han-tatar 1) Fürst der Tataren, daher 2) Teufel.

1) Mag. ist. 1, 275: Nu cum-va în Tataria s' a dus pe Han-Tatar? 2) Bibl. pop. 17, 11: Joia-i a lui Hantătar. Sprichwort.

Hantraş Eigenn. A. B. 145. Osm. An terrâs Wirtshausbarbier? Besser wohl vom ungar. Hantor.

Han (ŭ) tepesi Fürstenhügel. Ortsname.

Cron. 3, 261: mergîndű la Hanű Tepesi. Ebd. 263: s'aŭ dusŭ la Hantepisi.

hap Pille.

Con. Neg. 1, 207: la tot ceasul lua hapuri.

haraba = araba. Zamfirescu novele 146.

harababură = alababulă. Fam. 21, 555.

haracear Steuereinnehmer.

Mag. ist. 4, 122: aŭ dat jalbă la împărăție hărăcearii. Fehlt bei Sch.

haraciu Kopfsteuer. Nicht von ar. harg, das nur eine andere Ableitung von der Wurzel harag ist.

Mag. ist. 1, 103: harak verdruckt. Al. D. V. XI. se gräbesce a märi haraciul.

haracíu dasselbe.

Conv. lit. 21, 498: șe nu se supere de către haracii.

haram verflucht, daher Durchgänger (Vieh). Sbiera pov. 269.

Fam. 23, 205: Nea haramule! C. lil. 18, 29: haram de mine!

Wehe mir! în haram zum Teufel! Amic. fam. 8, 246: lasă-l
în haram!

harancă weibliche Form des vor.

Gaz. Transilv. 16, Nr. 79, S. 4; Pov. ardel. 1, 36.

harbuz Wassermelone, Kürbis.

Al. T. 555; Așī fi tot birjar..ear nu negustor de harbuji.

harbuzerie Melonengarten.

Al. Pr. 452: le-aŭ făcut harbuzerii.

hareciu Zugeschlagen!

Al. Pr. 42: cine dă mai mult? 1. 2. 3, hareci! haraciu und hargiu haben hiermit nichts zu thun; es ist vielmehr das gleichbedeut. ar. harâġ von hâraġ versteigern.

harcea - parcea kurz und klein. Doppelform von parcea, s. d. Bogdan pov. 120: facu într' o clipă pilaf și harcea - parcea pe toți.

harem Harem.

Cron. 3, 172: eră haremul și cu fiiul seŭ i-aŭ venitŭ.

Hargitoian Buchführer, eig. Ausgabenmerker, osm. harģi dujān.

Mag. ist. 2, 321: și pre Dumitrașcu căpitan Hargitoianul.

Fehlt bei Sch.

hargie-naziri Minister des Auswärtigen. Osm. kârigijjeh-nat'irî dasselbe.

Ghica Scr. 363: Mehemet-Ali devenise Vizir cu Fuad Hargie-Naziri.

harsie auch (abgezogenes) Fell, Rev. n. 3, 466, Luminătoriul 5, Nr. 61: căciulița cea de harsie. Odob. 1, 133.

hartagan mit Einmischung von harta (ungar.) aus iatagan geworden. Al. T. 23: care purta tot deauna la drum un hartagan (jüdelnd).

harz == arz.

Cron. 2, 244; aŭ făcutŭ harzuri.

Hasan Eigenn. A. B. 196. S. Asan.

hanesc eigener (Gesandter, Leibwächter).

Mag. ist. 5, 181: unul Hasescu ce venise cu caftan la portă.

hasichi-aga Vorgesetzter der hasichii (schwerlich hasichiu zu betonen).

May. 1st. 2, 321: aŭ trimis Împeratul pre Hasiki Aga. Fehlt bei Sch.

haşiş Haschisch ar. hasîs.

Fam. 21, 424 un Turc prins de hașiș.

hasnadar, - tar Schatzmeister.

May. 1st. 5, 97: aŭ trimisŭ un Hasnadar. 4, 159: s'aŭ dus cu Hasnatar-paşa. Cron. 3, 279. Cron. 3, 304. Hasnator C. lit. 16, 196.

Hasnas Schatzbeamter, Eigenn. A. B. 49.

hatat Mehrzahl von hat.

Cron. 3, 465: dupé cuprinderea celui vrednică de închinăciune sfântului Hatat. Fehlt bei Sch.

hatîr Gunst, mit de, zu Gunsten, um - willen.

Cron. 3, 216: numai hatiru la acestă slujbă nu încape. Jetzt nur noch wie Isp. B. 270: mai mult de hatirul lor decât pentru vr'o ispravă. Also ganz wie χατηρι und kâtyry îcin.

hatiserif Erlass des Sultans.

Cron. 3, 303. Ghica Ser. 639: ce ar fi în potriva tractatelor, saŭ a hatiserifurilor.

hatişirif das vor.

Mag. ist. 2, 350: citinduse întru Hatișiriful.

hatman, général de la cavalerie du Prince. Carra 32. Ist aber im Oem. selbst Lehnwort, Hauptmann, slaw. (rumän.) hetman. Mag. iil. 2, 37: Hatman peste toti slujitorii căți sunt la Curte. Cr. 3, 259 osm.: Ci sosindă Hatman-Paşa.

Hatmatuchi Eigenn. = asmaciuc.

Conv. lit. 22, 39: Spătarul Hațmațuchi.

havaiu himmelblau.

Fam, 19, 235: rochia în bufanturi.. de mětase havaie.

havalea Last, Abgabe.

Cron. 3, 239. Auch noch Conv. lit. 10, 79: fiind scutifi de celelalte havalele.

havalagiu Steuereintreiber.

Cron. 3, 137: de nu va veni havalagiul la vremea sfertuluï.

havră Judentempel. Die osman. Vermittelung ist aber so überflüssig wie möglich, da das Wort recht gut unmittelbar aus der Judensprache stammen kann, wie z.B. ungarisch Chevra, Versammlung, Pesti Hirlap 15, Nr. 316, S. 12.

Brazi și putregai 56. Al. P. 479: Par' că-I havră jidovească.

havuz Teich, Becken. C. lit. 17, 74: habuzul.

Cron. 3, 169. Bol. P. 1, 262: în havuzu-mi d'aur.

Conv. lit. 20, 164: le părăsise pentru havusurile din gradina de Plante.

haz Vergnügen.

Al. T. 75: dar din toți cine era mai cu haz. Gewöhnlich a face haz de, sich lustig machen über. Isp. B. 22.

hazliu lustig.

Bibl. pop. 12, 21: oamenii, hazlii cum sunt. Al. T. 34.

hazna Schatzhaus, Staatskasse.

Isp. B. 371: sẽ mai mergěm și pe la haznaoa împěrătească. Al. T. 226. Auch Kriegskasse. Cron. 2, 260: sẽ întórcă zaheréoa și haznéoa. Cron. 3, 224: hazné. Daher Wasserbehälter, Graben. Cron. 3, 252: și altă cíşmé la Pórta Goliei și accea și mai frumósa și cu mare hazné. C. lit. 17, 402.

helbet wahrhaftig! versteht sich!

Al. T. 100: că helbet!..poate se ai și d-ta vr'odată nevoie.

hendec = hindic.

Cron. 2. 394: aŭ făcutŭ hendekiŭ.

herghelie Rossherde.

Cron. 3, 376. Pov. Pel. 81: mě aflam afară la herghelie.

herghelegiu Rosshirt.

Al. T. 1236: ași crede că'i herghelegiu.

hīa ha, he! Osm. heh dasselbe. S. cahpolu.

hial Gespenst, Erscheinung, ar. hajal dass. Ungebr.

Bol. P. 1, 506: Hial. Turciī prin acéstă vorbă înțeleg o fantasmă. Vgl. 323, wo Idealul für Hialul geändert oder verdruckt sein muſs.

hîcī (irgend etwas), nichts, keineswegs. Aber nicht ar., sond. pers. Al. T. 457: Ba nicī hâcī.

hindic Graben. s. hendec. Cr. 3, 200.

hĭucm-fermani Erlass. Osm. ħūkm-fermânŷ dass. Cantemir Desc.

Moldav. 112 (228): Inoirea ce mică se face numai cu hiukm
fermani.

hochîm nicht von hükm (Miklosich 2), noch von hakîm, sondern von hakim, wohl nur verdruckt.

hogea Lehrer, noch häufig. Al. P. 3 und sonst.

hogeimam Professor und Geistlicher.

Mag. ist. 1, 170: aŭ ucis Turcii pë un Hoge imam.

hogeag = ogeac. Făntănă Bland. 1884 32, 8.

hop nicht über türk. hup, sondern umgekehrt, a. d. Deutschen. Horasan Korasan, Odob. 1, 133.

hos ghioldum Fröhliche Ankunft!

Al. T. 1418: hos gheoldum efendi! Kefinisei? S. safa.

hurie Himmelsjungfrau. ar. hûrijjeh dass.

Bol. P. 1, 24: Saŭ hurie eșită din ale mării spume.

hurioră dass. S. eden.

hurmuz s. urmuz, Perle Conv. lit. 6, 380. Daher Hurmuzaki.

hursuz übellaunig, halsstarrig.

Cron. 3, 153: n'a vrut fiind hursuz. husme(t)chīar mrum. Diener, pers. hiyzmetkjār dass.

Escr. 3: husmechiara luo pane. S. Rösler.

huzmet Amt, Stellung.

Mag. ist. 4, 44. Al. T. 1240: Ean se Iee un huzmet. Conv. lit. 20, 635: husmeturile.

huzur Ruhe.

Al. T. 113: trăiam (nicht trăeau).. greŭ dar în oare care huzur.

huzuresc gemächlich leben.

C. lit. 17, 115: ve fac de huzuriți de bine.

labase Kappzaum: iavasa.

Gaster, lit. pop. 172: acum estí ca ĭabasaoa de nas.

lacnie Kohl mit Fleisch oder Fisch daran.

Ghica Scr. 66: Îi plăcea cu deosebire ciorba de știucă fertă în zémă de varză cu hrean, iacniile.

iades Wettspiel. Name eines Stückes von Macedonski. Fam. 22, 554: iadeş pîn cer.

ial agasă - el-agasî.

Mag. ist. 2, 326: rédicand pre Ial Agasa de la Bugeac.

iamă Plünderung. N. Xenopel, Brazi și p. 185: dam iama în . . iaman mr. Bolint. Calet. 181 = timp? = zaman (?).

ianiciar = ienicer.

Mag. ist. 5, 281: Ianiciarii tăiară pe siepte 4, 13: ianicer.

i asacgi ŭ = iazagiu.

Mag. ist. 2, 172: aŭ înbrăcat întěi pe lazacgiul.

iasomie Jasmin. Pers. jâsemîn dass., schon bei Röal. Dorul 244: Foaie verde iasomie.

iașmac Frauenschleier, türk. jâśmag dass.

Bolint. Calet. 104: Nu poartă iașmacul. Bol. P. 1, 235.

iatac Schlafgemach.

Ghica Scr. 4; sonst etac. Cron. 3, 402: În Biserica etacuri făcêndă. Al. P. p. 111.

iatagan Stichwaffe, Degen.

Ghica Scr. 16: venia tot Iuruș cu iataganul în dințī. — Volksübl. eartagan. Al. P. p. 132.

Ibrailă - Brailă.

Cron. 3, 375: Toți erlii din Ibrăila.

iaurt Molken.

Con. Neg. 1, 288: cu iaurt, cu gugoșele te făcuși Vornic.

iavas sachte!

Ghica Scr. 365: se întorcea de la Poartă aducênd numai fagadueli, bacalîmuri și Iavașuri.

ibric Schüssel.

Con. Neg. 1, XXV. Acele palme se spălan cu apă din ibrie.

ibricel, C. lil. 22, 630: von ibric.

ibrişim Seide, auch etwa: Nasenstüber.

i - am pus sfercul nou de ibrisim. Carag. T. 16.

C. lit. 17, 114: dădeau și ei tinerilor căte-un ibrișin pe nas. Creangă Amintiri: ne și trage cîte un ibrișin pe nas despre fata.

ichingiu zum zweiten gehörig.

Cr. 1, 20: bulucuri prenume: beringii, ichingii, ucingii, iar la Rŏmleni primari secundari tertiani. Fehlt bei Sch.

icī-cīohodar Hausdiener, -wärter.

Cron. 3, 302: Dupě ... Cibucciul, Ici ciohodaru.

ici-oglan auch übersetzt, s. Cron. 3, 174: amŭ intratŭ la slujba copilăriel din casă.

icir liu aus türk. îé drinnen u. er Mann? Wozu aber noch die Endsilbe? Einfacher also wohl diese an îéerî gehängt, das eine Erweiterung von îé ist.

iedecliu Edelknabe.

Ghica Scr. 3: Eram Edecliŭ și aveam odae în curtea domnéscă. S. clodar, wo die volksmäß. Form idelciu.

Tedes = Tades.

Al. T. 1020: De când am pus ĭedeș amêndoĭ.

iele Elfen, haben mit osm. jel Wind, nichts zu thun, vielmehr ist das Wort lat. illae, da man dafür auch densele (ipsae) sagt und der Böse El schlechtweg heist.

Marian Desc. S. 266.

Ienebace, Eigenn. A. B. 27, scheint osm. Ieni — neu; bace viell. — baciu. Oder Jenö bácsi, ung. Eugen?

ienicer-aga Janitscharenführer.

Mag. ist. 2, 328: s'aŭ rănit Enicear Aga.

ienicer-agasi das vor.

Cron. 3, 220: se ceie de la Imperație pe Enicer-Agasi. Eb.: lui Casim-Aga Inicer-Agi. Mag. ist. 4, 94. Cron. 2, 149. Rev. n. 3, 23.

ienicer-efendi Janitscharenoberer.

Cron. 3, 223: aŭ gătitŭ pe unŭ Enicerŭ Efendi. Fehlt bei Sch. ierugă jetzt Teich ist osm. jâryq, nicht arq oder arg = ară. S. irugă.

ieam Jaspis, osm. jeşim. Selten.

Odob. 1, 263: contoș de coloarea verde deschisă a iezmului.

iflah-beg Fürst der Walachei.

Ghica Scr. 91: Numirea de Bogdan - Beg și de Iflah - Beg era dandana mare la Țarigrad.

ihnea = iacnie.

A. T. 1260: vei face o ihnea cu ceapă.

ihneluță dasselbe verkleinernd.

Con. Neg. 3, 87: S'adaog și ihneluța unui sonetu micusor.

ilbahar Vorfrühling, türk. ilk behâr, eig. erster Lenz. Nur dichterisch.

Bol. P. 1, 271: nu ĭ radă dulce p'aripele d'aur a lui Ilbahar.

ilic Brusttuch, Weste.

Ai. P. p. 135: cu pistole sub ilic. Fam. 24, 500: ilicele.

iliş ist nicht gleicher Herkunft mit alim, höchstens gleicher Wurzel; dagegen entspricht ihm völlig der erste Teil von aliş-veriş. imam Oberpriester der Türken.

Cron. 3, 240. Noch bei Bol. P. 1, 345: Toți imamii aŭ strigat.

imam-baildî ein Fest (des Imams). Scheint verdruckt.

Fam. 29, 438: a mîncat Imam-baildî cu pașalele turcești. imamea Pfeifenspitze.

C. lit. 19, 551: ciubuc frumos cu imamea bogată.

imbrihor Oberstallmeister.

Cron. 3, 33: Era acolo și Imbrihorul Împěratului.

inat neugr. (y'uvarı, Kind. a. O. Romanzen 14, 4-incălăfa einhüllen. S. călîf.

Con. Neg. 1, 237: inarmat cu un ciubuc incălăfat.

inchiaburesc me werde reich.

Rev. n. 1, 279. Von chiabur.

inchiriez vermiete. De închiriat in allen Zeitungen. Inghiliz Engländer, ar. ingilîz von ital. inglese.

Ai. Pr. 359: cercând a le ecsplica în gura mare că sûntem inghilizi.

inglindisesc = englendisesc unterhalte, ergötze.

C. lit. 19, 601.

inicer = ienicer.

Mag. itl. 1, 148 inicerii. inicerime Janitscharenschaft.

Mag. ist. 4. 97: asisdera și inicerimea. Fehlt.

ins Mann. Person, ipse, aber Stellen wie Ghica Scr. 416, 502 u. a. machen es möglich, dass das Wort wenigstens in der (unserm "Person" entsprechenden) Färbung durch das ar. ins beeinflusst ist.

Slov. Nov. 298: aŭ venit trei insi.

insă Weib, eine Sie.

Conv. lit. 22, 937: tot insul joacă numai cu o insă.

[întinat beschmutzt. S. tină, dessen Ursprung noch fraglich ist. Gaster lit. pop. 41: ferfenițe întinate.]

înzaoat gepanzert.

Mag. ist. 2, 46: mergea ostașī înzaoațī (cu cuirase). Fehlt bei Sch.

i oc (ist) nicht. Vereinzelt, doch serbisch ganz gebräuchlich.

Al. T. 930: îl intreb turcesce: Chief ioc? Timpul 15, 18, Nr. 78, 1: La întrunirea liberalilor de eri, poper...ioc.

iofca = efca,

Fam. 19, 594: iofcá de brânză.

iorgovan Flieder, als Eigenn.

Slav. Pad. 5: Iorgovan umblase cinci ani de dile la scolile din Arad. Volksmässig: iervant und darvînt, Rev. crit. literară 1, 58.

ipangea Regenrock.

Isp. B. 369: când mǐ-oī fura ipângéoa de mine. S. epîngea.

Ipingescu (vom vor.) Eigenn.

Carag. T. 16: Ipingescu ia gazeta.

iradea Erlass des Sultans. Ar. Wille(nsäußerung).

Fam. 15, 242: O iradea a Sultanului sancționează statutul.

irmilîc Zwanziger. C. bil. 17, 74: iermelic.

Al. T. 74: o fărîmă de friptură mare cât un irmilîc.

irugă = ierugă.

Fam. 21, 233: Dulceața nopților de la irugă.

ischiuzarlie Geschick.(?)

Al. T. Ginerele lui Hagi Petcu: numai omul cu merite și cu iskiuzarlii la treabă are ipolipsis. Scheint verdruckt aus iskiuzarlic, islam Islam.

Al. Pr. 350: Pentru adepții Islamului Mohamed e un personagiu foarte comod.

isnaf Zunft

Con. Neg. 1, 305: Pentru ce n'a trimis-o în cercetarea starostilor de isnafuri.

isnafgiu Zünftler. Arhiva 4, 63.

işala will's Gott.

Al. Pr. 298: Evalah, Işalah. Maşalah. Ghica Scr. 28 weniger volksmāfsig inşaala.

işlic Kopfbedeckung, s. Korsch.

Mag. ist. 1, 315: s'aŭ îmbrăcat Domnește cu haine, ișlic, sur-

iucītuiulun Paşa Pascha mit 3 Rossschweisen.

Cron. 3, 329, 330: la Iucitululun-Pașa cândă este se trecă pin orașul Iașului. Fehlt bei Sch.

7

Zestschr. f. rom. Phil. XVIII.

inmbrue Zollstelle.

Cron 3, 436; unde trayenda la lumbruca.

iumruc dam.

Cron 5, 449. Vods an descalecatú la Tumruk,

inruc-bairactar.

Cron 3, 323 si lurucii - batractarii în midflocii.

Turey - Turus.

May, at 2, 162: facked Tatarif lures mainte.

turus eine osman. Troppe (Preiwillige).

Bol. 1, 171: in arme! Zaimi, jurucleri, Voi Timarioti.

jurus Angriff.

Al. T. 12%: Jurușul cel d'inter rare ori isbutește.

izbaya Kanzleivorsteher.

Cron. in 183: Era Izbaşa omti din curtea lui.

Jaf Planderung von (ein)sucken? Besser viell, ar, gefå Gewalthat, Haupthätigkeit der Türken. Mag. 1, 213. Chica Ser. 102: jafurile binenilor cu carl veniati

și Tudor și Ispilanti.

jafuire daza Cron. 3, 391: Jafuirele urmate.

janha galben, a Carra 102: espèce de fraises avec lesquelles on teint le maroquin en jaune.

jazagiul steht Cron. 2, 79, nicht fazagin, wie Schainean hat, vielleicht aber nur verdruckt oder verschrieben für letzteres (s. d.).

jelepar = gelep.

Bibl. pop. 28, 21; vine un jelepar de vite.

julus - names Anklindigung der Thronbesteigung, Pers. gulüs- i nameh dass.

Carra 124: pour présenter à l'Empereur au nom de Soliman les lettres Julus Flamé, qui lui notificient son avénement au trong.

Kalem erklärt Odob. 1, 264 ungenau secretar, soll helfsen: secretariat.

Karabulea Elgenn. A. B. 77. Schwarz - ?

Karbus Ligenn. A B. 39 - harbuz, Kurbis.

Katato slawische Form von Hatata. Cr. 1, 406.

Keman Geige (bei den Rum Kleinasiens), osm. Kemân. Arh. 4, 61.

Kesar Kaiser, griech, oder ar, qajşar.

Cron. 4, 134: Unguil se se radice asupra Kesarului. Mag. 1, 167. 2, 27. Cron. 1, 406.

Keten halvasi, Gehäck mit Lein oder Leinöl, ar. keten Lein S. muhalshi.

Kibrick Eigenname, A. B. 107. Vielleicht - chibrit. Oan. kiprik, Wimper, passt nicht besser.

Kioschi Eigenn. Der von Kiosk.

Crox. 3, 50: Voevoda Kioschi cu agiutorul Turculul.

Kittai jüd. Eigenn. A. B. 53 = Katai??

Kiupriloesc, Verwandter des Wesier Küprülü.

Cron. 2, 79: tot némulů Klupriloescilorů. Eb. 80: Kupărerscilor, verdruckt.

Korbuly Eigenn, A. B. 166?

Kotchoubey Eigenn Kutschenfürst,

Doral 235.

Kralzade Prinz, o. gyrâl zâdeh dass. Rev. n. 3, 21.

Krit Kreta, türk. Krid dass.

Mag. ist. 1, 350: avea trabă de bătea Kritul.

Dagegen Kreta 1, 380.

Kurfos Korfu, türk. Körfüs.

Mag. ist. 1, 170: aŭ trimis armada la Poglica și la Kurfos.

Kzarsah mr. == cearsaf.

Bolint. Calet. 185: Icido mesu avetl krarsahi late = in fin care lună sunt cearceafe spălate.

Lac Lack, persisch låk. Doch wohl westeuropäisch. Alecs. Pastel. 84; păretii fini de lak.

lacium = lagum (?) Scheint verdruckt.

Mag. ist. 1, 296: aŭ pus un laclum mare.

laf Geschwätz.

Carèg. Nov. 43: avea postă de lafuri.

lagiverde ist persisch, nicht arabisch.

lagom - lagum. Mag. ist. 2, 14, 28.

lagum Mine.

Cron. 3, 399: ce prin zidă lagumă avea.

lagumgiu Minengräber.

Cr. 2, 65: Mineril (adeck lagumgil).

la(i)e Horde (Zigeuner).

Ghica Scr. XIII: Tigani de lae, nomadi și el. Carag. 1. 3: că se ia bagabonții laie după dunmeata.

lalea Tulpe,

Dorul 83: frunză verde, verde trei lalele!

lalfu tulpenfarbig? Careg. Nov. 51.

lămăiță Quendel. Com. hit. 20, 179: Frunsă verde lămaiță.

lămăiu = alămăiu.

Conv. hl. 20, 186: trel lamal.

Lascar Eigenname. Com: hit. 22, 200, die (utsprüngliche) pers. Form von ascher.

Latif Eigenname (zart),

Cros. 3, 393: Si pe Latif Caminarlul.

latif iel Abend-, Westwind, türk. latîf jel dass. Ungebr. Bol. P. 1, 503: latif Iel = Zefirul. S. 263 steht dafür ventului uşor.

laută Laute, Art Geige.

Bol. P. 1, 185: Laute, cimpoie, în aer resună.

lăutar Lautenspieler.

Al. P. p. 3: paserī, lăutarī.

lazaret ar. o. lat'âret = nazaret, Heeresverwaltung, Intendantur. Mag. ist. 4, 151: i aŭ oprit la lăzăret la schela nemțească. Odob. I 267, 280.

leafă Sold, Lohn.

Mag. ist. 2, 344. Al. F. p. 63: voïnici făr' de leafă.

lefegiu Söldner.

Mag. ist. 5, 51: Lefegii sunt Stipendiari Sassi Trasilvani. Al. P. p. 180: lefegii și darabani.

legiver = lagiverde.

Bol. P. 1, 267: aruncă dulceă ta privire p'al acestor unde fraged legiver.

Lehliu Eigenn. A. B. 140, Pole.

lele Ältere (Schwester) Hexe, Dirne, Mädchen überhaupt. Nicht von pers. lûlû, eher von ar. lâllah, gemein lellah, womit ältere oder höherstehende Frauen angeredet werden.

Al. P. p. 103: lelea c'o lopată tras-a (Hausfrau).

Ebd. 73: fecior de lele, căci rapiși dilele mele (Hexe). Die zahlreichen Kose- u. dgl. Formen würden zu weit führen.

les Aas, Leiche.

Al. P. p. 214: fost-aŭ leșuri tătăresci.

leşin falle in Ohnmacht leitet man besser von \*laxino ab. Con. Neg. 1, 157.

levent Freiwilliger.

Cron. 3, 332: cu alaïul Levenților. Carag. T. 15: nu e bărbatul levent. Auch kühn. Rev. n. 3, 74: era om sprinten și

lial Nacht, ar. lejâl eig. Nächte. Nur dichterisch. Bol. 1, 260: strělucind la rada stelei lui Lial.

libadea Gewand, auch lebadea.

Cron. 3, 252: unu rôndu de straie de postavu libadé și giubé.

lichea Schmutz, Unrat, Schmutzfink, Scheusal.

Isp. B. 140: dară mi-te să-mě ĭau și licheaoa dupe mine!

lichimbar = chihrimbar. Al. T. 915.

lighean Becken.

Al. T. 975: aduceți un lighean cu ghiaçă. Aber auch übertragen (vom Boden), Bolint. Calet. 137: pe ligheanul Tesalii.

lighene mr. = dem vor.

Bolint. Calet. 185: va si vě aducă unŭ ligene cu apă frescu.

liliac Fledermaus. A. léjlek past zwar zu den Buchstaben, aber unmöglich wegen s. Bedeutung Storch. Vielmehr ist es hebr. lîlît לילים, bekannt aus den Fabeln der Juden, die ein schönes Gespenst daraus gemacht haben. Wie stark die Fabeln auch auf Rumänien eingewirkt, zeigt Gaster, liter. pop. vielfach; Lilit insbesondere s. S. 396.

Isp. P. 19: liliacu 'n sbor vine la sobor.

liliac Flieder.

Conu. lil. 22, 59: poesia ca un parfum primăvăratec de liliac. lili(a) chiu fliederfarben.

Isp. P. 43: Floarea '1 verde lilichie. Ghica Scr. 259: cravată liliachie.

liman Hafen, Zuflucht.

Cron. 3, 340. Al. T. 874: nu 'mī rēmâne alt liman.

limoniu gelblich.

Al. T. 789: Ce-ai pațit de ești limoniu la față?

lipcan Eilbote.

Ghica Scr. 506: să pice lipcanul cu țidula pașii.

liva Brigade(general).

Ghica Şcr. 378: l'a făcut colonel, campania din Kurdistan liva.

locanda Gasthof, auch locantă.

Al. Pr. 313: ne duse la cea mai bună locantă. Iac. Neg. Cop. 196: artistul trăesțe în locande.

locma Bissen, Geldbetrag.

Cron. 3, 205. Al. T. 136: nu 'ți cere inima de ceva locmale? (Funcționarul - apropiindu - se răpide): Locmale?

locmagiun hat mit vor. nichts zu schaffen, sondern ist pers. lûk ma'gûn, lûk = zeugungsunfähig und magĭun, s. d. Daher: Trank gegen männliche Schwäche.

lucumă gebackenes Fleisch.

Nicht wie locma, sondern ar. luqûm.

lulea Pfeife, mold. liulea, s. tiutiun. S. Anhang.

Macar obgleich, wenigstens. Die Bedeutung von pers, meger passt freilich noch weniger als die Form.

Cron. 3, 153: Măcarŭ că bine 'l aŭ sfătuitŭ. S. caimacam.

macara Winde (zum Heben).

Panțu, Liniștea casei 19: până lângă macaraoa

macat Decke.

Cron. 3, 288, 329: şade în genuchie pe macatŭ. Eb. 445. Odob. 1, 131.

Macsut (Ersehnt) Eigenn.

Cron. 3, 50: aŭ luatŭ și pre Macsutŭ ce aŭ fostŭ Postelnicŭ. Cron. 2, 109.

madem auch Stoff, Rev. n. 2, 32: le au înscris... fiește-care lucru, madem cu prețul ei. Höchst wahrscheinlich aber verdruckt für madea.

madegiu ein Beamter, von madea oder madem.

Fam. 19, 282: câti-va Capalii, Madegii și Otcupcii cu câți-va tineri gheșeftari și coțcari, țin acolo ședințe.

madjar == magiar, s. ascher.

magaza Laden.

Cron. 3, 379: Case, dughenițe, hanuri, magazale ce era.

magazie Magazin. Isp. B. 274: să stricem ferestra magaziei, magasionerii Cron. 3, 394 ist dagegen westeurop.

magiun Latwerge.

Sainean Filem. turc. 62: un magiun sau lactar în potriva neputinții bărbătești.

magulese schmeichle, me, schmeichle mir, nach Cihac auch: rühme mich. Diese Bedtg. aber ist mir unbekannt, und damit wird seine Herleitung von griech μεγαλυνω zweifelhaft; deshalb vielleicht von marghiol(ie). Man erkennt leicht die fortschreitende Verkürzung des vielgebrauchten Wortes.

mägulire Schmeichelei Odob. M. C. 5, mägulitor eb. 51.

magzar = mahzar. S. bali. Cron.3, 419.

mahal = hamal.

Al. Pr. 356: sub cuvênt de a îndemna mahaliî.

mahala Vorstadt, Viertel. Eigenn. A. B. 65.

Cron. 3, 240. Isp. B. 228 din mahalaua Delea - Veche. Ghica Scr. 91.

mahalagioaică Vorstädterin. Fam. 22, 460.

mahalagita Nachbarin, Vorstädterin. Rev. n. 3, 205.

Guster, lit. pop. 86: închide ochii unei mahalagițe. Fehlt bei Sch.

mahalagiu Vorstädter. Rev. n. 1, 166. Fam. 26, 200.

mahmudia türk. Goldstück.

Cron. 3, 414: De nu da mahmudiaoa.

mahmur 1) trunken. 2) katzenjämmerlich, verdrossen. Ungar. måmor kausch.

1) Al. Pr. 400: se ătragă luarea aminte a vre unui arab mahmur.

2) Conv. lit. 20, 140. Mai. Bet. 5 (momițe) erau foarte reu dispuse și mahmure. C. lit. 18, 66.

mähramä Tuch.

May. ist. 1, 300: începu a sĕ șterge cu măhrama.

mahzar s. arz-mahzar; sonst immer magzar.

maia füttern, wohl von maia Teig (?)

Hol. P. 1, 306: pe care să le maie o fată de vizir. Fehlt bei Sch.

Maia Eigenn, A. B. 125.

maldan freier Platz, Öffentlichkeit.

Al. T. 1727: din dosul caseĭ mele este un maïdan deşert. Al. Pr. 303, medean.

maidănaș kleiner Platz.

C. lit. 21, 808.

maimar Baumeister.

Conv. lit. 22, 680: măimare, șă nu te jilești (mrum.)

Maimaroglu Eigenn. S. oglu. Fontana Bland. 2, 4, 7.

maimuță Affe.

Mag. ist. 1, 352. Ghica Scr. 323: Fie-care turc avênd pe umerī saŭ pe cīalma câte o pisică, o maïmută.

maīmuțesc nachäffen.

Con. Neg. 1, 202: maimutind pre Dumnedeul creator.

Malama Eigenname A. B. 146. Osm, malâmah Gemisch? Pers. mâlâmâl sehr voll, sehr reich. Vielleicht aber ital. malama(no), vgl. Beldiman.

malotea Frauenmantel.

Schwarzfeld 47: că ți oiu da d'o malotea. C. lit. 17, 43. Rev. n. 2, 173.

mamamu și osm. Titel, die letzte Hälfte scheint — mușir, s. d. Ghica Scr. 154: credea că acest nume (Moldovalac) era un rang, un cin, Pașa saŭ Mamamuși.

mameluc Trabant, ar. mamlûk dass. Wahrscheinlich aus dem Französ., wenigstens in dem häufigen Zeitungsausdruck: m. de presă.

Bol. P. 2, 249: mamelucii s'adună, se desbină.

manaf osman. Truppe.

Ghica Scr. 321: tată călare cu hagi Grigorie Manaf pe lângă cal.

mănătarcă Steinpilz. Doch liegt μανιτορι näher als das Osm. Fam. 19, 594: ciorbă..de minătărci.

mandil Mantel, ar. mandîl aus d. Lat.

Al. T. 1177: nu puteam se mergo la prietena me la Paklavasoglu, horis mandili. Kind, Neugr. Volkslieder, Romanzen u. Balladen, 13, 13: μαντυλι.

mändilä Turban der rum. Weiber in Kleinasien.

Arh. 4, 78: femeile... sunt legate la cap cu un tulpan ce se numește măndilă.

manea Lied.

Al. T. 1122: Banabak! cântă la mine un mane ghĭuzel. Fam. 19, 282: frumoasa Argyra resmierdâ cu mânele și cu pesrefuri pe Gavanazoglu. Odob. 1, 244: resunetul manelelor.

Manesir Eigenn. A. B. 125?

mangal Kohlenbecken, übrigens ar. manqal.

Cron. 3, 234. Ghica Scr. 501: împrejurul unui mangal. Rev. n. 4, 347.

mangură Kleinigkeit, dasselbe wie mangăr, das auch Ispir. Juc. 54 steht.

Bibl. pop. 7, 21: O mangură (un pic) de lipsesce din ce am dis. C. lit. 17, 109.

Manuk Eigenn. A. B. 84. Arab.

maramă = mahramă.

Pov. Pel. 13: Maramele lorŭ luciau de departe albe și gingașe. margea(n) Glasperle.

Al. Pr. 114: tot soïul de mětănii de měrgean. Al. P. p. 410: ghîtul cu mărgelele.

Marghiloman Eigenn. A. B. 5. Vom folg. marghiol Betrüger, Liebling, Günstling; so

Mag. ist. 2, 26: strange marghioli. Jetzt Liehhaber, Stutzer,

schlau. Al. P. p. marghiolul se repede ș 'o urmează.

An. ac. 2, 10, Mem. 368 noch in der ursprüchlichen Bedeutung: (falscher) Kundschafter. — Osm. mariôl Taugenichts von it. mariuolo, dessen Nebenform marg(h)iollo uns auf die richtige Spur bringt. Es ist durch Tausch der Endung aus marachella Betrüger, Späher entstanden, und hierin erkennt man sofort hebr. meraggel dass.

marghiolie verliebte Geberde. Isp. B. 280.

Marghioliță Mädchenname Al. T. oft.

marmanziu = dem folg.

Doine 368: buze marmanzii.

marmuzic rot, rosig.

Al. 7. 920: ești marmuzică, plină de nuri.

marpiciŭ Pfeifenrohr.

Cron. 3, 440: cu marpiciul narghilelei în mână.

masala Fackel.

Ghica Scr. 10: călescile cu masalale. C. lit. 16, 193.

masalagiu Fackelträger.

Con. Neg. 1, 16: fanaragii, masalagii, potlogarii, de care gemea orașul.

Masaragiu Abendlich? Vgl. ar. mesâ Abend.

Bolint. Calet. 122: romănii ... Masaragii saŭ Deserații.

mascal [muscal] Flöte hat mit Musik nichts gemein, ist vielmehr ar. meźqal dass.

mascalagiu ist osm. meźqâlģŷ. S. muscalagiu.

mascara 1) Maske, 2) Hanswurst.

1) Fan. 5, 583: frumusețea, podoaba.. sunt.. uriciune, mascara, rușine. Eb. 69: Prelîngă mascare.

2) Cron. 3, 203: făcea pe unu boieru mare mascara. Dagegen Al. T. 1027: vrei și tu se me faci d e mascara?

mascaragiu Narr (von der urspr. Bedeutung Maske, Possen).

Cron. 2, 102: mascaragiul stândŭ in picióre.

mascaralîc Narrenstreich.

Al. T. 1050: Aĭ vaduto maskaraliki!

mascăresc verspotten, entstellen.

Gaster, lit. pop. 210: Cine să laudă se măscăreșt e [i steht da] pe sine. Fam. 5, 582: chipul fetei . . l strică și mascaresce.

măs căriciu Narr. Con. Neg. 1,73: îi parea măscăriciu. Carag. N. 20. măs căriciune Narrenstreich.

Cron. 1, 450: ĭubea glumele și măscăriciuni. Fehl bei Sch.

mascarie dass., Zote.

Cr. 1, 223: Iubia să audă glume și mascarii.

masdrac Lanze.

Ghica Scr. 18: ne-a dat masdrace.

mașala Ausruf des Erstaunens, der Freude u. s. w.

Ac. T. 737: Işala şi maşala şi evala!

Matac Eigenn. A. B. 85. Wahrscheinlich jedoch griech.

matrapaslîc = matrapazlîc, Schwindelei.

Trib. 10, 33: le sevirsesce cu un aparat de matrapaslîcuri.

matrapăzlărie Wucher.

Al. T. 402: aşa târg vestit sĕ fie. pentru coţcarie. matrapăzlarie. Das pers. osm. maṭrabâz wird übrigens aus ar. mutarabbiş entstellt sein, eig. Gelegenheit abwartend, nämlich um möglichst teuer zu verkaufen.

matuf schäbig.

Al. Pr. 104: că vedi zacênd câte un matuf gârbov.

mazîl abgesetzt, verbannt.

Al. P. p. 275. și l'au pas ca pe-un Mazil.

Auch manzil. Mag. isi. 4, 128.

mazilesc absetzen.

Cron. 3, 6: aŭ mazilitu pre Duca Vodă.

mazilie Absetzung.

Cron. 3, 266. Ghica Scr. 69: să dea firmanul de măzîlie.

mazilime die Verbannten.

Cron. 2, 277: se strânge boïerimea și mazilimea. Fehlt b. Sch. mazîlit — Absetzung.

Cron. 2, 48: la mazîtitul Domniloru.

Mazol Eigenn. A. B. 167, = mazil.

mecet Moschee noch Rev. n. 3, 23, Creangă, amintiri: ce mai zice Mecetul despre popia voastră? (= Kirche).

medet Weh! osm. Hilfe!

Mag. ist. 5, 152: Turcii au fostŭ strigândŭ: Medetu, medetu, ghiaur bezebat! vai, vai, ghiaurii ne aŭ călcatŭ (= bizî bâdty). Fehlt bei Sch.

medresea Schule. Selten. Rev. n. 1, 166: a fost admis la Medresaoa de la giamia. C. lii. 17, 196: Medresselele (scolile religioase) sunt lăsate sub ingrigirea Sheik-ul-Islamului.

me(h)eng schlau.

Al. P. 3, 139: nu m'a făcutmama mehenchiŭ în limbuție.

Mehemede Mohammed.

Mag. isl. 5, 277: trimise pre Mechemede Hîde. 4, 246: Mechmet; Mag. 1, 233 Mahmet; 4, 74: Memet-beg; Bolint. Calet. 26: Mehemed.

mehenge Betrüger(in), Spassmacher.

Kon. 303: Hotra ĭubire de sine a răpi a voit toate; și, ca o mehenge mare. Creangă amintiri: bun mehengiu.

mehmendar Begleiter hoher Gäste, Beauftragter, Beigeordneter. Cron. 3, 428. Ghica Scr. 47: luându-i ca comisari (mehmendari) pe lângă generalii ruși.

meimendar dasselbe.

Cron. 3, 442: viindŭ Sakir-beiŭ Meimendariul Moldaviei.

mehter s. d. folg.

mehterbas Kapellmeister.

Cron. 3, 332: aŭ venitŭ și mehterbașŭ alŭ Pașei cu toți mehterii sei la curtea Domnului de 'I aŭ disŭ unŭ nubetŭ.

meterhanea = mehterhanea.

Cron. 3, 197: meterhanéoa. Eb. 303. Ghica Scr. 10: când batea meterhaneaoa.

mehtup Brief, Schreiben.

Cron. 3, 434: în cari mehtupuri îlŭ facŭ pe dumnealui plenipotentu.

mehtupciu Schreiber.

Ghica Scr. 325: îi dicea Mehtupciu, pentrucă fusese scriitor de limba turcéscă.

Meitani (vom Markte) Eigenn. A. B. 34. S. maidan.

melaic Engel ar. melâik, türk. als Einzahl gebraucht. Unübl. Bol. P. 1, 275: Îțī retrage vorba! melaicul meŭ!

Melik, Einzahl des vor. Eigenn. A. B. 51. ar. König.

memaliki mahruse. Die wohlgeschützten Länder, wie die Osmanen ihr Reich gewönlich nennen. Dieser Ausdruck wird also in der rumän. Hofsprache heimisch gewesen sein.

Odob. 1, 316: se mergem în memaliki mahruse.

menzil, auch Postpferd.

Cron. 3, 52: trebuindŭ salahorī, și menzilurī; 142: mezil; Mag. ist. 4, 156 minzil.

me(n)zelhanea = menzilhanea.

Cron. 3, 465: afară din cea adeverata trebuință mezelhaneleloru.

merchez, auch ein Ausdruck im Kartenspiel, Kniff.

Carag. T. 290: Eu joc conțina oarbă cu fantele, și am eu merchezul meu.

meremet Ausbesserung. Odob. 1, 412.

Isp. B. 152: și nu știu de unde să înceapă meremetul.

meremetiseală Besserung.

Fam. 22, 45: puteți spera într'o meremetiseală.

meremetisesc ausbessern.

C. lit. 17, 394: trebuea să se meremetisească velnița.

mermer Stuck. Osm. ebenso, eig. marmor.

Rev. n. 2, 173: pereții odăilor toți cu mermer.

mesglis Rat. ar. meģlis dass., eig. Sitzung.

Bolint. Calet. 110: guvernă împreună cu un consiliu (mesglis) de cetățeni romăni. Arhiva din Jași 4, 70: meglis.

mest Strumpf.

Cron. 2, 182: n'aŭ fostŭ avêndŭ mestil la nadragi. Al. T. 82: de remănea numai în mestil. S. meși.

meşī = mestĭ.

Ghica Ser. 501. Isp. B. 201: lui Dorilă nu prea îi da meșii a sta mult de vorbă (übertragen).

met, ar. ummet Anhänger, Gläubiger.

An. ac. 2, 10, 2, 368: atîtea suflete de met Mohamet.

meterez Schanze.

Mag. ist. 2, 334. Odob. M. C. 57: de pe muchia pustiă a unui negru meterez.

metoh = metah Ware.

Bolint. Calet. 177: o culă cu arme și tunuri și alte metohuri.

mezat Versteigerung.

Cron. 3, 460: Domniea se vindé la mezatu. Al. Pr. 41: el se hotărise a-și vinde robii prin mezat. C. lit. 26, 103.

mezea Leckerbissen, Nachtisch.

Cron. 3, 311: este purtătoru de grijă a mezeliloru. Carag. T. 381: s'a dus să cumpere vin și mezeluri. Ebenso C. lit. 17, 5: als ob es von mezel herkame.

mezelic Zukost.

Al. Pr. 585: feluri de mezelicuri. Conv. lil. 20, 145. Übertragen Al. Pr. 51: cel mai cu gust mezelîc a unai întêmplari.

mezelicgiu Zukosthändler. A. B. 198.

mianea Gasthaus (in Kleinasien), pers. mejkâneh Weinhaus.

Arh. 4, 69: m' am dus la o miane (locantă).

micşunea Veilchen.

Fund. 49: beu apă de micșunele.

miereu blau, Tribuna 6. N. 149.

miereut bläulich. Tribuna 6, 487.

miermur, C. lit. 21, 503, = meemur.

minarea spitzer Turm an den Moscheen.

Mag. ist. 1, 248. Al. Pr. 391: în mijlocul lui se înalță două minarele.

mindir Decke. Rev. n. 3, 37.

Al. T. 1: cu trupul în mindir (erklärt mundir). Also aus poln. mundur, platt ebenso, — Montur, franz. monture. Das i stammt viell. aus dem Russischen. S. Karamzin, Briefe eines russ. Reisenden: prekrasnye mundiry, sehr schöne Uniformen. S. mondir.

mintean Rock.

Ghica Scr. 98: cealma la cap, fustanelă sau poturi, mintean și iminei roși.

mirab Stand des Imam in der Moschee, Art Kanzel, ar. mihrab

Mag. ist. 4, 68: mirabul se puse în locul altariului. Fehlt b. Sch.

mirahor = imbrohor.

Rev. n. 1, 317 era capigibașa și mirahor paeasi.

miralem aga Bannerträger.

Mir alem aga porte-étendard de l'Empereur vient du Sérail. Carra 19.

miri kaiserlich, des Sultans wie mirie Staatskasse, das Anale acad. 2, 10, Mem. 369 mit griech. μυρια erklärt wird, wie S. 379 crius (χριους) aries sein soll.

Ghica Scr. 600: Turcia Europeană, unde mai tot pămîntul, afară de puține escepțiuni de pămînt Mulkin (proprietate) este saŭ al stabilimentelor pióse Vakuf, saŭ al Sultanului Miri.

mîr-i-miran ist übr. pers. Übersetzung des ar. emîr-ulomrâ; mîr aus emîr.

mirza ein Rang bei den Tataren.

Rev. n. 3, 27: au ... o boierie specială (mirza).

mîrzac. Vgl. dazu Mag. 1, 271: μουφζα. Misir Ägypten, auch Personenn. A. B. 34.

Cron. 3, 434. Mag. ist. 1, 156: la Misir (adecă Egiptul).

Al. P. p. 204: dăruind chiar pe vizir cu-armasari de la misir.

An. ac. 2, 10, Mem. 389: Măsăr.

mizilicciu = mezelicgiu, Fam. 29, 308.

Mizrah Eigenn. A. B. 155?

mocabelegiu Steuerrat, o. muqâbelehgî.

Rev. n. 3, 23: acolo se odihnesc mai mulți desterdari și mocabelegii. An. ac. 2, 10, 2, 404: mucabelețe. Fehlt bei Sch.

moflujie äußerste Armut, s. muflus.

Bogdan pov. 120: tovărașul lui de moflujie.

moft Posse.

Carag. T. 8: comediele ale nemțești, nisce mofturi.

moftangie Possenreisserei.

Carag. T. 207 f. vii.. cu mostangiile d-tale.

mostangioaică Närrin.

Carag. T. 297: Să fie vr'o mostangioaică!

moftangiu Hanswurst.

Carag. T. 7: mostangiul după noi.

moftolog alberner Schwätzer. Von moft u. λογος.

Eb. 154: cu mostologul! cu nisilistul!

Ebd. 207: Vii cu moftologii.

Ebd. 108: societatea mostologică a dumnealui.

mo hag ir mrum. (räubernder Strolch). Ar. mohâģir, dasselbe, eig. Flüchtling.

Arh. 4, 75. de frica Mohagirilor și Cerchezilor. Ebda 72 muhagir, auch *Tribuna* 6, 87: s'ar putea întrebuința chiar cel mai prost muhagir.

mohametesc mohammedanisch.

Cron. 5, 136: la totu némulu mohametescu.

Moldovangiu Eigenn.

Cron. 3, 262: aŭ făcutŭ în locul lui pe Moldovangiu.

moloz Trümmer, Lehm.

Vlah. Nov. 122: strășinele de moloz. Odob. 1, 388.

Momulari Strasse in Bukurescht. A. B. 217.

mondir = mindir.

Carag. T. 17: Cosea galoanele la mondirul.

mosc Moschus, pers. müśk dass.

Cron. 3, 151: aŭ avutŭ douĕ blane de vulpe de moscŭ. Rev. n. 3, 25. Mag. ist. 1, 370. Fehlt bei Sch. Moscu Eigenn. A. B. 3. mosor Rolle. Spindel.

Dela Vrancea, Irub. 224.

Rev. n. 1, 15: rotunjea gura ca un mosor. Vgl. russ. motorja. mosmol Mispel.

Rev. n. 3, 111: un moșmol cu frunze lucitoare.

mozavir. Verleumder.

Mag. 1, 132: boierinduse cu mite și fiindŭ mozaviri.

mozaviresc verleumden.

Mag. ist. 2, 184: şi mozavirind şi marghiolind spre vre unul den noi Domnii lor.

mozavirie Verleumdung.

Mag. ist. 5, 128. Gaster, lit. pop. 69: mozavirie n'am lăsat nescris.

mozavirnic verleumderisch.

Mag. ist. 2, 183: cu nescarŭ pîrī și cuvinte mozavirnice. Fehlt bei Sch. — Diese letztgenannten (mozavir ff.) sind ausnahmsweise auch in die Kirchensprache übergegangen.

mucaerea, C. lit. 21, 499, = mucarer.

mucalit Hanswurst.

Al. T. 420: bărbatu meŭ îi tare mucalit.

mucava Pappe.

Carag. T. 270. o bucată de hărtie ori de mucava.

muchelef schmuck bezeichnet Al. Pr. 492 als veraltet und unterstreicht es eb. 556. Ghica dagegen gebraucht es Scr. 105 noch ohne Bedenken: muchelef la haine.

mudir Art Landrat, Schultheiß.

Bolint. Calet. 77: ca să 'și mulțumească nisce ambiții de mudiri. Ghica Scr. 412: biet Mudir Turc.

muegin Gebetsausrufer, ar. mueddin dass. Selten.

Bol. P. 1, 343: Astfel cânt' un muegin. C. lit. 18, 25: muezzin.

muflus bankbrüchig. Dorul. 260. Häufiger:

mofluz. Al. T. 1563: mofluzu cel de bade Jon îmi strică neghititoria.

Carag. T. 116: Curat moflujii.

muftagiu hat mit most nichts zu thun, sondern ist ar. muhtag

muftiu Oberrichter.

Mag. ist. 5, 169. Ghica Scr. 303. Bol. P. 1, 139: dar Mufti rëspunde.

Mu-, Mogarzea (Pflanzer, ar. mogris dass.?) Riesenname bei Kremnitz, Rumän. Märchen 67 ff.

muhalebi ar. Gefrorenes (in Kleinasien).

Arh. 4, 62: prăjituri și mîncări dulci, ca: cheten hālvasi, sutlaci, corabiele, baclava, cataif, muhalebi.

Muharem (der geweihte) der erste Monat, ar. muharram. Cron. 2, 93: in luna lui Muharem 26 dile. Fehlt b. Sch. lit. 1, 493, S. 505 fälschlich als mucarer erklärt.

muhavizea steht Cron. 2, 161, nicht muhafizea, wie Sch. Auch An. ac. 2, 10. Mem. 390: muhavaz.

muhurdar Siegelbewahrer.

Cron. 3, 448: Muhurdariul Saras[c]hieriului. Con. Neg. 1, 306:

Muhurdarul puse pecetea.

muhzur-aga. Carra 10: l'homme de confiance du grand Vizir. Al. P. p. 149: Muhzur Aga se 'i pue pe cap cuca Domnéscă. Aus Carra 20.

mujdea Freudenbotschaft. Avesta mižda, gotisch mizdo, griech. μιςθος Lohn.

Cron. 3, 445: mujdé boĭerilorŭ, că s'aŭ făcutŭ Domniile.

mumiă Mumie, türk. mômijâ von pers. mûm. Wachs. Al. Pr. 398: eĭ apar în umbră ca nisce mumii. Hierher viell. auch momîc Schreckbild, Al. P. p. 101, besser als deutsch?

murahas Bevollmächtigter. Ghica Scr. 129: trimiterea de plenipotenți (murahași). Rev. n.

Murat der Gewünschte. Eigenn. A. 63.

murdar schmutzig.

Isp. P. 4: să fii tu martor la ast-fel d'alianță murdară.

murdărie Schmutz. Con. lit. 22, 57: maidane pline de murdării. Fam. 22, 437.

murda(r)lîc Schmutz. Etymol. magn. 1642.

Tribuna 1889 Nr. 102: prelûngă murdalîcul și ploaia.

murduhar = muhurdar. Fam. 27, 577.

Murfatlar tatarischer Ort bei Constanța, vgl. Fatlabuluc. murzur-aga = muhzuraga.

Cron. 3, 240: 'l aŭ pusŭ la închisóre la Murzur-Aga.

musafir Gast. Auch mosafir, Isp. B. 250.

Cron. 3, 210. Con. Neg. 1, 82: se bucura că î venire musafiri.

musaip Freund, Vertrauter des Sultans.

Mag. ist. 5, 140: măcarŭ un Selammalichim dela Musaip să auză.

muscal, muscalagiu = mascalagiu, Fam. 27, 263.

Odob. 3, 111: Acolo sunt... și muscalagii cu naiul, cu dairaoa.

mustafaracale. So steht *Cron.* 1, 411, nicht mutafaracale, wie Sch. anführt. Es braucht durchaus kein Schreibfehler zu sein, vielmehr ist das s offenbar aus dem häufigen Namen Mustafa eingedrungen.

Mustea Eigenn. A. B. 30: müştea Hammer.

musulman Gläubiger (Mohammeds) pers. muslimân vom ar. muslim. Bol. Stef. 47: astfel atût Musulmanii cât și caii lor cei plăpândi, se aflară.

muşama Wachstuch.

Ghica Scr. 271: El purta... sépcă de mușama.

Übertragen: Al. T. 401: păn'ce s'o face lucru mușama, bis Gras darüber wächst.

muşir Stammoberhaupt. ar. muśîr dass. Unübl.

Bol. P. 1, 305: O sută halaice, tot fete de mușiri.

Fam. 13, 609: muşirul Osman.

muşteriu Kunde, Käufer.

Cron. 3, 238 muștereu. Isp. P. 3: Mușterii o sumă voiu ca să'mi atrag.

mustereŭ Cron. 3, 460 wohl nur verdruckt für muşt.

muteveli noch Rev. n. 3, 27.

muzur aga = muhzir aga.

Cron. 3, 248: puindu 'lu îndată la Muzur-Agă în butuc.

W. RUDOW.

(Forts, folgt.)

## Der sechssilbige Tiradenschlussvers in altfranzösischen Epen.

In mehreren altfranzösischen Epen schließen die Zehnsilbertiraden regelmässig mit einem reimlosen weiblichen Sechssilber. Doch ist die Überiieferung nicht beständig; in einem Teil der Handschriften fehlt für gewisse Epen die fragliche Kurzzeile. Bisher betrachtete man die Fassungen, welche die Sechssilber nicht aufweisen, als jüngere Bearbeitungen, und sah im Vorhandensein dieses metrischen Zierrats ein unzweiselhaftes Kennzeichen ehrwürdigen Alters für die betreffenden Epen. Neuerdings ist A. Nordfelt (Etudes sur la chanson des Enfances Vivien, Stockholm 1891. Diss. v. Upsala) für die entgegengesetzte Ansicht eingesprungen mit der Behauptung, der sechssilbige Tiradenschlussvers sei vielmehr, wo er vorkommt,

ein Merkmal geringen Alters.

Die Gedichte, die in Betracht kommen, gehören sämmtlich der südfranzösischen Überlieferung und Sage an. Es sind: Girart de Vienne: Aimeri de Narbonne, Siège de Narbonne, Mort d'Aimeri; Guibert d'Andrenas, Siège de Barbastre und Bovon de Commarcis, Prise de Corares: \*Enfances Vivien, \*Chevalerie Vivien; \*Aliscans, \*Loquifer, \*Moniage Renouart; \*Foucon de Candie; \*Moniage Guillaume. Ferner Ami et Amile und Jourdain de Blaie. Endlich Enfances Garin und Garin de Monglane, die in Alexandrinern geschrieben sind. Ein Teil dieser Epen hat in allen Hss. die Kurzzeile, die übrigen nur in einer oder zweien, wir haben sie mit \* bezeichnet. Im Mittelpunkt der ersten Gruppe steht als Held Aimeri von Narbonne, neben ihm Girart von Vienne, einige weitere Verwante und die spät erfundenen Ahnen. Für sich treten Ami et Amile und Jourdain de Blaie auf. Die zweite Gruppe bilden die Gedichte, welche Vivien, die Schlacht von Aliscans und ihre Fortsetzungen, Renouart, Foucon de Candie und Wilhelms Klosterleben besingen. Hingegen erscheinen andere Gedichte dieses Zyklus stets ohne Kurzzeile: das sind diejenigen, welche Wilhelms frühere Thaten seiern: Enfances Guillaume, Couronnement de Louis. Charroi de Nimes, Prise d'Orange, nebst einigen dazu gehörigen späteren Erweiterungen: Departement des fils d'Aimeri, Hernaut de Beaulande, Renier de Gènes, Renier.

Nordfelts Beweisführung läuft nun darauf hinaus darzuthun, dass der sechssilbige Tiradenschlussvers nicht der alten volkstümlichen Überlieferung angehört, sondern der späteren litterarischen Kunstpflege; dass wo in einer Gruppe von Epen nur ein Teil der Hss. die Kurzzeile aufweist, gerade diese die verjüngte Fassung enthalten; dass mithin aller Wahrscheinlichkeit nach die Geste von Aimeri - Gedichte, die um die Wende des 12. Jahrhundert von genannten Verfassern die uns vorliegende Form erhielten - den Brennpunkt bilden, von dem die metrische Neuerung, ob glücklich ob nicht, ausstrahlte.

Gerade die Beschränkung dieser eigenartigen Tiradenform auf einen bestimmten Zyklus liefert N. das erste Beweismoment für das geringe Alter derselben; diese Beschränkung wird erst begreiflich, nachdem sich der Begriff der zyklischen Zusammengehörigkeit gebildet hatte, d. h. frühestens in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts. Wäre die Kurzzeile im Tiradenschluß uralt, so müßte sie auch in der uralten Königssage vorkommen, wo sie doch ganzlich fehlt. Die Schwäche dieses Arguments wird klar, wenn man bedenkt, dass ja auch die Helden und Ereignisse des meridionalen Zyklus keinen Eingang in die Karlsepen gefunden haben; wie die Sagen bis über die Blütezeit hinaus streng geschieden blieben, so dürfte auch eine metrische Eigentümlichkeit unausgeglichen geblieben sein; wo kein stofflicher Austausch stattfand, lag ein formaler nicht nahe. Im Gegenteil würde die metrische Besonderheit, die notwendigerweise mit der Eigenart des Vortrags und der melodischen Behandlung in Zusammenhang steht, sowohl die ständige Trennung der beiden Gesten als den auffallend frühen zyklischen Abschluss des Sagenkreises von Aimeri und Wilhelm leicht erklären.

N. ist geneigt für die lyrisch-epischen Gesänge der grauen Vorzeit Refrain anzunehmen; derselbe wäre dann wieder in der Zeit kunstmäßiger Pflege in Aufnahme gekommen; in der Zwischenzeit aber, als Jougleurs die Heldengedichte sangen, dürfte keine Rede davon sein; man könne kein Gedicht aus dieser Zeit mit tiradenschliessenden Sechssilbern nachweisen, höchstens Aliscans, und das käme wegen der handschriftlichen Überlieferung nicht in Betracht, N. vergisst die alte Fassung des Moniage Guillaume, die durchaus in der Anschauung lebt, dass Epen gesungen werden, und die gerade durch sechssilbige Kurzzeilen ausgezeichnet ist. Man erinnert sich, wie Wilhelm durch den Wald von Beaucler gehen muss, wo Räuber lagern:

> Li quens Guillaumes fu mout gentil et ber, Voit son vallet, si l'a araisonet: "Amis biaus frere, savés vos nient canter? Jà por larron mar vos esmaierés.." Si vallès l'ot, prist soi à escrier, Bien hautement comencha à canter: "Volés oir de dant Tibaut l'Escler Et de Guillaume le marcis au cort nes?... You ne saroie, sire, plus haut canter, Car chi soloient li larron converser ... " Et dist Guillaumes: "Ja mar en doterés Jà por larron ne laissiés à canter . "

Si vallès l'ot, si comenche à canter,
Si hautement fist le bos resoner,
Quinse larron l'orent bien escouté..
Dist l'uns à l'autre: "J'ai oï un jogler.
Oiés com cante de Guillaume au cort nés."
(Abh. der bayr. Ak. I. Cl. VI. Bd. III. Abt. p. 587 sq.)

Demnach wird die Einführung des Kurzverses am Tiradenschluß zur Zeit, wo Epen gesungen wurden, kaum zu läugnen sein. Auch die Sienensilbertiraden der Chantefable von Aucassin und Nicolette mit ihrer viersilbigen Schlußzeile wurden gesungen, wie die erhaltene Melodie beweist.

Der Satz, daß die Zehnsilbertirade mit sechssilbigem Schlußvers nicht der volkstümnichen Biutezeit des Epos, sondern erst der Zeit itterarischer Überarbeitung angehort, ist also in seiner Allgemeinheit nicht erwiesen. Freilich liegt es mir fern von hieraus gleich den Sprung bis in die Urperiode der Sagenbildung zurückzuwagen. Zwei Jahrhunderte sind eine lange Strecke.

Untersuchen wir die speziellen Fälle; sehen wir, welche Fassung jeweils auf hoheres Alter Anspruch erheben kann, wenn die Über-

lieferung auseinandergeht, die mit oder die ohne Kurzvers.

In Betracht kommen: Enfances Vivien, Chevalerie Vivien, Aliscant, Loquafer, Momage Renouart, Foucon de Candie und Momage Guillaume. Nur in zwei Hss. erscheinen diese Gedichte mit Kurzversen: Arsenal 6265, welche nur Aliscans, Loquifer, Moniage Renouart und Moniage Guillaume enthalt, und Boulogne 192, welche den ganzen Zyklus von Enfances bis Moniage Guillaume bietet.

Es ist arge Selbsttäuschung, wenn N. so spricht als stünden im einzelnen Fall nur eine oder zwei Hss. mit Kurzvers gegen sieben, acht oder gar zehn und dreizehn ohne diese Zugabe; freilich da wäre nicht recht denkbar, warum jeder einzelne Schreiber auf die Vertilgung der armen Sechssilber so erpicht gewesen wäre.

Allein es steht Redaktion gegen Redaktion.

Die Epen, welche Guillaume, Vivien und Renouart zu Haupthelden haben sind uns in zyklischen Hss. erhalten; es sind zehn an der Zahl. Sie sind nie im Ganzen mit einander verglichen worden; aber die Unbersuchungen, die für einzelne Epen gemacht worden sind, von J. Couraye Du Parc (La mort Aimeri S. A. T. 1884), L. Demaison (Aymeri de Narbonne S. A. T. 1887), P. Meyer (Charroi de Nimes, Rec. d'anc. textes 1887), E. Langlois (Le couronnement de Louis, S. A. T. 1888), A. Nordfelt (Enfances Vivien 1891), von mir für die von mir vorbereitete Ausgabe des Moniage Guillaume, führen alle zu dem gleichen Ergebnis.

Fur sich steht die Oktavhs. Ars. 6562, welche dem Ende des 12. Jahrhunderts zugeschrieben wird. Die 9 übrigen Hss., die teils dem 13. teils dem 14. Jahrhundert angehoren, bilden drei Familien. Die Hs. Bibl. nal. 1448 bietet durchweg einen eigenen Text; die Hs. Boul. 192 steht für sich den sieben andern gegenüber. Diese zerfallen wieder in drei Gruppen: 1) zentralfranz. Bibl. nat. 1449, Bibl. nat. 774, Bibl. nat. 308, Trivuls. 1025; 2) pik. Brit. Mus. 20 D XI, Bibl. nat. 24369 sq.; 3. wall. Bern 296. Es wird kaum ein Zweifel bestehen, dass diese 7 Hss. auf einen gemeinsamen Archetypus zurückgehen; das Textverhältnis ist so klar, dass es weiterer Belege nicht bedarf.1

Schwierigkeiten kann nur das Verhältnis von B N. 1448 und Boul. zu den 7 andem Hs. — nennen wir die Familie X — bieten. Für die Enfances Vivien hat N. bewiesen, dass BN 1448 der Familie X zunächst steht. Für das Couronnement de Louis und den Charroi de Nimes steht BN 1448 ganz abseits, doch bleibt es fraglich ob der Text eine ältere Fassung darstellt, oder nicht vielmehr eine willkürlich abgeänderte, vielfach gekürzte.

Wir erhalten also folgenden Stammbaum:



Ein Blick auf diesen Stammbaum macht es wahrscheinlich, dass die Arsenal- und die Boulogner Hs. im Gegensatz zu den übrigen den besseren Text und die ältere Fassung bieten, zumal sobald sie unter einander übereinstimmen. Diese Voraussetzung scheint auch durch das kritische Studium der einzelnen Epen bestätigt werden zu sollen.

Für das Moniage Guillaume steht die Thatsache, dass die Version mit Kurzversen die ältere ist, außer allem Zweifel. Die älteste liegt in der Arsenalhs, vor, die jüngste Bearbeitung in den

<sup>1</sup> Da das Verhältnis der Berner Hs. zu den übrigen noch nicht besprochen worden ist, bemerke ich hier, dass sie wie die beiden nahestehenden Gruppen worden ist, bemerke ich hier, dass sie wie die beiden nahestehenden Gruppen die längere Fassung der Klosterepisode im Moniage Guillaume § I.—XXX resp. XXXV. (2400 Verse gegen 800 in Ars. und Book.) bietet und auch in den folgenden Stücken zu denselben gegen Book. steht, ohne jedoch im Finzelnen mit der einen oder andern Gruppe susammenzufallen. — Die Berner Hs. enthält die Chevalerie Vivien was L. Gautier entgangen war. Es muß aber auffallen, dass die Enfances Vivien sehen, indessen glaube ich, dass sie in der Vorlage der Hs. standen: den Beweis das ur finde ich in der ersten Tittade der Chev. Vivien, die einen von der sonstigen Überlieferung abweischenden Wortlaut hieret zie fasst die schenden Wortlaut bietet zie fasst die schenden Enfances als etwas bekanntes chenden Wortlaut bietet; sie fasst die sehlenden Ensances als etwas bekanntes. schon gehörtes zusammen. Vermutlich hatte der Abschreiber die Enf. Vivien anderswo untergebracht, vielleicht in strengerer chronologischer Reihenfolge gleich hinter den Enfances Guillaume. - Möglicherweise bilden D und E eine Familie ausammen gegen F.

Hss. der Familie X. BN 1448 fehlt). K. Hofmann hat sie beide ausführlich verglichen (Abh. d. bayr. Ak. d. W. I. Cl. VI. Bd. III. Abt. p. 606 ff., und gezeigt, welch großer Abstand zwischen den beiden Texten besteht, wie die eine Episode, das Klosterleben, um das dreifache angeschwollen ist, wie mehrere neue Teile hinzugekommen sind, die mit den älteren in Wiederspruch stehen, wie die gedrungene, rasch fortschreitende Darstellung der Arsenalhs, und die natürliche Folge der Ereignisse in der jüngeren Bearbeitung durch häufige Wiederholungen, Umstellungen und Zusätze entstellt worden ist. - Eine mittlere Stellung nimmt die Boulognerhs, ein. Für die Klosterepisode hat sie den gleichen Text wie die Arsenalhs., natürlich auch mit Kurzversen; sie besitzt hingegen sammtliche Erweiterungen. die Begegnung mit Gaidon, den Kampf mit dem Riesen, die Gefangennahme durch Synagon und Befreiung durch Landri, die Beiagerung von Paris durch Ysoré in verjungter Gestalt. Obwoh, also die Boulognerhs, in diesen Stücken zu der Familie X stimmt. hat sie durchgehends einen knapperen, altertumlicheren Text, wie die Herausgabe darthun wird. Bei diesem Sachverhalt ist es beachtenswert. dass diese Hs. nicht blos in § I-XXIX, sondern auch in der Synagon - Landri Episode § LI-LXXII Kurzzeilen hat, während diese in den übrigen Stücken namentlich in dem verjüngten Schlusse iehlen. Sei es nun, dass der Boulogner Text aus zwei verschiedenen Fassungen zusammengeschweißt, oder dass er in einzelnen Teilen mit Aufgabe der Kurzzeile überarbeitet ist: das bleibt sicher, dass die Version der Boulogner Hs. auf dem Wege zwischen der äiteren der Arsenalhs, und der jungeren der übrigen Hss. liegt.

Für Aliseans und die Fortsetzungen dieses Liedes bis zum Tode Renouarts ist der Abstand der Texte nicht so groß. Das kommt daher, daß selbst die Fassung der Arsenalhs, bedeutend jünger ist als die Fassung des Moniage Guillaume in derselben Hs.; sie setzt die Synagon-Episode voraus.<sup>2</sup> Nichtsdestoweniger dürfte jener Text mit Recht als der ältere und bessere unter sonst nahe verwanten gelten. Den Beweis dafür muß eine genaue Textvergleichung geben; wenn wir dabei auch die Tiradenschlüsse besonders berücksichtigen, so werden wir uns nach meiner Meinung der Überzeugung kaum verschließen können, daß die Kurzzeile nicht bloß im aligemeinen gefälliger ist, sondern auch im einzelnen Falle die natürliche Lesart darstellt, während in der anderen Fassung teils der Sinn verkürzt ist, teils gezwungene Pormeln eingeführt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es sind die ff<sup>6</sup> 301-305, 313-321, welche Tiraden mit Kurzversen haben. Die Azgabe von L. Gautier Ep. IV, 22 enthält also einen Irrtum.

La tierce esciele a Sinagon carchie; Cil ot Guillame maint jor en sa baillie Dedens Palerne, en sa tor seignorie. Aliscans ed. Guessard v. 5076—79.

worden sind.1 In Gedichten, welche nicht gerade die hohe Kunstfertigkeit des Aimeri de Narbonne aufweisen, - und die können wir im allgemeinen nicht erwarten - ist es nicht zu verwundern. dass viele dieser Kurzzeilen ziemlich bedeutungslos sind, und infolge dessen leicht getilgt oder ersetzt werden konnten, zumal da Aliscans uns nicht wie Aimeri aus einem Gusse geschaffen in der ursprünglichen Fassung vorliegt, sondern so wie wir es einzig besitzen, eine späte durchgereimte und weitausgesponnene Überarbeitung darstellt.

Auch für den Liederkomplex von Aliscans bis zum Tode Renouarts ist sich die Boulogner Hs. in Anwendung des Sechssilbers nicht selbst getreu; er fehlt im Anfang bis § XLl des sg. Loquifer, erscheint aber dann bis zum Schluss. Zur Lösung der umstrittenen Frage bietet dieser Umstand keinen Anhaltspunkt; immerhin dürfte man mit größerer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß ein Überarbeiter mit der Tilgung der Kurzzeile begonnen und nach einiger Zeit diese Arbeit aus Überdruss wieder aufgegeben habe, und nicht, dass er mitten in der Abschrift erst auf den Gedanken gekommen sei, die bisher fehlenden Sechssilber im Tiradenschluß nach dem Muster fremder Epen einzuführen - ein Beginnen, das alsdann der spätere Abschreiber der Arsenalhs, ganz zur Durchführung gebracht hätte.

Nach dem bisher gesagten ist es klar, dass wir keinen Grund haben die sechssilbigen Tiradenschlussverse als Merkmale jüngerer Epen zu betrachten. Es unterliegt keinem Zweifel, dass uns das Moniage Guillaume durch einen glücklichen Zufall in einer bedeutend altertümlicheren Fassung aufbewahrt geblieben ist, als irgend ein anderes Epos der von uns besprochenen Gruppe, und dass gerade diese Fassung die Kurzzeile bietet. Es zeigt sich, dass selbst junge Bestandteile wie die Sinagonepisode mit Kurzzeilen zugedichtet wurde. Für Aliscans und seine Fortsätze, die uns in einer Bearbeitung vorliegen, die sich zeitlich an diese Erweiterung des Moniage anreihen, steht die Thatsache bisher unerschüttert, dass die Fassung mit Sechssilbern der bessere, ursprünglichere Text ist.

Damit wird es auch wahrscheinlich, dass die Arsenalhs, und die ihr am nächsten stehende Boulogner Hs. überhaupt den Vorzug verdienen, wofür das ganze Handschriftenverhältnis von vornherein spricht. Mithin werden wir schwerlich irre gehen, wenn wir die Folgerung ziehen, dass für die übrigen Gedichte unserer Gruppe die Fassung der Boulogner Hs., d. h. die mit Kurzversen, die ursprünglichere ist; diese Gedichte sind die Chevalerie Vivien, die ja von Aliscans nicht zu trennen ist, die sich an die Chevalerie

<sup>1</sup> Man vergleiche die Ausgaben von Guessard (Anciens poètes de la France X) und Jonekbloet (Guillaume d'Orenge I). Recht durchschlagende Beispiele sind schwer zu finden; es summiert sich aber die Wahrscheinlichkeit stets auf der gleichen Seite und das ist sprechend genug. Es wäre wünschenswert, daß gerade hier einmal die Boulogner Hs. verglichen würde.

anlehnenden Enfances Vivien, und Foucon de Candie, eine Fortsetzung

der Kämpfe von Aliscans.1

Alle Bedenken, welche N. für die Enfances Vivien gegen die Version der Boulogner Hs. geltend macht, können meines Ermessens deren Ansehen nicht erschüttern. Ich kann in den dieser Hs. eigenen Stellen, kein auffälliges Streben nach reinem Reim anerkennen, da es sich in den vier ersten Tiraden um -on, dass auch sonst von -or, -ot getrennt wird, um -is und -ier, die sich unter verwanten Assonanzen gern einfinden, wobei noch einige -is dem Schreiber zur Last fallen, und in einem Falle um 16 -ée gegen I -ére handelt; ich sehe darin lediglich ein Spiel des Zufalles und keine Absicht. Andere Stücke gegen Ende des Epos kann ich nicht nachprüfen, sie können allerdings auch interpoliert sein. Die nachfahrende Hand des Schreibers erkennt man auch in der Einsetzung von Maldrane für Luiserne. Die sechssilbigen Tiradenschlutsverse stehen eben in Frage. Die Anspielungen endlich, welche N. der Chevalerie Vivien entnimmt, und die nicht mit der Version der Boulogner, sondern mit der der übrigen Hss. in Einklang stehen, haben keine Beweiskraft, weil sie eben diesen Hss. und nicht der Boulogner entnommen sind. Dass in der That der Text dieser Hs. retuschirt worden ist, gebe ich zu, nicht aber eine tiefgreifende Umarbeitung. Von diesem Texte ausgehend dünken mich die abweichenden Lesarten der anderen Hs. am leichtesten zu erklären; derselbe müßte demnach auch für eine kritische Ausgabe zu Grunde gelegt werden.2

In der metrischen Frage, die N. aufgerührt hat, kommen wir also zu einem Schlus, der seiner These direkt entgegengesetzt ist. Wir sehen die Tiradenform mit Sechssilberschlus nicht blos in den Epen der Aimeri-Geste als ursprünglich an, sondern auch in der Gruppe von Heldenliedern, deren Mittelpunkt die Ereignisse von Aliscans und Wilhelms Eintritt in das Kloster bilden; ja wir erkennen, das sie möglicherweise hier zuerst in Anwendung kam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine genauere Untersuchung dieser Epen war mir nicht möglich, abgesehen vom ersten Teil der Enfances Vivien in der Ausgabe von Wahlund und Feilitzen, Upsala Paris 1886. Für die Chevalerie Vivien steht eine kritische Ausgabe von H. Salmon in Aussicht. Der Text der Boulogner Hs. zeigt deutlich wie eng sich Aliscans an die Chevalerie ansschließt. Der Schlußdes einem und Anfang des andern, heißt dort:

En Aliscans fu li estors mortés,
Turs et paiens i chient mort asés,
La dolor i fu grande.
A icel jor que la dolor fu grans
Et la bataille orible en Aliscans...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Nordfelt l. c. x sq. — Die andere Vermutung N.'s (l. c. VIII.), dass der Schreiber der Boul. Hs. eine zweite Vorlage, die mit Brit. Mus. 20 D XI und BN 24369 verwant war, scheint mir zu bedenklich und zu schwach gestützt. In den Fällen wo die Boul. Hs. mit den genannten gegen die übrigen stimmt, müssen diese durch selbständiges Vorgehen wieder auf einen der älteren Lesart verwanten Wortlant gekommen sein. Wörtliche Übereinstimmung sindet in keinem Falle statt.

Von den uns vorliegenden Aimeri-Epen sind die ältesten Girard de Vienne und Aimeri de Narbonne, die um die Wende des 12. Jahrh. entstanden und vielleicht beide von Bertrand von Bar sur Aube verfast wurden; an diese schlossen sich an: Siège de Narbonne, Mort d'Aimeri, Siège de Barbastre und andere jüngere Fortsetzungen.

Von der anderen Gruppe ist uns keines in so alter Form erhalten wie das Moniage Guillaume der Arsenalhs.; zeitlich folgen die Erweiterungen dieses Epos in der Boulogner Hs. Die eng zusammengehörigen Epen: Chevalerie Vivien, Aliscans, Loquifer, Moniage Renouart, sind nur in einer jüngeren Bearbeitung auf uns gekommen, deren bester Text aus der Arsenal und Boulogner Hs. zusammenzustellen ist. Dieser Epenkomplex wuchs sicherlich aus einer, vielleicht auch zwei älteren Chansons hervor; die älteste Version des M. Guillaume scheint auch eine solche vorauszusetzen. Ob dieses ursprüngliche Vivien - Aliscans - Epos in Tiraden mit schließenden Sechssilbern geschrieben war, können wir nicht entscheiden, aber doch vielleicht ohne zu große Kühnheit als wahrscheinlich annehmen. Als jüngere Erweiterungen der Gruppe kamen endlich hinzu Foucon de Candie als Fortsetzung der Ereignisse von Aliscans, und die Enfances Vivien als Vorgeschichte dieses Helden.

Die ältesten Gedichte in Zehnsilbertiraden mit Sechssilberschluß, die wir also kennen oder vermuten dürfen, sind demnach das Moniage Guillaume und das alte, für uns verlorne Vivien-Aliscans-Epos; diese beiden können sich um den Vorrang streiten. Sie weisen über die Mitte des 12. Jahrh. zurück. Bis zum Schluß des Jahrhunderts erwuchs aus diesen Anfängen die stattliche Ansammlung von Epen die uns vorliegt von Viviens Kindheit bis zu Wilhelms frommem Tod. Die Beliebtheit dieser Gedichte mag den Dichter des Girart de Vienne und Aimeri de Narbonne veranlaßt haben die Form der Tirade mit schließenden Kurzversen zu adoptieren; die Kunst, mit der er sie handhabte, erweckte fernere Nachahmer und sicherte ihr weitere Verbreitung.

Wenn das richtig ist, was wir bisher angeführt haben, so wird man nun fragen, warum ist denn diese Tiradenform gerade in jenen Epen aufgegeben worden, in denen sie zuerst angewendet worden war. Hierüber gibt uns die Zusammensetzung der zyklischen Hss., in die unsere Epen aufgenommen wurden, Aufschluß. Die 9 erhaltenen Hss. haben z. T. sehr gelitten; in unversehrtem Zustand scheinen sie aber Alle folgende 10 oder 11 Epen enthalten zu haben: Enfances Guillaume, Couronnement de Louis, Charroi de Nimes, Prise d'Orange; Enfances Vivien, Chevalerie Vivien, Aliscans, Loquifer, Moniage Renouart; (Foucon de Candie); Moniage Guillaume. Das heißt, es kam zu den bisher besprochenen Epen eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Annahme, dass die Ensances Viviens mit Kurzzeilen geschrieben wurde, findet schlieslich noch eine Stütze, wenn es wahr ist, wie N. zeigt, dass dieses Gedicht in engerer Anlehnung an die Aimeri-Epen entstanden ist. cf. l. c. XXXVI. sq.

neue Gruppe hinzu, Lieder, die auch Wilhelm zum Helden hatten, als Beistand Ludwigs bei der Krönung, als Eroberer von Nimes und Orange. Die ältesten aus dieser Gruppe fallen dem ersten oder zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts zu. Sie hatten, wie es scheint, von Anbeginn die gewöhnliche epische Tiradenform ohne Kurzverse. - Die Zeit war vorbei, wo die Epen gesungen wurden; für das Lesen hatte die metrische Eigenart ihre Bedeutung verloren. Darum unternahm es ein Dichter im Anfang des 13. Jahrhunderts den vollständigen Zyklus zu überarbeiten und die Kurzzeilen zu tilgen, eine Arbeit, die vielleicht schon für einzelne Stücke vorgenommen worden war, wie wir aus der Boulogner Hs. ersehen. Aus dieser Umarbeitung flossen die 8 zyklischen Hss. ohne Sechssilber, die wir besitzen, und auch die separaten Abschriften einzelner Epen wie Aliscans und Foucon de Candie.

Da nun die Kurzverse im Guillaume - Zyklus selbst aufgegeben wurden, so konnten sie nicht von hier aus in andere Gebiete eingeführt werden. Die Epen der Aimeri-Geste behielten ihre Form, weil sie litterarisch abgerundete Kunsterzeugnisse sind; sie fanden übrigens erst spät und nur vereinzelt Aufname in die großen Hss., nämlich in BN 1448, Brit. Mus. 20 D XI und BN 24 369 sq.1 Die jüngeren Epen. die an den meridionalen Zyklus heranwuchsen, erhielten bald die Form mit Kurzzeilen, wenn sie sich an die Aimeri - Gruppe anschlossen wie Prise de Cordres oder Garin de Monglane, bald die ohne Kurzverse, wenn sie unter Einfluss der Guillaume-Geste entstanden, wie Hernaut de Beaulande u. A. Dass aber die Form der Tirade mit Sechssilberschluß auch auf andere Stoffe übertragen werden konnte, zeigen Ami et Amile

und Jourdain de Blaie.

Wenn wir die in Frage kommenden Gedichte prüfen, so scheinen sie auf die Picardie als erste Pflegestätte der Tirade mit Kurzversen zu weisen; hier entstanden Aliscans und Moniage Guillaume, hier wurde von Aucassin und Nicolette gesungen; hier wurde Ami et Amile und Jourdain de Blaie verfasst. begegnen dieser Form aber auch in Südfrankreich in der Chanson d'Antioche, der Croisade contre les Albigeois und der Histoire de la guerre de Navarre.2 Die Versuchung liegt nahe anzunehmen, dass diese Tiradenform zugleich mit dem Sagenstoffe aus dem Süden herüber gebracht worden wäre. Wir können aber nicht nachweisen, dass diese ihrem Ursprunge nach südlichen Tradizionen sich im provenzalischen Sprachgebiet zu Epen krystallisiert hätten; erst in Nordfrankreich trugen sie Früchte. Wir könnten auch auf Grund der vorliegenden Denkmäler nicht behaupten, dass der Süden dem Norden in Anwendung der Tirade

<sup>2</sup> In allen drei Gedichten sind es Alexandriner mit Sechssilbern. cf.

Grundr. II, 37 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie Nordfelt mit Recht hervorhebt (l. c. ) benutzte der Schreiber von Brit. Mus. 20 D XI zwei Hs., offenbar neben der zyklischen Guillaume-Hs. eine mehrere Epen umfassende Aimeri-Hs.

mit Kurzvers zeitlich vorangegangen wäre. Hingegen scheint es begreiflich, dass die Gedichte, die südfranzösische Helden besangen, frühzeitig nach ihrer geschichtlichen Heimat kolportiert wurden und hier Anklang fanden. In der That ist der Held von Orenge in Südfrankreich unter nordischer Namensform als Guilhelme al cort nes bekannt.

Die ältesten Epen, in der wir die Tirade mit schließendem Sechssilber finden, gehören etwa dem Anfang oder der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts an; die uns vorliegenden Denkmäler gestatten uns nicht höher hinaufzugehen. Sollten wir aber mit Hilfe von rekonstruktiven Hypothesen über diese Grenze hinweg womöglich bis in die Urzeiten epischen Gesangs dringen? Ich halte es für überflüssig. Diese eigene Tiradenform, die wir nach Vivien, Guillaume oder Aimeri taufen könnten, mag die Schöpfung irgend eines erfindungsreichen Dichters sein; denn wir dürfen uns die Vortragsweise der alten Epen nicht als zu einförmig vorstellen; schon die Verschiedenheit der Versmasse bedingte eine gewisse Abwechslung in den Tönen. Eine glückliche Neuerung war es der Tirade mit der schliessenden Kurzzeile einen überraschenden und gefälligen melodischen Abschluss zu geben. Dem Erfinder mochte babei das Vorbild der strophischen Poesie vorleuchten; sie kennt ja aus ältester Zeit neben gleichzeiligen Strophen solche die auf mehrere Langzeilen eine kürzere Schlusszeile folgen lassen; diese Kurzzeile wird gern als Refrain verwendet, obwohl dies nicht ihre früheste Bestimmung war. Besonderes Interesse bieten das berühmte Lied des Hilarius über Abälard mit dem Refrain: Tort a vers nos li mestres, und die schöne Alba von Guiraut de Borneil mit dem Schlus: Et ades sera l'alba; denn beide weisen eben unseren weiblichen Sechssilber auf als Abschluss einer Zehnsilberstrophe. In diesem Zusammenhang wird man auch an den Schlussversikel der Sequenzen erinnern müssen, und endlich wird man an das Aoi des Rolandliedes denken, wenn man darin die Andeutung eines Refrains sieht.

Ich denke mir also die Geschichte des sechssilbigen Tiradenschlusverses folgendermaßen: Weit entfernt eine monotone Melopöie zu sein, durfte sich die französische Heldendichtung schon im Beginn der Blütezeit eines ansehnlichen Formenreichtums rühmen; schon die Wahl des Versmaßes, Achtsilber, zweierlei Zehnsilber, Zwölfsilber, vielleicht noch andere, brachte Abwechslung in die Tiraden. Die metrische Vielgestaltigkeit übertraf wohl bei weitem die Fülle freierfundener Weisen. Nichts lag näher als eine neue Tiradenform durch eine bestimmte metrische und melodische Variazion des Schlusses zu schaffen; dazu lud den musikkundigen Dichter das Vorbild der strophischen Poesie und auch der Sequenzen ein; vielleicht besaßen auch frühere Epen etwas ähnliches in Gestalt eines Refrains oder wortlosen Nachspiels. Wo und wann diese Neuerung entstand, und wer der glückliche Erfinder war, wissen wir nicht. Sie könnte in Südfrankreich zuerst heimisch

gewesen und mit den Sagenstoffen nach dem Norden gebracht worden sein. Vielleichte tauchte sie aber auch außerhalb des Epos auf in einer Form, wie sie etwa die Liedchen in Aucassin et Nicolette zeigen, und drang erst später in die Ependichtung ein. Ich neige zur Annahme, dass die Zehnsibertirade mit reimlosem, weiblichem Sechssilber am Schluss im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts von einem pikardischen Dichter ersonnen wurde, und dass der erste Stoff, der in dieser Form behandelt wurde, das Moniage Guillaume oder Vivien d'Aliscans war.1 Jedenfalls knüpft die geschichtlich verfolgbare Evoluzion an diese beiden Gedichte an. Im Verlauf des 12. Jahrhunderts erweiterte sich das Moniage durch Einschalten mehrerer Episoden; Vivien d'Aliscans schwoll so an, dass aus dem einen gewissermaßen vier Epen entstanden: Vivien, Aliscans, Loquifer, Renouart, wovon ein Teil vielleicht auswärts entstand. Jedenfalls treten wir mit Foucon de Candie und den Enfances Vivien aus den Grenzen der Pikardie heraus. Und mit den Erzählungsstoffen gewinnt auch die Form an Verbreitung und Beliebtheit. Noch im 12. Jahrhundert führen kunstfertige Dichter wie Bertrand de Bar sur Aube die Moniage- oder Vivien-Tirade in die Sage von Girart de Vienne und Aimeri de Narbonne ein, und bald reiht sich eine stattliche Reihe von Epen an diese an. Ein Unbekannter kleidet Ami et Amile und Jordain de Blaie in diese Form. Und im 13. Jahrhundert eignet sich auch die Provence die Tirade mit schließender Kurzzeile an, angenommen daß sie sie nicht schon längst besaß. Das wäre ein ganz normaler Ausbreitungsprozess. - Nun bestanden aber neben den besprochenen Epen andere, alte Gedichte, die auch von Wilhelm sangen, die sich aber ihrer Form und Inspirazion nach der Königssage anschlossen. Um die Wende des 12. Jahrhundert wurden diese Epen, Enfances Guillaume, Couronnement de Louis, Charroi de Nimes und Prise d'Orange mit den oben besprochenen Vivienund Guillaume-Epen zu einer großen zyklischen Kompilazion vereinigt. Dieselbe liegt uns in zwei Redaktionen vor. Die eine, durch die Boulogner Hs. vertretene zeigte uns schon stellenweise die auffallende und unbegründete Tilgung der Kurzzeile; die andere, jüngere hat gründlich damit aufgeräumt. Was war der Anlass dazu? Etwa der Umstand, dass in die Epen mit Kurzzeilen bereits Stücke ohne solche eingefügt worden waren, beispielshalber etwa die Gaidon- oder Riesenepisode im Moniage? Oder der Zufall, dass ein Überarbeiter oder Schreiber in gewissen Stücken dieselbe ausgemerzt hatte, und so die Einheitlichkeit durchbrochen war? Das bleibt fest, dass die zweite Redaktion des Gesamtzyklus die letzten Reste dieser metrischen Eigenart vernichtete; offenbar

¹ Gesetzt den Fall, dass diese Gedichte sich ihrerseits an ein älteres anlehnten, z. B. eine Prise d'Orange, womöglich eine pikardische, so könnte eventuell schon dieses Gedicht die fragliche Tiradenform besessen haben, und hätte sie dann durch den früheren Anschluss an die andere Gruppe von Wilhelmsepen eingebüst.

hatte sie für den Redaktor keinen Sinn mehr, seitdem die Epen nur noch gelesen wurden, er legte mehr Wert auf die glatte Einheitlichkeit der ganzen Kompilation. Gerade diese Redaktion ist die verbreitetste; sie ist noch in sieben oder acht Hss. erhalten. Erst spät schaltete man in diese Masse den Zyklus der Aimeri-Epen ein; aber diese neue Erweiterung hatte keine Folgen für die metrische Form. Die späteren Nachdichter aber wählten bald die eine, bald die andere Tiradenart, je nach dem sie sich stofflich an die eine oder andere Gruppe anlehnten. So wurde durch Zufall oder Willkür die Tirade mit Sechssilberschluß den Epen genommen, die sie zuerst besessen hatten; die Tiradenart blieb aber durch die Aimeri-Epen als Kunstform bewahrt und wurde bis in das 14. Jahrhundert gepflegt.

Vor das Dilemma gestellt: der sechssilbige Tiradenschlusvers ist ein Zeichen hohen Alters oder ein Zeichen geringen Alters, habe ich versucht auf Grund des Thatsachenmaterials die Geschichte dieser Erscheinung schärfer zu zeichnen. Wenn ich dabei Nordfelts Aufstellung bekämpft habe, so ist meine Pflicht zu bekennen, dass er mich zu dieser Untersuchung angeregt und mir den Weg gewiesen hat. Auch Herrn Professor G. Paris muß ich dafür danken, dass er mich zu dieser Arbeit aufgemuntert, als ich letzten Winter während meines Urlaubs wieder die Freude hatte den von

ihm geleiteten Übungen anzuwohnen.

PH. AUG. BECKER.

## "Nat de Mons" oder "n'At de Mons"?

Der Trobador, den wir als Verfasser von einem Liede und von fünf Lehrgedichten kennen, wird in den Handschriften als "nat de mons" bezeichnet; daher schrieb denn auch Bartsch im Grundrisse "Nat de Mons", und so blieb es, bis i. J. 1885 Chabaneau in seinen Biogr. des Troubadours S. 333 "At" setzte, also "n'At" verstand und den germ. Namen "Hatto" darin erkannte. Hierauf wurde er vermutlich durch den Umstand geführt, dass er z. J. 1201 einen "Ato de Montibus" als Consul von Toulouse vorfand, und obgleich eine Identität ausgeschlossen ist, da unser Trobador in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts dichtete, so fand doch obige Auffassung, wie es scheint, vielseitige Zustimmung. Auch beabsichtige ich nicht, sie im Folgenden zu bekämpfen, sondern glaube nur, dass sie einer Modifikation fähig und bedürftig ist, und da sich bei dieser Gelegenheit noch ein paar andere verwandte Dinge erwähnen lassen, so verlohnt es sich vielleicht, noch einmal die Frage zu berühren.

Man braucht darauf kein Gewicht zu legen, dass die Leys d'amors unseren Dichter gegen zwölf mal "Nath" nennen und niemals "At", aber etwas auffallend bleibt doch, dass da wo er sich selbst nennt, nämlich vier mal (ed. Bernhardt I, 4; III, 4; IV, 10; V, 1), darunter zweimal dem Könige von Aragon und einmal dem Könige von Castilien gegenüber, er sich als "Nat" bezeichnet, und wenn Chabaneau auch meint (S. 333 Anm. 4), man fügte zuweilen seinem Namen ein "en" hinzu, so möchte ich doch die Existenz von gesicherten Beispielen hiefür, wenigstens in Dichtungen von Trobadors, bezweifeln; mir ist nur bekannt, dass Uc de S. Circ sich in der Biographie des B. von Ventadorn, falls dieselbe wirklich von ihm herrührt, nach einigen Handschriften (nicht nach AB, wo der Name fehlt) "n'Ucs" nennt — in derjenigen des Savaric von Mauleon bezeichnet er sich als "Uc" — denn die Stelle bei P. Vidal 45, 49 liegt natürlich nicht parallel, und was "yeu en Puiolos" in Str. 1 von Gr. 386, 4 (MG. 96) betrifft, so weicht die andere Handschrift M ab und schreibt: "ieu e en Borgoinhos" (Blacasset ed. Klein S. 23).

So scheint denn die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass "n" doch ursprünglich und zum Namen gehörig sei. Im Cartulaire de Redon ed. Courson begegnet z. J. 848 ein Zeuge "Natus"

(s. Reg.), allein wenn man auch lat. "Renatus" oder "Adnatus" (Revue celtique XII, 131) wohl begreifen kann, so ist doch ein einfaches "Natus" schwer verständlich, und eher noch könnte man bei unserem "Nat" an Aphärese von "Renatus" denken. Aber es fragt sich, ob obiges "Natus" nicht vielleicht identisch ist mit dem german. Namen "Nato" oder "Natto", den Förstemann, Personennamen Sp. 933 zum Stamme "Nath" stellt, zu welchem ja noch andere deutsche Namen zu gehören scheinen, vgl. Gustaf Andresen, Die altdeutschen Personennamen S. 71; er läfst sich wenigstens aus dem 9. Jahrhundert (Nado 8. Jh.) auf deutschem Boden mehrfach belegen (Förstemann l. c.; Wartmann, Urkundenbuch der Abtei S. Gallen II, 35; Libri confraternitatum S. Galli ed. Piper in Monum. German. 1884 Reg.), und er erscheint im 10. Jahrhundert in dem Ortsnamen "Natesheim", heute "Nachtsheim" zwischen Coblenz und Trier, s. Förstemann, Ortsnamen 2. Aufl.

Ist somit die Existenz von "Natto" gesichert, so fragt es sich weiter, ob dieser Name aus Süd- oder wenigstens Mittel-Frankreich zu belegen ist. Förstemann zieht die Urkunde von Alaon heran, aber der vermeintliche "Natto dux" daselbst ist identisch mit einem vorher genannten "Hatto", in der Neuausgabe der Histoire générale de Languedoc II preuves S. 264 steht auch an der betreffenden Stelle nur "Hattonis ducis" und überdies ist bekanntlich das ganze Schriftstück eine Fälschung des 17. Jahrhunderts, s. ibid. S. 260 Anm. 1. Trotzdem ist z. J. 1215 ein "Nat Ademar d'Unzen" ("Unzen" ist Ortsname) im Cartulaire des Templiers du Puy-en-Velay ed. Chassaing S. 21 anzutreffen und z. J. 1186 ein "Guido de Nat" (Guigue, Cartul. lyon. I, 73), was, da ein Ortsname "Nat" nicht bekannt ist, doch wohl nur heißen kann "Guido, der Sohn des "Nat."1 vgl. den Trobador "Peire d'Ugo" und viele andere gleichartige Bezeichnungen. In diesen beiden Fällen liegen lateinische Urkunden vor, und wenn auch in der ersteren die Namen der Zeugen in provenzalischer Form auftreten. so ist doch zu bemerken, dass kein anderer der 23 Zeugen mit en bedacht ist, überhaupt kein Zeuge in dem ganzen Cartulaire, auch nicht bei provenzalischer Form, ein en bei seinem Namen aufweisst: demnach dürfte "n'At" ausgeschlossen sein.

So scheinen sich "Nat" und "At" gegenüber zu stehen, indessen kann man nicht verkennen, daſs germ. "Hatto" in Süd-Frankreich recht verbreitet war und germ. "Natto", wenn überhaupt, sehr selten daselbst begegnet, und so thut sich denn für unsern Fall eine dritte Möglichkeit auf, mit deren Annahme man, wie ich glaube, der Wahrheit nahe kommt, nämlich "At" als das Ursprüngliche anzusehen, trotzdem aber "Nat" zu sagen und zu schreiben, indem man hier ein Verwachsen des "n" mit dem Namen anerkennt, durch welches das Bewuſstsein von der eigent-

Dieser beiden Beispiele habe ich schon in der Deutschen Litteraturzeitung von 1888 S. 91 Erwähnung gethan.

lichen Form des letzteren verwischt wurde; denn es kann kaum zweiselhast sein, dass das en schon ziemlich frühe in seiner Bedeutung wenig gefühlt wurde, wie meines Erachtens das Zusammentreten mit "senher" zu "senh'en" und Stellen beweisen wie "amicx n'hsteves" (MG. 4 Str. 5; Bartsch, Lesebuch S. 103), "amics n' Arnaut" (Gr. 184, 1), "bars n' Aimerics" (MG. 590 Gel. 2); "que ac nom n' Asar" (MB2 Nr. 60, vgl. Gr. 44, 1), und zweimal "Bernautz n' Arnautz" in der Biographie der Lombarda (Provenz. Dichterinnen S. 10). 1 Namentlich in dem letzten Beispiele ist der Sinn des en offenbar stark verdunkelt und die Verschmelzung mit dem Namen falst vollzogen, wie denn auch "Lignaure" (Gr. 287, 1) vielleicht nur = "Nignaure" ist = ursprünglichem n'Ignaure, dessen Etymologie selbst freilich nicht auf der Hand liegt. Eine Parallele in weiterem Sinne bietet das dreimalige "Naimeri" im Roman de Rou (ed. Andresen II, 6386, 7680, 8728), und da hier Aimeri IV, Vicegraf von Thouars (Deux-Sevres) gemeint ist, so kann man vielleicht an provenzalischen Einfluss denken,2 doch wäre es auch nicht ausgeschlossen, dass ein ursprüngliches voraufgehendes "dan" (V. 8728 heist es "dan Naimeri") sein "n" an den folgenden Namen abgegeben hätte. Schwieriger ist die Erklärung des bekannten mehrmaligen "Nemericus", das der Chronist Albericus Trium Fontium (ed. Scheffer - Boichorst in Mon. Germ. XXIII, 716 Z. 32, 33, 37; 731 Z. 8) ausschliefslich für Aimeri von Narbonne gebraucht, da das altfranzösische Epos, wenigstens so wie es uns vorliegt, immer nur "Aimeric" aufweist; es sieht so aus, als ob der Name, schon fest mit dem "n" verknüpft, vielleicht schon bevor nordfrz. "ai" in der Aussprache zu "e" wurde, aus Süd-Frankreich nach dem Norden gedrungen ist, und als ob Albericus diese Form aus dem mündlichen Gebrauche herübernahm, vgl. G. Paris, Hist. poét. de Charlemagne S. 81. — Es erübrigt noch, in diesem Zusammenhange des Namens "Naimes" zu gedenken, denn die Meinung, dass er ursprünglich = n' Aimes ware, scheint noch immer Anhänger zu haben, s. Gautier im Glossar zum Rolandsliede. Der leztere Ursprung ist indessen sehr wenig wahrscheinlich, schon weil in den Epen der Herzog nur als "Naimes" begegnet (im "Carmen de proditione Guenonis" kommt er nicht vor), und doch sollte man an den zahllosen übrigen Stellen, wo sein Name genannt wird, auch einmal "Aimes" erwarten; auf diese Form aber trifft man meines Wissens nirgends. Die Geschichte spricht weder für noch gegen,

Man vergleiche auch in den Trobadorbiographieen "dompna n' Iseus" "ma dompna n' Almucs", "m. d. na Tibors", "m. d. na Maria", "m. d. na Guillerma".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das oben angeführte "bars n' Aimerics" (auch in AC) dürste, falls das "n" nicht von den Schreibern herrührt, schon aus dem 12. Jahrhundert stammen, da Guillem de Berguedan den Aimeric de Pegulhan so anredet. Beachtenswert ist auch, dass Equicola, Lib. d. nat. d'am. (1554) S. 339 "Naimeric de Pegulhar" schreibt, während er doch keinem der anderen Trobadors, die er auszählt, ein en zuteilt.

denn sie liefert nicht die geringste Unterlage für die Person des Naimes, und es ist schwer verständlich, wie Riezler in den Sitzungsberichten der Münchener Akademie von 1892 (philos. - philol. und histor. Klasse S. 724) mit Bestimmtheit in ihm den Grifo, den unehelichen Sohn von Karl Martell, zu erkennen glauben kann:1 abgesehen von der totalen Charakterverschiedenheit des historischen Grifo und des epischen Naimes hat ja schon der erstere in den Epen, entsprechend seinem geschichtlichen Bilde eine Stelle als Hauptverräter und Königsfeind gefunden, vgl. eine Anmerkung von Gorra zu Nyrop, Storia dell' epop. franc. S. 159.2 Gautier l. c. sagt, dass G. Paris als Etymon für Naimes "Namulo" vorschlage; ich weis nicht wo dies geschehen ist und ersehe nur aus Romania X, 487 Anm. 2, dass G. Paris mit Recht "Namles" (auf \*Namilo zurückgehend) für die ursprüngliche Form gegenüber "Nales" erklärt. Als Grundlage der häufigeren Form "Naimes" kann man \*"Namilo" nicht ansehen, denn das "i" bliebe unerklärt, vielmehr dürfte, wie

<sup>2</sup> Gorra nennt die Correspondenz nur eine wahrscheinliche, man darf sie wohl als eine gesicherte ansehen, da es ganz natürlich ist, dass ein so der Volkes haften blieb, ebenso wie dessen Zeitgenosse Theobald, Herzog der Alemannen und nicht etwa Thibaut, Graf von Chartres (Hist. Littér. XXII, 429), wahrscheinlich die Quelle für den epischen Verräter Thibaut wurde, vgl. Sauerland, Ganelon und sein Geschlecht im altfrz. Volksepos S. 47 und 48 Anm. 81; dieser Theobald war gleichfalls ein rastloser Rebell: i. J. 742 stachelte er die Alemannen zur Erhebung gegen Karlmann auf, entkam und kämpste zusammen mit dem Bayernherzoge Odilo gegen die Franken, entwischte wieder und versuchte zuletzt i. J. 745 im Elsas sein Heil, bis er schließlich von Pippin und Karlmann endgültig verjagt und sein Land dem Frankenreiche einverleibt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Angaben über die Herkunft und die Schicksale des Naimes im "Auberi le Bourguignon" und darnach bei Girart von Amiens, der übrigens zwei Naimes unterscheiden will, erachte ich für eine posteriore Erfindung, weil abgesehen von dem Namen der Seneheut, Sonneheult = Swanhilt, Sonhilt), die allerdings aus dem bayerischen Hause stammte, aber die Concubine von Karl Martell und Mutter des Grifo war, garnichts zu den geschichtlichen Verhältnissen stimmt; überhaupt wird es sich fragen, ob man Naimes wirklich in Bayern zu suchen habe, denn weder der "Roland" noch auch "Karls Reise" noch auch die "Chanson d'Aquin", wo er doch eine so große Rolle spielt, bringen ihn mit diesem Lande in Verbindung. Der "Pseudo-Turpin" nennt ihn zuerst "dux Boioariae", aber hier ist auch Ogier schon zu einem König von Dacien geworden; der Ursprung dieser Beziehung zu Bayern bleibt freilich vorläufig rätselhaft, aber es kann vielleicht Ausdeutung eines uns in seiner ursprünglichen Gestalt nicht überlieferten Zunamens vorliegen, wie wir eine solche, was man auch dagegen gesagt hat, bei "Ogier li Danois" aus "l'Ardenois" mit Barrois nicht ausgeschlossen erscheint, vgl. im Guiteclin S. 73 "li Denois Tierris" für sicheres "l'Ardenois". ähnliche missverständliche Umdeutung hat ja bestimmt der Estout von Langres in den italienischen Epen erfahren, wo er als Astolf der Engländer erscheint (Lengrois = l'Englois), s. Gaspary, Gesch. d. ital. Litt. I, 118 f.; auch sei des weiteren an den Hagen von Troneje erinnert: so heißt er richtig im Nibelungenliede (ein "pagus Tronegorum" ist aus dem 8. Jahrhundert belegt), aber schon der "Waltari" hatte ihn mit dem alten Troja in Verbindung gebracht; nachher localisierte man ihn nach Xanten, das wegen der "colonia Trajana" schon im Annoliede "lützele Troja" heißt, und der "Biterolf" versetzte ihn nach der französchen Stadt Troyes.

schon Riezler I. c. bemerkt hat, dass german. "Namo" heranzuziehen sein, obgleich Gautier in einer früheren Auflage seiner Rolandausgabe diese Etymologie (die übrigens nicht von Pott stammt) als très douteuse bezeichnet hat. Förstemann belegt diesen Namen1 zum Jahre 798 aus Schannat, Corp. tradit. Fuldensium, aber auch für den Fall, dass Schannat hier nicht genau gelesen haben sollte. ist die Existenz von "Namo" durch den Ortsnamen "Namenhusun" (11. [h.) sicher gestellt, s. Förstemann, Ortsnamen; außerdem kann man als Stütze das Auftreten eines "Namucho" (mit Suffix -ka gebildet, z. J. 692 anführen,2 s. Pardessus II, 225 Anm. und Förstemann. Die Form "Naaman" im Pseudoturpin und darnach bei Albericus ist wohl eine Anlehnung an das biblische "Naeman" oder "Naaman"; so benannter Personen hat es mehrere gegeben, unter denen der syrische Feldhauptmann am bekanntesten ist, s. Riehm, Handworterbuch des bibl. Albertums und vgl. Libelli de lite Imperat. et Pontific. in Monum. German. von 1892 II, 69 Z. 30 und 700 Z. 25. Auffallend ist die wiederholt auftretende Form "Naynmes" obliq. "Naynmon" im Gaidon, wogegen sich "Nesmes" in der Chanson d'Aquin als Schreibung des 15. Jahrhunderts darstellt. Nun konnte freilich german. "Namo" nicht ohne Weiteres "Naime" oder "Naimes" ergeben, vielmehr wird ursprünglich die Form \*Naim3 existiert haben, allein "e" oder "es" traten analogisch offenbar frühe heran, und zwar bevor Nasalierung erfolgte: nicht anders kann man "Aimes", "Gaines", "Cuenes" etc. verstehen. Von den im Obliquus begegnenden Formen "Namon, Naime, Naimon, Namion, Naimion, Naion" sind "Namon" und "Namion" ganz regelrecht; "Naime" zeigt, wie so oft bei Namen, Übergang in die 2. Deklination, "Naimon" und "Naimlon" sind vom Nomin. "Naimes" beeinflusst worden, wie "Gainelo" im Gir. de Ross. vom Nomin. "Gaines" daselbst; 4 "Nalon" (Huon de Bordeaux) gehört zum Nomin. "Nales" mit Auswerfung des "m", s. Romania XI, 487 Anm. 2. Das meines Wissens nicht belegte germ. \*Namilo"5 ist aller-

Der Beleg "Naimo" bei Förstemann aus dem 9. Jahrhundert ist zu streichen, denn es ist die französische Namensform und dazu späteren Datums, da sie aus den Chroniken von St.-Denis stammt, wo Naimo als "dux Wasconum"(!) bei einer wunderlichen Begebenheit beteiligt erscheint, die in den Anfang des 9. Jahrhunderts verlegt wird (Pertz XI, 400).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einen "Rentho Nam", der z. J. 1280 in den Niederlanden begegnet (Pertz XXIII, 564) will ich nicht heranziehen, ebenso wenig wie Namilon, Herrn v. St. - Médier im 13. Jahrhundert (Supplément zu Chevalier, Répertoire d. sources histor.), da beide Namen vielleicht erst litterarisch sind.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Obl. "Haim" im Garin le Loher. ed. du Méril S. 213, in der Chronique des ducs de Normandie ed. Michel III, 111, ferner Nom. "Hains" im Garin le Loher. ed. P. Paris I, 91 und das häufige "Hains" obl. "Hain" bei Montaiglon, Rec. d. fabl. I, 97 ff., obgleich hier "Hagino", das schon im 8. Jahrhundert zu "Haino" wurde, zu Grunde liegen kann.

Umgekehrt zeigt die Form "Ganes" im Gui de Bourgogne S. 35 und im Aymeri de Narbonne v. 87, 111, 146 Einwirkung vom Obliq. "Ganelon".

<sup>5</sup> Auch die Grundlage "\*Namino" wäre nicht unmöglich, vgl. den Ortsnamen "Namenesheim" bei Förstemann und afrz. Damledieu.

dings dabei immer erst aus der französischen Form zu erschließen. allein altfranzösische Urkunden und Dichtungen gewähren überhaupt nicht wenige germanische Namen, die Förstemann nicht verzeichnet und die in der That deutsche Urkunden nicht zu überliefern scheinen. Was endlich die parallele Verwendung! des Simplex und des Deminutivums betrifft, so fehlt es bekanntlich nicht an anderweitigen Belegen hierfür, z. B. heisst "Ansgisus" auch "Ansgiselus" (Pertz XXIII Reg.) und vielleicht liegt ein solcher Parallelismus auch bei dem Namen des Verräters vor, imdem die Form "Gaines" auf belegtes german. "Wano" 2 zurückzuweisen scheint, dessen umgelautetes Deminutiv "Wenilo" (Kosinna in Quellen und Forsch, Nr. 46 S. 21) zu "Guenles" "Guenes", nach G. Paris auch zu "Gueles" wurde (vgl. neerl. "Gelloen", Romania 1892 S. 387), während unumgelautetes "Wanilo" den oblig. "Ganelon"3 ergeben haben dürfte, der schliesslich alle anderen Formen verdrängte.

Doch kehren wir nach dieser, wie ich fürchte, zu lang gewordenen Abschweifung noch einmal zu unserem Nat zurück. Obgleich es eine große Anzahl von Orten "Mons" in Süd-Frankreich gibt, so scheint es andererseits doch, daß im 13. Jahrhundert schon ein fester Familienname "de Montibus" (de Mons) in Toulouse bestand, und da die Leys d'amors eine besondere Vorliebe für unseren Dichter zeigen, so ist wahrscheinlich, daß er dieser Familie angehörte. Anfangs wurde er vielleicht auch noch "At" genannt, bis bei dem immer allgemeiner und formelhaft werdenden "Nat" bezeichnete.

O. SCHULTZ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dabei correspondieren nicht etwa immer die Casus unter einander, z. B. erscheint "Namles" im Nom., "Namon" im obliq. (Anhang von Heuser zu Krüger, Die Hs. J in der Überliefer. der geste d. Loherains S. 73 u. 81).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. "Waningus" in den Quellen des Leodegar; "Guenes" kann natürlich nicht hiervon die Wiedergabe sein, vielmehr wird hier wie im Rolandsliede die Namensform des Erzbischofes von Sens: "Wenilo" zu Grunde liegen. Man beachte auch den heutigen Namen "Ganot", s. Diez, Gram. II, 374.

S Es entgeht mir nicht, dass G. Paris "Ganelon" aus "Guenelon" mit dem bekannten Wandel zu "a" in der Anfangssylbe erwachsen lässt. "Winilo" übrigens. das Mackel, German. Elem. S. 183 für "Guenles" aufstellt, ist zurückzuweisen, ebenso wie "Wino" für "Guenes", denn das "i" in dem Stamme "win" wurde sast immer wie i behandelt ("Wino" ergab "Guines), wie Mackel selbst an anderer Stelle S. 106 f. richtig zeigt.

## Zum Uebergange von Eigennamen in Appellativa.

Nicht beabsichtige ich, hier solche Fälle zu betrachten, in denen Namen von Orten, Land- und Völkerschaften auf Gegenstände, Stoffe oder Thiere übertragen worden sind: londrès, truie, champagne, amazone u. s. w., oder wo Personen für Gegenstände oder Stoffe ihre Namen hergegeben: fiacre, calepin, nicoline u. s. w., oder auch Gegenstände (Maschinen, Instrumente) ihre Namen von Thieren empfangen haben: grue, tortue u. s. w. Der Weg der Übertragung ist hier bald ein kürzerer bald ein längerer, der psychologische Prozess ist bald ein einfacher, bald ein complicierterer gewesen, im Allgemeinen aber erkennt man unschwer den Ursprung und die causa movens für die neue Bezeichnung. Dasselbe gilt auch wohl von Namen und von Völkern, die einen Ruf nach dieser oder jener Richtung hin erlangten: bougre, esclave, lombard, vandale u. s. w.; allein schwieriger wird die Erkenntnis, wenn Personennamen wieder auf Personen übertragen werden, um die letzteren auf irgend eine Art zu charakterisieren, und diese Fälle möchte ich etwas näher ins Auge fassen. Handelt es sich freilich um bekannte Personen der Geschichte oder der Dichtung, so ist es leicht, den Zusammenhang zu sehen, aber wenn gewöhnliche Namen wie Jean, Pierrot, Alphonse Marion, Catin in appellativischer Verwendung anderen Personen, die ganz andere Namen führen, zugeteilt werden, so fragt man sich mit Darmesteter, Vie des mots § 58, warum gerade dieser oder jener Name die Kraft zu determinieren erhalten hat. Gewiß wird auch hier irgend ein Grund vorgelegen haben, aber wir sind nur auf Vermutungen angewiesen, etwa dass ein Name infolge seiner Häufigkeit einen schlechten Beigeschmack bekam, oder daß ein so und so Benannter diese oder jene Eigentümlichkeit zeigte, dies oder das that oder erlebte, was zunächst im engen Kreise seiner Bekannten die Bildung einer Redensart mit seinem Namen, oder eine Verwendung desselben als Gattungsnamen nach sich zog, die dann immer allgemeiner wurde. Je weiter nun eine solche Behandlung gewöhnlicher Namen zeitlich zurückliegt, desto problematischer wird jeder Erklärungsversuch,

Wohl die reichhaltigste Beispielsammlung bietet Gustav Krüger mit seiner Abhandlung "Eigennamen als Gattungsnamen" (Programm des Kgl. Realgymnssiums zu Berlin 1891), außerdem sei Darmesteter, La vie des mots § 48 u. 58 angeführt.

ja man erkennt nicht einmal immer die betreffenden Wörter auf den ersten Blick als ursprüngliche Eigennamen, weil sie in der alten Sprache zuweilen auch ohne Artikel wie ein Adjektiv verwendet auftreten. Ich möchte mich hier im Wesentlichen auf die Zusammenstellung einiger Beispiele aus dem Provenzalischen und Altfranzösischen beschränken, welche den dort schon vorhandenen Gebrauch von Personennamen als Appellativa darthun sollen.

In der Tenzone zwischen R. de Vaqueiras und Wilhelm von Baux (Verz. 392, 31), die uns in DaH aufbewahrt ist, sagt der letztere nach Da (Selbach, Streitged. S. 119):

Bem meraveill de vos, en Raïmbaut, cum vos es tan endreich me irascuz, q'en breu serez per fol reconoguz, plus q'en Peirors qe hom ten per arnaut;

der Schluss lautet nach H (Studi di fil. rom. fasc. XIV S. 508): plus g'en Peirols ge hom ten per arnaut. Es sieht so aus, als ob aus dieser Stelle die Nachricht der Biographie über den schwachsinnigen Vater des Rambaut stamme; in Hs. A wird derselbe allerdings Peirops (in Hs. B Peirobs) genannt, in EIKR (Mahn, Biogr. 2 Nr. 32) steht aber Peirors und so auch in N2 (Kgl. Bibl. zu Berlin, Phil. 1910) S. 17. Wie es nun auch mit dem Namen des Vaters bestellt sein mag, einen Zusammenhang der biographischen Angabe mit unserer Stelle kann man schwerlich von der Hand weisen, und es ergibt sich dann, dass arnaut den Sinn von "närrisch, toll" gehabt haben muss. In diesem arnaut weiterhin etwas Anderes erkennen zu wollen als den Namen Arnaut von ahd. \*Arinwald, Arnoaid, Arnald, scheint mir ausgeschlossen zu sein. Vorliegender Name war, wie die Urkundensammlungen lehren, namentlich in der Provence sehr verbreitet, und mag vielleicht deshalb einen Nebensinn erhalten haben;1 auch will mich dünken, dass erst durch Berücksichtigung dieses Umständes die bekannten Worte von Arnaut Daniel am Ende von Verz. 29, 10 (vgl. Diez, LuW2 S. 289; Klein, Mönch von Montaudon S. 26), ihre rechte Beleuchtung empfangen.<sup>2</sup> - Man wird durch die obige Stelle der Tenzone an den Refrain einer altfranzösischen Pastourelle (Bartsch, Rom. u. Past. II, 49) Ernaut muze erinnert, welchen die Schäferin, wie sie Z. 35 dem Ritter gegenüber sagt, singt, um ihren Schäfer zu ärgern, und der vermutlich zu interpungieren ist: Ernaut, muze!, vgl. bada, fol, bada!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleicht hat es mit dem Namen Raimbaut eine etwas ähnliche Bewandtnis gehabt, s. So fo e'l temps c'om era iays ed. Cornicelius Z. 99 und Anmerk. von Tobler.

Du Cange belegt arnaldus = homo nihîli, Mistral heutiges südfranzösisches Arnaud, Arnal = Taugenichts, Godefroy ein nordfranzösisches Verbum arnauder, mit der Bedeutung von "Streit suchen, mifshandeln", das noch heute in der Picardie und im Centrum gebräuchlich sein soll, Villatte, Parisismen S. 9 arnaud = üble Laune, Schreihals, feiger Mensch und arnauder = murren, schlechter Laune sein.

in Str. 8 der Pastorela des Marcabru (Verz. 293, 30) und ebenso bei B. Marti (Appel, Inedita S. 25 V. 27); denn nur wenn man Ernaut als "Tölpel, Laffe" fast, halte ich den Sinn für klar. "Ernaut" war gleichfalls ein häufiger Name in Frankreich, und der aus Sage und Dichtung bekannte Träger desselben einer der vier Söhne des Aimeri de Narbonne, s. Coronement Loois ed. Langlois S. XX Anm. I und Romania IX, 40 Anm. I; Förstemann stellt ihn in seinem Namenbuche zu einem Stamme Era, Erin, den er in Kuhn's Zts. I, 100 noch nicht aufführte, wir können es aber auch mit der umgelauteten Form zu thun haben, so dass "Arnaut" und "Ernaut" ursprünglich identisch wären. 1 — Eben erwähnter Stamm Arin kann auch vorliegen in dem Familiennamen Ernou, den Moisy, Noms de famille normands S. 124 verzeichnet, und der, wie er sagt, früher mit Bezug auf einen Ehemann gebraucht wurde, dessen Frau treulos war; der zweite Teil ist hier -wulf, später -ulf, -olf, so dass man in Erinulf, Ernulf, bezieh. Arnulf das Etymon zu sehen hat, vgl. garou in loup-garou und Marcou. Moisy zieht für obige Bedeutung von Ernou zwei Stellen aus dem Altfranzösischen heran, von denen man eine im Wörterbuche von Godefroy wiederfindet; der letztere bringt zwei weitere Belege aus Hss. bei, deren einer aber schon von Du Cange s. v.-"Arnaldus" gegeben ist, während der andere aus dem fablel de Connebert stammt, und bei Méon, Nouveau recueil I, 116 und Montaiglon, Recueil d. fabl. V, 164 gedruckt vorliegt:

je li voldrai coper les cous par cui je suis Elnol (= Ernol) et cous.

Bei Rustebeuf (Montaiglon, Rec. III, 194) wird der betrogene Ehemann sire Ernous genannt und im Rosenroman erscheint Ernous als Schutzpatron einer Brüderschaft der Hahnreie, s. Moisy und Godefroy; diesem hatte der Betroffene, wie man sich ausdrückte, eine Kerze zu weihen, was aus einem fablel bei Montaiglon III, 44 und wiederum aus Rustebeuf (ib. III, 193) ersichtlich wird:

mes li bosches que je vous nomme estoit a ce vaillant preudomme qu'a Saint Ernoul doit la chandoile,

und devoir une chandelle à St. - Arnould sagt man nach Godefroy noch heute im Metzischen.<sup>2</sup> — Solche Leute, welche Ehemänner ihren Frauen zu Wächtern geben und welche diese verführen, nennt Marcabrun in Str. 4 von Verz. 293, 29 (MG. 609; Studî di filol. rom. III, 78) guirbautz; desgleichen spricht P. d'Alvernhe von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Godefroy belegt noch ein Substantiv ernaudie, das mir an der betreffenden Stelle weniger "cocuage" als "Thorheit" zu bezeichnen scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Übrigen wurde Ernou später durch Jean, Janin verdrängt, wie diese Bezeichnung heute gewöhnlich ist (s. Sachs, Wörterbuch und Villatte, Parisismen) und wie sie schon in den alten Farcen begegnet: pourroit-il estre vray ou fainte — que ma femme m'ayt fait Jenin (Viollet le Duc, Ancien théâtre franç. I, 132; s. das Glossar, wo weitere Beispiele angegeben sind).

solchen in Str. 5 von Verz. 223, 5 (MW. I, 97; MG. 1317; Studî III, 2). Diese Belege führt schon Ravnouard, Lex. Rom. III, 468 auf, sowie die Verba girbaudinar (l. engirbaudinar?) und girbaudonevar — das letztere kann ich nicht verifizieren — bei Marcabrun; hinzu kommt noch eine Stelle bei demselben Dichter, Verz. 203, 31, wo es in Str. 6 nach AKR (Studî III, 66; MG, 725-726) heisst: Dompna non es d'amor fina - c'ama girbaut de maiso. Ravnouard übersetzt guirbaut mit "goujat", und es scheint in der That, namentlich nach dem letzten Belege, dass es nicht ursprünglich die Bezeichnung für "unzüchtiger Geselle", sondern sie für einen Bediensteten, zum Hausgesinde Gehörigen war, allein man fragt doch nach der eigentlichen Bedeutung des Wortes, und da halte ich wenigstens seine Herkunft für gesichert, nämlich vom altd. recht geläufigen Personennamen Gêrbalt, vgl. guirbaude bei Marcabrun und P. d'Alvernhe. Im Norden scheint marigaut im Sinne von "Buhler" verwendet worden zu sein, so sagt wenigstens in einem fablel ein Ehemann der den Liebhaber seiner Frau überraschen will: si conoistrai ce marigaut (Montaiglon V, 134) und in einer Farce (Viollet le Duc, Anc. théâtre franc. I, 323):

> hon! me voicy bien atourne! le margout, quant suis retourne, estoit muche en quelque lieu;

auch hier weist der Zusammenhang auf die Bedeutung "Verführer, Buhler", und ich erkenne in dem Worte den altd. Eigennamen Margald, der nach Margild, welchen Förstemann schon aus dem Polyptyque des Irminon belegt, erschlossen werden kann,¹ obgleich auch schon Margild² für Mar(i)gau! lautlich genügen würde, vgl. Mahaut aus Mathilt. Später kam noch in verwandtem Sinne Michault in Gebrauch, so spricht Villon von den heirs Michault, wozu man die Bemerkung im Vocabulaire-Index der Ausgabe von Longnon ansehe, welcher mit Recht auch in dem heutigen Pariser miché (s. Villatte, Parisismen) den Namen Michal erblickt.

In Str. 4 eines Liedes (Verz. 323, 1), das entweder von G. de Bornelh oder von P. d'Alvernhe herrührt, heißt es (Appel, P. Rogier S. 99):

Qui anc vi fresc joven ni vert, ar es morts per gent cayma, que cuja far tot lo mon sec, qu'ieu non vey fol ni mamberta q'us non fassa sofren son par.

Die anderen Handschriften bieten teils mainberta, teils manberta; einen zweiten Beleg bringt Appel S. 107 aus Daude de Pradas als von Tobler geliefert bei: e qui ravo per beure pert — maiastruch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Damit dürfte der Argot-Ausdruck margander = "verschreien, schlecht machen" (Sachs, Wörterb. u. Villatte, Parisismen) zusammenhängen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Stamm Gald, zu welchem der zweite Bestandteil des Namens gehört, ist sehr wahrscheinlich im ital. manigold = Hepker von ahd. Manigold nhd. Mangold erhalten, vgl. Diez S. 383 und Körting Nr. 5007.

sembla e maynbert. Die Formen mit n halte ich für die ursprünglichen, indem meiner Meinung nach der altd. Name Maginbert vorliegt der ebenso zu Mambert werden konnte wie Raginbald zu Rambaus;1 derselbe ist frühzeitig auf gallischem Boden belegt, s. Förstemann unter Mainbert, Cartul. de S.-Victor ed. Guérard II Reg., Pardessus. Diplomata II, 629. Ein Masculinum Mamberta ware zwar auffallend, da uns doch keiner von den nicht seltenen westgotischen und burgundischen männlichen Personennamen auf -a (Förstemann, Gesch. d. deutsch. Sprachstammes II, 150 f., 198 f.) mit solchem Ausgange erhalten zu sein scheint, aber es hindert nichts, Mamberta als Femininum anzusehen, wie es gleichfalls im Polyptyque des Irminon zweimal begegnet. Die Bedeutung von mainbert, mamberta ist offenbar die von "einfältiger Tropf, Thörin". - Wiederum haben wir im Nordfranzösischen eine entsprechende Bezeichnung in dem bekannten foubert, das sich sofort als ursprünglichen Eigennamen Fulbert zu erkennen gibt. In der Berte ed. Scheler Z. 875 heisst es: moult of li rois mes peres fol conseit et foubert; diesem Belege fügte Tobler in Ebert's Jahrbuche XV, 260 zwei neue hinzu, auf einen vierten verwies Chabaneau in Noulet - Chabaneau, Deux Manuscr. prov., Glossaire unter falbert und einen fünften brachte Godefroy im Wörterbuche bei, wo freilich der Sinn wenig durchsichtig ist. Auch das provenz. falbert (Noulet-Chabaneau l. c. S. 37 Str. 4) ist noch zu erwähnen, sowie neuprov. fauberto = mensonge, das Chabaneau aus Mistral nachweist, wenngleich hier der Stamm Falah vorliegen dürfte, s. Förstemann, Namenb. und G. Andresen, Die altd. Personennamen S. 71. Scheler fragt, ob afrz. foubert die Bedeutung von "perfide" habe,2 jedenfalls hatte es daneben noch einen anderen Sinn, wahrscheinlich von "einfältig, tõlpelhaft".3 Das oben angeführte Beispiel ist besonders merkwürdig, weil foubert daselbst ganz zum Adjektiv geworden erscheint und sogar nicht mehr mit Bezug auf eine Person gebraucht wird, wofür man vergleichen möge ital. cierto, morte micidera, - troppo giuda mi se' stata (Monaci, Crestom. ital. S. 96 col. 2 Z. 32-33) und aus dem Bourg. gentilh. III, 10 que cela est Judas! (Krüger l. c., S. 5).

P. d'Alvernhe spricht in Str. 9 von Verz. 323, 14 von der Flüchtigkeit dieser Welt und e tan breu vid' an li pluzor — vilas robercs e cavalier. Das in CRa überlieferte Gedicht liegt freilich nur nach C gedruckt vor (MG. 238), doch zweifele ich nicht, dass wir an dieser Stelle eine authentische Lesart vor uns haben —

<sup>2</sup> Hierfür scheint auch foberter zu sprechen, das Godefroy aus Adam de la Halle mit der vermutlich zutreffenden Bedeutung tricher belegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zwischenstufen aufzustellen und sie, soweit es Urkunden und Dichtung gestatten, chronologisch zu ordnen, muß einer besonderen Untersuchung der Behandlung der erweiterten Stämme Mag und Rag in Südfrankreich vorbehalten bleiben.

<sup>5</sup> Beide Bedeutungen würden für den Abt Fulbert, den Onkel der Heloïse zutreffen, an den entfernt zu denken mich eine mündliche Bemerkung von G. Krüger veranlasst hat.

nur die Änderung in vila roberc wird durch das folgende cavalier nahe gelegt — und ich meine, dass in roberc der Eigename "Robert" steckt, mit dem bekannten Wandel von auslautendem t zu c. Da nun "Robert" altd. "Hrodbert" einer der gebräuchlichsten altsranzösischen und provenzalischen Namen ist, so dürste zu übersetzen sein "gewöhnliche Leute und Ritter"; es mag auch geradezu "Bauern" i heisen, wie denn bekanntlich in Nordfrankreich die dazu gehörigen Bildungen "Robin" und "Robeçon" gang und gebe für den Schäfer waren.<sup>2</sup>

Fast noch schwieriger ist es, das tertium comparationis bei der Übertragung von Personennamen auf Thiere zu entdecken, und es scheint hier zuweilen auch die Laune des einzelnen mit im Spiele gewesen zu sein. Ich meine natürlich nicht solche Fälle, in denen einzelne Haustiere gleicher Art der besseren Unterscheidung halber Namen von Personen empfangen, sondern solche, in denen ganze Thierarten oder -Gattungen wie Menschen benannt werden. Beispiele hierzu haben Pott, Personennamen S. 194 Anm., Darmesteter, Vie des mots § 156 b und Krüger l. c., S. 18—19 zusammengestellt. Dieselben ließen sich vermehren,3 doch scheint es an Belegen aus der alten Sprache zu fehlen;4 immerhin dürften auch damals schon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist vielleicht nicht zufällig, dass im Fablel du sot chevalier der Ritter von seiner Schwiegermutter, die ihn belehren muss, mit sire Robert angeredet wird (Montaiglon I, 222).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sollte nicht auch afrz. robardel, rabardel (s. Godefroy) das am häufigsten und wohl zuerst in den Pastourellen begegnet (R. u. P. III, 21 V. 22; II, 44 V. 33; II, 30 V. 40; II, 41 V. 19), und das bald einen Tanz, bald eine komische Person in demselben zu bezeichnen scheint, ein Diminutiv von Robert sein? Das e zeigt sich noch in roberdiaus (R. u. P. II, 44 V. 36) und in roberdelles (Hs. Z) zu rabardeles bei G. de Coinsy (R. u. P., S. XIII). Rabarder und rabardie (s. Godefroy) und adj. robardois (Les tourn. de Chauv. V. 2582) würden dann gleichfalls nicht wohl von Robert zu trennen sein. Ob etwa noch robardiaus im Roman de Carite ed. v. Hamel Str. LXXIII hierher zu ziehen sei, ist schwer zu sagen, da seine Bedeutung von der des voraufgehenden robars abhängt, dessen Zugehörigkeit zu rober (s. Glossar und Godefroy) ich nicht für ganz gesichert halte. Was die Bemerkung Godefroy's am Schlusse eines einiger Sichtung bedürfenden Artikels: nom propre Robadel bedeuten soll, ist nicht recht klar, namentlich da es einen Eigennamen Robadel kaum gegeben hat.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Aus dem Italienischen z. B. paolino; bertina (berta); bertuccio, bertuccia, bertuccione (Orl. fur. XXIII, 94), bertone, welche letzteren ich gleichfalls zum Eigennamen stellen möchte, vgl. Diez, Etym. W.\* S. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abgesehen von der Thierfabel, wo aber Vermenschlichung vorliegt; nur renart ist von hierher kommend in der Sprache geblieben und unterscheidet sich von den anderen Fällen insofern als der Name eines durch Personification bestimmt gewordenen Thierindividuums unter Verdrängung des früheren Namens der Gattung auf diese übergegangen ist. Altfrz. luiton, dessen Herkunft von Neptunum Suchier sehr wahrscheinlich gemacht hat (Gröber's Grundrifs I, 634), steht gleichfalls etwas abseits, da hier der Name eines in seiner Natur nur noch undeutlich erfafsten mythischen Wesens auf ein anderes Phantasiegeschöpf, das als gewöhnlich in seiner äußeren Erscheinung als Thier auftretend gedacht wurde, übertragen worden ist.

solche Bezeichnungen existiert haben, und wenigstens eines provenzalischen Wortes möchte ich gedenken, das, wie ich glaube, hierher gehört: bertau. Raynouard belegt dasselbe einmal aus Marcabrun Verz. 293, 38 (gedr. nach EA bei MG. 806-807, vgl. Studi III, 83) als bertal (die Handschriften bieten dem Reime gemäß berlau), und einmal aus G. de Bornelh Verz. 242, 67 (MW. I, 198); es kommt hinzu R. de Vaqueiras Verz. 392, 25 (MG. 1078 Str. 3, wiederum im Reime1). Bei G. de Bornelh erscheint ein nichts zu Stande Bringender als berlaus. Mit der Stelle bei R. de Vaqueiras lässt sich nichts anfangen, da sie dunkel ist und man namentlich dem conort del bertau, von welchem nach Raimbaut bei Folquet (de Romans oder de Marselha?) die Rede war, nicht begegnet. Bei Marcabrun darf wenigstens so viel als gesichert erscheinen, dass ein fliegendes Geschöpf gemeint ist,2 und Raynouard übersetzt mit hannelon, welche Deutung freilich, so weit ich sehe, nur die Stütze hat, daß nach Mistral bertau, bertal noch heute eine südfranzösische Bezeichnung für "Maikäfer" ist.3 Ob obige drei Stellen zusammengehören, ist gewiß etwas zweifelhaft, indessen glaube ich, daß man hier einmal ausnahmsweise eine Etymologie aufzustellen wagen darf, ohne dass die Bedeutung des Wortes ganz klar ist: bertau ist meines Ermessens nichts anderes als der Eigenname Bertald, Bertold, der frühzeitig in Nord- und Südfrankreich anzutreffen ist, s. Förstemann, Namenbuch und Cartulaire de St.-Victor ed. Guérard, Reg.; es trat hier Assimilation des d an das l ein und darauf Consonantenvereinfachung und Vocalisierung des 4, wie folgende Formen lehren: Bertallus und Bertalus im Verbrüderungsbuche von S. Gallen und bei Förstemann, Namenbuch, Theudeballus (= Theudebaldus) bei Hahn, Pippin S. 23 Anm. 8, Raembal (= Raemball) bei Suchier, Denkm. I, 331 V. 11, Giral Peire, Giral Calveirus, Guiral dellas Bowas, 'iniral Aldeguer in Urkunden des 11.-12. Jahrhunderts im Cartulaire de Conques en Rouergue ed. Desjardins S. 331, 374, 375, 385,4 Girbau bei P. d'Alvernhe (MW. I, 97, im Reime), Girau, Arnau bei Leroux, Molinier, Thomas, Docum, histor. concern. la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich bemerke nachträglich, dass das Reimwort dieses Verses schon von Harnisch, Altprov. Präsens- und Imperiekt Bildung S. 196 verzeichnet worden ist

Nachdem ich obiges geschrieben hatte, erhielt ich die zweite Lieferung von Levy's Provenz. Supplementwörterbuche, wo sich zwar nicht die Stelle bei R. de Vaqueiras indet, dafür aber zwei weitere Belege aus Marcabrun gegeben sind, deren ersten schon Raynouard unter bergau (Hs. Eliest sehr wahrscheinlich richtig berlau) aufführt und welche bertau schon in adjektivischer Bedeutung "armselig, kläglich" zeigen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Merkwürdig ist eine sehwer nachzuprüfende Stelle, die St. - Palaye unter bertauz aus den Mémoires de Nevers II, 41 anzieht, und an der von tant de pelits rois bertaux gesprochen wird; die Deutung von bertau, bertal (denn diese Singularform wäre anzusetzen) mit roitetet ist vielleicht willkürlich, aber daß eine Vogel- oder Insektenart gemeint sei, wohl kaum zweifelhaß.

<sup>4</sup> Noch heute existiert ein französischer Familienname Bertal.

Marche et le Limousin I, 149, 157, 170. Diez, Et. W.4 49, der auch das Beispiel von G. de Bornelh beibringt, spricht von einem Stamme bert und Gramm. II, 396 führt er bertauder als ein aus abgeleitetem Nomen gewonnenes Verbum auf, denkt also nicht an den Personennamen. Ob nun Bertau zuerst mit Beziehung auf einen Menschen oder auf ein Thier gesagt wurde, können wir nicht wissen; es ist ebenso denkbar, dass ein armer (unbeholfener) Wicht zuerst mit diesem Namen bedacht wurde (vgl. ital. bertoldo = "Tropf"), dass der letztere dann auf eine kleine (vielleicht ungeschickt fliegende) Insekten- oder Vogelart überging, um weiterhin zu adjektvischem Gebrauche "klein, armselig" zu gelangen, als dass der Name direkt einem Thiere verliehen wurde. Die Schwierigkeit bleibt hier nur wie in anderen Fällen, zu sagen, was den Anstoss zur appellativen Verwendung des Personennamens gegeben hat.

Man wird bemerkt haben, dass es sich in dem oben Besprochenen immer um Eigennamen deutscher Herkunst handelt, allein es ist dieser Thatsache kaum eine Bedeutung beizumessen, da ja weitaus die Mehrzahl sämmtlicher französischen Namen

des Mittelalters deutschen Ursprunges ist.

O. SCHULTZ.

¹ Afrz. bertauder, bertouder = "quälen, foppen" würde sich ebenso zu bertaud stellen wie arnauder zu arnaud, renauder zu renaud; afrz. bertondre, bertonder (bis - tondere, s. Godefroy, Wörterbuch, Mackel S. 84, Körting No. 1219) = "übel zustutzen" wird ursprünglich kaum etwas mit bertauder zu thun gehabt haben, dafür aber, daſs sich frühzeitig beide Verba in der Bedeutung gemischt haben, scheint mir unter Anderem der Umstand zu sprechen, daſs nſrz. bertaud = "Kastrat" der Form nach nur Bertald (oder wie Diez will, bert + ald) sein kann, in der Bedeutung aber oſfenbar von bertondre beeinſuſst worden ist.

## Über die älteste Urkunde in sardischer Sprache und ihre Bedeutung.

Gustav Hofmann beurteilt in seiner trefflichen Arbeit "Die logudoresische und campidanesische Mundart", (Strasburger Dissertation 1885) S. 4—5 die uns von Tola in seinem Codex diplomaticus Sardiniae (Monumenta Historiae Patriae Bd. X) mitgeteilten Urkunden in sardischer Sprache auf Grund der Sprachformen der Gemeindestatuten von Sassari (1316), welche letztere er mit Delius ("Der sardinische Dialekt des 13. Jahrhunderts") als das Sardische des 13. Jahrhunderts repräsentierend ansieht. Dementsprechend führt er unter den vor die Gemeindestatuten fallenden Urkunden zunächst vier undatierte auf (S. 5), welche nach Tola aus dem 11. Jahrhundert stammen sollen, und die, wie Hofmann sagt, spätestens im 13. Jahrhundert aufgezeichnet wurden, nämlich Nr. XIII und XIV bei Tola S. 158—159, sowie Nr. XXI und XXII bei Tola S. 164—166.

Versuchen wir einmal zu erkennen, wie es mit diesen vier Schriftstücken historisch und diplomatisch bestellt ist. Was zuerst Nr. XIII und XIV betrifft, so zeigt sich, dass diese beiden kurzen Urkunden nach Abschriften gedruckt sind, herrührend von Simone, Erzbischof von Sassari (1799-1806), von dem sie in den Besitz von Tola gelangten, welcher letztere den condague, in den sie zuerst eingetragen gewesen sein sollen, trotz wiederholter Bemühungen nirgends hat entdecken können, s. Tola S. 158 Anm. 4 u. 29. Was Tola offenbar bestimmt hat, beide Urkunden dem 11. Jahrhundert zuzuweisen, ist der Umstand, dass in denselben zwei Männer Nicodemus und Gavinus als Bischöfe von Bisarcio auftreten, wir mithin nach dem Judikate Torres gewiesen werden und dann die Möglichkeit vorliegt, in dem Judex Marianus den ersten dieses Namens zu erkennen, von welchem wenigstens ein Datum (1073), durch das bekannte Schreiben Gregor's VII gesichert ist (Jaffè, Reg. Pontif. Roman. Nr. 3564); freilich könnte auch Marianus II gemeint

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meyer-Lübke drückt sich in Gröber's Grundriss I, 550 bestimmter aus, wie mir scheint, zu bestimmt: "die ältesten sardischen Urkunden datieren aus dem 11. und 12. Jahrhundert, sind aber erst im 14. niedergeschrieben." Ascoli (Archivio glottologico VIII, 110) meinte "le carte in dialetto sardo risalgono in sino a circa la metà del XII secolo.

sein (1. Hälfte des 13. Jahrhunderts), denn die beiden Bischöfe gewähren keinen Anhaltspunkt, da Mattei und Gams, was einigermaßen überrascht, von deren Existenz garnichts wissen. Besäßen wir nun eine große Anzahl von logudoresischen Originalurkunden aus dem 12. Jahrhundert, und würden sich in obigen beiden Dokumenten verschiedene Wortformen finden, die, verglichen mit solchen der supponierten ersten, als älter erscheinen müßten, so könnten wir vielleicht auf Grund dieses sprachlichen Momentes die nicht gut beglaubigte Überlieferung stützen und dürften mit einiger Sicherheit Nr. XIII und XIV als auf Originalen des 11. Jahrhunderts beruhend ansehen. Allein jene Voraussetzung trifft nicht ein, und wenn man auch mit Hofmann S. 5 in fiios beider Urkunden eine Vorstufe von fizos der Statuten erblicken kann, so ist doch zu bemerken, dass erstere Form auch im 12. Jahrhundert begegnet (Tola S. 218 Nr. LIX), ja sogar, wie Hofmann S. 6 selber angibt, im 13. (Tola S. 317 Nr. XX), sie daher nicht charakteristisch für das 11. Jahrhundert ist. Indem also einerseits sprachliche Gesichtspunkte sich nicht geltend machen lassen, andererseits aber beide Dokumente historisch nicht unanfechtbar sind und wir garnicht wissen können, ob der condague, in dem sie gestanden haben sollen, wirklich schon im 11. Jahrhundert abgefafst war, so kann man, meine ich, nur zu dem Schlusse gelangen, dass Nr. XIII und XIV entweder überhaupt von jeder sprachlichen Verwertung auszuschließen sind, oder wenigstens nicht als die sardische Sprache der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts darstellend angesehen werden dürfen. - Eine Prüfung der Urkunden Nr. XXI und XXII, die schon vor Tola in den Monum, Hist, Patr., Chart, I, 764-767 publiziert worden waren, führt zu einem ähnlichen Ergebnisse. Es tritt in ihnen ein Torbene, Judex von Arborea, auf, von dem meines Wissens sonst urkundlich nichts bekannt ist; Fara und Manno und sich ihnen anschließend Tola sind geneigt, ihn in das Ende des 11. Jahrhunderts zu setzen, allein man erkennt keine Gründe für diese Fixierung und ist überrascht zu sehen, was es, nach Tola's Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna III, 257, 40, I, 225, II, 143 zu urteilen, überhaupt für eine eigentümliche Bewandtnis mit der Reihenfolge der arboreischen Judices um jene Zeit hat: in dem Schreiben des Pabstes von 1073 wird Orzocco als Judex genannt; er ist gesichert, dann soll unser Torbene folgen, dann Orzocco II, dann Comita I, dann Gonnario de Lacon, und dieser soll immer noch am Ende des 11. Jahrhunderts zur Regierung gelangen. Was die Überlieferung dieser Schriftstücke, die sich im Archive zu Genua befinden, angeht, so sind sie, wie es scheint, keine autografi oder pergamene, denn sonst hätte es Tola seinem Prinzipé gemäs besonders angegeben. Sollte es indessen doch so sein, so kann man wenigstens so viel ohne Weiteres behaupten, dass ihre Abfassung auf keinen Fall im 11. Jahrhundert stattgefunden hat, denn ihre Sprache ist eine so barbarische, dass a priori die Existenz einer solchen im Judikate Arborea ausgeschlossen ist, während eine maßlose Verunstaltung durch einen späteren des Sardischen unkundigen italienischen Abschreiber nicht undenkbar wäre. Diese Dokumente können mithin noch weniger als XIII und XIV bei der Frage nach den ältesten sardischen Urkunden in Betracht kommen und dürfen überhaupt keinerlei

sprachliche Ausbeutung erfahren.

Nun hat Monaci in seine "Crestomazia italiana" 1889 S. 4-5 eine undatierte gegen den Schluss abbrechende Urkunde in sardischer Sprache aufgenommen, 1 die zuerst von Tanfani zusammen mit einer anderen nachher zu berührenden im "Archivio storico italiano", ser. III, vol. XIII (1871) S. 363 veröffentlicht wurde, und zwar bald nachdem das Gutachten der Berliner Akademie über die carte d'Arborca bekannt geworden war. Weiterhin teilte die ersten Zeilen dieser Urkunde - Hofmann war sie nicht zugänglich - Morandi mit (Origine della lingua italiana S. 60); er sowohl wie Gaspary, Gesch. d. ital. Litter. I, 48 setzen dieselben in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts, und in der That scheint sie das älteste datierbare Dokument des Sardischen zu sein, älter noch als die ersten in zusammenhängendem Italienisch auf uns gekommenen Denkmäler. Schon Tanfani nämlich erkannte (S. 363 Anm. 1), daß man in dem Bischofe Gelardu der Urkunde Gerardus, Bischof von Pisa, zu sehen habe, der entweder i. J. 1086 oder 1080 gestorben sei; Monaci präcisierte das letztere auf Grund von Gams, Series episcop. eccles. cathol. S. 761 dahin, daß Gerard von 1080-1085 Bischof von Pisa war, und bezeichnete die Urkunde als anteriore al 1086. Man könnte es noch etwas genauer fassen und sagen, dass sie vor den Juni 1085 fallen muss, denn Gerard starb im Mai 1085 (nach Pisanischer Zeitrechnung 1086), s. Annales Pisani in Monum. German. SS. XIX, 239. Weiterhin werden in dem Schriftstücke genannt Ocu biscomte, offenbar der bekannte pisanische Vicegraf Hugo, und der Judex Marianus de Lacon, der den Pisanern ein Privileg erteilt.2 Unter dem letzteren kann nur Marianus, Judex von Torres (1073) verstanden werden, man wäre also berechtigt, die Sprache als logudoresisch anzusehen, und könnte sich trotz verschiedener sonderbarer Wortformen und mehrfacher Unverständlichkeit der Satzbildung vielleicht zufrieden geben, wenn nicht noch in dem Dokumente der Consuln von Pisa Erwähnung gethan wurde pro honore .... de omnes consolos de Pisas. Tanfani sagt dazu (S. 363 Anm. 1): questa carta forse ci conserva la più antica memoria de' consoli pisani, genauer ausgedrückt: es liegt hier bestimmt die älteste Erwähnung pisanischer Consuln vor; die Urkunde würde somit von eminenter Bedeutung für die pisanische Verfassungsgeschichte sein, allein ich glaube, man braucht nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l. Guidu statt Guido auf S. 5 Z. 11. <sup>2</sup> Einen Ort Non (bei Monaci S. 4 Z. 4), der dem Zusammenhange nach im Judikate Torres gelegen haben mufs, kenne ich nicht; Tantani sebreibt non, was allerdings voraussetzt, daß nach dem vorheigehenden de ein Ortsname ausgefallen sel.

der Zweifelsucht geziehen zu werden, wenn man fragt, ob sich obiges denn mit dem in Einklang bringen lässt, was wir sonst von den pisanischen Verhältnissen jener Zeit wissen. Das Gemeinwesen von Pisa war seit 1077 durch fortwährenden Hader und Zwist gelähmt, bis derselbe durch die Friedensurkunde des Bischofs Daibert, des Nachfolgers von Gerard, seinen Abschluß fand. Diese Urkunde ist zwar nicht datiert, aber zunächst ist sicher, dass sie vor das Jahr 1092 fallen muss, in welchem Daibert schon als Erzbischof bezeichnet wird, und dann hat Pawinski in seiner wertvollen Schrift "Zur Entstehungsgeschichte des Consulates in den Communen Nord- und Mittelitaliens" (Göttingen 1867) S. 31, 37 Anm. 1 in hohem Grade wahrscheinlich gemacht, dass sie vor dem glänzenden Feldzuge entstanden ist, den Pisa im Vereine mit Genua und Amalfi gegen den sarazenischen König Temim i. J. 1087 unternahm: erstens nämlich setzt diese machtvolle Expedition eine definitive Ordnung der inneren Angelegenheiten Pisa's voraus, und zweitens werden in der Urkunde, in der uns "eine Commune mit ausgeprägten Verfassungformen" entgegentritt, keine Consules genannt, sondern dies geschieht zuerst in dem von 1088 datierten aber vermutlich schon 1087 verfassten1 Carmen, das die Waffenthaten der Pisaner auf dem erwähnten Feldzuge feiert, s. Pawinski S. 38 Anm. 1. Würde in der That, wie es nach unserem sardischen Dokumente scheint, die Errichtung des Consulates in Pisa - nebenbei bemerkt, des ersten in Italien - vor den Tod des Bischofs Gerard (Mai 1085) fallen, so begriffe man schwer, dass in der Urkunde Daibert's mit keiner Sylbe der Consuln gedacht würde; dagegen erscheinen in der letzteren als am Friedenswerke thätig viri strenui et sapientes, und die Annahme Pawinski's (S. 31 und 37) ist durchaus einleuchtend, dass diese als die Vorbilder der alsbald mit dem Namen "Consuln" auftretenden Männer zu betrachten seien. Aus dem Vorgebrachten, denke ich, geht so viel als sehr wahrscheinlich hervor, dass zu Lebzeiten Gerard's keine Consuln in Pisa existiert haben.

Hierauf allein fußend, beabsichtige ich indessen nicht, ohne Weiteres von einer Fälschung zu reden, es müßte vielmehr noch eine paläographische Untersuchung der Urkunde angestellt werden; nur so viel möchte ich aussprechen, daß ich ihre Echtheit in Zweifel ziehe.<sup>2</sup> Diesen Zweifel dehne ich in verstärktem Maße auf eine andere gleichfalls von Tanfani zuerst bekannt gegebene und desgleichen von Monaci in seine Chrestomathie S. 28—29

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da ein neues Jahr in Pisa mit dem 25. März begann und das Carmen kein Monatsdatum trägt, so lässt sich dasselbe nicht mit Sicherheit in das Jahr 1087 unserer Zeitrechnung setzen, muss aber vor dem 25. März 1088 der letzteren abgefast sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das frühe Vorkommen der pisanischen Consuln erinnert unwillkürlich an die Thatsache, dass der Fälscher der carte d'Arborea die genuesische Consularversassung allerdings gleich um 70 Jahre vorausdatierte, s. A. Dove in den Berichten der Berliner Akademie 1871 S. 91.

aufgenommene! Urkunde aus; dieselbe ist zwar vom Jahre 1212 datiert und kommt daher für unser Thema nicht direkt in Betracht, sie ist aber nicht wohi von der ersteren zu trennen, da beide zugieich im Staatsarchive zu Pisa entdeckt wurden, wo sie sich noch befinden,2 Hier erscheint ein Salucius de Lacon als Judex von Cagnari mit seiner Tochter Benedicta, und dies kann, wenn das Jahr 1212 aufrecht erhalten werden soll, unmöglich richtig sein, denn Benedetta war unzweifelhaft die Tochter des bekannten Markgrafen Wilhelm von Massa, Judex von Cagliari. Tola meint, daß Withelm wahrscheinlich 1213 oder 1214 starb, sicher ist allerdings nur, dais er noch im September 1211 lebte (Tola, Cod. diplom. Sard, S. 319 Nr. 24), aber ebenso sicher wissen wir auch aus einem Schreiben Benedetta's an den Pabst Honorius III (Tola S. 329 Nr. 35) vom Jahre 1217, dals sie, unmittelbar auf ihren Vater folgend, als selbstandige judiyhissa den Thron von Cagliari bestieg, ihr also kein anderer Judez mit einer etwa ebenso heißenden Tochter voraufgegangen sein kann. Aber auch wenn man den Ausweg suchen wollte, zu sagen, daß der Schreiber sich in der Jahreszahl versehen hätte, so wurde die Sache dadurch nicht klarer werden, denn weder Salucius I noch II von Cagliari haben unseres Wissens eine Tochter Benedetta gehabt; überhaupt ist nur noch eine Benedetta aus der sardinischen Geschichte des 11.-13. Jahrhunderts bekannt, und zwar als Tochter des Mariano II, Judex von Torres (1212-1233). So lange sich also obige historische Ungereimtheit nicht beseitigen läfst, muls man die Urkunde von vornherein beanstanden, und der Umstand, dass es eine Kirche S. Pedru ad vincula (Monaci S. 29 Z. 23-24) zu jener Zeit in Pisa gegeben hat und daß die angegebene 14. Indiktion in das Jahr 1212 (pisan. Zeitr.) fällt, kann daran nichts ändern, denn das erstere konnte der Anfertiger aus Mattei, Eccles. Pisan. histor. 1, 167, 173 entnehmen, und die richtige Indiktion noch leichter aus einer anderen Urkunde von 1212 (Tola S. 322 Nr. 28), an deren Schlusse es heifst (S. 323): anno millerimo ducenterimo tertio decimo indictione quinta decima secundum Pisanos, secundum vero Januenses a. millesimo ducentesimo duodecimo indictione quarta decima, es war demnach, wenn man das Pisanische [ahr 1212 angeben wollte, nur eine Indiktion zurückzurechnen. Dass überhaupt, falls wir hier ein Falsisicat vor uns haben, dasselbe modernen Datums ist, und daß der Urheber den i. J. 1861 erschienenen Codex diplomaticus Sardiniae gekannt hat, dünkt mich nicht zweifelhaft, denn einmal ist es doch etwas merkwurdig, dass vor Tansani niemand etwas von beiden Urkunden gewusst hat,3 und dann sieht jeder, dass die Kenntnis der Tolaschen

1 1. Follaiu statt Follaje auf S. 29 Z. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Morandi S. 60 Anm. 2 sagt irrtümlich, daß das Original der einen Urkunde in Florenz sei.

Wie kommt es, dais Tanfani S. 359 nur sagt, er habe die beiden Urkunden dem Staatsarchive zu Pisa entnommen, und, entgegen dem doch

Sammlung eine Fabrikation von neuen Urkunden außerordentlich leicht macht. Für die Urkunde von 1212 z. B. war es bezüglich der Sprache nur nötig, die anderen kalaritanischen Schriftstücke bei Tola, namentlich die oben erwähnten von 1215 (S. 323 u. 324, Nr. 20 u. 30) zu benutzen; die lange Verwünschungsformel am Schlusse findet sich häufig ähnlich wieder, z. B. Tola S. 324 Nr. 29, auffallend genau stimmt sie zu Tola S. 155 Nr. 8 (gleichfalls kalaritanisch); dieser Formel voraus gehen die Worte et est facta custa carta anno (folgt [ahreszahl] ..., habendumilla sa curadoria de Campidanu ad manu mia per logu Salbadori, womit man vergleichen möge in Nr. 30 et est facta custa carta anno . . . habendosilla Iuigi a manu sua sa curadoria de Campidanu pro logu Salbadori (Nr. 29 hat: abendu millo ego su curadoria de Campidanu ad manu mia ... badori); diesen Worten voraus geht et sunt destimonius Pedru Darcedi, Barisoni Passagi et Comita de Serra de Frailis, womit wieder zu vergleichen ist in Nr. 30 et sunt testimonius Barisonius Barisoni de Serra Passagi et Comida de Serra de Frailis et Mariani de Zorri Orlandu (in Nr. 29 stehen gleichfalls die ersten beiden Zeugen), und so lässt sich noch eine Anzahl von ziemlich übereinstimmenden Wendungen, namentlich aus Nr. 29 und Nr. 30 nachweisen, die sich über ganze Zeilen erstrecken, wenn sie auch zum Teil als formelhaft gelten mögen. Aber man könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass der etwaige Fälscher vielleicht gerade durch die Urkunde Nr. 29 zu seinem genealogischen Irrtume verleitet worden sei: hier sagt nämlich auf S. 324 Benedetta von Cagliari pro s'anima de su donnu padre miu su Marchesu de Massa jurgi Salusi de Lacono. Diese Stelle hat Tola ohne Anmerkung gelassen, und doch ist sie mehr als bedenklich, denn Wilhelm, Markgraf von Massa und Judex von Cagliari, wird niemals, wo er in authentischen Dokumenten erscheint (Tola S. 280 Nr. 147; 304 Nr. 2; 311 Nr. 10; 319 Nr. 24; 319 Nr. 25), Salucius de Lacon genannt, und wenn auch die Möglichkeit vorliegt, das er den Titel de Lacon angenommen hätte, so ist es unglaublich, dass er sich außerdem noch den Namen Salucius beigelegt haben sollte. Ob Nr. 29 eine Originalurkunde ist, ersieht man wiederum nicht aus Tola, dagegen hält es schwer, sie von der folgenden gleichfalls auf Benedetta von Cagliari bezüglichen Urkunde Nr. 30 zu trennen, die ihrerseits zu den allergrößten Zweifeln Anlass gibt und die Tola dadurch zu retten sucht, dass er eine falsche Datierung nicht für ausgeschlossen hält. — Um noch einmal die beiden Tanfanischen Urkunden zusammen zu berühren, darf ich nicht vergessen zu bemerken, dass Baudi de Vesme ihnen eine wörtliche Übersetzung beigegeben hat, doch möchte ich sie deshalb aus den dargelegten historischen Gründen, selbst auf die Gefahr hin, mich zu irren, nicht weniger ansechten,

sonst üblichen Verfahren, weder die Pergamentblätter beschreibt, noch angibt, ob sie registriert seien, noch irgendwie nähere Umstände, die zu seinem Funde führten, mitteilt?

denn dieser sonst so verdienstvolle Gelehrte hat sich ja auch durch die carte d'Arborea täuschen lassen.

So scheint es denn, als ob wir aus dem 11. Jahrh. gar keine sardische Urkunde hätten, die anf sicheren Füßen stände und aus der wir eine Vorstellung von dem Zustande der damaligen Sprache gewinnen könnten. Indessen muß noch ein in mehr als einer Hinsicht interessantes Denkmal in Betracht gezogen werden, welches Hofmann entgangen ist, ich meine die Urkunde in griechischen Lettern, welche mir der Kürze halber gestattet sei im Folgenden einfach die griechische zu nennen. Dieselbe befindet sich im Marseiller Archiv von S.-Victor und ist zuerst von Blancard und Wescher in der Bibliothèque de l'école des charles t. 35 (1874) Seite 256-257 publiziert worden mit einem Facsimile, das in etwas verkleinerter Gestalt bei Monaci in seinen Facsimili di antichi monoscritti Nr. 98 wiedergegeben erscheint. Über ihr Alter sind die ersten beiden Herausgeber selber abweichender Meinung, indem Blancard sie in die 2. Hälfte des 12. Jahrhunders setzt, während Wescher geneigt ist, sie dem Ende des 11. zuzuschreiben; Monaci bezeichnet sie in dem Register seiner Facsimili kurzweg als carta sarda del duodecimo secolo, allein Gaston Paris bemerkt neuerdingsi ebenso bestimmt: elle remonte à la fin du 11e siècle. - Es lassen sich bei der Fixierung dieses Denkmals wiederum keine sprachlichen Argumente zur Anwendung bringen, da es an gesichertem Vergleichungsmaterial fehlt, vielmehr werden wir abermals nur mit urkundlichen und historischen Gründen operieren können und müssen deshalb einen Gang wagen in das Labyrinth sardischer Geschichte des 11. und 12. Jahrhunderts. Blancard sagt S. 263: Salucius, Judex von Cagliari (1, 19-20), der die Urkunde ausstellt, kann nicht der Salucius-Constantin sein, welcher am Ende des 11. Jahrhunderts in Cagliari herrschte, weil der Vater dieses Salucius Arzone hiefs, während der Salucius der Urkunde seinen Vater Τρογοδόρη (3) nennt, also der Salucius sein muss, der ca. 1164 gegen den Gemahl seiner Nichte, Pietro, das Judicat von Cagliari usurpierte (Tola, Diz. biogr. I, 241-242; III, 154-155; Blancard l. c., S. 264) und längstens bis zum Jahre 1169 Judex war, wo Pietro wieder als solcher erscheint und sich behauptet (Tola, Cod. dipl. S. 239); dann fährt Blancard fort (S. 264): nous connaisssons trois actes de ce juge: celui que nous étudions et deux chartes sardes en caractères latins, dont l'une,2 conservée dans nos archives, est inédite (S.-Victor, Sardaigne Nr. 58) et l'autre a été éditée dans les Monum. Hist. Patr.;3 aucune n'est datée, mais il est aisé de reconnaître dans le

1 G. Paris, L'altération romane du c latin in dem Annuaire de l'école

pratique des hautes études 1893 S. 31.

<sup>2</sup> Diese Urkunde scheint schwer lesbar zu sein; ich habe trotz wiederholter Bemühungen nicht in den Besitz einer Abschrift derselben gelangen können.

Blancard meint die Urkunde Tola S. 227 Nr. 74; dieselbe wurde zuerst von Spano, Ortografia Sarda II, 89 bekannt gemacht, welcher sagt, sie wäre ein autografo, im Archivio arcivescovile zu Cagliari befindlich.

titre inédit, en langue sarde et caractères latins, un produit de la 2e moitié du 12e siècle et d'en conclure qu'émanant du même prince, nos documents doivent être de la même époque. Selbst wenn nun palaographische Gründe mit Sicherheit das eine unedierte Dokument in die 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts verweisen sollten, so bewiese dies noch nichts für das Alter der griechischen Urkunde, deren Schrift überdies nach Wescher S. 258 sehr wohl dem Ende des 11. Jahrhunderts angehören kann, denn dass unter dem Salucius der letzteren nur der eben erwähnte Salucius II zu verstehen sei, ist noch keineswegs ausgemacht. Was nämlich das erste Argument von Blancard betrifft, so ist zu bemerken, dass Salucius II, was Blancard anzugeben versäumt hat, seinen Vater am Schlusse der Urkunde auch Orzocor nennt¹ (δε πάτςη μέου Ιούδικη Όρτζόκος 29-30), und es ist nicht bekannt, das Marianus - Torchitor, der Vater von Salucius II, sich so genannt hat: obiger Beweisgrund verliert also einigermaßen an Kraft. Hingegen fällt ein anderes Moment, das Blancard anführt, wieder schwerer zu seinen Gunsten ins Gewicht: in der Urkunde wird Georgia als Großmutter des Salucius erwähnt (Γεωργία δε Σετζάλη 11-12), und allerdings unterzeichnet in zwei Dokumenten von 1089 und von ca. 1089 (Tola S. 161 und 162 No. 16 u. 17, vgl. auch Guérard, Cartul. de l'abb. de S.-Victor II No. 1010) Jorgia regina, also offenbar die Frau des voraufgehenden Constantinus rex et judex (= Salucius I), des Grossvaters<sup>2</sup> von Salucius II. Die Deutung aber, welche nun Blancard weiter mit άου μεου Ιούδικι Μαριάνη (16) vornimmt, stößt auf Schwierigkeiten, denn da Marianus nicht der väterliche Großvater von Salucius II sein kann, so soll er derjenige mütterlicherseits sein. indem Preziosa de Lacon, von deren Herkunft wir nichts wissen, möglicherweise die Tochter des Marianus, Judex von Torres, gewesen sei; das letztere ist aber eben reine Supposition, und außerdem sprechen indirekt dagegen die Worte der Urkunde δολλη σέμητα δε καγάλη δε Σίνναη κη φουη δ'άου μεου Ιούδικι Μαριάνη, denn da Salucius eine Schenkung an das Kloster S. Saturn zu Cagliari macht, so kann erstens der geschenkte Bezirk nicht gut im Judikate Torres gelegen haben und zweitens ist es nicht wahrscheinlich, dass Salucius II daselbst etwas von seinem

Constantin - Salucius (= Salucius I) 1089-1103 - Georgia

Marianus - Torchitor 1107—1129 — Preciosa de Lacon

Constantin II 1129—1163 Salucius II (ca. 1164—1169)

Tochter Pietro, Sohn des Gonnario II von Torres 1163 u. 1169.

Wescher hat dies wohl bemerkt (S. 258), ohne dass er jedoch versucht, es mit Z. 2—3 in Einklang zu bringen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zur Übersicht diene folgende kleine Tafel:

vermeintlichen Großvater geerbt haben sollte. Was schließlich Blancard zweifelnd über die in der Urkunde genannte Tochter Έλένη (5) sagt ist garnicht haltbar. — Es handelt sich jetzt darum, zu sehen, ob die Angaben der Urkunde sich nicht besser mit der Annahme vertragen, dass der Salucius der Urkunde identisch sei mit Constantin, dem Grossvater von Salucius II, der sich, wie schon Tola, Dizion. biogr. I, 240 richtig erwähnt und Wescher nicht zu sagen vergisst, auch Salucius de Lacon nannte (Tola S. 161 No. 16). Was in erster Linie die Vorfahren des Constantin-Salucius betrifft, so scheint geringe Klarheit zu herrschen: Tola gibt an Torchitorio I, Onroco oder Orzoco und Arzone (Dizion. biogr. III, 257-258; III, 35-36; I, 94), während Blancard S. 263 sagt, dass Arzone i. J. 1080 bei dem Tode von Torchitor I zur Regierung kam, eine Bemerkung, die mit den beglaubigten Nachrichten nicht zu vereinigen ist. Hält man sich an die Urkunden, so ist sicher, daß ein Judex Torchitorius von 1058 bis mindestens 1066 geherrscht hat (Tola S. 153 No. 7), ferner, dass ein Judex Onroco oder besser Orzocco i. J. 1073, 1074 und 1080 als Judex von Cagliari erscheint (Tola S. 156-157 No. X-XII), endlich dass ca. 1089 von Constantin - Salucius ein Judex Arzo als sein (verstorbener) Vater genannt wird (Tola S. 160 No. 16). Betrachtet man aber die angezogenen Dokumente genauer, so stellt sich als mehr denn wahrscheinlich heraus, dass diese drei Vorgänger des Constantin-Salucius in einen einzigen Judex zusammenfließen, welcher als Torchitore-Orzoccu (Arzo) für dessen Vater gelten darf. In einer Originalurkunde von 1066 nämlich heisst es regnante domnu nostru Torchitori rex Sardiniae de loco Call. una cum uxor sua domina Veri et filio ejus dompno Constantino (Tola S. 153 No. 7) ferner in einer anderen von ca. 1089 Arzo rex et judex kalaritanus cum uxore sua domina Vera et cum Constantino filio suo (Tola S. 160 No. 16), und hinzufügen kann man vielleicht noch die Worte einer dritten undatierten, von Tola auf Torchitor I bezogenen Urkunde (Tola S. 154 No. 8): Trogodori de Ugunali cum mulieri mia donna Verai et cum filiu miu donnu Constantini, denn da das Dokument offenbar eine Abschrift ist, so kann das de Ugunali nach späteren Urkunden, indem Marianus - Torchitor Trogodorius de Gunale genannt wird, übertragen worden sein (Tola S. 201 No. 29; S. 204 No. 35). Aus obigem geht meines Ermessens hervor, dass Torchitore und Arzo ein und dieselbe Person waren, denn es ist nicht glaublich, dass bei zwei zeitlich einander so nahe stehenden Judices die Namen von Frauen und deren ältesten Söhnen zusammen getroffen sein sollten, und was Tola (S. 157 Anm. 7) über einen gewissen Azone äußert, welchen Gregor VII in einem Schreiben an Orzoccu als prudens vir bezeichnet (Tola l. c.), nämlich dass in ihm vielleicht der Nachfolger des Orzoccu zu sehen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In einem Dokumente von 1090 unterzeichnet gleichfalls Vera als Mutter des Constantin (-Salucius) (Tola S, 164 No. 19).

sei, entbehrt durchaus der Wahrscheinlichkeit. Nun ist aber weiter bemerkenswert, dass Torchitore in dem erwähnten Schriftstücke von 1066 unter seinen Söhnen nicht Orzoccu nennt, der, wie wir wissen. doch i. J. 1073 und 1080 Judex war, würde sich indessen leicht erklären, wenn Torchitore selbst auch Orzoccu geheißen hätte,1 und dass das letztere in der That der Fall ist, folgt ja schon aus der Identität von Torchitore und Arzo, welche zeitlich durch Orzocco geschieden sein sollten. Wir erhalten somit drei Namen für ein und denselben Judex, und während ihrer zwei bei den einheimischen Judices gewöhnlich sind, muß ein dritter befremden, allein es ist schwerlich richtig, für das urkundliche Arzo die Form Arzone zu gebrauchen, wie Tola und andere thun, vielmehr liegt es nahe, darin eine Verkürzung aus Arzoccu zu sehen, das seinerseits für Orzoccu steht (z. B. Arzoccu bei Tola S. 198 No. 25), wie Arzocor für Orzocor (Tola S. 177 No. 1), oder anzunehmen, dass dahinter ein q ausgefallen ist, wie bei Tola S. 161 No. 16 auch Arzog. für Arzoccu steht; Orzoccu selbst ist endlich, wie man z. B. aus Tola S. 157 No. 11 (Orcozor = Orzocor) und 12 ersehen kann, nichts weiter als eine Verkürzung von dem so häufigen sardinischen Namen Orzocorre, dessen Etymologie ich freilich nicht anzugeben vermag. - Auf diese Weise erklärt sich also, wenn ich in meinen Ausführungen nicht ganz geirrt habe, der Umstand, das der Salucius der griechischen Urkunde einmal seinen Vater Τρογοτόρη und das andere Mal θρεζόχορ nennen kann, und man wird nicht verkennen, dass hiermit ein erhebliches Moment zu Gunsten von Constatin - Salucius als Aussteller der Urkunde gewonnen ist. Allein es kommen noch andere positivere Beweispunkte hinzu: in Z. 17 der griechischen Urkunde nennt Salucius einen Bruder Tovváon und in dem Schriftstücke von ca. 10893 (Tola S. 161 No. 16) unterzeichnet Gonnar4 als Bruder des Constantin - Salucius, während nicht bekannt ist, dass Salucius II einen Bruder dieses Namens gehabt hat; ferner treten in der griechischen Urkunde (Z. 24-26) neun Zeugen auf δονικέλου Μαριάνη, δ. Όρτζόκορ, δ. Τζέργης λόπου Σαλ[βα]τόρη, δ. Κομητά, δ. Γουνάρη, δ. Πέτρου, δ. Τουρβενί, δ. Μαριάνη, δ. Τρογοτόρη, und mit diesen hat Wescher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Welches der Grundgedanke von Tola in Anm. 10 auf S. 153 ist, vermag ich nicht zu erkennen, denn Tola sieht am Schlusse desselben Orzoccu doch als Sohn des Torchitore an, und ob er nun vom Volke erwählt wurde oder einfach in der Erbfolge succedierte, würde nichts an der auffallenden Thatsache ändern, das Torchitore ihn nicht nennt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch hierfür fehlt es nicht an Parallelen, so nennt ein und derselbe Judex Torchitor - Marianus sich in einer Urkunde von 1107 (Tola S. 178 No. 3) am Anfange nur Torchitor de Lacono, am Schlusse aber sagt er ego Marianus iudex hanc cartam fieri rogavi.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die angegebene zwölfte Indiction fällt in dieses Jahr und daher kann man die Urkunde fast mit Sicherheit, wie Martene und Durand gethan, in das Jahr 1089 setzen.

<sup>4</sup> Dazu stimmt auch ein anderes gleich zu berührendes Dokument von ca. 1080 (Guérard, Cartul, de l'abb. de S. - Victor No. 1010).

in sehr berechtigter Weise die Zeugenreihe am Ende einer anderen Urkunde verglichen, die gleichfalls eine Schenkung von Constantin-Salucius an das Kloster S. Saturn zu Cagliari enthält (Guérard, Cartul. de l'abbaye de S.-Victor II No. 1010 S. 471): domnicel Arsec (= Arsoc = Orsocor), d. Cerchis loco salvatoris, d. Comita, d. Gonnar, d. Petro, d. Turbini, d. Marian, d. Trogotore. 1 Man sieht, dass abgesehen von dem ersten Μαριάνη² eine völlige Correspondenz vorliegt, und da die von Guérard auf ca. 1080 angesetzte Urkunde spätestens vor 1103 (unserer Zeitrechnung) entstanden sein muss, weil dann schon Torbene, der Bruder des Constantin-Salucius, als regierender Judex auftritt, so wird diese Correspondenz von großer Bedeutung für die Datierung des griechischen Dokuments, um so mehr als die meisten der genannten Zeugen sich genauer fixieren lassen. In einem dritten Dokumente nämlich von 1080 (Tola S. 161 Nr. 16) begegnen wiederum, mit Ausnahme von Comita, dieselben Zeugen der griechischen Urkunde in derselben Reihenfolge, ferner, als einer der letzteren, Torbene, sich zum aufgeschwungen hatte, zweimal zum Jahre 1103 Gonari, Petrus, Marianus, Torchitore (Tola S. 177 und 178 Nr. 1 und 2), dann als der rechtmässige Nachfolger Marianus Judex geworden war, z. J. 1107 Zerchis, Comita, Gonnari, Petrus, Torchitor, Marianus (Tola S. 179 Nr. 3), außerdem z. J. 1108 Orthocor, Zerkis, Gonnari, Petrus, Marianus, Torchitor (Tola S. 182 Nr. 6), weiterhin in zwei Dokumenten von 1112 Comita, Gonnari, Petro, Durbini (= Torbene) (Tola S. 182 Nr. 7) und endlich in einer Urkunde, die vermutlich aus dem lahre 1110 herrührt, Comita, Gonnari, Zerchis, Arzoccu (Tola S. 100 Nr. 25). Diese Zeugen waren fasst alle, mit Ausnahme des ersten Marianus der griechischen Urkunde, Brüder des Constantin-Salucius, wie man am deutlichsten aus Tola S. 161 Nr. 16, 182 Nr. 7, 183 Nr. 8 ersieht, zum Teil wahrscheinlich von Concubinen<sup>3</sup> des Torchitore - Arzoccu stammend, und Niemand wird

<sup>1</sup> Es folgt noch Cerchif de Gonal, der, wie Wescher gesehen hat, dem Τζέργης δε Γουνάλη der griechischen Urkunde (Z. 15—16) entspricht und endlich Trogoton de Rou und Constantin de Rou, von denen der letztere vermutlich in dem Constantin de Roccu von 1089 und dem Constantin de Rovo von 1104 wiederzuerkennen ist (Tola S. 162 No. 17 u. S. 178 No. 1 u. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dass dieser Marianus, offenbar der Sohn des Constantin-Salucius, hier sehlt, erklärt sich wahrscheinlich daraus, dass er schon am Ansange der Urkunde genannt wird, während er allerdings in dem Dokumente von 1089 (Tola S. 161) sowohl Eingangs (Marinus) als auch am Ende unter den Zeugen erscheint; dass in der griechisehen Urkunde noch einmal als vorletzter Zeuge ein Μαριώνη austritt, beruht auf keinem Irrtume, es ist, wie wir gleich sehen werden, ein Bruder von Constantin-Salucius, und dies ist, nebenbei bemerkt, eine weitere Stütze sür die von uns oben versochtene Identität von Torchitore I und Arzo, denn in dem Dokumente von 1066 nennt Torchitore außer Constantin (am Ansange) einen Sohn von sich Marianus (Tola S. 154 Nr. 7).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Man beachte die Worte in einem Schreiben des Constantin - Salucius (Tola S. 164 Nr. 20) omnes pessimas consuetudines antecessorum meorum et aliorun principum Sardinae, scilicet concubinarum etc., vgl. Tola S. 164 Ann. 4.

nunmehr glauben, dass auch Salucius II zufällig eine solche Zahl gleichnamiger naher Verwandter, von denen uns nur nichts bekannt wäre, gehabt haben sollte, oder dass ein halbes Jahrhundert später eine fast gleiche Zahl anderer hochgestellter Persönlichkeiten gleichen Namens in gleicher Reihenfolge ein Schriftstück unterzeichnet hätten.

Ich komme also zu dem Ergebnisse, dass die griechische Urkunde in die Regierungszeit des Constantin-Salucius fallen muß, und da das Kloster S. Saturn in Cagliari erst i. J. 1089 gegründet wurde (Tola S. 161 Nr. 17), Consantin-Salucius aber längstens bis zum Mai 1103 Judex war, so muß dieselbe innerhalb dieser Zeit (1089—1103) abgefast worden sein.

Dieses so gewonnene Resultat erweist sich als recht fruchtbar, zunächst in historischer Beziehung, indem kaum, wie man bisher annehmen mußte, Torchitore I der älteste Judex von Cagliari gewesen sein kann, sondern sehr wahrscheinlich ihm vorauf als Großvater des Constantin-Salucius ein Judex Marianus gegangen ist,<sup>2</sup> der bis zum Jahre 1058 geherrscht hat. Auch ist dies garnicht überraschend, wenn man berücksichtigt, daß der Judex von Torres, Bareso, welcher zum Jahre 1063 genannt wird, schon drei Vorgänger gehabt hatte: Comita, Orgodorius, Andreas Tanca, s. A. Dove, De Sardinia insula S. 77. So dürsen wir, meine ich, folgende Reihenfolge der ersten uns bekannten Judices von Cagliari annehmen: Marianus (vermutlich vermählt mit Georgia von Setsale),

mit Georgia).

Allein was unserer Urkunde einen so besonderen Wert verleiht, ist der Umstand, daß sie als das älteste Denkmal des Sardinischen gelten muß, dessen Echtheit anzufechten nicht der geringste Grund vorliegt. Die Folgerungen, die sich an sie und ihre Sprache knüpfen lassen, sind mannigfacher Art, und wir müssen bei ihnen etwas länger verweilen. — Da die Urkunde offenbar in Cagliari ausgestellt ist, so ergibt sich zuvörderst für den südlichen Teil der Insel, daß daselbst das Latein der ersten Eroberer Sar-

Torchitore - Arzoccu (verm. mit Vera), Constantin-Salucius (verm.

¹ Die von Blancard S. 265 versuchte Deutung des Λόλlας lούδικη (Z. 22) auf Andreas Doria kann daher nicht richtig sein, da derselbe ca. ein Jahrhundert später gelebt hat (Tola S. 259 Anm. 2); zu der für mich nicht recht klaren Stelle bemerke ich, daß Dolia ein Ort und Bischoßsitz im Judicate Cagliari war (Tola S. 161 Nr. 16; S. 182 Nr. 7). — Was noch die Z. 5 genannte Tochter Helene betrifft, so würde zeitlich zu ihr wohl stimmen die Helene de Lacon, Gemahlin eines turritanischen Magnaten Gonnarius, welche zu den Jahren 1120 und 1121 begegnet, und zwar mit zwei erwachsenen Töchtern Vera (vgl. den Namen Vera der Mutter des Constantin-Salucius) und Susanna (Tola S. 201 Nr. 30, S. 203—4 Nr. 34), falls der Wortlaut προ ἀνημα δε φίλια μία δόννα Ἑλένη(5) überhaupt darauf schließen läfst, daß sie damals noch lebte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Man vergleiche dazu die Thatsache, dass Constantin - Salucius von von seinen antecessores spricht (Tola S. 164 Nr. 20), desgleichen dass Torchitore - Arzoccu i. J. 1066 einen Oheim erwähnt (Tola S. 154 Nr. 7), und was die in der letzteren Urkunde auf Torchitore bezüglichen Worte rex a Deo electus vel coronatus anlangt, so verweise ich auf die Anmerkung I von Tola.

diniens spätestens um die Mitte des 11. Jahrhunderts so weit umgestaltet war, dass man ihm einen besonderen Namen "Sardisch" erteilen darf. Da ferner durch einen glücklichen Zufall griechische Lettern1 zur Anwendung gekommen sind, so erhalten wir einen nicht zu entkräftenden Beweis dafür, dass lat. c vor e und i, falls kein weiterer Vocal folgte, damals noch den gutturalen Laut bewahrt hatte, oder, richtiger mit G. Paris gesagt, präpalatale Explosiva, wie noch heute im Logudoresischen, geblieben war: regelmäßig nămlich erscheint im obigen Falle ein z, während ebenso regelmässig für den Laut & ein τζ eintritt,2 z. B. loύδικι (3), ακίλας (4). δονικέλου (13) etc., dagegen αμάντζα (19), σερβήτζιο (21), φά τζαντα = φατζαντα (= faciant) (29) etc. Es ist bekannt, dass Ascoli im 2. Bande des Archivio glottologico S. 144 glaubhaft zu machen gesucht hat, dass die eben erwähnte präpalatale Explosiva im Sardischen nicht den erhaltenen lateinischen Laut darstelle, sondern erst eine posteriore Entwickelung sei, eine Ansicht, die er noch einmal im Archivio glottolog. VIII, 108 aussprach. Gegen dieselbe sind G. Hofmann, Logudor, und Campidanes. Mundart S. 76 und Meyer-Lübke im Litteraturblatt VII Sp. 70 mit Recht aufgetreten, und ich habe ihren Ausführungen nur hinzuzufügen, dass das nicht einmal parallele posca, auf welches unter anderem Ascoli sich stützt und das aus postea (postja, posta) geflossen sein soll, meines Wissens in keiner sardischen Urkunde des 11.-13. Jahrhunderts begegnet und dass es schon deshalb bedenklich ist, es heranzuziehen. Auch Gustav Meyer (Gröber's Grundriss I, 805 Nr. 5) stimmt Ascoli nicht bei, und zuletzt hat G. Paris auf das Unwahrscheinliche seiner These hingewiesen (Annuaire de l'éc. d. haut étud. 1893 S. 30—31); in der That lässt die griechische Urkunde dieselbe als nicht länger haltbar erscheinen, denn wie soll man glauben, angenommen auch, der lat. k-Laut hätte sich im Sardischen, wie sonst, zu kj, tj, ć weiter entwickelt, dass dieses ć mit einem an sich wenig wahrscheinlichen Übergange schon vor dem Ende des 11. Jahrhunderts consequent zu dem k-Laute zurückgekehrt wäre? Wie mich Meyer-Lübke freundlichst aufmerksam gemacht hat, hält Ascoli auch jetzt noch an seiner alten Annahme fest, s. Arch. glott. XIII (1893) S. 286 Anm. Eine Modifikation dieser von G. Paris mit Recht als hardie bezeichneten Meinung, wie sie Schuchardt, nach Ltrbl. XIV (1893) Sp. 362 zu urteilen,

¹ Die Gründung des Klosters S. Saturn in Cagliari war ein Werk Richard's, des Abtes der Benedictinerabtei S. - Victor zu Marseille, und daher kann man angesichts der griechischen Buchstaben vermuten, daſs ein Benedictinermönch und nicht ein Schreiber des Constantin-Salucius die Urkunde geschrieben habe, um so mehr, als am Schlusse derselben die grammatisch richtige griechische Form γένοιτο steht. I. J. 1089 z. B. hatte Richard zwei Mönche Bernard und Hugo nach Cagliari geschickt, und von ihnen heiſst es am Ende des oft angeführten Dokumentes (Tola S. 162 N. 17) Bernardus et Ugo, monachi Massilienses domino abbate Richardo, vice sua, huismodi donationis cartam a superiori rege receperunt et fideliter interfuerunt.

² G. Paris im Annuaire de l'école des hautes études 1893, S. 31.

zu bevorzugen scheint, dass nämlich einst überall lat. c wie cj gesprochen wurde und dass dann ein paar Mundarten dies cj in c zurückbildeten, könnte erst dann vielleicht auf Beifall rechnen, wenn nachgewiesen oder doch wahrscheinlich gemacht würde, dass das Latein auf der Insel Sardinien dieselben Entwickelungsphasen wie das Latein auf dem Continente durchgemacht haben müsse. Inzwischen bleibt vollkommen zu Recht bestehen, was schon Diez, Gram. 4 I, 254, Gröber in Wölfflin's Archiv I, 211 und Meyer-Lübke, Gram. d. roman. Spr. I, 318 gesagt haben. — Nach einer dritten Richtung hin ist unsere Urkunde von höchstem Interesse, indem man annehmen darf, dass wir in ihrer Sprache das Campidanesische der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts vor uns haben. Dies wird durch die Wahrnehmung gewisser Erscheinungen bestätigt, die noch heute für den südlichen Dialekt ganz characteristisch sind, die man bis jetzt auf Rechnung einer späteren Entwickelung des Campidanesischen setzte, die sich hier aber schon ziemlich ausgebildet vorfinden: es ist die Neigung zu i und u in unbetonten Endsilben und die Paragoge von a und i. Hofmann S. 4 meinte, dass für den campidanesischen Dialekt so gut wie gar keine authentischen Texte vorhanden wären, allein einmal haben wir eben die griechische Urkunde, und dann bekommen wir durch sie ein gewisses Criterium in die Hand zur Beurteilung anderer campidanesischer Dokumente, freilich nur ein gewisses, denn da sich dort intervocales t durchgehends erhalten zeigt, so wird man zwar nicht fehl gehen, wenn man die Sprache einer Papierurkunde (Tola S. 154 Nr. 8), deren Inhalt sich auf das 11. Jahrhundert bezieht, einer späteren Zeit zuweist, wie wir denn andererseits, abweichend von Hofmann, kalaritanische Schriftstücke nicht ansechten dürfen bloss weil sie Endungs - i statt e und Vocalparagoge zeigen; aber ein wenig zweifelhalt ist es schon, wie man sich zu einem Dokumente aus den sechziger Jahren des 12. Jahrhunderts (Spano, Ortogr. sarda II, 89; Tola S. 227 Nr. 74) stellen soll: hier liegen drei Beispiele für Erweichung von intervocalem t vor (semidas, curadoria, Salbadori), indessen kann sich diese Entwickelung im Laufe von ca. 70 Jahren vollzogen haben, und wir wissen nicht, ob daneben nicht noch t bestand; ebenso deuten andere Momente wie donigellu, judigi gegenüber δονικέλου, ໄούδικι der griechischen Urkunde auf reguläre Weiterbildung hin, vgl. auch einmaliges φάγερε (23) daselbst. Da also bei dieser Urkunde, nach dem griechischen Dokumente zu urteilen, direkte sprachliche Bedenken nicht vorliegen, und da sie nach Spano sich als Original im Archivio arcivescovile zu Cagliari befindet, so dürfen wir ihre Sprache mit einigem Rechte als dem 12. Jahrhundert angehörig betrachten und sie wenigstens zum Vergleiche heranziehen, indem wir die Prüfung von einigen anderen bei Tola abgedruckten campidanesischen Urkunden, die in das 12. Jahrhundert fallen sollen, demjenigen überlassen, der die ältesten sardischen Sprachdenkmäler kritisch herauszugeben beabsichtigt.

Um nun eine wenn auch notwendigerweise nur unvollkommene

Vorstellung davon zu gewinnen, in wie weit das Campidanesiche des 11. und 12. Jahrhunderts sich von der in den übrigen Teilen Sardiniens gesprochenen Sprache entfernte, müssen wir fragen, auf welche Schriftstücke man sich denn für das Sardische des Centrums und des Nordens der Insel stützen darf. - Was zunächst das Judicat Gallura betrifft, so kommt in erster Linie eine vom Jahre 1173 datierte unverdächtige Originalurkunde in Betracht, in welcher Barison, Judex von Gallura eine Schenkung macht; dieselbe ist zuletzt von Stengel in der Rivista di filologia romanza I, 53 publiziert und hiernach wenig genau1 von Monaci in seiner Crestomazia italiana S. 10-11 abgedruckt worden. An der Echtheit eines anderen Schriftstückes (Tola S. 244 Nr. 101), das zum Teil eine Erneuerungsurkunde desselben Judex von Gallura darstellt, braucht man nicht zu zweifeln, allein es ist, wie es im Drucke vorliegt, sprachlich nicht zu verwerten, wahrscheinlich nicht, weil die Sprache, wie Tronci und der nach ihm abdruckende Tola sagen, an sich eine barbarische ist, sondern weil vermutlich Tronci es auf barbarische Weise verlesen hat,2 wie er es mit der eben erwähnten Urkunde von 1173 that, welche erst durch Stengel brauchbar geworden ist. - Von turritanischen Urkunden des 12. Jahrhunderts möchte ich ein Fragment voranstellen, dass Tola als in seinem Besitze befindlich bezeichnete, und das er zuerst bekannt gab im Dizion. biograf. III, 228-9, dann im Cod. dipl. Sard. S. 217 Nr. 58. Eine Abtissin Massimilla und Atto, Erzbischof von Torres, bringen eine Streitsache vor Gonnarius, Judex von Torres; Atto ist von Gams z. J. 1147 belegt, und da der Vater des Gonnarius i. J. 1127 starb und wir von ihm seibst zum letzten Male z. J. 1153 hören, so sind die zeitlichen Grenzen einigermaßen gegeben. Vielleicht könnte man noch zwei denselben Gonnarius betreffenden Dokumente vom Jahre 1153 hierher ziehen (Tola S. 218 Nr. 59 und 60), doch hat Tola offenbar die in Monte Cassino befindlichen Originale nicht selber eingesehen, und es erscheint mir fraglich, ob ein Philologe sich auf die Lesung von Gattola allein, der sie zuerst publizierte, stützen darf.3 Ich beschränke mich daher auf das erstgenannte Dokument. Dasselbe ist zwar kurz, aber es lässt, verglichen mit der galluresischen Urkunde von 1173, mit hinreichender Deutlich-

Lies Jouanne sur Joanne (Z. 5), Lussuriu sur Lusuriu (Z. 15), sanctu s. sancto (Z. 15), Comita s. Gomita (Z. 21), servu s. servo (Z. 28), natu s. nata (Z. 30), cunventu s. cunventu und streiche das de dahinter (Z. 31), sanctu s. santu (Z. 32), Comita s. Comia (Z. 35), Viviano s. Vivianu (Z. 36); schiebe ein hinter Surake (Z. 16): e a sancta Maria de Surake, hinter dem zweiten preite (Z. 21): petru, hinter dem zweiten e (Z. 38): furato seuata... e de servos de rengno petro dolmos e traveso kittholie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine ähnliche Vermutung hege ich betreffs einer auf Constantin, Judex von Gallura und Vorgänger des Barison bezüglichen Urkunde, welche Tola S. 225 Nr. 72 gleichfalls nach Tronci abdruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In noch höherem Masse glaube ich, dass eine dritte von Gattola publicierte turritanische Urkunde (Tola S. 240 Nr. 97) nur mit großer Vorsicht zu gebrauchen ist.

keit die Übereinstimmung in der Sprache erkennen, und gestattet so den ziemlich sicheren Schlus, das das Altlogudoresische den ganzen Norden und den größten Teil des Ostens der Insel einnahm. — Was schließlich sardische Urkunden des 12. Jahrhunderts aus dem Judicate Arborea<sup>1</sup> angeht, so kann man meines Erachtens zwei Schriftstücke, die von den Jahren 1185 und 1195 datiert sind und welche Originale zu sein scheinen (Tola S. 254 Nr. 113; S. 278 Nr. 143), als benutzbar ansehen, während ich eine andere Urkunde von 1165 (Tola S. 232 Nr. 80) ausgeschlossen wissen möchte, da sie nur in einer Abschrift vorliegt, die erst im 15. Jahrhundert von Gregorio, Bischof von Oristano, beglaubigt wurde, und da ihre Sprache im Vergleiche mit derjenigen von Nr. 113 und 143 ziemlich stark entstellt erscheint.

Halten wir nunmehr die oben aufgeführten Dokumente neben die griechische Urkunde, so fällt sogleich bei den unbetonten nachtonigen Vocalen als unterscheidend in der letzteren das schon berührte Eintreten von u und i für lat. o und e auf: so liesst man im Acc. Plur. φίλιους, μίους, σοῦους, σάντους, σέρβους, ἀπόστο-2000, während der Norden stets lat. o festgehalten hat. Dass wir es hier nicht bloss mit einer graphischen Ungenauigkeit zu thun haben, lehrt uns der Umstand, dass die campidanesische Urkunde des 12. Jahrhunderts (s. oben) gleichfalls im Acc. Plur. annus, bonus, serbus, porcus, testimonius zeigt, und dass die Neigung zu den extremen Vocalen im Neucampidanesischen ja ganz herrschend ist. Am Ende der Wörter ist lat. ο noch erhalten (ἄπω (ἄπο) = ich habe, πάρτζω = ich teile), aber Schreibungen wie φίλιο, σαλτο, χάστρω, σπήριτο, wo man u erwarten muss, scheinen mir Zeichen für schon beginnendes Schwanken zu sein, zu welcher Annahme dreimaliges apu neben einmaligem apo in der Urkunde des 12. Jahrhunderts stimmt. - Nachtoniges i tritt nur am Ende hervor, also παρτζόνες, φράτες, aber Ιούδικι, καστικάρη, τραγιτόρη, πάτρη, σόρτη - η und ι werden promiscue zur Bezeichnung des i-Lautes gebraucht - neben άντε. νατάλε, παρτζόνε, φράττε, πάτρε etc. Hierzu stimmt wiederum sehr gut die Urkunde des 12. Jahrhunderts, welche schon abis = Bienen, masonis, parentis und fast immer : am Ende zeigt, das im Neucampidaneschen ebenso ausnahmslos steht, wie im Alt- und Neulogudoresischen e.

Die griechische Urkunde bietet eine weitere Erscheinung dar, in welcher wir ebenfalls eine Abweichung von der Sprache des Nordens erblicken dürfen, ich meine die Vocalparagoge. Die logudoresischen Urkunden bieten, so weit ich sehe, kein sicheres Beispiel hierfür dar (das naraitimi = naraiti mi(?) der Massimilla-Urkunde ist mir schon deshalb zweifelhaft, weil überhaupt die ganze

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Für die politische Geographie Sardiniens im Mittelalter verweise ich auf die betreffende Karte von Italien bei Spruner-Menke. Für die heutigen Dialektgrenzen sehe man die Karte bei Spano, Ortografia sarda so wie diejenige in Gröber's Grundrifs Bd. I.

Stelle nicht durchsichtig ist), und erst in den Statuten von Sassari begegnen zwei Fälle von paragogischem e (Hofmann S. 56): dave und inoche. Antreten von a zeigt sich zuächst in  $\alpha \beta \alpha < ab$  (27), neben  $\alpha\beta$  (11) vor Vocal, und in sechsmaligem  $\delta\alpha\beta\alpha^2$  (10, 24) < de ab; weiterhin in zweimaligem σίαντα (21, 22) < siant, in φάτζαντα<sup>3</sup> < faciant (20), ἄπατα < habeat (27) und ατα⁴ < habet (26). Diese a-Paragoge in Verbalformen erscheint auch vor folgendem Vocal (σίαντα ην μάνους; ἄπατα άνάθεμα; λατα (= l'ata) ήνβέρτερε), während sie im Neucampidanesischen nach Porru (Hofmann S. 57) nur eintritt vor Pause oder Consonant und fest ist nur in siasta, apanta und in dem eigentümlichen Mischtempus. In der anderen allerdings weit kürzeren campidanesischen Urkunde (12. Jahrh.) begegnet nur apada neben apat. — U-Paragoge treffen wir in σούντου (14, 15) an, einmal vor Vocal und einmal vor Consonant; heute lautet die Form sunti, aber Hofmann supponierte S. 57 ganz richtig die Existenz eines ehemaligen suntu, indem eben in der Conjugation immer der Vocal der Endsilbe nachgeschlagen wird.5 Denselben Vorgang kann man bei der i-Paragoge beobachten, die sich gleichfalls schon in der griechischen Urkunde findet, und zwar nur vor Consonant: so zweimaliges pounti < fuit (8, 20) neben  $\varphi vv\tau$  (30) vor Consonant,  $\delta \dot{\epsilon} \delta \eta \tau \iota < dedit$  (2) neben  $\delta \dot{\epsilon} \eta \tau < dedit$  (17) vor Vocal, auch  $\dot{\alpha} \tau \eta < habet$  (22-23) an der Stelle κη λάτη (= l'ati) καστικαρη (bei κη beginnt ein neuer Satz) möchte ich hierher ziehen, indem mir diese Form die Existenz von \*aeti<sup>8</sup> neben ursprünglichem äet (22) vorauszusetzen scheint, während andererseits  $\alpha \tau \alpha$  (26) auf ein \*at schließen läßt, indem das unbetonte e frühzeitig fiel und a-Paragoge eintreten konnte. Es scheint sogar, dass weiterhin, doch wohl infolge von Übertragung, ein i sich in der griechischen Urkunde auch da einstellt, wo das Wort schon auf einen Vocal ausgeht, wenigstens sehe ich nicht, wie wan das σεδεη an der Stelle προ σεδεη σάντα δε αλησια (32-33) anders auffassen soll; dazu würde denn gut das illoi der

<sup>2</sup> Hofmann S. 56 bestritt, dass daba in authentischen Urkunden vorkomme, indem er offenbar die campidanesische Urkunde des 12. Jahrhunderts, wo es gleichfalls begegnet, wegen der Tenuiserweichung (kein zureichender

Das α ist hier nicht etwa Präposition.

nesischen dieses e am Ende zu i.

<sup>1</sup> Was chena, fina, senza betrifft, die Hofmann S. 56 aus Statuten aufführt, so hat bei den ersten Wörtern ein lat. Vocal am Ende zu Grunde gelegen, und von senza sagt Hofmann S. 17 selber, dass es vom Continente herübergekommen zu sein scheint.

Grund, s. oben) ausschloß.  $^3$  Daßs so das  $\varphi lpha'$   $\tau \zeta lpha' au lpha'$  der Urkunde zu verstehen sei, ist mir wegen der Verbindung mit μίσσας nicht zweiselhaft, und ich vermute, dass man für das folgende σουας: δουας zu lesen hat, so dass es heisst "und sie sollen zwei Messen lesen".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Auch im Logudoresischen herrscht nach Spano in der Rede des Volkes das Bestreben, in der 3 Pers. Plur. (nach Abwerfung des t) den der Endung voraufgehenden Vocal anzufügen, s. Hofmann S. 58.

<sup>6</sup> Wenn der nachgeschlagene Vocal ein e ist, so wird im Campida-

anderen campidanesischen Urkunde (12. Jahrh.) passen, das den Sinn von "dort" haben muss und mit dem oberitalienischen inlo (illoga) < illoco identisch sein dürfte, sowie auch proi daselbst an der Stelle proisindi! apada, das ich als proi s'indi apada verstehe = "es möge davon Vorteil haben" wenngleich die Auffassung, dass hier i am Ende für lat. e (prode) stehe, wohl möglich ist; auch sei an die Paragoge in a tui im heutigen campidanesischen Personalpronomen erinnert, vgl. neulogudor. a mie, a tie. - Bei den eben dargelegten Divergenzen zwischen Süden und Norden ist das Gebiet des Judicates Arborea, welches die Mitte der Insel einnahm, nach den beiden oben angezogenen Urkunden zu urteilen, zum Norden zu rechnen; die Sprache der letzteren erscheint überhaupt als vorzugsweise logudoresisch, doch ist, wie wir nachher sehen werden. nicht zu verkennen, dass sie gewisse Wandlungen zusammen mit dem Campidanesischen früher als das Logudoresische in Torres und Gallura durchgemacht hat, und es ist verständlich, dass heute ein nicht unbeträchtlicher südlicher Teil des früheren Arborea, nach Spano zu urteilen, zum campidanesischen Sprachgebiete gehört.

Werfen wir jetzt einen Blick, wiederum an der Hand der Urkunden, auf die Consonantenverhältnisse im Süden und Norden während des 11. und 12. Jahrhunderts. Wir sahen schon, das lat. c vor e und i ohne darauf folgenden Vocal auf ganz Sardinien als k-Laut gesprochen wurde, und das dies auch im 12. Jahrhundert am Anfange der Wörter im Süden geschah, darauf deutet indirekt dreimaliges ankillas2 in der mehrfach erwähnten Urkunde. Intervocal allerdings zeigt sich schon einmal g in φάγερε<sup>3</sup> des griechischen Dokumentes (23) und im 12. Jahrhundert in donigellu und judigi, ebenso in der einen Urkunde aus Arborea (Tola S. 278 Nr. 143) in fagere, fegi, iagit (= iacet) neben judice (c = k), während im Logudoresischen erst die Statuten ganz vereinzelte Fälle hiervon aufweisen und ein wirkliches Schwanken erst am Ende des 14. Jahrhunderts bemerkbar wird (Hofmann S. 85). Bekanntlich ist der Herrschaftsbereich des k-Lautes seitdem beträchtlich eingeengt worden, indem das Logudoresische den ganzen Nordrand der Insel mit Sassari an einen Mischdialekt, das Galluresische,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich sehe nicht, warum Tola S. 227, der doch nur nach Spano abdruckt, in *pro kindi* ändert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andere Wörter, welche als Beispiele dienen können, begegnen daselbst nicht.

<sup>3</sup> So erklärt sich wohl, wie schon um die Mitte des 12. Jahrhunderts im Süden unter Fall des posterioren g der Infinitiv fairi (in affairi = a fairi) lauten konnte, und vermutlich sind in dieselbe Linie zu stellen oben erwähntes illoi < \*illoco (decomponiert aus illico, s. Gröber in Wölfiln's Archiv III, 265), \*illogo \*illoo, illô + i, dreimaliges δομεστια der griechischen Urkunde (10, 12, 14) nebst einmaligem domestia des 12. Jahrhunderts < domestica (s. die Sacherklärung bei Tola, Cod. dipl. S. 189 Anm. 2.), vgl. logu und domestiga in den beiden Urkunden aus Arborea und außerdem ein paar neucampidanesische Proparoxytona bei Hoſman S. 86, unter ihnen pertia < pertica, woſūr Hoſmann S. 64 auch die Form pertiga angibt, vgl. Guarnerio in Romania XX, 66 Anm. 1.

verlor, wo sich é und z zeigt, und indem es die Stadt Alghero (Salighera) an das Catalanische abgab; im Süden hat sich der k-Laut entweder spontan zu é weiter entwickelt, wie dies früher in den anderen romanischen Sprachen geschah, oder er wurde was im Hinblicke auf den regen Verkehr zwischen Cagliari und dem Festlande wahrscheinlich ist - durch das italienische é verdrängt. So hat sich denn die präpalatale Explosiva nur in dem heutigen Centrum der Insel am Anfange und in der Mitte nach Consonant erhalten (intervocal zu g geworden), und so zeigt sich hier, wie G. Paris bemerkt, der lateinische Laut nach mehr denn 2000 Jahren intakt bewahrt. - Es fragt sich weiterhin, wie lat. cz, ce im 11. und 12. Jahrhundert auf Sardinien gelautet hat. Bezüglich des Südens kann es kaum zweifelhaft sein, dass hier ebenso wie für lat. ti, te ein z-Laut vorgelegen hat; allerdings kommt in der griechischen Urkunde nur φάτζαντα (29) als einziges, wie mir scheint, sicheres Beispiel in Betracht, aber auch das Dokument des 12. Jahrhunderts zeigt fazzu < facio, und ebenso bringen die beiden Urkunden aus Arborea wiederholt fazo. Für das Logudoresische liegt die Sache schwieriger, und Hofmann ist vorsichtig gewesen, wenn er sagt, dass sich der Lautwert von th in den Statuten nicht bestimmen lasse (S. 43). Merkwürdig ist, dass schon die Urkunden das th aufweisen, namentlich diejenige von 1173, in welcher man zwar Simplichi (Z. 3 und 12) liest, das doch wohl = Simplicium sein soll, aber auch fatho < facio entdeckt an der Stelle ki la fatho custa carta<sup>2</sup> (Z. 2), und wenn man Z. 18 die Schreibung eclethia sieht, so sollte man meinen, dass the doch eine Art ts- oder s-Laut habe bezeichnen sollen; ebenso findet man zweimaliges fatho in der vielleicht benutzbaren Urkunde von 1153 (Tola S. 218 Nr. 60) und auch in einer anderen aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts (Tola S. 318 Nr. 20), die ich hier nur ausnahmsweise erwähne, so daß man das facho in der zweiten Urkunde von 1153 fast für verlesen ansehen möchte. Wenn wir nur, wie man sieht fatho vorbringen, so liegt das daran, dass die Urkunden des 12. Jahrhunderts, welche wir als vertrauenswert aufgeführt haben, kein anderes Wort gewähren, das als Beispiel dienen könnte. Diesem fatho nun und der etwaigen Annahme eines z-Lautes steht die Thatsache gegenüber, dass im heutigen Logudoresisch für cz ebenso wie für tz ein t, beziehentlich tt steht, und daher ist Meyer-Lübke (Litteraturblatt VII, 70) der Meinung, dass man fakio und fakiam gesprochen habe, indem fakio zu fattio werden und dann der j-Laut fallen konnte. In der That wäre ein Übergang von fazzo zu fatto schwer. verständlich. Vielleicht aber war in diesem Punkte die Sprache selbst zu keinem consequenten Entscheide gelangt, denn unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das 21 am Ende von Eigennamen fällt nicht selten bei voraufgehenlem i.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ki l'a fatho c. c. bei Monaci ist wohl nur ein Druckfehler; sehr häufig wird im Sardischen auf ein folgendes Objekt mit einem Pronomen im Voraus hingewiesen.

den logudorisischen Wörtern mit z, zz, welche Hofmann S. 44—45 als Lehnwörter aufführt, finden sich mehrere, wie brazzu, terzu, cazzare, welche man sich schwer entschließen kann als Lehnwörter anzusehen. Es scheint mir also, auch ohne daß ich die Gründe zur Spaltung angeben kann, nicht ganz ausgeschlossen, daß cz bald, den k-Laut bewahrend, über tj zu t, tt fortschritt, bald frühe zu z, zz wurde, ebenso wie tż bald, den t-Laut bewahrend, t, tt werden, bald sich frühe zu z, zz wandeln konnte; in beiden für cz und tż in Betracht kommenden Fällen wäre dann th eine graphische Darstellung für den tj-Laut.

In der Behandlung der Dentalen gehen ursprünglich Süden und Norden zusammen: intervocales t ist in dem griechischen Dokumente und in den logudoresischen Urkunden des 12. Jahrhunderts erhalten,1 aber der Umstand, dass sich in den Statuten nur einmal d findet, involviert nicht, dass im Süden die Erweichung nicht schon im 12. Jahrhundert statt gefunden haben kann. In der That zeigt die campidanesische Urkunde in der Mitte des 12. Jahrhunderts schon curadoria, Salbadori, semidas, und dazu stimmen sehr gut die beiden Schriftstücke aus Arborea von 1185 und 1195 mit durchaus überwiegendem d.2 Immerhin hat Hofmann S. 8 Recht, wenn er eine campidanesische Papierurkunde (Tola S. 154 Nr. 8), deren Inhalt sich allerdings auf das 11. Jahrhundert bezieht, wegen darin begegnender Dentalerweichung von einer sprachlichen Verwertung ausschloß. Auslautendes t kann frühzeitig im Süden und Norden vor Consonanten fallen, so in  $\varphi ov\eta < fuit$  (16) und  $\delta \varepsilon \pi ov\varsigma < d\varepsilon$ post (31-32) und in der Massimilla-Urkunde zweimal in furun < fuerunt (einmal vor Pause); in den Statuten fällt es zuweilen vor folgendem s des enclitischen Pronomens si (Hofmann S. 106), und auch dies findet seine Parallele schon in dem griechischen Dokumente: ἄπασίνδε πρόδε σάντου Σατούρνου (20) = apat s'inde prode s. S. = es möge davon Vorteil haben etc. - Intervocales d kann gleichfalls frühe im Süden und Norden fallen, so zeigt schon die griechische Urkunde  $\delta \dot{\epsilon} \eta \tau \leq dedit$  (17) neben  $\delta \dot{\epsilon} \delta \eta \tau \iota$  (2), die Massimilla - Urkunde deit und diejenige von 1173 deimus, womit ganz das Verhalten der Statuten im Einklange steht (Hofmann S. 108), einmal ist es in der griechischen Urkunde durch y wiedergegeben in τραγιτόρη (28). — Also stimmen Norden und Süden bezüglich des auslautenden t und des intervocalen d überein, und das Gleiche gilt im Ganzen von der Behandlung der Labialen; besonders erwähnt sei hier nur, dass vi sich zu p verhärtet zeigt in  $\alpha \pi \alpha$  (II) < avia (vgl. neucampid. aba), dass es nach r schon in

¹ Dies bezieht sich auch auf das sekundär intervocale t in  $\varphi\varrho\alpha\tau\epsilon\varsigma$  (12) ( $\varphi\varrho\alpha\tau\tau\epsilon$  17), wozu, nebenbei bemerkt, das zweimalige frade in der vor 1085 allen sollenden Urkunde bei Monaci S. 5 (s. oben) wenig stimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine solche Erweichung trifft auch das durch Vocalparagoge intervocal gewordene t: so ist φοίητι in der griechischen Urkunde (8, 20) die Vorstufe zu dem heutigem fudi.

der griechischen Urkunde als gi erscheint: 'oyiólac¹ (14-15) < \*arviolas = Fluren, vgl. neucampid. argola und neulogud. arzola (Hofmann S. 72), und dass batuker < adducere in der Massimilla-Urkunde schon die Möglichkeit eines frühen Falles von anlautendem b vor Vocal im Norden voraussetzt, vgl. heutiges oe für boe, arba für barba und daher bessire, bocchire, so wie weiter benuju, benneru etc. (Hofmann S. 113, 119, 95; Meyer-Lübke im Lirbl. VII Sp. 70).

Fassen wir kurz das Ergebniss der letzten Abschnitte zusammen. Der Hauptunterschied zwischen der Sprache des Südens und der des Nordens im 11.-12. Jahrhundert wird, so weit wir nach den Urkunden urteilen dürfen, gebildet durch die schon am Ende des 11. Jahrhunderts hervortretende Neigung des Südens für die Vocalparagoge und für die extremen Vocale u und i in der unbetonten nachtonigen Silbe, mögen sie vor Consonant oder unmittelbar am Ende stehen. Vielleicht haben auch lat. ci und ti verschieden gelautet. Außerdem tritt die Erweichung von vtv im Gegensatze zum Norden schon im 12. Jahrhundert schon im Süden ein, und desgleichen diejenige von ver zu g. So bedarf es denn einiger Einschränkung, wenn der verdiente Spano (Ortografia Sarda II, 89) meint, dass in ganz Sardinien quasi l'istesso idioma gesprochen wurde, ja man kann vielleicht soweit gehen, von einem altcampidanesischen und altlogudoresischen Dialekte zu reden; beide standen sich freilich im Mittelalter sehr viel näher als heute, wo sie teils durch spontane Weiterentwickelung, teils durch Beeinflussung von Seiten anderer Sprachen recht weit von einander entfernt worden sind.

Noch eins. Ich habe mit Obigem das Material der griechischen Urkunde nicht ganz erschöpft, indem sich selbst über die betonten Vocale noch einige Kleinigkeiten sagen ließen, allein ich wagte nicht, mehr vorzubringen, da die Urkunde an verschiedenen Stellen nicht mehr lesbar ist, und auch sonst zuweilen das Verständnis des Textes auf erhebliche Schwierigkeiten stößt. Wünschen wir, daß sie bald im Zusammenhange mit anderen alten Denkmälern dieser interessanten romanischen Sprache eine nähere Berührung von der Hand eines kundigen Romanisten erfahre, und hoffen wir, dass eine Bemerkung im Annuaire de l'école des hautes études 1803 S. 31 Anm. 1 berechtigt zu dieser Hoffnung — ihr Herausgeber Herr Gaston Paris sein wird.

OSCAR SCHULTZ.

<sup>1</sup> Vielleicht sollte mit dem ye schon ein g. Laut wiedergegeben werden, vgl. die Schreibung Γιάνη < Johannem (7).

## Zur französischen Syntax.

L

## Vom begriffbildenden Konjunktiv.

Unter dieser Bezeichnung möchte ich hier einige Zweisel und Bedenken zum Ausdruck bringen, die mir bei der Lektüre des Vermischten Beitrags Zschr. XI p. 441, in welchem Herr Prof. Tobler von dem Konjunktiv in determinierenden Relativsätzen bei vorangehendem (positivischen oder superlativischen) Adjektivattribut handelt, aufgestoßen sind. Ich bemerke gleich, daß es sich dabei nicht um eine von der dort vorgelegten grundverschiedenen Auffassung des Sachverhalts handeln wird, sondern nur um Abweichungen in einzelnen Punkten, namentlich bezüglich der Frage, wie der unter den von Herrn Prof. Tobler mit größter Genauigkeit und Schärfe dargelegten Umständen eintretende Konjunktiv aufzufassen und zu erklären sei. 1

Zu dieser Meinungsverschiedenheit wäre ich bei der Überzeugungskraft, welche allen Darlegungen dieses Altmeisters grammatischer Analyse innewohnt, vielleicht überhaupt nicht gelangt, wenn nicht ein Übersehen des sonst so zuverlässigen Inhaltsverzeichnisses der Zschr. mir gerade in dem Augenblicke, da ich einer Aufklärung am dringendsten bedurfte, das Auffinden des betr. Artikels erschwert und mich so genötigt hätte, mir selbst einen Weg zu dem gewünschten Ziele zu suchen. Als ich dann später beim Durchblättern der Zschr. Herrn Prof. Toblers Artikel fand, war es mir zunächst keine geringe Freude und Genugthuung, mich in den p. 412 gemachten Ausführungen, das grammatische Verhältnis der in Betracht kommenden Satzteile betreffend, in vollster Übereinstimmung mit dem allzeit von mir bewunderten Lehrer und Meister zu finden. Um so unerwarteter kam es mir, mich gleich darauf, fast unvermittelt, vor einer völligen Meinungsverschiedenheit bezüglich der Erklärung der vorliegenden Erscheinung zu sehen.

Freilich, schon die Worte (p. 442 unten) "Der Konjunktiv des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es hat mir nur scheinen wollen, als ob hier Mätzner eine anerkennende Erwähnung verdient hätte, der diesmal (vgl. Gr.<sup>3</sup> 371 und Synt. I, 150) in der Kennzeichnung der Bedingungen, unter denen dieser Modus eintritt, doch auch das Richtige getroffen hat, wenngleich seine Formulierung, wie in den meisten Fällen, noch an Genauigkeit und Schärfe zu wünschen übrig läfst.

Relativsatzes ist der einräumende, man könnte sagen, der zur Verwirklichung herausfordernde, wie in il n'y a personne qui le sache" machten mich etwas stutzig, sofern es mir hier zum ersten Male begegnete, dass ich einer Äusserung H. Prof. Toblers gegenüber mich unfähig fand, die darin niedergelegten Gedanken zu vollziehen. Ich vermochte beim besten Willen nicht dahinter zu kommen, inwiesern von dem Konjunktiv in il n'y a personne qui le sache auch nur vergleichsweise gesagt werden könne, dass er "zur Verwirklichung herausfordere", ich meine in dem Sinne, dass er dies anders oder mehr thue, als eben jede Außerung, zeige sie indikativischen oder konjunktivischen Modus, zu einer Gedankenverwirklichung oder Gedankenvollziehung herausfordert. Auch dass der Konjunktiv der einräumende, d. h. also, dass er gleichartig mit demjenigen sein sollte, den wir in mit quoique, quelque . . que u. ähnl. eingeleiteten Sätzen antreffen, wollte mir nicht recht einleuchten. Da jedoch Vergleichungen, Parallelsetzungen wegen ihrer mehr oder minder subjektiven Natur einer objektiven Erweisung, bezw. Widerlegung, nicht recht zugänglich sind, so glaubte ich die in mir aufsteigenden Bedenken vorerst noch untanhalten zu müssen, in der Hoffnung, sie vielleicht durch das Nachfolgende beseitigt zu sehen. Diese Hoffnung erwies sich als trügerisch. Je weiter ich las, desto zweifelloser wurde es mir, dass der Weg, den ich in der Prüfung und Beurteilung des Falles gegangen war, von dem von H. Pr. T. hier eingeschlagenen — und wie sehr auch immer gangbar gemachten — Wege sich mehr und mehr entfernte. Dass ich es an redlichem Bemühen, einen Vereinigungspunkt zu finden, nicht habe fehlen lassen, wird mir gewiss gern geglaubt werden, wenn ich hinzufüge, dass ich in den mehr als zehn Jahren, da ich H. Pr. T.s Worten gelauscht oder seine Schriften gelesen, ihn niemals anders als einen auch in den verwickeltsten Fragen unbedingt zuverlässigen Führer erfunden habe. Und auch jetzt gebe ich den Gedanken nicht auf, dass vielleicht H. Pr. T. in den nachstehend vorgetragenen Bedenken und Meinungsabweichungen den schwachen Punkt werde entdecken und die Stelle werde aufzeigen können, an der der von mir eingeschlagene Weg zum Irrweg wird.

Doch zur Sache. Wenn ich mich an die Reihenfolge halte, in der H. Pr. T. seine Gedanken vorträgt, so hätte ich zunächst ein Bedenken zu äußern bezüglich der zu der p. 442 gegebenen Erläuterung des Sachverhalts — wonach der determinierende Relativsatz zu der Vorstellung, die dem alleinstehenden Substantiv entspricht, ein Merkmal hinzufügt — gemachten parenthetischen Bemerkung: "(worin eine Einschränkung des Vorstellbaren liegen kann: que je connaisse, qu'il y ait dans notre pays; aber nicht zu liegen braucht: qui soit, que l'on puisse imaginer)." Ich habe mich von der Richtigkeit dieser Parenthese nicht recht überzeugen können. Einmal sind doch Dasein und Vorstellbarkeit, wie groß auch die Zahl der damit behafteten "Seienden" sein mag, immerhin unterscheidende Merkmale, denn wir sprechen von unwirk-

lichen und unvorstellbaren "Seienden".¹ Sodann, scheint mir, würde doch die im Vorangehenden gegebene Charakterisierung des Relativsatzes als eines determinierenden, wenn das in Parenthese Gesagte zutreffend wäre, nicht mehr haltbar sein, denn ein determinierender Relativsatz, der keine Einschränkung des durch sein Beziehungswort ausgedrückten Begriffs bewirkt, stellt doch eine contradictio in adjecto dar. Hiernach wäre auch die p. 443 (oben) gemachte Bemerkung, daß in dem Satze "La plus forte depense que l'on puisse faire est celle du temps" der Relativsatz "diesmal ein jedenfalls allem durch das Substantivum Bezeichneten zukommendes" Merkmal ausdrücke, zu beurteilen.

Bedeutsamer als der eben zur Sprache gebrachte Punkt ist, was H. Pr. T. p. 442 (unten) zur Erläuterung der Natur des Konjunktivs in den vorliegenden Fällen sagt. Es heisst dort: "was aber in unserem Falle der Sprechende ohne Bedenken dahingestellt sein lässt, das ist nicht Sein oder Nichtsein (denn hier ist das Sein nicht zweiselhaft), sondern wenig oder viel, einer oder alle": und dementsprechend bezeichnet er später als das, was den Konjunktiv rechtfertige, "die Beziehung (des Relativsatzes) auf das der Zahl nach unbestimmte und von jeder Zahlbestimmung frei zu haltende Vorgestellte, welches dem substantivischen Beziehungsworte entspricht, oder (wo ein solches fehlt) die numerische Nichtbestimmtheit dessen, was der (beziehungslose) Relativsatz selbst als Gattung hinstellt" (p. 443). Um zunächst einen nebensächlichen Punkt zu erledigen - muss es nicht als eine gewisse Inkongruenz der Darstellung bezeichnet werden, dass bei der Vorführung der beiden Fälle als bezüglich der Natur des Konjunktivs gleichartiger, das, was diesen Modus rechtfertige, das eine Mal (beim beziehungshaften Relativsatz) — in Übereinstimmung mit dem p. 443 (Z. 1 von oben) Gesagten - "die Beziehung auf das der Zahl nach unbestimmte und von jeder Zahlbestimmung freizuhaltende Vorgestellte, welches dem substantivischen Beziehungswort entspricht", sei, das andere Mal, wo ein solches fehlt, "die numerische Nichtbestimmtheit dessen, was der (beziehungslose) Relativsatz selbst als Gattung hinstellt"? Wenn die beiden Fälle bezüglich der Ursache des Konjunktivs nicht wesentlich verschiedener Natur sein sollen, dann müsste doch auch in dem ersteren - nicht die numerische Nichtbestimmtheit der durch das substantivische Beziehungswort ausgedrückten Vorstellung, sondern die numerische Nichtbestimmtheit dessen, was das substantivische Beziehungswort in Gemeinschaft mit dem sich anschließenden Relativsatz als "Gattung"2) hinstellt, das sein, was den Konjunktiv rechtfertigt. Ich habe diesen an sich geringfügigen Punkt deswegen der Erwähnung für nicht völlig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser rein grammatische Ausdruck hat natürlich mit der metaphysischen Frage nach dem Sein oder Nichtsein gar nichts zu thun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich setze Gattung in Anführungsstrichen, um auszudrücken, das ich diese Bezeichnung von H. Pr. T. herübernehme. Warum ich sie nicht acceptieren zu können glaube, soll später dargelegt werden.

unwert erachtet, weil bei der unvergleichlichen Präzision und Exaktheit, durch welche sich H. Pr. T.s grammatische Darlegungen auszeichnen, eine solche, noch so kleine, Inkonsequenz immerhin eine ratio dubitandi zu bilden geeignet ist, insofern als sie meiner Überzeugung nach sich nicht eingeschlichen hätte, wenn die von H. Pr. T. gegebene Darstellung sich in allen Stücken mit der darzustellenden Sache deckte.

Ich komme nun zur Erörterung der Frage, von deren Beantwortung mir die Entscheidung des ganzen vorliegenden Streitfalles abzuhängen scheint, der Frage nämlich: Liegt die von H. Pr. T. behauptete und als Ursache des Konjunktivs im Relativsatze angeführte "numerische Nichtbestimmtheit" thatsächlich vor, kann man wirklich sagen, dass "das, was der Sprechende ohne Bedenken dahingestellt sein lässt, .... wenig oder viel, einer oder alle" sei? Wenn diese Behauptung erweisbar oder auch nur unwiderleglich wäre, so wäre ein Zweifel an der von H. Pr. T. gegebenen Auffassung und Erklärung des Sachverhalts kaum möglich. Jedoch, wie sollten in dem vorhin erwähnten Beispiele La plus forte dépense que l'on puisse faire est celle du temps, das H. Pr. T. seinen Ausführungen zu Grunde legt, dépense allein (oder mit que l'on puisse faire zusammen) eine "in Bezug auf die Zahl völlig unbestimmte" Vorstellung ausdrücken? Dépense (im Singular) bezeichnet doch immer eine Einheitsvorstellung, dépenses (im Plural) eine Mehrheitsvorstellung. Unbestimmt ist die Zahl der Seienden, welche der Vorstellung, die durch dépense ausgedrückt wird, entsprechen — welche deren Merkmale enthalten; indes was sollte wohl dieses numerische Verhältnis (zwischen dem Begriff und dessen Repräsentanten) mit der Begriffsvorstellung selbst zu thun haben? Es ist gewis in manchen Fällen von wissenschaftlichem Interesse, den sogenannten Umfang eines Begriffs, d. h. die verschiedenen Arten der unter ihn fallenden Seienden, und, wo dies möglich, auch die Zahl dieser festzustellen, jedoch da, wo das Verhältnis eines Begriffs zu einem anderen in einem Urteil festgestellt werden soll, kann doch immer nur sein Inhalt, d. h. die Summe der ihn konstituierenden Merkmale, in Betracht kommen. Wenn ich z. B. sage: "Spinnchen am Abend", so liegt doch keine numerische Nichtbestimmtheit des Begriffs vor; das Wort "Spinnchen" bezeichnet eine Einheitsvorstellung ebenso wie das Wort "Erdachse", freilich jenes eine Gattungsvorstellung, und zwar unabhängig von der Frage nach der Art und Zahl ihrer Realisierung, während das Wort "Erdachse" eine Einzelvorstellung ausdrückt, der ein Reales überhaupt nicht entspricht. Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass H. Pr. T. sich gegen seine Gewohnheit hier einmal durch den für logische Sprachuntersuchungen ganz unmaßgeblichen und unzuverlässigen Sprachgebrauch habe verführen lassen, welcher den Namen einer Gattungsvorstellung zugleich als Namen der Gattung braucht; wenigstens finde ich für diese Vermutung darin einen Anhalt, dass H. Pr. T. im Anschluss an den p. 443 besprochenen Satz: Le premier qui en

ait fait l'observation . . . bemerkt: "In solchen Fällen wird eben durch den Relativsatz selbst eine Gattungsvorstellung hervorgerufen und darauf innerhalb der vorgestellten Gattung ein einzelner als der erste ausgesondert." Habe ich mir denn aber bei "qui en ait fait l'observation" eine Gattung vorgestellt? Gewiss nicht; diese Worte haben, wie Hr. Pr. T. selbst zunächst zutreffend bemerkt, in mir eine Gattungsvorstellung hervorgerufen, d. h. die Vorstellung eines (persönlichen) Seienden mit dem Merkmal, dass dasselbe eine bestimmte Beobachtung gemacht habe, und wenn ich auch auf die Frage, ob dieser Vorstellung in der Wirklichkeit nur ein Seiendes entspreche oder als entsprechend zu denken sei, ungesäumt verneinend antworten würde, so kann doch mit Bezug auf die hervorgerufene Vorstellung selbst nicht von numerischer Nichtbestimmtheit, von einem Zweifel, "ob wenig oder viel, einer oder alle", die Rede sein. Es ist eben nur "einer", der bei den in Rede stehenden Worten vorgestellt wird, freilich ein begrifflicher Einer.1) In der ungerechtfertigten Substituierung von "Vorstellung einer Gattung" (d. h. Vorstellung einer Vielheit von in gewisser Hinsicht gleichartigen Seienden) für Gattungsvorstellung (d. h. Vorstellung eines begrifflichen Seienden, dessen sämtliche Merkmale sich an einer mehr oder minder großen Zahl realer Seiender vereinigt vorfinden, mit anderer Bezeichnung: Begriff) sehe ich den Schlüssel für die mir nicht zutreffend erscheinende Auffassungsweise H. Pr. T.s, ihr πρώτον ψεῦδος — falls sie sich in der That als solche erweisen sollte. Hier ist demnach auch der Punkt, wo die Darlegung meiner eigenen Auffassung der uns beschäftigenden Erscheinung zu beginnen hätte. Ich möchte dabei ausgehen von der Konstatierung der Thatsache, dass unser gesamtes Sprechen auf Schritt und Tritt mit Ausdrucksverkürzungen und Darstellungsungenauigkeiten mannigfaltigster Art durchsetzt ist, nicht nur an den Stellen, wo, wie z. B. bei Milchtopf, Blumenkranz u. s. w., andere Sprachen das in der deutschen Ausdrucksweise völlig vernachlässigte Sachverhältnis deutlich zum Ausdruck bringen, die also schon aus der französischen Grammatik jedem gebildeten Deutschen wohlbekannt und geläufig sind, sondern auch an vielen anderen, in denen die sämtlichen modernen Sprachen im großen und ganzen gleichmäßig verfahren. Wenn schon die Zahl derer nicht groß

¹ Eine andere geringfügige Ungenauigkeit scheint mir in der Anwendung der Worte "Gattungsmerkmal" und "Gattungsbezeichnung" in dem an le seul qui en ait fait l'observation angeknüpften Satze zu liegen: "Auch hier wird etwas hingestellt, was als Gattungsmerkmal gedacht werden könnte, gleichzeitig aber einer durch seul ausgesondert, dem allein diese Gattungsbezeichnung zukomme." Ich meine, qui en ait fait l'observation kann weder als Gattungsmerkmal gedacht werden, noch ist es Gattungsbezeichnung, sondern es ist Bezeichnung des Merkmals einer Gattungsvorstellung oder, wenn man an dem Vorhandensein eines innerlichen Unterschiedes von beziehungshaften und beziehungslosen Relativsätzen festhalten will, auch die Bezeichnung einer Gattungsvorstellung (aber nicht der Vorstellung einer Gattungsselbst, jenes als beziehungshafter, dieses als beziehungsloser.

ist, die sich bei Ausdrücken wie "Frau Rat", "Eifersucht ist eine Leidenschaft u. s. w.", "der erste Januar" der starken Ausdrucksverkürzung, die darin liegt, bewusst sind, wenn, soviel mir bekannt, im lateinischen Unterricht an der Zumptschen Genusregel: er, ir, ur, us sind mascula, um steht allein als neutrum da - formell nicht Anstofs genommen zu werden pflegt, dann werden es sicher nur wenige sein, die je bedacht haben, dass schon in Ausdrücken wie "ein Baum", "mein Buch", "dieser Mensch" u. ähn]. insofern starke Kürzungen vorliegen, als es genau genommen heißen müsste ..ein unter den Begriff Baum fallendes (oder dessen Merkmale tragendes) Seiende" u. s. w. Solche Ausdrucksweisen sind aber jedem von frühester Kindheit so gewohnt und geläufig, dass es in der That eines energischen Denkaktes bedarf, um sie als das zu erkennen, was sie sind; die Sprache hat sie sanktioniert und legitimiert. Nicht ganz so unbemerkt und unerkannt gleiten Wendungen wie "der gute Hirte", "derjenige Schüler" u. ähnl. hin, insofern durch die Betonung des Attributs ein Gegensatz dieses einen zu anderen, also das Vorhandensein einer Mehrheit von unter den Substantivbegriff fallenden Seienden deutlich angezeigt ist, wie denn auch das Französische für den letzten der beiden Ausdrücke außer dem einfachen L'élève den genaueren "celui des élèves" zur Verfügung hat. Dasselbe gilt nun auch, vielleicht sogar in noch höherem Masse, von allen superlativischen Wendungen, in denen ein in dem bezeichneten "Gradus" stehendes Adjektiv mit dem Substantiv, das den Begriff ausdrückt, unter dessen Repräsentanten eine Auswahl nach dem Grade der betr. Eigenschaft getroffen worden, unmittelbar verbunden ist. Statt "die bedeutendste Aufwendung" müßte es bei genauer Ausdrucksweise heißen "die bedeutendste unter" oder "von den Aufwendungen".1)

In all den bisher vorgeführten Fällen hatte die Frage nach der in ihnen vorliegenden Ausdruckszusammendrängung ein rein theoretisches Interesse; sie wird indes praktisch bedeutsam da, wo sich dem durch das vorangehende (positivische oder superlativische) Attribut bestimmten Substantive, oder wenn ein solches fehlt, dem Attribut selbst ein Relativsatz unmittelbar anschliefst, insofern nämlich, als in diesem Falle das Französische — und das gereicht ihm zu einem weiteren Ruhmestitel — die jedesmalige Besonderheit des Sachverhalts durch die Wahl des Modus zum Ausdruck bringt. Auch hier gilt ihm als Richtschnur das für den Modus der Relativsätze, ja man kann sagen, für den Modus in allen Fällen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie es zu solcher Ausdrucksweise, die sich der vor allem auf Bequemlichkeit bedachten Sprache durch ihre Kürze (bei gänzlicher Unzweideutigkeit) von vorneherein sehr empfehlen muſste, kam, ist leicht zu sehen. Von dem einmal sanktionierten "eine Ausgabe" zu "eine Ausgabe", worin schon eine Aussonderung aus einer Mehrheit angedeutet ist, war nur ein kurzer Schritt, ebenso von "eine bedeutende Auſwendung" zu "eine bedeutende Auſwendung" sich ergab.

maßgebende Gesetz: Der Indikativ kennzeichnet die durch einen Satz ausgedrückte Begriffsverknüpfung als eine der Wirklichkeit entsprechende, sie abspiegelnde, ein thatsächliches Verhältnis wiedergebende, der Konjunktiv als eine von der Frage nach dem Verhältnis zur Wirklichkeit ganz unabhängig gesetzte, von ihr völlig unberührt bleibende — woraus sich dann leicht die Verwendung des Konjunktivs zum Ausdruck eines Wunsches entwickelte, als dessen, was in erster Linie zur Vollziehung und Kundgabe eines durch die Wirklichkeit nicht hervorgerufenen, gleichsam aufgedrängten, Vorstellungskonnexes veranlaßt. Mit wenigen Worten ausgedrückt: Der Indikativ kennzeichnet genau das Realitätsverhältnis des Gesagten, der Konjunktiv läßt es unberücksichtigt, jener ist der Modus der Konstatierung, dieser derjenige der Ignorierung des Realitätsmoments.

Letztere liegt nun, um das Gesagte auf die uns beschäftigende französische Spracherscheinung anzuwenden, in all denjenigen Relativsätzen vor, die nicht ein reales Merkmal! eines realen oder als solches gesetzten Seienden ausdrücken, sondern nur ein an einem Begriff gesetztes Merkmal, durch dessen Hinzutritt zu den jenem Begriffe schon innewohnenden, ihn konstituierenden Merkmalen ein neuer Begriff geschaffen wird, für den die Sprache ein einzelnes Wort eben nicht zur Verfügung hat. Soll ich also denjenigen Begriff bezeichnen, der außer den Merkmalen des Begriffs "Aufwendung" noch dasjenige der Ausführbarkeit enthält, so sage ich deutsch "ausführbare Aufwendung", franz. "dépense que l'on puisse faire" (nicht que l'on peut faire). Spreche ich hingegen von einem oder mehreren Seienden als realem oder realen, dem oder denen ich einmal die Merkmale des Begriffs "Aufwendung", sodann aber auch dasjenige der Ausführbarkeit zuerkenne, so drücke ich das französisch durch une (la) dépense (des, les dépenses) que l'on peut faire aus.

Verbinden wir nun das vorstehend über die Bedeutung eines jeden der beiden Modi Gesagte mit dem weiter oben über die in der Wendung "die bedeutendste Aufwendung" konstatierte Ausdrucksungenauigkeit Dargelegten, so ergiebt sich, das, wenn ich von der bedeutendsten Aufwendung, die man machen kann, in dem Sinne spreche, das ich aus der Zahl der unter den Begriff "Aufwendungen, die man machen kann" fallenden d. h. seine Merkmale tragenden Seienden das an Bedeutung über alle hervorragende aussondere, in einer Sprache, die in der Wahl der Modi so genau verfährt, wie es vorhin von der französischen gezeigt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich möchte hier behufs Vereinfachung der Darlegung des Sachverhalts gleich bemerken, dass ich wirklich beziehungslose Relativsätze nicht anzuerkennen vermag, sondern neben den sich an ein genanntes Substantiv ananschliefsenden nur noch solche, deren — den Begriff eines (persönlichen oder sächlichen) Seienden ausdrückendes — Beziehungswort nicht ausgesprochen ist. Ich lasse daher durch Relativsätze immer nur Merkmale, nicht Seiende selbst ausgedrückt werden.

worden ist nur zwei Ausdrucksweisen möglich sind, erstens la plus foru det depenses que l'en peut faire, worin que l'en peut faire ein meales" (d. h. die Wirklichkeit abspiegeindes, dem wirklichen Sachverhalt entsprechendes) Merkmai an den als "real" bezeichneten Seienden "sépenser" ausdrückt, zweitens in plus forte dépense que l'en pause faire, worin zu dem eine Auswahl anzeigenden Attribute la plus forte nicht mehr die Bezeichnung der realen Seienden, unter denen dies eine die durch plus (in Verbindung mit forte) charakterisierte Ausnahmestellung einnimmt, mit einer das Auswahlverhältnis andeutenden Praposition (de gesetzt ist, sondern einfach, aber in der frühert gekennzeichneten Weise ungenau, die Bezeichnung des der "Realität" nicht angehörenden) Begriffs, unter dessen (der "Realität" angehörenden Repräsentanten der das Merkmal des "seit fire" nämlich allen anderen gegenüber) tragende ausgesondert worden ist. 1

<sup>1</sup> Vielleicht ist diesem oder jenem, dem die im Vorstehenden vorgetragene Auffassung bisher fremd war und darum etwa Schwierigkeit bereitet, mit nachfolgendem Beispiel gedient. Ein Trupp Soldaten sei vorübergezogen. leis time die Ausserung: "Unser Freund N. N. war der größte Soldat, der verbeimarschierte." Sind die Worte "der größte Soldat, der vorbeimarschierte" genaue Beseichnung von etwas (der Vergangenheit angehörigem) Realen? Wo war ienn ias durch "Soldat, der vorbeimarschierte" bezeichnete Seiende? Wer hätte es zeigen können? Niemand. — Hingegen "Soldaten, die vorbeimarschiernen", das ist die Bezeichnung von etwas der Wirklichkeit (als Vergangenem Angehörigem. Von ihnen habe ich die Vorstellung eines Realen, als welche ich sie denn auch bezeichne, wenn ich sage: "Unser Freund N. N. war der größste der (unter, von den) Soldaten, die vorbeimarschierten". Darum wurde der Franzose in diesem Falle niemals: Parmi les soldats qui avent parce seven, und darum muss man seine Ausdrucksweise als eine in diesem Falle sein nuancierte oder nuancierende bezeichen, wenn er andrerseits durchaus "Le plus grand soldat qui ait passe, c'était notre am N." sagu, well "soldat qui ait passes" einen blossen Begriff bezeichnet. — Wenn ich nun ganz genau wülste, wieviel Soldaten vorübergezogen eine Kompanie, ein Bataillen n. abnl., würde ich dann weniger den Konjunktiv zu setzen mich gedrungen fühlen: Doch das meint wehl auch H. Pr. T. nicht. Ich muß so fragen: "Mülste nicht die genaue Kenntnis der Zahl eine Ausdrucksweise Eberhaupt ausschließen, die "numerische Nichtbestimmtheit" zu ihrer Voraussetzung hat?" Gewiss kann man gelegentlich ein Moment vernachlässigen, beeliglich dessen man wohl informiert ist. Aber wäre eine solche Vernach-lässigung wahrscheinlich, wenn ich sage: Le plus grand soldat qu'ait notre compagnie, c'est notre emis Doch auch hier, sehe ich, kann H. Pr. T. mir einwenden, dass er mit "numerischer Nichtbestimmtheit" etwas ganz anderes gemeint habe, sonst wurde ja schon der von ihm selbst erwähnte und besense have. Some wine is sense der von ihm sense erwannte und beprocheme Satz: Le seul qui en att fait l'observation . . . eine Widerlegung
seiner Meinung sein. Aber ware nicht, da doch durch den Numerus des
ausgesprochemen oder nicht ausgesprochemen Beziehungswortes eine gewisse numerische Bestimmtheit gegeber ist, vielleicht "qualitative Nichtbestimmthett" besser am Platze, so daß außer dem Begriffsmerkmal jedes andere ausgeschlossen wäre? Freilich, da es reine Darstellungen von Begriffen in der Wirklichkeit nicht giebt, so würde das im letzten Ende auch wieder auf Nichtwirklichkeit oder richtiger auf Vernachlässigung der Wirklichkeitsfrage d. i. der Frage. de iem zwar als Begriff "seienden" Begriff auch ein "wirklich" Seiendes entspreche, hinauslaufen. - Da übrigens "Erklären" "Gleichartigkeit mit anderen Fällen aufzeigen" heisst, so mussten doch, falls die Kon-

Es folgt ferner — und damit würde ich im Gegensatz zu der von H. Pr. T. p. 443 (unten) geäusserten Meinung das Auftreten des Indikativs nicht durch Annahme einer Mischung zweier Gedanken, wovon "der andere ... dass dasjenige, was der Relativsatz als Merkmal einer numerisch nicht bestimmten Gattung (vgl. hierzu das p. 163 Gesagte) hinstellt, thatsächlich doch Merkmal der numerisch bestimmten durch den Superlativ ausgeschiedenen Einzelnen ist" zum mindesten als eine Selbsttäuschung des Sprechenden zu bezeichnen wäre (wofern er nicht so formuliert würde, dass zwischen "thatsächlich doch" und "Merkmal" das Wörtchen "zugleich" oder "zugleich auch" eingeschoben würde), sondern durch Annahme einer theoretisch deutlich nachweisbaren, praktisch meist belanglosen Auffassungsverschiedenheit erklären - also es folgt, dass, wenn ich in dem Urteil "Die bedeutendste Aufwendung, die man machen kann, ist diejenige der Zeit" das durch den Relativsatz ausgedrückte Merkmal nicht mehr als ein den Begriff "Aufwendung" modifizierendes, ihn durch sein Hinzutreten zu einem anderen Begriff umformendes, sondern als ein Merkmal setze, welches unter den als "bedeutendste Aufwendung" bezeichenbaren Seienden eines als "die ausführbare" charakterisiert, im Französischen das Verbum des Relativsatzes genau ebenso in den Indikativ zu setzen ist, wie in dem oben (p. 165) erörterten Falle: une oder la dépense que l'on peut faire. Man kann sich das hier Gesagte durch die den Sinn von: la plus forte dépense que l'on peut faire annähernd wiedergebende Wendung veranschaulichen: "Diejenige bedeutendste Aufwendung, die man wirklich ausführen kann." Grammatisch gesprochen: Der Indikativ tritt im Relativsatze ein, wenn derselbe (nicht mit dem Substantiv zusammen eine Einheit bildet, zu der das vorangehende Adjektiv determinierendes Attribut ist, sondern) determinierendes Attribut zu der aus dem voranstehenden Adjektiv und Substantiv gebildeten Einheit ist. Man könnte sich gedrungen fühlen, daran Anstoss zu nehmen, dass hier von Determination eines Substantivs mit superlativischem Attribut gesprochen worden. Jedoch auch durch Verbindungen eines Superlativs mit einem Substantiv werden nicht, wie es leicht scheinen könnte, ausschließlich ganz bestimmte, "reale" Seiende bezeichnet, dieselben können ebenso gut wie Verbindungen von Positiven und Substantiven (irreale) Begriffe benennen, unter deren Merkmalen die Höchstgradigkeit einer Eigenschaft dann in dem Sinne figuriert, dass immer nur eine bestimmte Gruppe von realen Vertretern des durch das Substantiv bezeichneten Begriffs der Prüfung bezüglich des Grades jener Eigenschaft unterworfen werden soll. So bezeich-

statierung "numerischer Nichtbestimmtheit" eine Erklärung des Konjunktivs in unserem Falle sein sollte, erst andere Fälle aufgezeigt werden, wo der Konjunktiv zweifellos diese Ursache hat. Als solcher würde indes ein Satz wie Combien qu'il ait d'argent nicht wohl gelten können. Ich hingegen brauche zur Rechtfertigung meiner "Erklärung" nur auf sämtliche übrigen Fälle des Konjunktivs im Relativsatze zu verweisen.

net "höchste Ausgabe" oder "Höchstausgabe" denjenigen Begriff, welcher außer dem Merkmal der Ausgabe noch dasjenige hat, daß innerhalb der jedesmal in Betracht kommenden Gruppe von Ausgaben alle anderen in Bezug auf Höhe hinter dieser einen zurückbleiben. So kann ich im Französischen sagen: La plus forte dépense que j'ai faite cette année-ci est de mille francs, celle (sc. des plus fortes) que j'ai faite l'année précédente était de deux mille francs etc. Wie schon oben angedeutet, ist es für den praktischen Zweck des Sprechenden ziemlich belanglos, ob er, wenn er nur von der bedeutendsten Aufwendung des laufenden Jahres spricht, sagt: La plus forte dépense que j'aie faite cette année oder La plus forte dépense que j'ai faite cette année, logisch und grammatisch genommen aber sagt er in jedem Falle etwas Anderes aus. Dass es vielleicht nur eine kleine Zahl sprachlich wohlgeschulter Franzosen giebt, die sich beim Sprechen dieses Unterschiedes, ich sage nicht: immer wirklich bewusst sind, sondern nur: sich bewusst werden können, wenn sie sich der dazu erforderlichen Denkoperation unterziehen wollen, beweist nichts gegen das Vorhandensein desselben, ebenso wenig wie ein etwa eingebürgerter Gebrauch, man könnte auch sagen Missbrauch, des Ausdrucks "Frau Rätin" bewiese, dass zwischen "Frau Rat" und "Frau Rätin" kein Bedeutungsunterschied sprachlich erweisbar wäre.1

Habe ich nun einmal gewagt, in den hier erörterten Punkten H. Pr. T. mit einer von der seinigen abweichenden Meinung gegenüberzutreten, so, denke ich, wird er, falls meine Ausführungen seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da die vorstehende Auseinandersetzung nun doch einmal zu einer Detailbesprechung der von H. Pr. T. gegebenen Darlegung geworden ist, so mag hier der Vollständigkeit halber noch gestattet sein, einmal, zu fragen, ob das mit den Worten Ne Voserés penser beginnende Beispiel, Bauduin de Sebourc XX, 167 nicht aus den p. 441 gegebenen Stellen entfernt werden müste, sodann, darauf hinzuweisen, das zwischen den p. 442—443 behandelten Fällen, wo es sich um einen Superlativ oder le premier, le seul handelte, und den p. 441 aufgeführten außer dem p. 442 (unten) angegebenen (und als einzig bezeichneten) Unterschiede doch noch der besteht, dass in jenen Attribut und Substantiv im Singular, in diesen dagegen (wie auch p. 442 oben ausdrücklich erwähnt) im Plural stehen, dass hier also gewissermassen doppelte Auswahl (un des vaillants hommes qui ...), dort nur einmalige (la plus forte dépense que ...) vorliegt, schliesslich, zu bemerken, dass, wenn ich H. Pr. T. aus vollem Herzen auch darin beistimme, das es unzutreffend sei, in Fällen positivischen Attributs den Konjunktiv des Relativsatzes dadurch zu "erklären", dass man den Positiv als Stellvertreter eines Superlativs bezeichnet - denn der Positiv ist Positiv, le bon dîner kann nie gleich le meilleur dîner sein, wiewohl bon dadurch unterscheidendes Merkmal eines dîner werden kann, dass die anderen als "nicht-bon" gekennzeichnet werden — ich doch andrerseits den Beweis das micht in dem Umstande sehen möchte, dass man nie "C'est le bon dîner que j'aie jamais fait" oder "On lui donne le titre du vaillant homme qui fût alors en Espagne" gesagt habe. Wenn man solche Ausdrucksweise auch aus stilistischen Gründen gemieden, grammatisch scheint sie mir unanfechtbar, und ich halte es nicht für gänzlich ausgeschlossen, dass ein Franzose einmal mit Bezug auf sich und seine Landsleute gesagt habe oder noch sagen könnte: On a dit que nous sommes la grande nation qu'il y ait en Europe.

Zustimmung finden sollten, es mir auch nicht verargen - und falls nicht, nun, so kann es die mir bevorstehende Zurechtweisung nicht erheblich verschlimmern -, wenn ich auch noch bezüglich des von ihm am Schlusse seiner Abhandlung angezogenen Falles R. Alix. 71, 12 C'est une des mervelles dont gens soient parlant hier gewisse Bedenken zum Ausdruck bringe, die trotz lebhaften, bisweilen scheinbar von Erfolg begleiteten Bemühens, sie hinunterzuzwingen, doch immer wieder emporgetaucht sind. Der Relativsatz soll beziehungslos sein? Das könnte, wenn man an das "Vermischte Beiträge" p. 97 (Beispiele mit dont s. p. 100) Gesagte denkt, zwiefach verstanden werden. Dass jedoch von dem Sinne, in dem die a. a. O. angeführten Relativsätze beziehungslos genannt sind, hier nicht die Rede sein kann, geht nicht nur aus dem ganzen Zusammenhange unserer Stelle oder daraus hervor, dass die dort für den Gebrauch des Konjunktivs gegebenen Bedingungen hier nicht erfüllt sind, sondern ganz unzweideutig auch daraus, dass H. Pr. T. mervelles ausdrücklich als das bezeichnet, "was aus der unbestimmten Masse der Gesprächsgegenstände ausgeschieden wird." Damit stellt er also den Fall auf gleiche Stufe mit le premier qui en ail fait l'observation, d. h. der Relativsatz, dont gens soient parlant" soll wie dort "qui en ait fait l'observation" den Begriff ausdrücken, aus dessen Repräsentanten diejenigen auszuwählen seien, auf die die Bezeichnung mervelles passe. Hier nun scheint sich mir folgende Schwierigkeit zu erheben: Das von H. Pr. T. angenommene, soeben dargelegte Verhältnis setzt voraus, dass das Wort mervelles Seiende bezeichnen könne, die die Merkmale des durch "dont gens soient parlant" gekennzeichneten Begriffs haben. Mit anderen Worten, dass mervelles nicht nur die Bedeutung "Wunder", d. h. "wunderbare Sache, wunderbares Geschehen, Sein", sondern auch diejenige "Wundererzählung, Wundergeschichte, wunderbarer Gesprächsstoff" haben könne, die ich jedoch in keinem Wörterbuch verzeichnet gefunden habe. Der ganze Zusammenhang im R. Alix. würde vermutlich einige Aufklärung über die Angelegenheit geben, der Bibliothekszettel jedoch, mit dessen Hilfe ich dazu zu gelangen gedachte, ward mir, wie leider so oft schon, mit der enttäuschenden Null versehen in die Hände zurückgelegt. So wage ich denn nur mit zaghaftem Herzen einem so hervorragenden Kenner des Altfranzösischen, wie H. Pr. T. es ist, gegenüber, die Frage aufzuwerfen, ob der Relativsatz nicht als Wunschsatz aufgefasst werden könnte: "eines der Wunder, von denen die Leute sprechen mögen", d. h. "von denen es der Mühe wert ist zu sprechen, die im Volksmunde erhalten bleiben mögen", wodurch dann jede Schwierigkeit beseitigt wäre. Erklärt H. Pr. T. dies für unmöglich, dann - cedo maiori.

## П

## Zum ne nach depuis que und il y a ... que.

Die Angaben der Grammatiker über die in der Überschrift angedeutete Erscheinung erweisen sich in zwiefacher Hinsicht als un-

zulänglich.

Erstens verabsäumen, wenigstens einige von ihnen, die Klarstellung der Frage, ob es sich in Sätzen der angegebenen Art um eine spezifisch französische Verwendung der Negation ne, d. h. an einer Stelle, wo etwa andere Sprachen, z. B. das Deutsche, die positive Satzform brauchen, oder um Unterdrückung des "Füllworts" pas (point) handelt. So z. B. Mätzner Gr.³ p. 479, Synt. I p. 398 (wonach dem Redenden eine gewisse Wahlfreiheit in der Formung seines Gedankens gegeben wäre) und Ulbrich Schulgrammatik der französischen Sprache p. 180, der die Sache zusammen mit der Negation nach craindre, ne pas douter, éviter u. s. w. zur Sprache bringt.

Zweitens — und dies gilt von allen mir zu Gesicht gekommenen Meinungsäußerungen — fehlt es an einer ausreichenden Kennzeichnung der Fälle, in denen das pas wegzubleiben hat. Denn die Einschränkung auf diejenigen Nebensätze, welche "ein Tempus der vollendeten Handlung enthalten", wie Lücking, Fr. Gr. § 405, 2 sich ausdrückt, oder "deren Zeitwort aus einem passiven Particip und einem Hilfszeitwort zusammengesetzt ist", wie Hölder p. 438 es formuliert, oder deren Verb nicht im Praesens, Futurum I oder Imperfectum steht, womit Mätzner Gr. l. c. den Sachverhalt genauer anzugeben gemeint hat, oder dont "le verbe est au prétérit", wie das Dict. de l'Académie (s. v. ne) angiebt — können als eine solche füglich nicht angesehen werden. Das Dict. de l'Acad. hat denn

ce qui forme un sens tout différent. Die Verschiedenheit des Sinnes spielt aber auch bei einem "prétérit" die ausschlaggebende Rolle bezüglich der Frage, ob pas zu setzen oder nicht zu setzen sei, wie sich aus der nachstehenden Betrachtung ergeben wird.

auch das Gefühl gehabt, das es mit einer Angabe bezüglich des tempus verbi allein nicht gethan sei, es macht den Zusatz: Mais il faut l'un ou l'autre (sc. pas ou point), si le verbe est au présent,

Da die Konjunktion depuis que weiter nichts ist als die Präposition depuis in Verbindung mit einem Satze, so wird eine genaue Feststellung der Bedeutung der letzteren sich auch für die richtige Auffassung der ersteren als nützlich erweisen, zu welcher Hoffnung indirekt auch der Umstand berechtigt, das die Grammatiken, die über depuis que und il y a que Unzulängliches bieten, auch bezüglich der Präposition depuis unzutreffende Angaben enthalten.

Als solche ist zunächst die von einzelnen, z.B. Mätzner Gr. u. Synt. l. c., ferner von Littré und Sachs-Villatte in ihren Wörterbüchern gegebene Bedeutungsformulierung zu bezeichnen, wonach

depuis die Entfernung von einem Punkte ab (l'intervalle d'un point à un autre) bezeichnen soll. Es muss heissen, dass depuis das den Ausgangspunkt für eine räumliche oder zeitliche Strecke oder, wie Hölder p. 230 es ausdrückt, "mit Rücksicht auf die an denselben sich anschließende Raum- oder Zeit-Linie" bildende Seiende einführt, wozu dann einmal hinzugefügt werden mag, wie Hölder und auch andere es thun, dass "der Ausgangspunkt nicht notwendig mitgerechnet wird", ferner aber auch, dass bei räumlichen Strecken der Endpunkt stets, bei zeitlichen überall da durch einen mittels jusqu'à eingeführten Ausdruck bezeichnet wird, wo nicht die jedesmalige Gegenwart den Abschluss bildet. Damit ist jedoch nur ein Teil von dem, was depuis bedeuten kann, bezeichnet, und gerade bezüglich des noch zu erwähnenden geben die Grammatiken und Lexika zu Ausstellungen vielfachen Anlass. In zeitlicher Beziehung wird nämlich depuis auch zur Kennzeichnung einer Zeitstrecke, eines Zeitraums als desjenigen, durch welchen sich ein Geschehen oder Sein hinzieht, gebraucht, wobei wiederum die jedesmalige Gegenwart als terminus ad quem gedacht wird. Il est absent depuis dimanche; il est absent depuis trois jours. Im ersteren Falle führt depuis die Bezeichnung des Ausgangspunkts, im letzteren die des ausgefüllten Zeitraums ein. Hat die Abwesenheit bereits ihr Ende erreicht, so würde es heißen · Il a été absent depuis dimanche; il a été absent depuis trois jours; aber die Bedeutung von depuis ist in den beiden letztgenannten Sätzen genau dieselbe, wie in den beiden voranstehenden, der Unterschied des Sinnes wird nur durch die Verschiedenheit des Tempus verursacht. Die Verkennung dieses Umstandes hat Mätzner Gr. p. 423 zu der ganz unhaltbaren Aufstellung geführt, dass, wenn "die verflossene Zeit (!) selbst mit depuis verbunden werde" (wie er, "Zeit" und "Zeitangabe" durcheinander werfend, sich ausdrückt), "die verflossene Zeit" durch depuis "von ihrem Anfangspunkte ab entweder eingeschlossen oder ausgeschlossen wird". Das erstere soll der Fall sein in Depuis six mois je roule ce projet dans ma tête, das letztere in Depuis quelle époque est-il parti? Il est arrivé depuis peu de temps. Das Richtige gefühlt hat wohl Hölder, nur lässt er es an einer zureichenden Formulierung fehlen, wenn er nach der oben erwähnten Bedeutungsangabe (p. 239), dass depuis den Ausgangspunkt (der nicht notwendig mitgerechnet wird) mit Rücksicht auf die an denselben sich anschließende Raum- oder Zeit-Linie bezeichne, einfach fortfährt: I. Ort (... Beispiele), II. Zeit, ein Zeitpunkt oder Zeitraum (wie stimmt das zu der vorangeschickten Definition?!), der auch durch ein Ereignis oder eine Person bezeichnet sein kann, nach welcher die Handlung eingetreten." Der Relativsatz passt für "Zeitpunkt", aber nicht für "Zeitraum". Hölder hat es eben auch verabsäumt, sich den durchgreifenden Unterschied in der Bedeutung von depuis, je nachdem es die Angabe eines Ausgangspunkts oder die eines Zeitraums einführt, völlig klar zu machen. Dass Littré einen solchen überhaupt nicht empfunden, darf wohl daraus geschlossen werden, dass er, dazu noch abseits von den unter "Depuis marquant un rapport de temps" gebrachten Fällen, durcheinander aufführt: Depuis quand? (Ausgangspunkt), depuis combien de temps (Zeitraum), depuis peu, depuis peu de temps (Z.), depuis lors (A.), depuis ce temps-là (A.). - Dasselbe gilt von Sachs-Villatte, die unter Rubrik "3. Zeit" nach fünf Beispielen, in denen es sich um den Ausgangspunkt handelt, eines mit depuis peu (also Zeitraum) darbieten, um darauf sofort wieder zu einem Beleg der anderen Art "depuis quand" überzugehen.

Genau dieselbe Zwiefachheit der Bedeutung, die im Vorstehenden für die Präposition depuis konstatiert worden ist, finden wir nun auch bei der sogenannten Konjunktion depuis que!, d. h. der damit eingeführte Nebensatz kann einmal den Zeitpunkt, von welchem ab (bis zur betreffenden Gegenwart) das durch den Hauptsatz ausgedrückte Geschehen oder Sein sich erstreckt(e) oder erstreckt hat(te), bestimmen (nämlich durch Angabe des Geschehens oder Seins, das in ihm eintrat), sodann aber auch den (bis zur betreffenden Gegenwart reichenden) Zeitraum, durch welchen sich das im Hauptsatze Ausgesagte hindurchzieht (-zog) oder hindurchgezogen hat(te), (nämlich durch Angabe des Geschehens oder Seins, welches während desselben dauert(e) oder gedauert hat(te). Eine prüfende Durchsicht der einzelnen hier angedeuteten Fälle ergiebt nun, dass neben Fällen, in denen durch den mit depuis que eingeführten Nebensatz unzweideutig, sei es ein Zeitpunkt oder ein Zeitraum, gekennzeichnet wird, auch solche sich finden, in denen einer gewissen Unsicherheit der Gedankenbildung, und damit auch des Ausdrucks, auf Seiten des Sprechenden insofern Raum gegeben ist, als die zeitliche Dauer des im Hauptsatze ausgesagten Geschehens oder Seins ganz ebensowohl durch Kennzeichnung des Zeitpunktes, da das durch den Nebensatz ausgedrückte Geschehen zum letzten Male eintrat, als des Anfangspunktes jener Dauer; wie auch durch Kennzeichnung des Zeitraumes, da es nicht (mehr) statt hatte, als der Ausdehnung jener Dauer, - immer unter der Voraussetzung, dass dieselbe in der jedesmaligen Gegenwart ihren Abschluss fand - bestimmt werden kann. Ein Beispiel möge das eben Gesagte erläutern. Will ich den Gedanken ausdrücken, dass der, zu dem ich spreche, sich in der Zeit, die seit unserer Trennung verstrichen, sehr verändert habe, so kann ich mit gleicher Berechtigung für diesen Gedanken sowohl die Form wählen: "Du hast dich sehr verändert, seit ich dich zuletzt gesehen habe", als auch die "du hast dich sehr verändert, seit ich dich nicht (mehr) gesehen habe". Würde sich der Sprechende über die Verschiedenheit dieser beiden sich ihm darbietenden Ausdrücksmöglichkeiten völlig klar sein und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mir will scheinen, als ob die wissenschaftliche Sprachbetrachtung nur gewinnen könnte, wenn sie den Unterschied zwischen Präposition und Konjunktion, der sich ja für die praktische Spracherlernung wohl bewährt hat, fallen ließe. Es hat doch wahrlich nichts mit der Natur des Verhältnisses, zu dessen Bezeichnung die Präposition eben dient, zu thun, ob die Glieder desselben durch Nomina oder durch ganze Sätze bezeichnet werden.

auf Grund einer solchen klaren Erkenntnis sich für eine von beiden entscheiden, so würde er sicher entweder: Vous avez bien changé, depuis que je vous ai vu pour la dernière fois oder Vous avez bien changé depuis que je ne vous ai pas (oder plus) vu sagen. Er unterläßt indes die scharfe Scheidung der beiden Fälle, die ihm auch durch den praktischen Zweck der Verständigung keineswegs auferlegt wird, und indem er die negative Vorstellung wählt, raubt hinwiederum das Hineinspielen des Gedankens, daß ja doch ein Sehen stattgefunden hat, ihm den Mut, diese negative Vorstellung mit derjenigen Energie, mit derjenigen Sicherheit auszusprechen, die für die Setzung von pas oder pvint oder auch plus Bedingung ist.

Ist die vorstehende Auseinandersetzung richtig, so ergiebt

sich nunmehr

I) dass niemals eine Negation in den hier behandelten Temporalsätzen stehen kann, wenn dieselben den den Ausgangspunkt bildenden Zeitpunkt durch Angabe eines Geschehens oder Seins, das in demselben (zum ersten Male) eintrat, bestimmen, z. B. Je le vois bien depuis qu'on me l'a dit Augier, Les Fourchambault I, z. — Moi qui ai reçu plusieurs lettres de lui depuis qu'il est parti ... P. Bourget, Cosmopolis p. 19. — Parlez-moi de vous, de ce qui s'est passé dans votre cœur et dans votre esprit depuis que vous vous êtes sauvé Maupassant, Notre Cœur p. 289. — Elle était devenue plus exigeante et plus mauvaise aussi, Fatou-gaye — depuis surtout qu'elle avait eu conscience de son empire sur l'esprit de Jean, depuis qu'il était resté à cause d'elle P. Loti, Le roman d'un spahi p. 256. — Quant à la montre, il y avait quelque quarante ans

qu'elle avait été achetée ib. p. 241.

2) dass das "Füllwort" gesetzt wird, wenn der Sprechende eine entschieden negative Vorstellung im Sinne hat, deren Gegensatzes zu der ihr gegenüberstehenden positiven er sich deutlich bewusst ist. Dies ist auch der Grund dafür, dass, wie viele Grammatiker und Lexikographen es zu äußerlich bezeichnen, das "Füllwort" sich hinzugesellt, wenn das Verbum des Temporalsatzes im Praesens steht, woran das Dict. de l'Académie und Littré die Bemerkung knüpfen, "ce qui forme un sens tout différent". Das ist allerdings richtig; aber nicht nur bei präsentischem Tempus liegt ein anderer Sinn vor, dies kann auch bei jedem anderen Tempus der Fall sein, und demnach kann eben auch bei jedem anderen Tempus gelegentlich das Füllwort stehen. Sollte es z. B. nicht heissen: Je n'ai plus confiance en lui depuis qu'il n'a pas tenu sa promesse (wenn gesagt werden soll, dass er ein einziges Mal sein Versprechen nicht gehalten habe) oder Nous nous sommes écrit depuis que nous ne nous sommes pas vus (wenn das Schreiben als Surrogat des mündlichen Gedankenaustausches während der Zeit des Nichtsehens hingestellt werden soll) oder Il a eu l'air bien triste depuis que je ne lui ai pas parlé (wenn das bekümmerte Aussehen auf das gestörte Freundschaftsverhältnis zurückgeführt werden soll) oder Il s'est passé de bien grandes choses depuis que vous n'avez pas été à

Berlin (gegenüber einem Einwohner Berlins, der einige Zeit abwesend gewesen ist). Es bleibt hierüber freilich die Entscheidung der Franzosen abzuwarten, doch ließ auch jetzt schon die vom Dict. de l'Académie und Littré für das Présent hervorgehobene Verschiedenheit des Sinnes, die doch auch in den im Vorstehenden selbst zusammengestellten Beispielen gegenüber den Fällen, wo bloßes ne am Platze ist, unverkennbar zu Tage tritt, die Äußerung der hier vorgetragenen Auffassung nicht allzu bedenklich erscheinen. Eine gewisse Bestätigung derselben finde ich bis auf weiteres auch in dem Satze, den P. Loti, Le roman d'un spahi p. 258 giebt: Il y avait plusieurs jours que Jean n'avait pas ouvert sa boîte aux choses précieuses, et pas vu sa vieille montre.

TH. KALEPKY.

# Chlothars des II. Sachsenkrieg und die Anfänge des Französischen Volksepos.

Seit dem Erscheinen von Pio Rajnas Origini dell' epopea francese (Florenz 1884) wird ziemlich allgemein angenommen dass schon zu der Zeit der Merowinger ein ausgebildetes Volksepos nicht nur in Fränkischer, sondern auch in Französischer Sprache existiert habe. Diese Ansicht Rajnas wird auch von Godefroid Kurth in seiner Histoire poétique des Mérovingiens (Paris 1893) vertreten, welche, so verdienstlich sie auch für die Geschichte des Deutschen Heldensanges ist, sich doch für den Französischen fast durchaus an Rajna anlehnt und an den Ergebnissen der Forschungen dieses Gelehrten im Wesentlichen festhält.

Ich erkläre von vorn herein dass ich diese Ansichten nicht nur für unerwiesen, sondern auch für sachlich unberechtigt ansehe. In dem Folgenden glaube ich der Rajnaischen Hypothese eine ihrer Hauptstützen entziehen, und an einem Beispiele zeigen zu können, wie wir uns bei einer Auffassung, die ich für unbefangen halte, die älteste Entwicklung des Volksepos in Frankreich zu denken haben. Ich wähle hierfür die so oft behandelte Chanson von Chlothars des II. Sachsenkriege.

Bekanntlich wird uns der Anfang dieser Chanson (De Chlothario est canere usw.) im Leben des heiligen Faro überliefert, welches seit Mabillon mit grosser Wahrscheinlichkeit dem Hildegarius (oder Helgarius), Bischof von Meaux von 855 bis 875, zugeschrieben wird.<sup>2</sup>

# 1. Hildegars Text.

Das Leben Faros ist herausgegeben von Mabillon in den Acta sanctorum ordinis s. Benedicti, saeculum II (Paris 1669) S. 610 f. Zu Grunde gelegt ist eine Handschrift aus dem Ende des X. Jahrhunderts, welche Faros Kloster in Meaux gehörte und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch diese Schreibung scheint der Verfasser zu verraten dass ihm die Französische Philologie ziemlich fremd ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unter den Werken über Hildegarius, welche Ulysse Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen âge (unter Hildegarie) aufführt, fehlt Gallia Christiana VIII 1604, und Du Plessis, Histoire de l'église de Meaux I 87.

heute verschollen ist. Die neue Ausgabe, welche der königliche Staatsarchivar in Hanover, Herr Dr. Bruno Krusch, für die Monumenta Germaniae historica vorbereitet, ist leider noch nicht erschienen. Der Verlust des Codex Meldensis ist um so mehr zu beklagen, als, wie Herr Krusch mir gütigst mitteilt, die uns hier interessierende Stelle in keiner andern Handschrift erhalten ist.

In dem Leben Faros wird (S. 616—617 der Ausgabe Mabillons) zur Beleuchtung der Tugenden des Heiligen eine Episode aus den Kriegen der Merowingerkönige gegen die heidnischen Sachsen

erzählt.

Der Sachsenkönig Bertoald schickt Gesandte an den Frankenkönig Chlothar, welche das Land Chlothars als Bertoalds Eigentum in Anspruch nehmen sollen. Chlothar verurteilt die Gesandten zum Tode. Vergebens suchen seine Grossen ihm diese Verletzung des Völkerrechts auszureden, als Faro es dahin bringt, daß die Vollstreckung des Todesurteils wenigstens auf den folgenden Tag verschoben wird. Die dazwischen liegende Nacht benutzt Faro dazu, die Gefangenen zum Christentum zu bekehren, und am andern Tage lässt man sie reichbeschenkt in ihre Heimat zurückkehren. Später! rächte sich Chlothar an dem Volke der Sachsen für die ihm angethane Unbill: er ließ in ihrem Lande keinen Bewohner am Leben, dessen Körpergrösse, am königlichen Schwert gemessen, über dasselbe hinausragte.

Ex qua victoria (heisst es dann weiter) carmen publicum juxta rusticitatem per omnium paene volitabat ora ita canentium, feminae-

que choros inde plaudendo componebant:

1 De Chlothario est canere rege Francorum, qui ivit pugnare in gentem Saxonum. Quam graviter provenisset missis Saxonum, 4 si non suisset inclytus Faro de gente Burgundionum!

Et in fine hujus carminis:

5 Quando veniunt missi Saxonum in terram Francorum, Faro ubi erat princeps, instinctu dei transeunt per urbem Meldorum,

8 ne interficiantur a rege Francorum.

Hoc enim rustico carmine placuit ostendere, quantum ab omnibus celeberrimus habebatur.

Da nur eine Handschrift den Text überliefert hat, die noch dazu heute verloren und meines Wissens seit Mabillon von niemanden wieder eingesehen ist, so kann von verschiedenen Lesarten keine Rede sein, höchstens von Konjekturen. Es sind also blosse Versehen, wenn in der Histoire littéraire de la France III 454 (1735) für in gentem: cum gente steht, und wenn Herr Lenient, La poésie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Léon Gautier, Chanson de Roland, Tours 1872, Bd. I S. XXXVI, war es gerade zwei Jahre später (deux ans après).

patriotique en France (Paris 1891), S. 5 den zweiten Vers lauten lässt: qui ivil pugnare contra Saxonum. 1

Eine ganz andre Abteilung der Lateinischen Verse hat Paulin Paris versucht (Étude sur les chansons de geste, Paris 1863, S. 9), ohne Andre von der Richtigkeit seiner Vermutung zu überzeugen.

Ernstlich hat nur der sechste Vers. Faro ubi erat princeps, die Kritiker beschäftigt. Milá y Fontanals, De la poesía heroicopopular castellana, Barcelona 1874, S. 461 erklärte ihn für eine Glosse (ähnlich schon Du Méril, Po pop. lat. ant. au XII. siècle, S. 239). Herr Krusch macht mir jedoch brieflich den ganz richtigen Einwand, die verschränkte Stellung Faro ubi und die Bezeichnung princeps für einen Grafen seien Kennzeichen der gebundenen Rede; weiter erhalte der Schluss dann nur drei Verse, während der Anfang deren vier habe. Zu diesen Argumenten füge ich noch hinzu, dass die Worte Faro ubi erat princeps ins Französische umgesetzt (Farons o erel princes) genau einem ersten Versgliede entsprechen, wie wir gleich sehen werden. Der Vers ist auch im Zusammenhang durchaus an seinem Platz: denn es musste ausdrücklich gesagt werden, daß der bis dahin nur als Burgunder aufgeführte Faro eine angesehene Stellung im Frankenlande einnahm.

Das zweite Glied dieses Verses kann man durch einen Zusatz ergänzen (z. B. et unus maximorum). Man kann aber auch mit La Ravallière (Poësies du roy de Navarre, Paris 1742, Bd. I S. 193) eine Umstellung vornehmen:

Quando veniunt in terram regis Francorum, Faro ubi erat princeps, missi Saxonum.

Das Wort regis fehlt bei La Ravallière. Ich habe es zugesetzt, damit der Vers nicht an Umfang hinter den übrigen zurückbleibt.

Eine andre Umstellung hatte Duchesne vorgenommen (Historiae Francorum scriptores, Bd. I, 1636, S. 570), indem er das instinctu dei an den Anfang des letzten Verses rückte. 2

¹ Dieses Versehen giebt dem Roqueforts nichts nach, der, in De l'état de la poésie 202, behauptet: 'Sidonius Appolinaris nous a conservé la chanson de Clotaire II'. Der Irrtum erklärt sich aus allzu flüchtigem Lesen der gleich anzuführenden Stelle bei La Ravallière.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die gekürzten Versionen der Vita Faronis, in den Acta sanctorum der Bollandisten Octobris T. XII S. 612 und bei Surius, haben die Verse nicht.

Wattenbach glaubt, Faro sei der Held der Chanson gewesen, in der er jedoch nur im Anfang eine Rolle spielte (vgl. Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter Bd. I, 6. Aufl. 1893, S. 112). Ich erwähne dies hier, weil es von Kögel (in Pauls Grundriss der Germanischen Philologie II, 1, 191) wiederholt wird. — Was Manitius, Geschichte der Christlich-Lateinischen Poesie. Stuttgart 1891, S. 473—4 über unsere Verse sagt. ist von zweifelhaftem Werte. — Ein Citat bei Gabriel Monod, Etudes critiques sur les sources de l'histoire mérovingienne I S. 95, welches lautet: la trad. de l'Hist. Grég. de Tours par Bordier t. I pag. 161 n habe ich vergebens nachgeschlagen. Wahrscheinlich liegt ein Versehen Monods vor.

#### 2. Stammen die Verse aus der Vita Chilleni?

Unsere Verse sind zuletzt von Kurth, Histoire poétique des Mérovingiens (Paris 1893) S. 433—449 ausführlicher besprochen worden; doch begnügt sich Kurth in diesem Abschnitt damit, die Forschungen Rajnas zu resumieren, welche sich in dessen Origini dell' epopea francese (Florenz 1884) S. 111—130 (vgl. ferner S. 260—268, 278—284, 503) niedergelegt finden. Rajna (und ebenso Kurth) versicht hier die Ansicht, dass Hildegarius die Schilderung des Sachsenkrieges mit Einschluss unserer Verse einer ältern Lateinischen Quelle entnommen habe, nämlich der Vita beati Chilleni (Kilians, des Apostels von Artois).

Die hohe Wichtigkeit dieses Umstandes ist Rajna nicht entgangen. Hat erst Hildegar diese Verse aus dem Volksmund aufgezeichnet, so gehören sie ins IX. Jahrhundert, — wenn nicht innere Gründe sie einer frühern Zeit zusprechen, was nicht der Fall ist. Fanden sich die Verse jedoch schon in der Vita Chilleni vor, so müssen sie älter als diese sein. Rajna aber vermutet (S. 123) als Abfassungszeit der Vita Chilleni das Ende des VII. oder den Anfang des VIII. Jahrhunderts. Der Unterschied in der Zeitbestimmung beträgt über 150 Jahre.

Diese Ansicht Rajnas scheint allgemeine Zustimmung gefunden zu haben. Ich erwähne von denen, die ihm beipflichten, hier nur Gaston Paris (in der Romania XIII, 607 und im Journal des savants 1892 S. 409—10 in seiner hochbedeutenden Abhandlung über das Altfranzösische Volkslied), Nyrop (Storia dell' epopea francese, traduzione di Gorra, Torino 1888, S. 11—12), Kurth S. 443. Die grossen Verdienste Rajnas um die Litteraturgeschichte der Karlssage erkenne ich mit Freuden an; in dem hier berührten Puncte glaube ich ihm jedoch widersprechen zu müssen.

Der Satz, auf den Rajna seine Schlüsse baut, lautet bei Hildegar S. 616:

Et quomodo [Faro] . . . salubria sibi potuisset quaerere ac in commune qualiter cunctis felicibus meritis splendescere . . . consiliaque regalia publice ac private amoris dei magnificentia prudentissime disponere, intantum ut in descriptionibus b. Chilleni viri Scotticae gentis exaratum videatur habere, ne respublica regni a statu suae magnificentiae atque potentiae aliqua violatione juris vacillaretur, tali arte consilii astute curavit providere.

Nach Talleyrands bekanntem Ausspruch ist die Sprache erfunden worden, um die Gedanken zu verbergen. Ganz so weit dürfte jedoch Hildegars Absicht hier nicht gegangen sein. Er bildet schwerfällige Perioden, er liebt geschraubte Wendungen, aber geradezu sinnlos pflegt sein Latein sonst nicht zu sein. 'intantum ut' kann unmöglich heissen 'so wie', zumal ein Konjunktiv darauf folgt. Und was besagt videatur habere? Mit Rajnas Vermutung haberi (S. 120) wird der Stelle nicht aufgeholfen.

Ich halte für unzweiselhaft dass die Stelle in Mabillons Text entstellt ist. Nun aber haben wir noch eine andre Fassung der Vita Faronis, eine verkürzende Bearbeitung des ältern Textes, von der wir keinen Grund haben zu glauben dass sie direkt auf der von Mabillon veröffentlichten Handschrift fust. Sie kann eine Handschrift benutzt haben, welche an unserer Stelle von der Verderbnis frei war. Und in der That giebt diese kürzere Fassung an unserer Stelle einen befriedigenden Sinn, bei welchem auch das intantum ut zu seinem Rechte kommt. Es heist da:

Consilia quoque regalia, publica et privata, amoris dei munificentia prudentissime disponebat, intantum ut in descriptionibus Vitae beati Chileni, ex Scotica natione progeniti, scriptum de eo reperiatur quia ante (lies arte) sui consilii astute curabat providere, ne respublica regni a statu suae magnificentiae ac potentiae aliqua violatione juris vacillaret (Acta sanctorum ed. Bolland. Oct. XII. S. 612).

Schon der Zusatz Vitae vor beati Chileni ist sicher ursprünglich. Auch (amoris dei) munificentia scheint richtiger als magnificentia. Der Bearbeiter hat die Worte Hildegars zuweilen durch synonyme Ausdrücke ersetzt, z. B. das viri Scotticae gentis durch ex Scotica natione progeniti, das exaratum durch scriptum. So mag auch das reperiatur quia an die Stelle von inveniatur quod getreten sein (Hildegar gebraucht S. 617 in Bezug auf die Vita Chilleni dieses letztere Verbum: ut in Vita Chilleni jam dicti invenimus). Allein der Sinn, den der Wortlaut der kürzern Fassung einschliesst, verdient volles Vertrauen. Hildegar hat offenbar Folgendes gesagt: 'Faro richtete seine Ratschläge so klug ein, dass man in den Schilderungen der Vita beati Chilleni des Iren von ihm liest (quia, gleich dem Griechischen ött, ein Citat einleitend), er habe durch die Trefflichkeit seines Rates in gewandter Weise dafür gesorgt, dass der Staat nicht aus dem Zustande des Glanzes und der Macht durch eine Rechtsverletzung herabsinke.'

In der Vita Chilleni fand sich also weiter nichts als der allgemeine Inhalt des mit quia eingeleiteten Satzes. Dass das Folgende (Nam gens Saxonum in illo tempore... mittit nuntios) ihr entnommen sei, wird nicht gesagt. Ja die Art wie Hildegar zu dem auf den Sachsenkrieg folgenden Abschnitt übergeht, dessen kurze Erzählung aus der Vita Chilleni stammt, beweist hinreichend dass das Vorhergehende nicht aus dieser Quelle entnommen war. Denn er fährt da fort: Est et aliud non silentio de eo tegendum, ut in Vita b. Chilleni jam dichi invenimus. Hätte er schon den Sachsenkrieg in dieser Quelle gefunden, so würde er hinter ut ein etiam oder iterum eingeschoben, oder gesagt haben: Invenimus et aliud de eo in Vita b. Chilleni quod non silentio tegendum est.

Dazu kommt noch, dass Chillenus keinerlei Beziehung zu dem Sachsenkriege hat, dass Hildegar, der in Meaux lebte, eine auf diese Stadt bezügliche Chanson schwerlich aus einer fremden Quelle zu entlehnen brauchte. Endlich werden wir im weitern Verlaufe unserer Untersuchung sehen dass auch der Inhalt der Chanson und ihre sprachliche Form eine so frühe Abfassung nicht befürworten, wie sie von Rajna angenommen wird.

Mit dem Gesagten hoffe ich, die Vita Chilleni als Quelle unserer Verse endgültig beseitigt zu haben. Vielleicht ist es nicht überflüssig, bei dieser Gelegenheit kurz die von Hildegar erwähnten Ouellen zusammen zu fassen. Er citiert das Leben Columbans § 12. 29, die Gesta Francorum (d. h. den Liber historiae Francorum) § 29, das Leben des Eustasius § 38. 60. 102, das des Chillenus 70. 79. 103, vielleicht das des Fefrus 98, Baeda 65. Die Erwähnung der annales fasti in § 65 halte ich für einen ganz allgemeinen Hinweis, nicht (wie Mabillon) für die Bezeichnung einer bestimmten Quelle. Andres berichtet er ex relatione publica antiquissimorum virorum qui canicie lactea compositi erant 106. Diesen viri von Meaux, bei denen er Traditionen über Faro nachging, könnte er sehr wohl seine Mitteilungen über den Sachsenkrieg und jene Verse verdankt haben. Mit dieser Auffassung würden sich auch die Imperfecta volitabat, componebant gut vertragen, mit denen die Verse eingeführt werden, und die nach Rajna S. 120 gegen die Annahme sprechen sollen, dass Hildegar selbst die Chanson habe singen hören. Hiergegen ist einzuwenden dass Hildegar die Chanson in frühern Jahren gehört haben konnte, wie Wace die Chanson von Riulf nach der bekannten Stelle des Rou (I 1361 A jugleors oi en m'effance chanter). Er könnte aber auch, lediglich um in den Augen des Lesers den Wert der Chanson zu erhöhen. diese in die Vergangenheit verlegt haben. Denn Brosiens Urteil über Hildegars Gewissenhaftigkeit ist kein sehr schmeichelhaftes, vgl. dessen Kritische Untersuchung der Quellen zur Geschichte des Fränkischen Königs Dagobert des I. (Göttingen 1868) S. 53: 'Nach der Art wie der Verfasser Quellen, die er selbst citiert (Gesta reg. Franc. und Vita s. Columbani in c. 20 und Vita s. Eustasii in c. 60) geändert hat, um die Bedeutung seines Helden oder dessen angeblicher Vorfahren zu erhöhen, muss man ihn als ganz unzuverlässig bezeichnen.' Ein nicht weniger hartes Urteil gab schon Le Cointe ab, Ann. eccl. Franc. III. 645.

# 3. Versuch einer kritischen Herstellung des Textes.

Hildegarius sagt uns, dass die Chanson von Chlothars Sachsenkrieg juxta rusticitatem, d. h. in Französischer Sprache, gesungen wurde; er verschweigt als selbstverständlich, dass er die mitgeteilten Verse juxta grammaticam, d. h. in Lateinischer Umschrift, wiedergiebt. Augenscheinlich ist seine Lateinische Uebersetzung eine sehr getreue, und es ist eine anziehende Aufgabe der Kritik, aus ihr den Wortlaut der Französischen Verse zurück zu erschliessen, eine Aufgabe, die schon mehrere Gelehrte zu Versuchen gereizt hat. Mir sind drei solcher Versuche bekannt geworden.

Paulin Paris hat den Text in achtsilbigen Versen hergestellt (Étude sur les chansons de geste, Extrait du Correspondant, Paris 1863, S. 9). Er sagt: L'original traduit par Helgaire était plutôt roman que tiois; les mots secundum rusticitatem l'indiquent assez: il ne serait même pas difficile, en reprenant mot à mot la version latine, de la restituer d'une manière plausible dans le langage du onzième siècle:

- Oez de la geste Francor;
   de Clohier, le roi poigneor,
   del mes a la gent paenor.
   Ne fust li vesques de valor
   mar fussent li Saine el retor.
- 6 Vont s'en a Miuus li messagier devers Faron le droiturier, 8 del roi ne fussent destranchié.

Léon Gautier hat Zehnsilbler mit der Cäsur hinter der vierten Silbe gebildet (La chanson de Roland, Bd. I, Tours 1872, S. XXXVI). Er leitet seinen Versuch mit folgenden Worten ein: On remarquera déjà, dans cette Cantilène, certains procédés littéraires qu'on retrouvera plus tard dans nos Chansons de geste, à tel point qu'il ne serait pas impossible de traduire fort exactement ce texte latin en vers épiques des XII°—XIII° siècles:

 Oez, seignurs, bone chançun vaillant.
 C'est de Loier, le riche rei des Franks ki cuntre Saisnes se combatit forment.
 E lur message oüssent grant ahan
 se li Burguine Fares ne fust presenz . . .

Eduard Böhmer hat seinen Versuch in cäsurlose Zehnsilbler gekleidet (Romanische Studien III 368, 1878). Er sagt dazu, indem er bedauerlicher Weise die Eulalia heranzieht: Wenn man versucht, den Lateinischen Text möglichst genau in einen Französischen metrischen zu verwandeln, so ergeben sich ungezwungen assonierende Zehnsilbler ohne Cäsur, also solche, wie der überlieferte Text der Eulalia in mehr als der Hälfte der Verse bietet. Eine offenbare Lücke des Lateinischen im drittletzten Verse füllt sich leicht aus; in der ersten Strophe, wo zwei unmittelbar neben einander stehende Verse auf Saxonum ausgehen, ist das eine Mal wohl ein andres Wort zu setzen. Nur als einen Ausgangspunkt für weitere Debatten wage ich einen früher einmal niedergeschriebenen Versuch herzusetzen.

 De Clotaire est chanters, lo rei Francor qui alat guerreier gent paienor.
 E cum li griefs presist als mes Saisons,
 4 se ne fust Far li grands, de gent Borgonds! 5 Quand mes Saison entrent terre Francor, o Far eret princes Crestiënor, per lo deu voeil passent la cit Meldor, 8 que ne seient ocis del rei Francor.

Von diesen drei Rückübersetzungen hat nur die Böhmerische wissenschaftlichen Wert; denn nur sie nimmt auf den Wortlaut der Lateinischen Verse Rücksicht. Daher hätte sie in höherm Grade die Beachtung der Gelehrten verdient, als sie gefunden hat. Es ist auffallend dass die von Böhmer eröffnete Debatte von niemanden aufgenommen worden ist. Denn dass die Verse Hildegars eigentlich Französisch sind und von ihm, nur um sie litteraturfähig zu machen, ein Lateinisches Kleid erhielten, darüber kann kein Zweifel sein. Böhmers Versuch ist also vollauf berechtigt. Freilich hat Böhmer sich nicht verschwiegen dass die Herstellung dieser Verse nicht von einem einzigen über Nacht gefunden werden kann; dass erst, wenn verschiedene Forscher von verschiedenen Richtungen aus an die Sache herangetreten sind, eine befriedigende Herstellung zu hoffen ist. Ich glaube daher in Böhmers Sinn zu verfahren, wenn ich mein Scherflein zur Lösung dieser Aufgabe beisteuere und meine mit Benutzung der Böhmerischen angefertigte kritische Herstellung hier folgen lasse.

Vor allem müssen wir uns eine Vorstellung zu bilden suchen, wie Hildegar beim Übersetzen der Französischen Verse ins Lateinische verfahren ist. Er will den Sinn jener wortgetreu wiedergeben und zwar in schulmässigem Latein. Ein Französisches Wort, dessen Lateinisches Äquivalent ihm geläufig war, würde er nicht durch eine ferner liegende Wendung wiedergegeben haben. Daher glaube ich nicht, dass canere ein chanson übersetzt (Rajna 273); denn für chanson war cantus das nächstliegende. Daher tadle ich an Böhmers Versuch die Ausdrücke grands, entrent, per lo deu voeil; denn für diese würde Hildegar magnus, intrant, voluntate dei (nicht inclytus, veniunt in, instinctu dei) gebraucht haben.

Wir sind nur da berechtigt, Hildegars Lateinische Übersetzung für freier zu halten, wo eine Französische Wendung zu Grunde lag, für die er den entsprechenden Lateinischen Ausdruck erst suchen musste. So nehme ich an dass dem est canere ein vois chanter zu Grunde liegt; denn vado canere stände nicht auf dem Niveau von Hildegars Lateinischer Bildung. In Vers 4 besagt li ber mehr als das lat. vir; die Übersetzung inclytus ist durch den Zusammenhang gerechtfertigt. Für truevent Vers 5 würde inveniunt am nächsten liegen; doch giebt Hildegars veniunt in den Sinn noch besser wieder; veniunt in mochte durch inveniunt nahe gelegt sein. Für interficere war das gewöhnliche Französische Wort ocire und die gegenseitige Entsprechung dieser Worte aus der Schule geläufig, so das wir nicht überrascht zu sein brauchen, wenn nicht occidantur gewählt ist.

Leichte Änderungen hat Hildegar sich nur am Schluss der Verse erlaubt, um die Assonanzen im Lateinischen nachzuahmen. Daher läst er alle Verse auf Genetive Pluralis ausgehen, während die Chanson gent Saisson (eigentlich gentem Saxonem, bei Hildegar Saxonum), de gent Borgoign (eigentlich de gente Burgundio, bei Hildegar Burgundionum) geboten haben wird.

Ich lasse nun meinen Text folgen.

- 1 De Lodier vois chanter lo rei Francor, ki s'en alat combatre a gent Saisson. Quant griefment avenist as mes Saissons, 4 ne fust li ber Farons, de gent Borgoign!
- 5 Quant truevent mes Saisson terre Francor,
  Farons o eret princes [e des maiors],
  par deu esmuete passent cited Meldor,
  8 que ne seient ocis del rei Francor.

Anmerkungen. V. 2 Oder, in Anlehnung an Böhmers Vor-

schlag, ki alat guerreier la gent Saisson.

Dass hier pugnare ein Französisches poignier übersetzt, glaube ich nicht; doch sei auf Diez, Altromanische Glossare S. 64—5, auf Passion 502 und auf das prov. ponhar 'streben' verwiesen.

Saisson, also Saxōnem, wird in der Sibyllenweissagung vom Jahre 1167 gebraucht, war also neben Saisne Saxŏnem üblich. Die angezogene Stelle lautet (V. 527—8): Saissuns iert dune part Et dune autre [Lum]bart.

Auch Saisnor wäre denkbar, vgl. Saxonorum bei Fredegar und im Liber historiae Francorum, Macedonor im Alexanderbruchstück.

4 ne fust. Die Wendung ist bekannt genug, vgl. Diez Gr. III's. 359.

Farons. Der Nominativ ist gebildet wie lions folons Rou I 1020 (lat. fullo) bacons Guascons. Der Name war Burgundischen Ursprungs (vielleicht war auch Ragnachars Rat Faro ein Burgunder). Die dem lat. Faro genau entsprechende Form wäre übrigens nicht Fares (Gautier), auch nicht Far (Böhmer), sondern \*Fer, wenn der Name schon in Chlodowechs des I. Zeit Romanisiert worden wäre. Das s an Fares war wohl im IX. Jahrh. überhaupt noch nicht vorhanden.

de gent Borgoign. Dies hatte schon Böhmer getroffen.

5 Durch die Nachstellung der Subjekte wird das Verbum nachdrücklich hervorgehoben. Die Gesandten hatten über den Weg Erkundigungen einziehen müssen, was wohl vorher gegangen war.

Mit Anschlus an La Ravallières Vorschlag (oben S. 177) wären Vers 5 und 6 leicht herzustellen:

Quant vienent en la terre lo rei Francor, Farons o eret princes, li mes Saisson.

Doch ist rei Francor verdächtig, da es gleich darauf wieder erscheint (V. 8).

e Hildegar nennt in der Erzählung vom Sachsenkrieg der Faro inter magnates tille non mediteris; dies habe ich mit e des mannes etwa treffen wollen. Böhmer erganzt: Cresnener. Man könnte noch andre Vorschläge machen: hi gens hi pros. nen out meiller, mieldre de tos, en la reien, de grant honer, de la rei cert.

7 Oder par deu eners trespassent. - Oder mit Böhmer la eit Meider.

Ich habe in dem hergestellten Texte den Worten nicht de lautliche Form des IX., sondern des XI. Jahrhunderts geben wollen; auf die Französischen Laute des IX. Jahrhunderts wollte ich in diesem Zusammenhang nicht eingehen. Für die Silbenzahl macht dies auffallender Weise keinen Unterschied. Eine Alterfümlichkeit ist der Gen. Pl. Meldor. Dagegen ist auf das Fehlen des Artikels vor gem., mes, nerre, cuzh nicht viel zu geben, indem moglicher Weise die in den Anmerkungen gegebenen Wendungen den Vorzug verdienen.

Es ergiebt sich dass die Chanson in Zehnsilblern mit Cäsur hinter der 6. Silbe gedichtet war, also in dem Versmass des Provenzalischen Girart von Roussillon und des Französischen Aiol. Denn dieser Vers hat sich bei der Rückübersetzung ganz ungezwungen eingesteilt und ohne Schwierigkeit durchführen lassen. Einen schlagenden Beweis dafür, dass mit diesem Versmass das richtige getroffen ist, liesern Böhmers Verse: obwohl nämlich dieser Gelehrte cäsurlose Verse zu bilden glaubt, heben sich doch in jedem seiner Verse die vier letzten Silben als besonderes Versglied ab!

Die Verse sind durch die Assonanz gebunden, welche bereits ganz so gehandhabt ist wie in den erhaltenen Epen der spätern Zeit. Was uns Hildegar überliefert, sind die vier ersten Verse und die vier letzten Verse der ersten Strophe. Was er carmen nennt, entspricht also dem Altfranzösischen Ausdruck zers oder laisse. 1

Der Sül ist kunstlos. Der Ausruf Quam graviter prevenisset missis Saxonum erinnert an ähnliche Ausrufe unserer Mittelhochdeutschen Volksepen, auch an den Anfang des Beöwulf. Die Wiederholung der Worte Francor und Saisson im Reime erweckt für die Sprachgewandtheit des alten Dichters kein günstiges Vorurteil: doch ist sein Ausdruck markig und knapp.

Die beiden ersten Verse geben das Thema der Chanson an. Vers 3 und 4 nehmen sogleich das Interesse des Lesers gefangen und leiten ohne weiteres zu der Erzählung von der Sächsischen Gesandtschaft über. Die vier letzten Verse der ersten Laisse lassen die Gesandten nach dem Frankenreich gelangen, und deuten an was den Inhalt der zweiten Laisse bilden wird.

<sup>:</sup> Auch dies ist auffallender Weise bis in die neueste Zeit immer wieder verkannt worden, wie sich durch Citate leicht zeigen liesse.

In der ersten Laisse wurde offenbar erzählt, wie der Sachsenherzog Bertoald seinen Gesandten Auftrag giebt, und wie diese den Weg nach dem Frankenland zurücklegen. Es werden zwischen den mitgeteilten Bruchstücken mindestens zehn Verse weggelassen sein. Mehr als vier Verse fehlen auf jeden Fall: ein so kleines Stück würde Hildegar nicht unterdrückt haben. Was die Gesandten in Meaux erleben, erfahren wir nicht. Mit der Ankunft in Meaux setzte ohne Zweifel die zweite Laisse ein. Wahrscheinlich hat sich Faro mit ihnen an den Königshof begeben, dessen Ort leider nicht näher bezeichnet ist (Soissons?). Also schon diese Eingangserzählung umfasste mehrere Laissen, die an Umfang hinter den Laissen des Rolandsliedes nicht zurückstehen. Das Ganze hat gewiß den Umfang einer kürzern Chanson de geste gehabt und darf bereits mit diesem Namen belegt werden.

Leider liegt Vieles im Dunkeln in Bezug auf die Person des Faro von Meaux (gestorben am 28. Oktober 672). Es wäre zu wünschen, dass uns bald ein junger Historiker über ihn eine erschopfende Orientierung gäbe. Ich beschränke mich hier auf einige naheliegende Bemerkungen. Was in Hildegars Angaben über Faro unhistorisch ist, darf vielleicht zum Teil dem Epos zugeschrieben werden. Die Angabe, dass Faro von Abstammung ein Burgunder gewesen sei, wird von Valesius, Rerum Francicarum tomus III S. 59 für irrig erklärt, doch ohne ausreichenden Grund. Auch Hildegar nennt ihn Burgundio Faro und lässt ihn bei Meaux als Sohn eines Burgunders geboren sein. Meaux gehörte gar nicht zu Neustrien, sondern zu Austrasien. Faro wird in den Versen inclytus und princeps, aber nicht sanctus genannt. Gaston Paris bemerkt hierzu (Romania XIII 606): Faron était alors sans doute comte de la ville dont il fut plus tard évêque.1 Nach Brosien S. 54 kennen die Heiligenleben des VII. und die ältern des VIII. Jahrhunderts den Faro gar nicht. Er wird erst in der Vita sancti Agili genannt (bei Mabillon Saec. II S. 334), weiche, trotz Büdinger, nach Mabillon und Brosien nicht vor dem VIII. Jahrhundert entstanden sein kann. Faro hat in diesem Texte das Beiwort sanctus. Wie kommt es, dass sein Ruhm erst so spät beginnt?

Hildegar macht ihn zum Bruder der heiligen Fara (oder Burgundofara); wohl nur auf Grund der Namensähnlichkeit, denn die ältern Quellen wissen von einem solchen Verhältnis der beiden nichts (Brosien S. 53 und Valesius III'S. 253). Chagnericus, den Hildegar für den Vater Faros ausgiebt, war in Wirklichkeit der Vater der Fara.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jean d'Ypres, gestorben 1383, sagt im Chronicon Sithivense cap. I § 10 von Faro: er sei primo miles, inde clericus, deinde monachus in Resbaco sub beato Agilo abbate cognato suo gewesen bei Martène et Durand, Thesaurus novus anecdoctorum III Sp. 467). Mabillon weist S. 606 dieses Letzte als irrig nach.

# 4. Inhalt und Quelle der Chanson. — bale jumente.

Da Hildegar uns von dem Inhalt der Chanson nur den Anfang und den Schluss kennen lehrt, die Chanson aber, wie schon Rajna gezeigt hat, den ganzen Sachsenkrieg behandelte, so müssen wir es für einen glücklichen Umstand ansehen, dass uns eine ältere Quelle, die gleichfalls aus Volksüberlieserungen schöpft, auch den Verlauf des Sachsenkrieges erzählt, den Hildegar übergangen hat. Es ist dies der Liber historiae Francorum (eine Zeit lang unter dem Titel Gesta regum Francorum citiert), herausgegeben von Krusch in den Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Merovingicarum Bd. II S. 311—4. Das Werk ist im Jahre 727 abgeschlossen und von einem Neustrer, aller Wahrscheinlichkeit nach im Sprengel Rouen, versasst. Auch die Sagen von Bertoald tragen

entschieden Neustrisches Gepräge.

Die Sachsen empören sich gegen Chlothar und dessen Sohn Dagobert, den die Austrasii Franci superiores zu ihrem König erwählt haben. Dagobert zieht über den Rhein und kämpft mit ihnen. Im Kampfe wird ihm eine Haarlocke abgeschlagen, die er seinem Vater mit der Bitte um Hilfe übersendet. Der Bote trifft Chlothar in den Ardennen (nach einer Handschrift: bei Longolarium, jetzt Longlier unweit Saint-Hubert). Er zieht sogleich mit einem Hilfsheer über den Rhein, und an der Weser stehen sich dann, durch den Fluss getrennt, die vereinigten Fränkischen Heere und das Sächsische Heer des Herzogs Bertoald gegenüber. Bertoald den Jubel der Franken wegen Chlothars Ankunft über den Fluss schallen hört, fragt er was es gäbe. Die Franken antworten, König Chlothar sei herbeigeeilt. Da sagt Bertoald lachend, er glaube das nicht; denn er habe längst erfahren dass Chlothar tot sei. Da nimmt der König den Helm vom Haupte und lässt sein mit weissen Locken untermischtes Haar hervorwallen. schmäht ihn darob: 'Du warst also hier, Blässe (bale jumente)?' Durch dieses Wort schwer gekränkt, setzt Chlothar zu Pferde durch die Weser und verfolgt Bertoald, der die Flucht ergreift. Auch Dagobert und die Fränkischen Krieger setzen über den Fluss. Chlothar erreicht den Herzog, tötet ihn, und reitet, das Haupt des Rebellen auf einer Stange tragend, triumphierend ins Lager zurück. Darauf nimmt er strenge Rache an dem Volk der Sachsen: er läst nur die am Leben, die in ihrer Körperlänge die Länge seines Schwertes nicht überragen.

Diese Erzählung ist mit belanglosen Änderungen in spätere Werke übergegangen: in die Gesta Dagoberti I (IX. Jahrhundert, von Krusch herausgegeben S. 404—5), welche ihrerseits die Quelle Aimoins (Buch IV Kap. 18, bei Bouquet Rec. III S. 126—7) und der Chroniques de Saint-Denis Buch V Kap. 6 (ed. Paulin Paris Bd. I S. 335, bei Bouquet III S. 282) gebildet haben. Philipp

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daneben scheinen die Chroniques de Saint-Denis auch Aimoin gekannt zu haben,

Mousket erzählt die Geschichte kurz (V. 1258—71)<sup>1</sup>, mit dem Zusatz, dass Dagobert im Kampf mit den Sachsen gefallen sei.<sup>2</sup>

Nach der Ansicht Rajnas soll die Erzählung des Liber auf der selben Französischen Chanson beruhen, die wir aus Hildegars Beschreibung kennen. Diese Annahme fußt auf der Voraussetzung, daß Hildegars Mitteilungen aus der Vita Chilleni geschöpft seien und kommt mit der Widerlegung dieser in Wegfall.

Rajna 279 hat allerdings noch ein andres Argument; doch erklätt er dies selbst für eine schwache Stütze: er glaubt das das Bertoald in den Mund gelegte Wort bale Französisch ist. Fassen

wir dieses Wort etwas näher ins Auge.

Die Anrede bale jumente, mit welcher Bertoald den Chlothar verhöhnt, ist in der Regel missverstanden worden. Die Gelehrten brachten das Wort bale mit got. balv- ahd. balo ae. bealu 'Türke' in Verbindung; so schon Du Cange, der es unter bal, balejumentum, ballomer, bile bespricht; so noch kürzlich Krusch, welcher S. 313 seiner Ausgabe in der Anmerkung die Übersetzung ,falsches Vieh' vorschlägt.

Das Wort enthält eine Anspielung an das mit Weis untermischte Haar des Frankenkönigs. So hat es auch Gaston Paris verstanden, will jedoch mit Unrecht in dem Wort das Altfranzösische

balcent finden (Romania XIII. 611).

bale hängt zusammen mit dem got. balan 'Blässe, dunkelfarbiges Pferd mit weissem Flecken an der Stirn'. So erklärt das Wort Prokop, Gothenkrieg I. 18, der das gleichbedeutende Griechische  $\varphi \alpha \lambda \iota \acute{o} \varsigma$  daneben nennt. Vgl. Edward Schröder in der Zeitschrift für Deutsches Altertum XXXV. 237. Schröder setzt hier auch, ohne unsern Text zu kennen, ein einfaches bal an. Mit Unrecht dagegen konstruiert er zu dem Barbarenworte  $\beta \acute{o} \lambda a v$  einen Griechischen Nominativ \* $\beta \acute{o} \lambda a \varsigma$ . Einen zweiten Beleg gewährt die Überschrift eines Epigramms des Ennodius, der unter Theoderich dem Grossen lebte: De equo badeo et balane; vgl. Wölfflins Archiv für Lateinische Lexikographie IV. 601.3

balan ist auch in verschiedenen Gegenden als Romanisches Wort nachzuweisen. So lebt es noch jetzt im Rumänischen (bălan),4 und Godefroy führt im Dictionnaire de l'ancienne langue française

<sup>1</sup> Wo V. 1266 ohne Zweisel comme siers zu lesen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Französische Quelle scheint Du Cange (unter ballomer) mit Hist. parva Catalaun. pag. 56 zu citieren. Ich kann das Citat nicht verifäzieren. — Auch Ademar von Chabannes, der den Liber historiae Francorum ausschreibt, hat den Sachsenkrieg aufgenommen (Bouquet II 567 wird eine Lesart daraus mitgeteilt). — Kürzere Erwähnungen finden sich öfter, z. B. bei Regino (nach Aimoin) Pertz Mon. Scr. I 551 a 5, bei Sigebert ebd. VI. 323, 20, bei Dietrich von Echternach ebd. XXII. 43, 62, bei Ado in Mignes Patrologia Latina CXXIII Sp. 113.

CXXIII Sp. 113.

3 Das Englische Wort ist blaze. Damit ist offenbar das blare identisch, das mehrere Handschvisten des Lib. hist. Franc. an unserer Stelle bieten.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ich erwähne noch: La Macedoromâni baliu se dice de una animale cu peri albi in fure. Laurianu si Massimu, Glossariu S. 48. Vgl. Cihac II6.

Bd. I S. 560 ein Adjektiv balani mit unbekannter Bedeutung auf, die aber sofort klar wird, wenn wir sein Citat (aus einem Neuchâteler Text von 1354) ansehen: On ronein bron, la teste balanie.

Dass der Vergleich mit einer Stute für entehrend galt, erfahren wir auch aus Paulus Diaconus Buch I Kap. 24, wo Alboin im Lager der Gepiden von diesen wegen seiner weißen Kniestrümpfe mit einer an den Füssen weiß gezeichneten Stute verglichen wird.

Wenn Blässen im Volksglauben zuweilen für tückisch gelten (vgl. Max Jähns, Ross und Reiter Bd. I, S. 50, Leipzig 1872), so mag diese Meinung durch den Anklang von bal oder balan an das Altgermanische balo entstanden sein.

Mit βάλιος lat, baliolus (vgl. frz. bariolé) hängt balan nicht zusammen.

Unser Exkurs über bale hat die Frage, ob der Liber historiae Francorum einer Fränkischen oder einer Französischen Quelle folgt, nicht zur Entscheidung bringen können, da dieser Wortstamm zugleich im Germanischen und im Romanischen auftritt. Es ist möglich dass eine mündliche Prosaerzählung die Quelle bildete: dann kann sie ebenso gut Französisch als Fränkisch gewesen sein. War aber die Quelle in Versen abgefast, so kann, da wir von epischem Volksgesang in Französischer Sprache vor dem IX. Jahrhundert keine Spur finden, ihre Sprache nur die Fränkische gewesen sein. Das in der That eine Fränkische Dichtung zu Grunde liegt ist sehr wahrscheinlich. Auch die Allitteration des Wortes bale mit Bertoald verdient Beachtung.

Dieses Fränkische Lied wird die Quelle der Französischen Chanson gewesen sein. Vielleicht dürfen wir die Abweichungen in Hildegars Bericht von der Erzählung des Liber historiae Francorum aus den Abweichungen des Französischen Dichters von seiner Fränkischen Quelle herleiten. Da ist zunächst der Eingang in dem jüngern Text ein ganz andrer. In der Fränkischen Sage empören sich die Sachsen gegen Dagobert, der sofort gegen sie zu Felde zieht: in der Französischen Fassung schicken sie eine Gesandtschaft ab, welche Chlothar zur Unterwerfung auffordern soll, und nur angebracht scheint, damit Faro die Rolle des weisen Ratgebers und Heidenbekehrers spielen kann. Bertoald war in der ältern Darstellung Herzog der Sachsen; bei Hildegar heißt er König.

Die Teilnahme der Chanson für den Bischof von Meaux legt den Gedanken nahe, das die Chanson in Meaux selbst entstanden sein mag. Wenn sie, wie ich für wahrscheinlich halte, ein Fränkisches Lied benutzte, so muß sie zu einer Zeit entstanden sein, wo die Fränkische Sprache in Frankreich noch lebendig war; doch haben wir keine Veranlassung, sie vor das IX. Jahrhundert zu setzen.

Für die Popularität der Chanson vom Sachsenkrieg zeugt der grosse Einflus, den sie auf spätere Sagen (Aspremont, Ogier, Chanson des Saxons) ausgeübt hat; ich verweise hierfür auf die trefflichen Darlegungen von Rajna S. 260—8. Ob Giraut de Cabreira (in Bartschens Denkmälern S. 90) mit *Loer* an eine Chanson

von Chlothar anspielt, wird sich nicht entscheiden lassen. Über eine merkwürdige Stelle des Albericus Trium Fontium (Auctarius qui in cantilena vocatur *Lotharius superbus*) handelt Voretzsch, Über die Sage von Ogier (Halle 1891) S. 13. 32. 109. Es dürfte nicht allzu schwer gewesen sein, die Chanson von Lohier dem Ogier anzupassen: die beiden Namen hatten gleiche Silbenzahl und gleichen Reimvokal. Vielleicht leben noch Reste der Chanson de Lohier in Ogiers Sachsenkrieg fort.<sup>1</sup>

Ja es ist möglich dass unverstandene Erinnerungen an die Chanson bis in unsere Zeit fortleben. Bertoald benimmt sich sehr unbesonnen, indem er den ihm an Kraft überlegenen Chlothar verhöhnt, und muß seinen Übermut mit dem Leben büssen. Nun findet sich im Provenzalischen und Französischen ein Wort bertaud

in der Bedeutung: thöricht verwegen (étourdi).

Wegen des prov. bertau verweise ich auf Oskar Schultz (Zeitschr. XVIII, 136—137), der bereits das zuweilen freilich recht dunkle Wort mit dem Vornamen Bertaldus in Verbindung bringt. Die Verwendung bei Guiraut de Bornelh (ans par a la fin bertaus) scheint die Deutung ,verwegener Thor' zu befürworten. Eine merkwürdige Stelle aus Ménage führt Rolland an (Faune populaire de la France II 289), leider ohne Citat: Selon Ménage, on dit proverbialement qu'un homme ou une femme sont résolus comme Berthaud, pour signifier qu'ils sont hardis et entreprenants. Welcher Berthaud könnte hier gemeint sein als der sagenberühmte Sachse?

Wenn der Zaunkönig in vielen Gegenden Frankreichs roi Berthaud genannt wird (Rolland II 288 f. 301 f.), so verdankt er diese Benennung seinem berüchtigten Übermut, der zu den schwachen

Kräften des Tierleins in keinem Verhältnis steht.

Im Neuprovenzalischen heißt der Maikäfer bertaou (Rolland III 329), offenbar aus einem ähnlichen Grunde; denn man pflegt in Frankreich zu sagen: étourdi comme un hanneton (ebd. 332).<sup>2</sup>

# 5. Historischer Hintergrund.

Geschichtsforscher haben längst erkannt (zuerst Valesius III, S. 59, 1659, dann auch Le Cointe, Annales ecclesiastici Francorum II. 677), dass dieser Sachsenkrieg ganz unhistorisch ist. Fredegar, der zuverlässigste Gewährsmann für die historischen Ereignisse jenes Zeitraums, sagt ausdrücklich (IV. 42, ed. Krusch S. 142) von Chlothar, dass er das Reich feliciter post sedecem annis tenuit, pacem habens cum universas gentes vicinas. Rajna vermutet daher (und

2 Ob auch für bertaud 'verstümmelt' und das Altsranzösische Verbum bertauder an Bertoald zu denken ist, wage ich nicht zu entscheiden; hier

könnte ein anderer Stamm zu Grunde liegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiläufig frage ich hier: sollte nicht der *Brehier* des Ogier der Thüringer *Bertharius* (\**Bretharius*) der Geschichte sein? — Die Sagen von Lohier und Ogier berühren sich auch darin, dass beide zu der Stadt Meaux in Beziehung gesetzt sind.

ebenso Kurth), der historische Kern unserer Sage sei ein Sachsenkrieg Chlothars des I. gewesen, an dessen Stelle durch eine epische Verschiebung Chlothar II. getreten sei. Für nebensächliche Züge mag dies zutreffen; allein den historischen Kern unserer Sage hat Rajna nicht herausgefunden. Dagegen befindet sich auf der richtigen Fährte Herr Ferdinand Lot, welcher in der Zeitschrift Le moyen âge 1893, S. 129-145 die Ansichten Kurths (und Rajnas) einer scharfsinnigen Kritik unterworfen hat. Er verweist auf die Ereignisse des Jahres 601, hat jedoch die Konsequenzen nicht gezogen, weil er es nicht gewagt hat, mit dem Rajnaischen System zu brechen. Er sagt S. 141-142: 'A propos de la guerre saxonne. j'ai toujours été frappé de certaines analogies d'un épisode que rapporte Frédégaire . . . J'oserais presque croire à un travestissement dû à l'auteur du Liber [historiae Francorum], si la Vita Chilieni n'obligeait à admettre un fondement historique pour la guerre de Saxe.' Dieses letzte Bedenken Lots glaube ich bereits oben zerstreut zu haben.

Die hier in Frage kommenden Ereignisse des Jahres 604 erzählt Fredegar Buch IV, Kap. 24—26 (ed. Krusch S. 130—131).<sup>1</sup>

Der Sohn Chilperichs († 584) und der Fredegunde († 597). Chlothar II, ist König von Neustrien. Die Enkel der Brunhild und Söhne Childeberts († 596) residieren: Theudebert II. als König von Austrasien zu Metz, Theuderich II (der jüngere der beiden) als König von Burgund zu Orléans. Im Jahre 600 bei Dormelles besiegt hat Chlothar so viel von seinem Reich an die Enkel der Brunhild abtreten müssen, dass ihm nur zwölf Gaue zwischen der untern Seine und der Oise geblieben sind. Theuderichs Majordomus ist der edle Franke Bertoald. Er wird von Brunhild, die seinen Untergang herbeiführen möchte, mit der Eintreibung fiskalischer Summen an der Seinemündung betraut. Die Feinde lassen denn auch nicht lange auf sich warten. Chlothar schickt ein Heer gegen Bertoald unter der Führung des Hausmeiers Landricus und des Königssohnes Meroveus. Bertoald, der von dem Heer bei Arelaunum (unweit Caudebec, Niederseine), wo er dem Waidwerk obliegt, überrascht wird, zieht sich nach der Stadt Orléans zurück und wird darin von dem gegnerischen Heere eingeschlossen. Von der Mauer aus fordert Bertoald den Landricus zum Zweikampf heraus, und als dieser nicht sogleich darauf eingeht, ruft er ihm zu (es war am Martinstage): 'Wenn nächstens auf dem Schlachtfeld unsere Heere sich gegenüber stehen, wollen wir beide in roter Gewandung hervortreten und den Krieg ausfechten.' Da aber Theuderich hörte dass Chlothar siegreich vordrang, brach er mit seinem Heere auf und kam zu Weihnachten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich benutze auch die Deutsche Übersetzung von Otto Abel, Berlin 1849. Vgl. noch Bonnell, Die Anfänge des Karolingischen Hauses, Berlin 1866, S. 220, Felix Dahn, Urgeschichte der Germanischen und Romanischen Völker, Bd. III, S. 557—560.

bei Stampae (Étampes) am Flüsschen Loa (la Louette) an, wo Meroveus und Landricus mit einem grossen Heere auf ihn stiessen. Da die Furt sehr schmal war, so hatte kaum der dritte Teil von Theuderichs Heer hinüberkommen können, als das Treffen begann. Jetzt trat Bertoald der Verabredung gemäß hervor und rief nach Landricus; der wagte aber nicht, wie er doch versprochen hatte, sich in den Kampf einzulassen. Da ward Bertoald, der zu weit vor seine Linie herausgetreten war, mit seinem Gefolge von Chlothars Heer getötet. In der Schlacht wurde Meroveus gefangen und Chlothars Heer besiegt.

Ich zweifle keinen Augenblick daran, dass diese Ereignisse zu der Sage von Chlothars Sachsenkrieg geführt haben. Nur verrät Fredegars Erzählung deutlich Parteinahme für die Burgundische Partei, für Theuderich und Bertoald, während unsere Sage vom Sachsenkrieg vielmehr die Neustrische Auffassung der selben Begebenheiten zur Grundlage hat und sich daher für Chlothar be-

geistert.

Die Übereinstimmungen zwischen Geschichte und Sage sind unverkennbar. Die Namen der Heerführer sind hier wie dort Chlothar und Bertoald. Auch der historische Bertoald zieht in ein Gebiet, das Chlothar zu seinem Reiche rechnet. Im Verlauf des Krieges stehen sich die feindlichen Heere an einem Fluß gegenüber, und Bertoald ruft einem Neustrischen Heerführer beleidigende Worte zu. Der Neustrische Königssohn gerät in Gefahr, und Bertoald kommt im Kampfe ums Leben.

Im übrigen hat die Sage frei gewaltet. Chlothars Sohn Meroveus ist durch den bekanntern Dagobert ersetzt. Der Feind der Neustrer, Bertoald, ist in den verhassten Herzog der heidnischen Sachsen verwandelt und damit dem Kriege ein grösserer Hintergrund gegeben. Entsprechend hat das Flüsschen Loa dem

Weserstrom weichen müssen.

Sicher haben einige Generationen vergehen müssen, ehe die Sage sich so weit von der historischen Wahrheit entfernen konnte. Sind wir berechtigt, ein Fränkisches Lied für die Quelle des Liber historiae Francorum anzusehen, so dürfte dieses Lied kaum vor 700 entstanden sein.

### 6. Allgemeine Folgerungen.

Die Entwicklung dieses Sagenstoffes hat nicht nur das individuelle Interesse, welches das Lied vom Sachsenkrieg beanspruchen darf: sie gestattet auch einen Schluß auf die allgemeine Entwicklung des ältesten Französischen Epos. Das Französische Volksepos beginnt mit der Bearbeitung Fränkischer Sagen, für welche wir die gebundene Form des Germanischen Epos vermuten dürfen, in Französischer Sprache. Die Form dieser ältesten Französischen Epen wurde dem Romanischen epischlyrischen Volkslied entlehnt. Wir sind nicht berechtigt, die ältesten Chansons

de geste in eine frühere Zeit zu setzen als ins IX. Jahrhundert. Auch die Chansons des Merowingischen Sagenkreises brauchen keineswegs älter zu sein, da die Fränkischen Lieder ohne Zweifel noch ins IX. Jahrhundert hinein reichen, bis sie mit dem Verstummen der Fränkischen Sprache auf immer verschollen sind. Wenn aber das Französische Epos von der Bearbeitung fertiger Fränkischer Epen seinen Ausgang nimmt, so liegt kein Grund vor, ihm eine Periode zuzuschreiben, in welcher es in der Form romanzenartiger Lieder existiert hätte.

Ich bin am Ziel. Es würde mich freuen, wenn ich den Leser davon überzeugt haben sollte, dass in den Lateinischen Versen Hildegars die Französischen Sprachformen noch durchschimmern und sogar der zu Grunde liegende Vers noch erkennbar ist. Indem wir die Französische Chanson aus ihrer 727 nacherzählten, wahrscheinlich Deutschen Quelle herleiten und den Inhalt der letzteren auf die historischen Ereignisse von 604 zurückführen konnten, haben wir einen Einblick in das Leben der Sage und in die älteste Entwicklung des Französischen Volksepos gewonnen, der an urkundlicher Bestimmtheit nicht viel zu wünschen übrig lässt. Wir beobachten hier an einem Beispiel, wie der Fränkische Sang von der Sage geboren wird und dann befruchtend auf den Romanischen einwirkt. Mögen die Historiker auf Hildegarius schmähen, so viel sie wollen: durch seine Achtung des Volksgesanges hat sich der alte Klerikus weit über seine Zeit erhoben. Die Litteraturgeschichte wird ihm zu ewigem Danke verpflichtet sein!

Vielleicht erspare ich Andern eine Bemühung, wenn ich zum Schlus über zwei handschriftliche Texte Auskunft gebe, die sich auch mit Chlothars des II. Sachsenkrieg beschäftigen, aber freilich nichts wesentlich Neues lehren.

Die eine Handschrift gehört der Bibliothek zu Meaux, N. 93 (87). Sie enthält La vie ou l'éloge de saint Faron, évêque et comte de Meaux, tirée des autheurs anciens et modernes qui en ont parlé, avec des réflexions morales, par M. Hébert de Rocmont, en 1689. Dédié a Bossuet. L'auteur était prêtre du diocèse de Meaux. Herr Bibliothekar Andrieux hat die Güte gehabt die Handschrift durchzusehen. Die Verse vom Sachsenkrieg stehen nicht darin, wohl aber 'un discours que prononça Faron devant Chlothaire II. pour sauver la vie à des ambassadeurs saxons'. Auf Mitteilung dieses 'discours' glaubte ich verzichten zu dürfen.

Die andre Handschrift, zu Beauvais N. 6121 (3015) XII. Jahrh., enthält die Lateinischen Gedichte des Fulcojus von Beauvais, Unterdiakons zu Meaux, gestorben gegen 1082, darunter eine Vita Faronis, welche nur eine Umkleidung von Hildegars Werk in gereimte Hexameter zu sein scheint. Diese Vita Faronis steht auch

in einer Pariser Handschrift lat. 13789, in einer von Fabricius erwähnten Handschrift von S. Germain des Prés 738 (ob sie mit jener identisch ist, kann ich nicht feststellen) und in der von Mabillon in Meaux benutzten, jetzt verlornen Handschrift Hildegars. Der conservateur adjoint der Nationalbibliothek, Herr Omont, der sein reiches Wissen den Besuchern des Handschriftensaals so gern zur Verfügung stellt, hat die große Güte gehabt, mir die Stelle über Chlothars Sachsenkrieg aus der Beauvaiser Handschrift abzuschreiben. Ich teile die Verse des Fulcojus hier mit, nur damit das Material über den Sachsenkrieg vollständig vorliegt. Von einer Vita Chilleni ist weder kurz vor noch kurz nach diesen Versen die Rede.

Das Gedicht war dem Abt Gaufrid in Meaux gewidmet; vgl. Gallia Christ. VIII. 1692, Mabillon Ann. l. 61 § 113 und Acta sanct. Ben. II. 607, IV. 658, Migne Patrol. lat. CIII, 855.

- [Bl. 121<sup>v</sup>] Dum Faro sic ageret bona, dum meliora tulisset, quæ fuerint animæ, Clio, post bona corporis ede. Viribus et longis confidunt Saxones armis, regem Lotharium quibus ad certamina poscunt,
  - 5 mittunt legatos hunc irritare paratos.
    Qui cum venissent, qui cum mandata referrent,
    legatis calida Lotharius efferus ira
    ob mandata male dat judicium capitale,
    quod contradicunt proceres regique resistunt.
  - 10 Annuit astute tunc Faro, deque salute sic legatorum prudens deliberat horum.
- [Bl. 118<sup>r</sup>] Orat et exorat, monet in tantumque laborat, regis censura quod fiat luce futura, mitior ut fieret rex, res dilata teperet.
  - 15 Hoc sedit cunctis; heret custodia missis. Dum juxta morem carpebant cuncta soporem, qui prestolantur cras funera sollicitantur (quisque timet pro se), pius ipsis excubat ipse Faro, compatitur legatis qui patiuntur,
  - 20 advenit occultus, pietatis munere fultus, intentat mortem, subjungit in ordine sortem, qua meritas iras possint evadere diras.

    'Imminet in curis mors maxima cras perituris; casus presentes fas est vitare sequentes.
  - 25 Ereptos fatis mihi si parere paratis mittite perfundi baptismate; devia mundi tempnite, perque fidem, verax assentior idem, presentem mortem vitabitis atque futuram.' Parent jam læti; jam vitæ munere freti 30 idola despiciunt, mutato nomine fiunt,

<sup>16</sup> Hs. saporem.

qui prius idolatris comites, Christum comitati.

Mane die facta, ducibus cum plebe coacta,
cum jam conferrent de missis quid statuissent,
affuit et Faro, demulcens jurgia fando,

35 vita conflata, missorum morte fugata.

'His ego sum testis, vidi quia candida vestis istos induerat missos baptismatis instar.'

His ammirati, mortem censere parati, hos ut concives venerantur, utique fideles

40 censent cum magnis donis debere remitti.
Saxonibus fidei prior hæc plantatio crevit
sic per Faronem speciem pastoris agentem.
Sic Christi fantur pacem qui bella minantur.

[Bl. 118v] Sic vitam referent qui mortem promeruerunt.

45 Innotuit cunctis simulae elementia facti, hine hilares fiunt, hine rustica carmina fingunt. Vestri legati sunt, Saxones, ecce ligati. Colla tetendissent mandataque vestra luissent, sed mala submovit Faro, quem Burgundia fovit.

50 Prima fidem turris, Faro, fundamenta locasti.

Jam primus paries, fratris dilectio, fies.

Adjacet hæc cælo nulli gestanda camelo.

Regis judicio reus unus sistitur equo,
cujus inequalis res est et causa reatus.

42 Hs. si 49 Hs. submonuit

HERMANN SUCHIER.

# Zu den Briefen des Raimbaut von Vaqueiras.

In seiner Ausgabe der Briefe des Raimbaut von Vaqueiras an den Markgrafen Bonifaz von Monferrat<sup>1</sup> untersucht Schultz im ersten Kapitel die Frage der Abfassungszeit der Briefe und gelangt dabei, ausgehend von der Voraussetzung, dass wir es mit drei selbständigen, zu verschiedenen Zeiten entstandenen Schreiben zu thun haben, auf Grund der in ihnen erwähnten historischen Thatsachen, beziehungsweise auf Grund der Nichterwähnung solcher Thatsachen, zu dem Resultate, dass Brief I, der auf -ar, verfasst sei in Oberitalien "wahrscheinlich vor dem August 1194 und zwar jedenfalls nicht mehr als 2-3 Jahre vorher", Brief II, der auf -o, im Orient "nach dem 18. Juli 1203, wahrscheinlich vor dem 12. April 1204 und vermutlich kurze Zeit vorher", Brief III endlich, der auf -at, ebendaselbst "im Jahre 1205, nicht vor dem Frühjahr und wahrscheinlich noch vor dem Juli". Ich glaube nun, dass die erwähnte Voraussetzung Schultz's, seine Annahme, dass die drei Briefe aus verschiedenen Zeiten stammen, im Allgemeinen und seine Datirung von Brief I und II im Speziellen nicht zutreffend ist und möchte mir im Folgenden erlauben, die Gründe, welche mir für eine von der seinigen abweichende Auffassung von der Composition der Briefe zu sprechen scheinen, in Kürze darzulegen. Da der Ausdruck "Briefe" meiner Ansicht nach überhaupt nicht gerechtfertigt ist, so werde ich ihn von vornherein vermeiden und mich dafür des die Entscheidung nicht präjudicirenden Ausdruckes "Brieftiraden" oder "Tiraden" schlechthin bedienen.2

Schultz glaubt den Gedanken, dass die drei Brieftiraden etwa gleicher Zeit entstanden sein und zusammen ein Ganzes bilden möchten, von vornherein von der Hand weisen zu können. Die Annahme, meint er, "Raimbaut habe etwa zu einem bestimmten Zeitpunkte den Drang gefühlt, seine und des Markgrafen Erlebnisse

1 Die Briefe des Trobadors Raimbaut de Vaqueiras an Bonifaz I., Mark-

grafen von Monferrat. Halle 1893.

<sup>2</sup> Des Schriftchens von V. Crescini, Araistrigò, Cartentrastenò, Padova 1887, in dem der Verf. nach Schultz p. 4 eine von diesem nicht gebilligte Ansicht über die Composition der Briefe aufsert, konnte ich leider nicht haben der Briefe aufsert, konnte ich leider nicht haben der Briefe aufsert, konnte ich leider nicht haben der Briefe aufsert. haft werden. Ich weiss deshalb nicht, ob oder in wie weit vielleicht Crescini's Auffassung mit der hier von mir vorgetragenen zusammentrifft.

in drei Briefen poetisch darzustellen", sei nicht zulässig, weil ein solches Verfahren der Kunstpraxis der Trobadors nicht entspreche und wir ausserdem am Schlusse jedes Briefes darüber belehrt würden, dass der Dichter einen jeden aus einer bestimmten Veranlassung verfasst habe, nämlich um von dem Markgrafen Belohnungen zu erhalten, also sehr wahrscheinlich zu verschiedenen Zeiten. Ich vermag mich von der Richtigkeit dieser Schlussfolgerung nicht zu überzeugen. Dass die drei Tiraden keinen anderen Zweck haben als den, Raimbaut's Ansprüche auf Belohnung zu begründen, ist ja ohne weiteres klar; wie aus dieser Thatsache nun aber folgen soll, dass sie zu verschiedenen Zeiten entstanden sein müssen, sehe ich nicht ein. Gesetzt, die drei Tiraden bildeten, wie ich glaube, zusammen ein einheitliches Ganze, würde sich da die Wiederholung der gleichen Bitte am Schlusse jeder Tirade nicht sehr einfach aus dem Bestreben erklären, diese Bitte möglichst eindringlich zu machen, läge es nicht nahe, in ihr gewissermaßen den den Grundgedanken des Ganzen zum Ausdruck bringenden Refran des Briefes zu sehen? Ich wüßte nicht, was eine solche Auffassung unwahrscheinliches haben könnte und die fragliche Erwägung Schultz's ist deshalb meines Erachtens keineswegs dazu angethan, die Möglichkeit einer engen Zusammengehörigkeit der drei Tiraden von vornherein auszuschließen.

Ebensowenig scheinen mir nun die Gründe zwingend, welche Schultz für seine Datirung von Brief I und II beibringt. Schultz meint, Brief I müsse noch in Oberitalien entstanden sein, weil der Dichter darin das glänzende Treiben am Hofe des Markgrafen preise; denn auf Salonichi könne sich dies nicht beziehen, weil Bonifaz dort viel zu sehr von äußeren Feinden in Anspruch genommen gewesen sei, als daß er einen ruhigen Hof hätte halten können. Aber die betreffende Stelle scheint mir keineswegs gerade auf die unmittelbare Gegenwart bezogen werden zu müssen. Sie lautet vollständig:

En vostra cort renhon tug benestar: dar e dompneys, belh vestir, gent armar, trompas e ioc e viulas e chantar, e no y volgues portier, n'i a que far, aissi cum fan li ric home avar. Et ieu, senher, puesc mi d'aitan vanar, qu'en vostra cort ai saubut gent estar, dar e servir e sufrir e celar, et anc no y fi ad home son pezar...

Diese Worte nötigen meines Erachtens durchaus nicht zu der Annahme, Bonifaz habe eben damals einen solchen glänzenden Hof gehalten; der Sinn kann doch sehr wohl auch der sein: An Eurem Hofe pflegt alles Wohlverhalten etc. zu herrschen, d. h. wenn Ihr einen Hof haltet, wie Ihr ehemals gethan habt und wieder thun werdet, dann geht es an demselben so und so zu. Man könnte

sogar geneigt sein, in den Perfekten volgues und ai saubut direkt ein Zeichen dafür zu sehen, dass Raimbaut eben die Vergangenheit im Auge hat. Der in Rede stehende Grund reicht also nicht aus, um die Entstehung der Tirade in Oberitalien darzuthun. Wenn Schultz dann weiter meint, die Tirade müsse noch vor der sicilianischen Expedition verfasst sein, weil derselben mit keiner Silbe Erwähnung geschehe und es aus dem oben besprochenen Grunde nicht wahrscheinlich sei, dass der Dichter den Gesammtstoff vorher disponirt und etwa die sicilianischen Begebenheiten mit Überlegung auf den zweiten Brief verspart habe, so ist diese Erwägung nach dem Gesagten natürlich hinfällig, indem uns eben a priori nichts hindert. anzunehmen, dass Raimbaut eine solche Disposition thatsächlich vorher getroffen hat. Somit kann die von Schultz gegebene Datirung der Tirade nicht als gesichert gelten und es steht nichts im Wege. dieselbe in eine spätere Zeit zu setzen, falls anderweitige Gründe für eine solche spätere Entstehung sprechen.

Was sodann Tirade II betrifft, so betrachtet Schultz als terminus ad quem für ihre Abfassung den 12. April 1204, weil die Eroberung von Constantinopel, welche an diesem Tage stattfand, in ihr noch nicht erwähnt werde. Allerdings hält Schultz selbst es kaum für zweifelhaft, dass gegen Schluss der Tirade, nach Vers 56, eine Lücke vorliege. Aber er hält es nicht für wahrscheinlich. dass in den ausgesallenen Versen noch von dem fraglichen Ereigniss die Rede gewesen sei, "denn, meint er, es wäre doch recht eigentümlich, dass, wenn Raimbaut noch von dem Interessantesten. der eigentlichen Eroberung im Jahre 1204 berichtet hätte, gerade diese Verse in den verschiedenen Ouellen, wie sie den Handschriften CER vorlagen, nicht gestanden oder nicht die Aufmerksamkeit der Schreiber erregt haben sollten". Gegen diese Schlussfolgerung ist einzuwenden, dass die Lücke, welche die gemeinsame Quelle der Vorlagen von CER hier aufwies, doch sehr wohl einen rein äußeren Grund gehabt haben kann, so dass also der Inhalt der Stelle, das größere oder geringere Interesse, welches sie für den Schreiber hatte, überhaupt gar nicht in Betracht kam. Ursache der Lücke kann doch ebenso wohl etwa ein Defekt in der Handschrift als mangelnde Aufmerksamkeit von Seiten des Schreibers gewesen sein. Somit ist es sehr wohl möglich, dass in den ausgefallenen Versen die Eroberung Constantinopels thatsächlich noch erwähnt war und der von Schultz für die Tirade auf -o angesetzte terminus ad quem kann demnach gleichfalls nicht als gesichert gelten.

Einwandfrei ist allein Schultz's Datirung von Tirade III; es steht fest, dass dieselbe nicht vor dem Frühjahr und wahrscheinlich noch vor dem Juli des Jahres 1205 versast wurde.

Sind also nach dem Gesagten die Gründe, welche Schultz für seine Auffassung von der Entstehung der 3 Brieftiraden im Allgemeinen und für seine Datirung von Tirade I und II im Besonderen beibringt, nicht durchschlagend, so scheint mir nun ein

Moment direkt gegen die von ihm vertretene Auffassung zu sprechen, das ist der Anfang von Tirade II.

"Trefflicher Markgraf, hebt die Tirade an, Ihr werdet mir gewiß nicht nein sagen, denn Wahrheit ist es, und Ihr wißst wohl, wie ich Euch als guter Vassal zur Seite stand, als Ihr bei Quarto zwischen Asti und Annone einen Angriff machtet u. s. w."

Valen marques, ia norm diretz de no, que vertatz es, e vos sabetz ben quo me tinc ab vos a ley de vassalh bo, quant assalhis a Cart entr' Ast e No; que quatre cen cavalier a tenso vos encausavon, feren ad espero, e no.s tengron ab vos detz companho, can retornes e'ls feris a rando etc.

Folgt dann durch ca 50 Verse eine Schilderung dieses Gefechtes sowie weiterer gemeinsamer Thaten auf Sizilien und im Orient. Es scheint mir nun ganz und gar undenkbar. dass der Dichter ein selbständiges Schreiben in dieser unvermittelten Weise sollte begonnen haben. Nicht ein Wort der Einleitung, nicht ein Wort der Erklärung, was denn die ganze folgende Erzählung eigentlich bezweckt, gleich ein ganz spezielles Faktum, für dessen Erwähnung man den Grund gar nicht einsieht! Ich glaube nicht, dass man Raimbaut einen solchen groben Verstoß gegen die einfachsten Regeln schriftstellerischer Composition zutrauen darf. Dagegen gewinnt die Sache nun ein ganz anderes Gesicht, wenn man Tirade II als die direkte Fortsetzung von Tirade I betrachtet. Der Anfang von Tirade II fügt sich nämlich in der ungezwungensten Weise an den Schluss von Tirade I an und hat in diesem Zusammenhang gar nichts auffälliges mehr. "Niemand kann mir vorwerfen, schliesst Raimbaut seine Ausführungen in Tirade I, dass ich im Kriege Euch jemals im Stich gelassen hätte oder dass ich den Tod gefürchtet hätte, wenn es galt, Eure Ehre zu erhöhen:"

> ni nom pot dir nuls hom ni repropchar qu'anc en guerra m volgues de vos lunhar ni temses mort per vostr' onor aussar.

Folgt dann noch die Bitte um Belohnung. "Erinnert Euch, beginnt Tirade II, wie ich Euch in dem Gefecht bei Quarto zur Seite stand, als 400 Ritter um die Wette Euch verfolgten, nicht 10 Begleiter harrten bei Euch aus . . . ich aber stand Euch bei, wo die Not am größten war . . . Euretwegen habe ich in schwerer Gefangenschaft geiegen . . . zu Messina deckte ich Euch mit dem Schilde u. s. w." Der Anfang von Tirade II stellt sich also dar als die nähere Ausführung des Gedankens, mit dem Raimbaut die Schilderung seiner Verdienste in Tirade I schließt. Sollte es reiner Zufall sein, daß sich zwischen den beiden Tiraden eine solche enge Verbindung herstellen läst? Ich denke nicht. Vielmehr ziehe

ich daraus in Anbetracht der Thatsache, dass der Anfang von Tirade II. als Anfang eines selbständigen Schreibens aufgefasst. sich sehr sonderbar ausnimmt, den Schluss, dass Tirade II die direkte Fortsetzung von Tirade I darstellt, dass wir es also nicht, wie Schultz will, mit zwei selbständigen Briefen zu thun haben. sondern mit zwei Abschnitten eines und desselben Briefes. Dann wäre also Tirade I nicht, wie Schultz will, in Oberitalien, sondern zugleich mit Tirade II im Orient entstanden. - eine Annahme. der, wie ich gezeigt habe, von Seiten des Inhalts dieser Tirade in der That nichts im Wege steht. (Sollte nicht auch die Wendung, mit der Tirade II anhebt: "Edler Markgraf, Ihr werdet mir gewiss nicht nein sagen", statt, wie Schultz will, auf das Folgende, vielmehr auf den Schluss von Tirade I zu beziehen sein, nämlich auf die Bitte um Belohnung, so dass also der Sinn wäre: Ihr werdet mir meine Bitte nicht abschlagen, denn ihr wisst ja wohl u. s. w.? Möglich scheint mir diese Beziehung durchaus, wenn auch keines-

wegs notwendig).

Bilden nun Tirade I und II gemeinsam ein Ganzes, so liegt die Frage nahe: ist vielleicht auch Tirade III mit diesen beiden zusammen zu nehmen, bildet sie vielleicht nur einen weiteren Abschnitt des gleichen Schreibens? In der That, ich glaube, dass diese Frage zu beiahen ist, und zwar bin ich der Ansicht, dass Tirade III nicht, wie Schultz will, an dritte Stelle zu setzen ist, sondern an erste, und dass sie die Einleitung bildet zu den beiden andern. Zunächst beachte man die Verschiedenheit der Anrede in Tirade I und II einerseits und in Tirade III andrerseits: Tirade I: Senher marques: Tirade II: Valen marques; Tirade III: Valen marques, senher de Monferrat. Warum diese Verschiedenheit? Keine Frage, sie kann eine rein zufällige sein. Sollte sie aber nicht doch einen besonderen Grund haben? Würde sie nicht eine sehr einfache Erklärung finden, wenn wir annehmen, dass die drei Tiraden zusammen einen Brief bilden, dass Tirade III denselben eröffnet und dass Raimbaut das erste Mal seinen Gönner mit seinem vollen Titel: Markgraf, Herr von Monferrat! anredet, während er sich das zweite und dritte Mal mit einem einfachen: Herr Markgraf! begnügt? Zu dieser Annahme stimmt des weiteren auch der Inhalt von Tirade III vollkommen; derselbe gibt in seiner Allgemeinheit eine vortreffliche Einleitung zu den speziellen Ausführungen der beiden anderen Tiraden ab. Wir erhalten dann für das Ganze eine wohlgegliederte, durchdachte Disposition: 1. Tirade auf -at, Einleitung: Anrede des Markgrafen mit seinem vollen Titel, Preis seiner Macht und seiner Freigebigkeit (captatio benevolentiae), Kennzeichnung von Raimbaut's Verhältnis zu demselben, Dank des Dichters für die ihm früher erwiesenen Wohlthaten; allgemeine Charakteristik ihrer gemeinsamen Thaten und der vom Dichter ihm geleisteten Dienste. 2. Tirade auf -ar: Spezielle Schilderung gemeinsamer Jugendthaten (Ereignisse aus den Jahren 1179-1182). 3. Tirade auf -o: Spezielle Schilderung ihrer Thaten auf Sizilien und im Orient bis zur Gegenwart (Ereignisse aus den Jahren 1104 -1203 ev. 1204). Am Schlusse jeder Tirade refranartig die Bitte um Belohnung. - Vielleicht ist es doch nicht so bedeutungslos, wie Schultz meint, dass in allen 4 Handschriften, welche die Briefe überliefern, die Tirade auf -at in der That an erster Stelle steht; vielleicht ist der Grund doch der, dass die Tirade schon in der Originalhandschrift an erster Stelle stand oder dass auch die Schreiber diese Anordnung für richtig hielten. Allerdings weicht die Anordnung der beiden anderen Tiraden in den beiden Handschriften, welche allein alle drei Tiraden überliefern, in C und R, von der von mir getroffenen ab: auf die Tirade auf -at folgt gleich die auf -e, dann erst die auf -ar, und auch in E und I folgt auf die Tirade auf -at die auf -o, die Tirade auf -ar ist hier überhaupt nicht überliefert. Ich möchte deshalb auf die Anordnung der Handschriften nicht zuviel Gewicht legen; immerhin erscheint mir die Thatsache, dass die Tirade auf -at überall an erster Stelle steht, wohl der Beachtung wert.

Also ich bin der Ansicht, dass wir es in den drei Tiraden nicht, wie Schultz meint, mit drei von einander unabhängigen Bittgesuchen zu thun haben, sondern mit einem einzigen umfangreichen Bittgesuch, das in drei Abschnitte, in drei Tiraden, zerfällt. Die Einteilung des Gesuches in mehrere Tiraden muste Raimbaut durch die epische Form, deren er sich ja bedient, nahe gelegt werden; zerfällt doch jedes Epos in eine Reihe Tiraden; es kann nicht auffallen, dass der Dichter auch in diesem Punkte die Form des

Epos nachahmte.

Was die Entstehungszeit des Schreibens betrifft, so ist dieselbe fixirt durch die Tirade auf -at, welche, wie wir sahen, allein von den dreien eine sichere Datirung zuläst: es wurde verfast im Orient, nach der Eroberung von Constantinopel, "nicht vor dem Frühjahr und wahrscheinlich noch vor dem Juli des Jahres 1205". Von Seiten des Inhalts der Tiraden auf -ar und -o bestehen gegen diese Datirung keinerlei Bedenken; dass die Gründe, welche Schultz für die Annahme einer früheren Entstehung der beiden Tiraden anführt, nicht durchschlagend sind, glaube ich oben gezeigt zu haben. In der That, wenn je, so hatte Raimbaut eben damals Grund, dem Markgrafen seine Verdienste recht eindringlich vor Augen zu führen. Waren doch Bonifaz nach dem Sturze des byzantinischen Kaisertums weite Länder, das Königreich Thessalonich nebst den hellenischen Cantonen, als Siegespreis zugefallen, so daß er reich und mächtig da stand wie nie zuvor. Da durfte Raimbaut wohl hoffen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, der ihm den Lohn für seine treuen Dienste bringen werde, und es ist natürlich, dass er es nicht versäumte, seine Ansprüche kräftig geltend zu machen. Dass er keine Fehlbitte gethan hat, erfahren wir bekanntlich aus seinem im Jahre 1205 - nach dem April - verfassten Liede No m'agrad' iverns ni pascors (M. W. I, 378), in dem er des erworbenen Reichtums und Grundbesitzes gedenkt.

Noch eine Erwägung kann ich zum Schluss nicht unterdrücken. Nach Schultz hätte Raimbaut dreimal in seinem Leben zu verschiedenen Zeitpunkten -- aus welchen Anlässen die beiden ersten Male, wissen wir nicht — das Bedürfnis gefühlt, sich seinem Gönner in Erinnerung zu bringen, und dreimal hätte er zu diesem Behuf eine mit der Bitte um Belohnung schließende Schilderung seiner Verdienste in der Form einer einreimigen Tirade gegeben. Mir will ein solches Verfahren fast etwas pedantisch erscheinen; ich möchte glauben, dass der Dichter sich nicht in dieser Weise wiederholt, sondern sich in der Einkleidung seines Gesuches wohl einiger Abwechselung befleissigt haben würde. Indess möchte ich natürlich dieser Erwägung keinerlei eigentliche Beweiskraft beimessen. Als wesentlich erscheinen mir allein die oben hervorgehobenen Momente, vor allem der Mangel jeglicher Einleitung in der Tirade auf -o, der, ich wiederhole es, mir die Auffassung derselben als eines selbständigen Schreibens direkt zu verbieten scheint.

R. ZENKER.

#### Desver.

Dass die Form derver nur eine mundartliche Lautung von desver ist, dürfte außer Frage stehen, vgl. G. Paris, Rom. XV, 620, Meyer-Lübke, Gr. I, § 529, auch Neumann, Litteraturblatt 1885, Sp. 241 Anm. 2, der dem r zwar nur orthographischen Wert zugesprochen hat.1 Aber man irrt vielleicht, wenn man nun für das Verbum desver nach einer vulgären Grundlage suchen zu müssen glaubt. Freilich giebt es äußerst zahlreiche Stellen, an denen dasselbe sei es in der Form des Infinitivs, sei es in Formen der einfachen Zeiten begegnet, man gedenke jedoch der nicht minder häufigen rein adjektivischen Verwendung seines scheinbaren Participiums desvé, welches schon im Alexius und im Roland begegnet, während desver selber erst im 12. Jahrh. zu belegen ist, und man wird die Möglichkeit nicht zurückweisen, es sei desvé ursprünglich nicht Participium, sondern Adjektivum im Französischen, desver aber erst eine durch den Ausgang von desvé empfohlene nachträgliche Schöpfung zu diesem, die sich an den Gebrauch von despé als Prädikatsnomen zu estre knüpfe. Wie aber dieses Adjektivum zu participialer Bedeutung habe gelangen können, vermag nicht so gut die Alexiusstelle (Quer ço vedons que toit somes desvet, 124b) als der zweitälteste Ort zu veranschaulichen: E Baliganz cumencet a penser: Si grant doel ad pur poi qu'il n'est desvez, Rol. 2789, wo, wie auch sonst oft, der Zustand, den das Adj. desvé angiebt, als die Wirkung einer unmittelbar vorher bezeichneten Ursache erscheint; so kann denn desvé temporale Beziehung erhalten und das Vollendetsein eines durch jene Ursache hervorgerufenen Geschehens, welches seinen Ausdruck in einem Zeitwort desver zu finden hätte. darstellen. Die Bedeutung des letzteren wäre demnach: des Verstandes bar werden, verlustig gehen, um den Verstand kommen.2 Die Entstehung von desver könnte begünstigt worden sein durch das Vorhandensein der Verba forsener, enragier neben den gleich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Schwan, Gramm.<sup>2</sup> § 332 (= <sup>1</sup> § 329) ist zwar stehen geblieben: desvé aus dervé, aber wohl nur versehentlich, da aus § 171 (= <sup>1</sup> § 153) die Gleichung derivare — derver ausgemerzt worden ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gautier giebt in seiner Übertragung der letzten Stelle, Et peu s'en faut qu'il ne devienne fou, dem est desvez eine Bedeutung, die nur dem Präsens desve zukäme. Ebensowenig ist für desver die Bedeutung: von Sinnen, sein' ganz genau, die man zuweilen in Glossaren findet.

falls rein adjektivisch vorkommenden Participien forsene, enragië; mit forsener verhält es sich aber vielleicht ganz so wie mit desver, ohne daß die Schwestersprachen, in denen sich derselbe Vorgang abgespielt haben kann, verlangen könnten die Entstehung jenes Verbums in eine frühere Zeit zu verlegen, die älteste französische Stelle bietet denn auch sein scheinbares Participium dar: La vint corant com feme forsenede, Alexius 85 c. So sind auch im späteren Französisch die Infinitive s'allouvir und se couvir geschaffen worden, indem man die Adjektiva allouvi und couvi, wegen ihres participialen Ausganges, als Participia wähnte, vgl. des Unterz. Suffixwandl. S. 1861 und 2011.

Gilt es nun eine Grundlage für desvé und nicht für desver zu bestimmen, so verliert G. Paris' von Ulrich. Rom. IX. 570 angemerkter Hinweis auf die Unmöglichkeit, wegen des offenen Charakters des betonten e in der Präsensform desve eine vulgäre Basis mit e in der ersten Silbe anzusetzen, deswegen seine Bedeutung, weil, sobald als das Verbum desver aufkam, analogisches Einwirken auf die Qualität des ersten e, wenn auch noch nicht in den endungsbetonten Formen (vgl. Meyer-L., Gr. I, § 352), so doch als Tonvokals statthaben konnte. Wo desvé mit seinem ursprünglichen s gesprochen wurde, dürfte auf Einfluss von dem in seiner Gestalt wie in seiner Bedeutung desver sich nähernden Verbum rever her zu erkennen sein, das sich auch seinerseits, wenn es als resver begegnet, jenem angeglichen hat und an Stellen wie Amad. 1801 (s. God. s. v. resver); ... Tut ensement cum hom ki resve; A poi la rëine n'en desve, Ipom, 1442 (wenn man mit A liest, dem Koschwitz an den folgenden beiden Stellen folgt, während er hier mit B deve : reve liest); Imeine l'ot, a poi ne desve : Dun n'oez vus, naim, cum cist resve? ibid. 8164; Fole chere ad, cum fous se desve, Cum fous set, cum fous rit et resve, ibid. 8577 (vgl. auch die leoninischen Reime resvé: desvé, Judenkn. 139 s. God. s. v. resvé; resver: desver, Rose 7777 s. God. s. v. resver), in den auf der ersten Silbe betonten Formen ursprünglich fast auch als einziges Reimwort, mit desver reimt; als Voraussetzung dient bei dieser Annahme, dass das erste e in rever den Wert des auf lat. gedecktem ? beruhenden e gehabt habe, wenn auch rever, dessen bisherige Deutungen nicht treffend sind, etwa aus älterem \*redver nicht hervorgegangen sein wird. Wo aber desvé zu dervé geworden war, wird bei der Bildung der auf der ersten Silbe betonten Verbalformen von derver das Ton-e in seiner Qualität derjenigen gefolgt sein, welche é vor der gleichen Lautgruppe rv von jeher besass in den ähnlichen, bzw. entsprechenden Formen von servir nebst Compositis (serve etc.), enterver (enterve), vgl. auch serve (serva), verve und cerf, nerf, serf; in gleicher Weise führte im Wallon. das Bestehen von sierve etc. neben servir etc. zum Aufkommen von dierve neben derver. Trotzdem nun der Einwurf von G. Paris nicht mehr berücksichtigt zu werden braucht, so bildet. ohne dass nötig wäre dies nochmals darzuthun, doch kein einziges der vielen bereits vorgeschlagenen Etyma eine befriedigende Grund204 G. COHN,

lage für desvé. Kaum träfe man auch das Richtige, wenn man auf Grund des bei Du C. s. v. Divisio 1. anzutreffenden division, das aus dem J. 1394 mit dem Beispiel: Laquelle Jehanne pour aucune frénésie ou division, qui lui estoit venue, ou autrement, ... se pendi à un tref de la cheminée de son hostel aufgeführt und mit frénésie, insania, animi perturbatio erklärt wird, daran dächte an das lat. dividere anzuknüpfen und, dem lautlichen Bestande des französ. Wortes Rechnung tragend, ein vulgäres \*disviduatus anzusetzen, das sich zu dem von dividuus abgeleiteten und von Paucker, Kuhns Z. 26, 271 aus nachhadrianischer Zeit mitgeteilten dividuare (gl.) als Participium stellen würde. Denn wäre auch der Ersatz von di- durch disglaubwürdig (vgl. disdidi neben dido, s. Georges; dismittere Rönsch It. V. 460: dismota, disrumpo, disrarare, s. Kühner, Ausführl. Gr. I, S. 627; disreptum u. a., Gloss. Cod. Vat. 3321, S. 57, 34 ff.; di(s)mentiri, disgressari, di(s)vestire, s. Du C.), so wird man doch schwerlich für möglich halten, dass die Form desvedved, die sich dann zu desved vereinfacht hätte, einmal bestanden habe, und ferner könnte man die Bedeutung von \*disviduatus mit derjenigen von desvé nicht in Einklang bringen. Denn das lat. (se) dividere hat niemals Trennung vom Verstande weg oder Zerteilung, Zerstörung in Bezug auf den Verstand bezeichnet, und immer haben im Französischen Verba, die ein sich teilen, sich spalten u. s. w. ausdrücken, nur dazu gedient ein Auseinandergehen u. s. w. des Körpers oder, als Sitzes des Lebens, des Herzens, d.h. das Aufhören des Lebens zu bezeichnen.1 Schliesslich wird denn auch das obige division nichts anderes als eine Entstellung von desvaison, -ison sein, mit dem Godefr, auch auffordert es zu vergleichen.

Es werde demzufolge eine andere Herleitung gewagt. Das lateinische suus ist mit der prägnanten Bedeutung: in seiner eignen Gewalt stehend (Georges, Suus I B 4), sui compos (Forcellini, Suus II) bekannt; bezeichnet es aber im besonderen: im Besitze der Herrschaft über sich selbst, über seinen Verstand, so pflegt es — und zwar begreiflicherweise, weil Gegenstand einer Aussage nur werden wird, dass dieser selbstverständliche Besitz einem Menschen ganz oder fast mangele, — in Verbindung mit Partikeln der Verneinung wie non selbst, oder auch nur vix, nondum entgegenzutreten; die Bedeutung dieses so negierten suus sast denn Georges gelegentlich der Belege: suus non est I. Ct., vix sua erat Ov. (was auch in der ital. Übertragung lautet: a pena era sua, s. Tommaseo e

<sup>1</sup> So crever (z. B. Car si dur a terre portés Fu, k'a pou qu'il ne fu crevés, Si que lonc tans a garir mist, Cleom. 10170; Bast. 3200; Lors referai si mon cuer replorer, Molt m'esmervoil se ne l'estuet crever, J. Blaiv. 663; Bette 2387; B. Cond. 289, 611), fendre (Si grant doel ad que par mi quidet fendre. Rol. 1589; Rol. 325; Por pou que li cuers ne li fent Quant celui de lui partir voit Qu'il tant par droit amer devoit, Cleom. 12042; Mir. ND. IX, 1157; ibid. XXXI, 2725), partir (Car grant paour a que ne parte Ses cuers, ains que de la departe, Cleom. 10435; ibid. 10814; Mir. ND. XXXII, 2049; ... Que je cuiday le cuer partir Ly deust en deux vraiement, ibid. XXXIII, 998).

DESVER. 205

Bellini s. v. Suo 13+) noch besonders in nicht bei Verstande, außer sich', auch Forcellini gelegentlich des letzten seiner Beispiele: Ad haec Diophanes . . . mente viduus necdum suus, Apul. in ,mentis impos' zusammen. Nun könnte non suus in der zur Ableitung und Zusammensetzung neigenden Sprache des Volkes durch ein mit der privativen Partikel de- gebildetes Derivatum \*desuatus von suus ersetzt worden sein, dessen Inhalt (seiner selbst, d. i. der Herrschaft über sich selbst, der Macht über seinen Verstand beraubt oder bar) sich mit demjenigen von non suus genau decken würde; zugleich hätte es auch das schriftlat. alienatus (alienatus mente Plin., alienatus sensibus Liv. und absolut, s. Georges, Alienare I 2d) und schon alienus (= verrückt bei Firm., s. Georges, Alienus I 2b \beta, vgl. auch II a a: nicht auf eigenen Füssen stehend) vertreten und mit alienatus oder alienare verdiente es auch nach der Art des Stammwortes verglichen zu werden (in dieser Hinsicht dürfte man wohl auch auf alterare von alter, appropriare von proprius, annullare von nullus verweisen); zur Bildung sei aus den romanischen Sprachen ferner an Gröbers gleichfalls ein Pronomen zum Ausgangspunkt nehmende Ableitung des ital. ammiccare (Misc. Caix-Can., bei Körting sub 200 nebst Anh.), in welchem ad- allerdings dem de- von \*desuatus nicht ganz entspräche, auch an Dantes immiarsi und das wal. aseui (von suus. Diez. Gr. II. 302) erinnert und wird man schliefslich auch contree, outree 1 als Vergleiche heranziehen dürfen. Dadurch nun, dass suus mit der gegenteiligen Bedeutung von non suus in die Vulgärsprache nicht überging, was auch schwerlich möglich gewesen wäre, die Herkunft von \*desuatus also allmählich in Vergessenheit geraten

<sup>1</sup> Das nur in Frankreich heimisch gewesene outree wird im Verein mit susee und asusee (auch valee) durch G. Paris, Rom. IX, 44 als ein Kreuzfahrerausdruck, des besonderen: -ruf nachgewiesen und beruht sicherlich auf einem Typus \*ultrata (wie ihn auch Koschwitz, Glossar z. Karlsr. ansetzt), zu welchem man sich wohl, ganz wie zu \*contrata, terra hinzuzudenken hat. Unter dem jenseits (jenseit des Meeres) gelegenen Land hat sich für Kreuzsahrer aber nur das von ihnen zum Ziele genommene heilige Land verstehen können, hiermit hatte sich ultrata denn den Wert eines Ländernamens erobert und dürfte nun von den Kreuzfahrern als Losungswort, Sammelruf oder Ermunterungsmittel ebenso gebraucht worden sein, wie von Kämpfenden der Name ihres Landes als Kriegsgeschrei. Dann aber wird sich oltree, immer im Munde der Kreuzfahrer, zu einer blossen Interjektion der Ermunterung, des Antreibens, und zwar zunächst zu der Bedeutung: auf nach drüben, nach dem heiligen Lande!, darauf aber, vielleicht unter dem Einflus der Interj. oltre!, das im besonderen Siegesruf über einen Gefallenen (s. Foerster, Anm. zu Aiol 4423) war (vgl. lat. ultro!), schlechthin zu: vorwärts! entwickelt haben, und gewiss erst als diese hat es sodann die Interjektionen susee zu sus und asusee zu asus, und die erstere hinwiedernm valee zu val, ins Leben gerusen. Das bei den Gramatikern belegte ultratus hat nach Herrn Prof. Gröber, dessen Freundlichkeit mich auf diese ganze Wortreihe, wie auch auf ammiccare, als im Zusammenhange mit \*desuatus erwähnenswert hingewiesen hat, sicher nichts mit oltree zu thun, das völlig den Eindruck einer Bildung ad hoc, aus einer gegebenen momentanen Situation heraus, mache, welcher ein Feldmesserausdruck unmöglich habe gerecht werden können; das bei dem Ital. Chronisten (s. Du C. s. v. Ultreia) überlieferte ultreia werde Nachbildung des französ. Wortes sein.

konnte, entwickelte sich dieses einerseits nicht wie ein Kompositum, sondern gemäß den für einsache Wörter gültigen Lautgesetzen zu desvatus und dann desved und gewann es andrerseits über seine ursprüngliche Besugnis hinaus die Fähigkeit über den Redenden selbst oder über eine angeredete Person, Funktionen, die im Lateinischen, non oder vix, meus und tuus haben ausüben können, ausgesagt zu werden (vgl. im Französ, die obige Alexiusstelle 124b; Kest so: Lasse, sui jo desvee? Ipom. 8768; Estes vous dervez, Qui tel semme prendre voulez Que nus ne set dont ele vient? Cleom. 7427 u. a.).

Als Participium angesehen hat desvé sowohl das intransitive detver als auch das reflexive soi desver hervorrufen können. War aber das erstere, und sein häufigeres Vorkommen spräche hierfür, ursprünglicher als das zwar auch schon im 12. Jahrh. begegnende letztere, so hat Tobler, Ztschr. XII, 426 ff. gezeigt, wie dieses neben jenem entstanden ist. Nun verzeichnen aber Wörterbücher und Glossare auch ein transitives desver, so äusert Diez, E. W. IIc s. v. desver: , sehr üblich ist auch die Redensart le sens cuide desver er glaubt den Verstand zu verlieren, wo also das Verbum transitive Kraft hat' und läst Burguy das refl. desver folgen auf: desver derver = mettre en mouvement, en désordre, agiter, chagriner, facher, rendre fou (dieselbe Ansicht über das Verbum liegt auch wohl vor z. B. in Schelers Anm. zu Enf. Og. 3154: derver le sens = perdre la raison); hingegen stellt Godefr. die Wendung desver le sens, die er mit devenir fou übersetzt, unter das neutrale desver, indem er, vgl. auch Scheler a. a. O., solchen Beispielen, in denen dieseibe, wie an der Stelle Girars l'entent, le sens cuide desver, Am. Am. 2270, in Abhängigkeit von cuidier auftritt, welch letzteres hier, wie in allen folgenden Fällen stets die von Tobler zu P. Mor. 66d angemerkte Bedeutung: nahe daran sein zu ... trägt, auch einen Beleg für die scheinbare zusammengesetzte Zeit: ... pres n'a le sens dervé, Berte 428, anreiht (weitere derartige Stellen sind: L'abes le vil, pres n'a le sens dervé, R. Cambr. 5327; Aiol 1801; Enf. Og. 4378; Berte 428; B. Comm. 431; Bien sanble femme qui ait le sens desué, Mitth. 51, 24; Aves vos le sens dervé, qui en me maison me batés? Auc. 30, 6; Que peut c'estre? Ay le (so zu lesen statt je) sens desvé Ou j'ay esté enfantosmée . . .? Mir. N. D. VII, 391 etc.). Über die Bedeutung von desver in der Verbindung desver le sens scheint man sich jedoch nicht ganz klar zu sein. Die Annahme faktitiver Bedeutung, welch letztere gemäß derjenigen des intr. desver ,um den Verstand kommen' nur lauten könnte um den Verstand bringen', würde, wie auf der Hand liegt, zu einem sinnlosen Ergebnis führen, und gleichwenig würde auch die Bedeutung von desné erlauben etwa in der Weise, wie Gaspary, Ztschr. 9, 427 den erwiesenen faktitiven Gebrauch von Intransitiven erklärt, von der Verbindung avoir le sens desvé (die nicht auf gleicher Linie mit avoir le cuer irié u. dgl. steht) auszugehen. Man kann sagen, dass man desver le sens nicht zu deuten versuchen darf, ohne auf die Ausdrucksweise desver du sens (2. B. of le Auberis, du sens quide desver, Aub. Bourg. bei BartschDESVER. 207

Horn. 134, 29; Bien est mon filz du sens desvez, Qui femme prent par mariage Con ne congnoist ..., Mir. N. D. XXIX, 842) Rücksicht zu nehmen.

Dem Verständnis zu Hilfe zu kommen vermag zunächst die aus dem Altfranzösischen gleichfalls wohlbekannte Wendung marir le sens, die wie desver le sens abhängig von Formen des Vb. cuidier zu begegnen pflegt, so an Stellen wie Tel duel en a, le sens quide marir, R. Cambr. 3465; Gautiers l'öi, le sens quida marir, ibid. 4570; Tel duel en a, le sen cuide marrir, J. Bl. 3992; Quant l'entendi li lere, le sens quida marir, Aiol 6096; entsprechend dem avoir le sens desvé trifft man ferner auch avoir le sens mari, vgl. die Beispiele: Sire, dist il, as tu le sens mari? Huon Bord. 1278 (bei God.); Seigneur baron, asses l'aués öi, Cil qui bien aime, a tout le sens mari, Mitth. 53, 26 (hingegen bedeutet mari betrübt an der Stelle: Tendrement pleure, moult ot le sens marri, Mitth. 214, 3, wo man statt sens das üblichere cuer ebensogut, wie dieses ibid. 117, 18; 149, 17; 214, 18 steht, erwarten würde). Wie die Sprache zu der Ausdrucksweise marir le sens gelangt sei, geht aus der Erwähnung dieser Phrase durch Diez, E.W. I. s. v. marrir, aus ihrer Übertragung in: den Verstand verlieren, Glossar z. Aiol, in: perdre le sens, Glossar z. R. Cambr. und aus ihrer Einreihung unter Marir, ,Act' durch Godefr., der ebenfalls perdre l'esprit, perdre la raison als ihre Bedeutung aufstellt, nicht hervor und mit der von Körting 5138 an die erste Stelle gesetzten, also auch wohl als die Grundbedeutung betrachteten Wiedergabe von marir mit ,verlieren' scheint man sich nicht begnügen zu dürfen. Denn marir ist, ebenso wie das prov. Wort. von Hause aus ein intransitives Zeitwort und bedeutet: sich verirren (vgl. Dist leur qu'il est au roi de Paris la cité Et que il est maris dedenz ce bois ramé, Berte 2775; Or sui tout aussi come cil Qui bée a faire grant jornée, Si s'acemine ains l'ajornée, Mais por l'oscurté de la nuit Marist, conment qu'il li anuit, Si qu'il ne set voie tenir, N'arriere ne veut revenir ..., B. Cond. 338, 2056, und für reflex. Verwendung: Et pour çou k'il ne s'i marisse Li vueil droit chemin ensegnier, B. Cond. 50, 136); es ist also ein Verbum der Bewegung und als solches hat es die Fähigkeit gewonnen eines der Substantiva voie oder chemin als Accusativ des Ortes, auf welchen sich die Thätigkeit des Verirrens als solche erstreckt, und zwar desjenigen Ortes, den der Begriff von marir als einzigen zuläst, (man könnte demnach sagen: als Accusativ seines begrifflichen Ortes) zu sich zu nehmen; so verwendet denn die Sprache, indem sie auch den aus dem Zusammenhange der Rede zur Vorstellung gelangenden Einzelweg in dem Begriffe der Gattung aufgehen lässt, die Redensarten marir voie, marir chemin, den Weg ,ver'gehen (,ver-' privativ gefasst), sich vom Wege verirren, die Godefr., Marir , Act' dreimal belegt (die Nachweise aus Ruteb. stehen in der Nouv. Ed. v. Jub.: III, 196, 33; 198, 125), vgl, auch: Dont por voir vous puis recorder Que s'Ave Maria ne fust, Ja par le sier ne par le fust N'ississiés de voie marie, B. Cond. 30, 213. Mit marir voie, dem entsprechend auch

das ital. smarrire la via zu erklären ist, begreift sich nun die Ausdrucksweise marir le sens, wenn man zu der Voraussetzung berechtigt ist, dass le sens, d. i. das menschliche Vermögen zu begreifen und zu urteilen, das Denkvermögen, die Verstandeskraft, von der Sprache für einen Weg gehalten worden ist, auf dem man sich befindet, wenn man es besitzt, und außerhalb dessen man ist oder aus dessen Grenzen man herausgeht, wenn man es verloren hat oder verliert, und dass dies der Fall ist, ergiebt sich aus dem Verfahren der Sprache zu sagen: ... que lendemain Cuidoit bien savoir le certain De s'amie k'ot retrouvée, S'ele ert en son sens ou dervee, Cleom. 12754; Vous n'estes pas bien en vo sens, ibid. 13078, und entsprechend, mit dem Sinne: vom Wahnsinn heilen: moult m'aueroit servi a gré Qui en son sens la meteroit, Cleom. 12999; -Por ce tel duel par demenoit La dame qu'ele s'ocioit Et crioit come fors del san: ..., Iv. 1205; il font Si grant duel et si se demainent Et si de regreter se painent K'il samble que fors du sens soient, Ch. II Esp. 9245; Clarmondine lors s'avisa Qu'ele le hors dou sens fera. C'est dou miex qu'ele faire puet, Puis que cis rois avoir la vuet. Car bien pense, s'il la veoit Dervée, pas ne la prendroit. En ce a mis tout son assens Qu'ele fera le hors dou sens, Cleom. 7464; Or ert sa pensee muee En cuidier que fors dou sens soit Des meschiez qu'ele ëus avoit Au cuer, ... Cleom. 12717; Voir, je seray bien hors du sens, Se fas mal a ces ynocens, Mir. N. D. XXXII, 1644; - Raous l'öi, del sens quida issir, R. Cambr. 2902; Sa vie avroit corte durce, Ou il istroit toz vis del sans S'il n'i pooit venir a tans, Iv. 4081; Tel duel en a, dou sens cuida issir, J. Bl. 4011; Dolans fu li bastars, du sens cuida issir, Bast. 4853; a petit que du sens N'is quant je voy que renommee Cuert de moy dont sui diffamee Et a grant tort, Mir. N. D. XXVIII, 1010; Car s'elle ne m'eust secourue, Je feusse de mon sens yssue, Mir. N. D. I, 608; Je feusse yssu hors de mon sens, Se je feusse cy demourez, ibid. I, 594 etc., Wendungen, die mit den Redensarten estre, mettre en une voie etc. durchaus gleichartig sind. Der Sinn von marir le sens ist somit: sich von dem Wege des menschlichen Verstandes verirren, d.i. um den Verstand kommen, der bestimmte Artikel vor sens aber hat die Bedeutung, den geistigen Besitz, den sens bezeichnet, in seiner allgemeinsten, absoluten, undeterminierbaren Form zu kennzeichnen; denselben mit Hilfe des Possessivpronomens als Eigentum der Person, an welche sich die Aussage knüpft, noch besonders hinzustellen, wodurch er gleichzeitig nach dem Grade seines Vorhandenseins, seiner Vollkommenheit an dieser eine Einschränkung erfahren hätte, hat die Sprache als eine unnütze Begrenzung unterlassen, und erst eine jüngere Stufe der Entwickelung verrät es, wenn sie sich in den Wendungen estre en son sens, issir de son sens, marvoiier de son sens u. ä., in denen son sens: derjenige Verstand, den man immer oder bisher hatte, bedeutet, des Possessivpron. neben dem bestimmten Artikel oder statt seiner bedient. Ganz natürlich 1 ist es, wenn neben

<sup>1</sup> Man könnte sagen: ebenso natürlich wie die Wendung marvoiier

DESVER. 209

marir le sens auch marir del sens, d. i. wörtlich: vom Verstande weg oder aus dem Verstande heraus sich verirren, gesagt wurde, vgl. Auberis l'ot, der sens cuida marir, Mitth. 56, 5; A po qu'il n'est del san mariz, Ms. Bern 354, f<sup>0</sup> 85d (das letztere Beispiel bei Godefr., der mari adjektivisch auffast und mari del sens mit insensé wiedergiebt).

Auch die gleichfalls häufige altfranzösische Wendung changier le sens, die denselben Sinn wie marir le sens hat, darf hier die Aufmerksamkeit beanspruchen; vgl. für sie folgende Beispiele: Berniers le vit, le sens quida changier, R. Cambr. 2017; Tel duel en a, le sens quide changier, ibid. 2706; Li maistres l'oit, le sens cuide changier, Am. Am. 2666; El cuer l'en entre merveillouse faintie, Se il ne l'a, le san cuide changier, J. Bl. 67; Fromons L'entent, le sens cuide changier, J. Bl. 854; Quant l'entent li paiens, le sens quide cangier, Aiol 10005; Charles l'entent, le sens cuide changier, Enf. Og. 73; De la paour qu'ele a cuide le sens changier, Berte 323; Auberis l'oit, le sens cuide changier, Mitth. 131, 25; Mes ainz voudra le san changier Que il ne se puisse vangier De lui qui joie s'est tolue, Iv. 2793, und ferner: Voit le Berniers, tot a le sens changié: Par grant irour a Raoul enbracié, R. Cambr. 1719; Berniers l'oi, tout a le sens changié, ibid. 3044; Huedes l'entent, pres n'a le sens changié, Mitth. 217, 24, schliesslich die deshalb besonders wichtige Stelle, weil sie lehrt, dass le sens cuide changier nicht bedeuten kann: er meint der Verstand schlage um: Morz est ... Vostre oncles del duel que il ot Por ce que trover ne vos pot. Tel duel ot que le san chanja, Onques puis ne but ne manja, Si

del sens erscheint (A peu que dou sens ne marvoie, J. Cond. I, 180, 397; uue pucele ..., Qui a une tel maladie Que de son sens est marvoie. Cleom. 12826; Les nouveles parlout s'en vont Que la damoisele est garie Qui de son sens ert marvoie, ibid. 13816), und die Herkunst dieses Zeitwortes scheint in der That zu der denn auch von Gachet s. v. marvier in den Worten; marvoyer de son sens offre un sens complet; mais on dit plus ordinairement par ellipse marvojer vertretenen Aussaung zu nötigen, daß die Verwendung von absolutem marvoier in dem Sinne von: den Verstand verlieren erst in marvoier del sens ihre Erklärung sinde. Dieses ist jedoch aus dem Grunde mindestens unentschieden, weil abs. marvoiier überhaupt nicht anders als in der letzteren Bedeutung gebraucht worden zu sein scheint (Beispiele sind häusig: R. Cambr. 6253; Ens. 09.6512; B. Comm. 644; Berte 2180; Cleom. 5325; Bast. 3053; marvoiie, Cleom. 6065; 12298...), so daß der Zusatz del sens erst aus erneuter stärkerer Beachtung der Wurzel voie hervorgegangen sein kann; das gleiche könnte wohl auch von desvoiier del sens gelten (Sui je bien du sens desvaiee? Rose Vat. Chr. 1522, s. 104d, bei God, s. v. Desvier). Ist marvoiier del sens auf die letztere Weise zu stande gekommen, so kann man es zum Vergleiche heranziehen sür desver del sens, dessen Entstehung geradezu auf dem unterschiedslosen Gebrauche von marvoiier del sens und marvoiier und von desver del sens und desver beruhen wird und, da der Wahnsinnige im übertragenen Sinne ein aus der Richtung Geratener ist, dadurch begünstigt worden sein mag, daß man in volksetymologischer Weise forsener in Gegensatz zu assener brachte, dessen Wurzel Richtung oder Ziel bedeutet.

morut come forsenez, Clig. 6727.1 Auf den ersten Blick scheint changier transitives Verbum in dieser Wendung zu sein, die demnach wörtlich hielse: den Verstand wechseln, umtauschen oder verwandeln, umgestalten, verändern; dass eine dieser Bedeutungen aber den Sinn: um den Verstand kommen, verrückt, wahnsinnig werden, in sich schließe, wenn, wie es hier der Fall zu sein pflegt, mit changier le sens ein neuer Gedanke, eine neue Begebenheit mitgeteilt werden soll und nicht durch ausdrücklichen Hinweis oder doch klar vollzogene Hinlenkung im Voraufgehenden dem Hörenden die Vorstellung nahegebracht worden ist, dass das Umschlagen des Verstandes in sein Gegenteil gemeint sei, ist schwerlich einzuräumen. Da aber der Zusammenhang kein Mittel bietet um von einer der angegebenen Bedeutungen von changier aus zu dem der Wendung offenbar zukommenden Verständnis zu gelangen, so vermilst man schlechterdings die Angabe des Zustandes, gegen den das Subiekt (dieses wäre als das willenlose Opfer der jedesmaligen Einflüsse aufzufassen) den Verstand umtauscht, oder der Form, in die es ihn verwandelt; denn indem dieselbe unterbleibt, muss sich von selbst verstehen, dass der neue Zustand mit dem ehemaligen gleichartig ist oder die neue Form denselben Inhalt wie die bisherige betrifft, und in unserm Falle schließen sich doch Neues und Altes gegenseitig völlig aus. Darum bleiben, da sens als ,Sinn, Meinung' hier nicht in Betracht kommt, die naturgemäßen Bedeutungen von changier le sens (besser son sens), je nachdem das Subjekt eine Person oder ein Ereignis, einen Affekt u. s. w. bezeichnet, einerseits seinen (eigenen) Verstand (gegen den eines andern) umtauschen (vgl. hierfür Jeh. Condé, Li dis dou sens emprunté, I, 138, wo mit Hilfe von pour die Angabe desjenigen Verstandes, der eingetauscht wird, nicht fehlt), oder seinen (unvollkommenen) Verstand (in einen vollkommeneren) verwandeln, andrerseits den Verstand verändern, was nicht mehr besagt als ihn verwirren oder trüben, unklar machen (vgl. ... pur le grant martire, Ki si sun sens li truble e schange, Ipom. 1523). Wenn man aber vermittelst des transitiven changier auch zu demjenigen Sinne, den changier le sens an den obigen Stellen haben muss, gelangen zu können glaubt, so muss man ferner, da der Zusammenhang eine Aussonderung nicht vorbereitet hat, der Meinung sein das bloße Subjekt vermöge mit le sens (was doch, kraft des bestimmten Artikels, den menschlichen Verstand zunächst als rein abstrakten Begriff, als absolute Einheit zur Vorstellung bringt) den (konkreten) Verstand, der sich an das Subjekt binde, als allein hier in Betracht kommenden dem Hörenden ins Bewußstsein zu rufen; indessen thut es dies nicht in scharfer Weise und man wird sich sagen müssen, dass dies mit dem Vor-

<sup>1</sup> Sans ist der Nominativ von sanc an der Stelle: La dame l'oit, li sans li est changiés, Mitth. 151, 20, die sich darum zusammenthut mit Quant ot la dame que Auberis s'en va, Li sens li tourble et li sans li mua, Mitth. 11, 29 oder De maltalent a tout le sanc mué, ibid. 4, 20, um bei diesem Denkmal zu bleiben.

DESVER. 211

stellungsinhalt von ,vertauschen' oder von ,umgestalten' zusammenhängt, vergegenwärtigt man sich die Bestimmtheit, mit welcher le sens in il pert le sens vermöge der Idee des Verlierens seine konkrete Beziehung erhält. Kein Recht hat man schließlich sich etwa auf die Wendung changier la vie zu berufen, die man im Eneas 7378 trifft, wo Turnus den Tod der streitbaren Camilla beklagt: Tant estiez corteise et bele, Tant amiez chevalerie, Vos en avez changié la vie; denn der Zusammenhang lässt hier nicht im Zweifel darüber, dass es sich um den Wechsel des Lebens mit dem Tode handelt, aber auch ohnedies wäre es statthaft in diese Wendung an und für sich schon den Sinn hineinzulegen: das Leben auf Erden mit dem Leben nach dem Tode (dort also: in der Unterwelt) vertauschen, und dass hier in jedem Falle der bestimmte Artikel vor vie am Platze ist. braucht nicht erst gezeigt zu werden. Schwerlich wird man also unser changier le sens von dem transitiven changier aus erklären können, man dürfte vielmehr an das intransitive changier anzuknüpfen haben, dessen Bedeutung "wechseln" doch keinen anderen Sinn hat als sich sei es von einem Orte, an dem man weilt, sei es von einer Form, einem Zustande, in der oder dem sich der Körper oder der Geist befindet, (zu einer oder einem anderen hin) wegbegeben; ist also absolutes ,wechseln', zumal wenn eine körperliche Bewegung stattfindet, geradezu durch ,eine andere Richtung nehmen' fähig ersetzt zu werden, so kann changier auch mit demselben Rechte wie marir eine Ortsbestimmung im Accusativ zu sich nehmen, und als diese erwartet man zunächst voie oder chemin; in der That ist für changier voie in der Bedeutung: eine andere Richtung vom Wege nehmen, vom Wege abweichen oder abkommen, sich verirren, ein Beleg: Si pense (Subj.: Gauuains) k'il uenra arriere Trestout en itele maniere Cele uoie k'alee auoit Droit la u li chemins forchoit, V le quidoit auoir perdu (sc. den Chev. as II esp.). Il a a l'esrer entendu Con cil ki durement se haste Et cui il poise que tant gaste Son tans sans rien nule esplotier, Et tant ke sans uoie cangier Vient tout droit a la forchëure Des uoies, s'est grant alëure Entres ens et s'en rebaudi, Chev. II Esp. 9374, wo, wenn nicht sans voie cangier ein sinnloses Füllsel ist, der Zusammenhang, wie auch die adverbiale Bestimmung tout droit, den Sinn: den Weg mit einem anderen wechseln ausschließt. Ebenso wurde nun, indem der menschliche Verstand mit einem Wege verglichen wurde, die Wendung changier le sens, d. i. von der Richtung des menschlichen Verstandes abweichen, verrückt werden, um den Verstand kommen, geschaffen. Wollte man aber dieser Auffassung mit dem Einwurfe wehren, dass intransitives changier sich schwerlich zu solcher Konstruktion habe entwickeln können, weil dieses Verbum kein reines Intransitivum sei, so braucht man nur etwa auf sentir hinzuweisen, das ebensowenig ein solches ist und doch, wenn man zugleich sagt: sentir la fleur d'orange, s. Diez, Gr. III, 111, eine changier ganz entsprechende Verwendung besitzt; als Intransitivum ist also das Verbum seinen besonderen Weg gegangen.

Die Beobachtung nun, dass sich das sprechende Volk den Verlust des Verstandes als ein Abirren von diesem wie von einem Wege vorgestellt hat, berechtigt zu dem Schlusse, dass auch desver sich mit der Ortsbestimmung le sens (und auch del sens) habe verbinden können, nachdem man auch unter desver nichts weiter zu verstehen sich gewöhnt habe als ein, stillschweigends auf den Verstand bezogenes, in die Irre geraten, eine Bedeutungsverallgemeinerung, die dann auch zur Hinzufügung jener Bestimmung geführt habe. Es wäre, weil absolutes desver niemals in der ursprünglichen Verwendung von marir begegnet, nicht treffend, wenn man sagte, dass in desver le sens eine Anbildung an marir le sens vorliege, selbst wenn man absolutes marir vereinzelt in der gleichen Bedeutung wie desver belegen kann (vgl. Mirabel zerstört Mahomets Götzenbild. Dist l'uns paiens a l'autre: Ceste dame est marie! Voire, dist Mibriens, toute est morte et sosprise. Non sui, dist Mirabeus, mauaise gent aie! Aiol 9714; Apprentic jongleour et escrivain mari Ont l'estoire faussee, Berte II; Maltalent ot li rois si que tous en rougist, Tant fu dolans de cuer k'a pou qu'il ne marist, ibid. 2192); vielmehr wird diese Verwendung von marir auf dem Bestehen von desver neben desver le sens beruhen, diese letztere Phrase aber verdankt ihren Ursprung einer allgemeinen Vorstellung in der Sprache und nicht der vorbildlichen Kraft eines einzelnen Ausdruckes. Ebenso wie die Verbindungen avoir le sens mari und avoir le sens changié, die dch wörtlich darstellen als: den Verstand haben als einen, von siem man sich verirrt, eine andere Richtung genommen hat, d. h. dann: von ihm ab-, um ihn gekommen sein, hat man nun auch avoir le sens desvé zu begreifen.

Keine Schwierigkeiten bietet der Erklärung eine Verrichtung. wie sie (soi) desver versieht an der Stelle: Quant vit ses cambrelens widies (Subj.: der König), Crie haut con sauvaige bieste Et fait ciere amere et rubieste, Apries: aighe caude! se dierve, Mais il ne troeve qui le sierve, J. Cond. I, 359, 123, die Scheler mit der Anmerkung begleitet: soi dierver = crièr comme un possédé und Godefr. zum Belege der Bedeutung: avoir un désir furieux de, faire des efforts furieux pour, mit heranzieht, oder die Konstruktion von desver mit de und dem Infinitiv, wie sie vorliegen dürfte in: A cort vienent (sc. Er. u. En.): li rois le voit Et la reine, qui desvoit D'Erec et d'Enide veoir, Erec 6460; hier bedeutet desver: um den Verstand kommen von etwas (und dies zeigt das Imperfektum an) noch Unerfülltem, Unerreichtem her, also: um den Verstand kommen oder wahnsinnig werden vor Verlangen nach etwas, ein wahnsinniges Verlangen bekommen nach etwas (man beachte auch, dass der Schreiber von A desiroit aus desvoit gemacht hat), und man vergleiche zu dieser Verwendung diejenige von esragier in den Worten: Car toz jors esrage Coveitise de l'autrui prendre, Rose 190, bei Godefr., und von ital. smaniare, smaniarsi (di una cosa = desiderarla ardentemente: Mi smanio di rivederlo', Rigut, Fanf., vgl. auch Tomm.-Bell. s. v. sma-GEORG COHN. niare 3).

## Zur Wortgeschichte des Ostfranzösischen.

Die besprochenen Wörter sind alphabetisch geordnet. Es folgt zunächst ein Verzeichnis der Abkürzungen, deren ich mich zur Bezeichnung der benutzten Werke bediene:

Adam Les Patois Lorrains 1881

Al Lorr. Le Lorrain peint par lui-même, Almanach, 1854, Metz

Bourberain Rabiet, Patois de B. Rev. des Pat. Gallo-Rom. II u. III

BulSLW Bulletin de la Société Liégeoise de Litt. Wallonne, 2. série,
Band XVI

BulS PhV Bulletin de la Société Philomatique Vosgienne, 9. année 1883 ---84, St. Dié

Graf Die Germanischen Bestandteile des Patois messin im Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde, 1890. Metz

Haillant Patois d'Uriménil, Dictionnaire Etymologique, Epinal 1885

Haillant, Noms de lieu, De l'origine des Noms de Lieu des Vosges Epinal, 1883

Jujurieux E. Philipon, Patois de la Commune de Jujurieux, Paris 1892 Labourasse Glossaire du Patois de la Meuse, Arcis-sur-Aube 1887

Leser Fehler und Lücken in den Sermons Saint Bernart. Berliner Dissertation 1887

Lorrain Glossaire du Patois Messin 1876

Marchot Phonologie d'un Patois Wallon (St. Hubert) 1892

Monseur Le Folklore Wallon, Bruxelles

OG Horning, Ostfranzösische Grenzdialekte, Glossar (Franz. Studien V)

Puitspelu Dictionnaire Etym. du Patois Lyonnais

Richard Traditions Populaires de l'Ancienne Lorraine, Remiremont 1884

Rolland Patois de Rémilly (Romania II und V)

Tannois Die Mundart von Tannois, Ztschr. f. R. Ph. 16, 458

Thiriat La Vallée de Cleurie, Remiremont 1869

Zéliqzon Lothringische Mundarten, Glossar, Metz 1889.

Pikardische und wallonische Wörter ohne nähere Quellenangabe sind den Wörterbüchern von Corblet und Grandgagnage entnommen.

## phon. ašăt, ešat Biene.

Das Wort hörte ich in der nördlichen Schweiz, in Moutier, Tavannes, Sonceboz. An eine Ableitung von apiarium ist aus lautlichen Gründen nicht zu denken, da py in jenen Mundarten zu  $t\tilde{s}$  wird. Anderseits läßt sich der Anlaut a, e nur als das Produkt von a+y auffassen. Es wird ein Substrat aissitta gefordert, das sich nur gewinnen läßt, wenn man eine Ableitung vom Nominat. as apis annimmt: as (das sich früh als einzige Form des Wortes behauptet haben muß) mit Suffix culus gab asculus, darauf mit einem im Osten häufigen Suffixwechsel (vgl. cremzo) asc-itta, aissitta. Eys als Cas. oblig. (de cest eys) steht Pred. Bernh.  $9^{18}$ . Über es vgl. W. Förster, Cheval. a. lyon S. 313. — Als Ableitung von apis erklärt sich auch lothr aze, rucher (Adam) und bagn.  $a\tilde{s}y\hat{e}$  Roman. 6 S. 109, das Cornu — apiarium setzt mit der Bemerkung, daße eine forme unique sei, da sonst py zu ts oder hl werde. Bei der Auffassung asc + arium schwindet die lautliche Schwierigkeit.

### āpni m.

"Himbeerstaude" in den Vogesen, s. OG. Wallonische Formen sind BulSLW S. 100 verzeichnet: amôni "ronce sauvage" rubus caesius: die Himbeerstaude heisst amôni rouge, in Luxemburg ampounier, die Himbeere apon (St. Hubert), ap f. (Couvin, bei Marchot Vocables Couvinois), apoa in Vionnaz. Alle diese Formen sowie die von Diez II v. lampione beigebrachten (dazu raet. ampom Gartner Gram. S. 29) und amre in Tavannes weisen auf eine Grundform mit am-, welche das von Diez vorgeschlagene Etymon schweiz. ombeer, in andern Mundarten hombeere, himbeere, nicht bietet. Selbst eine mundartliche Bildung auf an (m) würde nicht ohne weiteres beweisend sein. Im Deutsch-Luxemburgischen sagt man hambier, aber auch Kand (Kind), vgl. Spass an Iérscht von Lentz, Luxemburg 1873, S. 4 u. 5. Es fragt sich, ob nicht für die mit a- anlautenden Wörter so gut wie für framboise ahd. bramberi zu Grunde zu legen sei. Daraus wäre durch Vereinfachung der scheinbaren Reduplication br (s. Diez I S. XXIII) einerseits ampri, ampni, anderseits framboise, auch flambèze u. flambesse (vgl. Bul. SLW, I. c.) geworden. Das f von framboise erklärt Diez durch Einwirkung von fraise.

## bras(e) f. Ast.

Für die Geschichte des Wortes branca ist es von Interesse, dass in Ostsrankreich ein wohlbezeugtes phon. brās vorkommt: s. Adam v. branche; brās von der Kartosselstaude OG; brās auch bei Contejean (Patois de Montbéliard), in Tannois und bei Labourasse; Haillant gibt noch brancié "balancer comme une branche", brançou branchu, brancieux. Vielleicht gab es ein vulgäres brancia; vgl. brantia, branzia "tenuis auri lamina" (Forcellini aus Isidor). Das ital. brancicare mit palatalem c (Diez I v. branca) spricht zu Gunsten dieser Annahme.

## Cerceneux, Cercené m.

Bei Haillant, Noms de lieu S. 12. Die eigentlichen Patoisformen sind sorzeneu "lieu hersé", auch zorseneu, zeurzeneuz, éclaircie dans le bois, défrichements. In Gérardmer habe ich nur sürsene, sersene, défrichage aufgeschrieben. Bei ganz volkstümlicher Behandlung müßte das Wort sezeneu lauten (rx auch in piarxi Petersilie). Vielleicht von circinus Zirkel (Diez I v. cercine), sp. cercenar ringsum beschneiden, eigentlich abrunden, dann lichten, ausroden.

## charpaigne f.

"Korb" ist von Lüttich bis nach Burgund gebräuchlich; das Wort, das bei Philippe de Vigneulles vorkommt, hat Littré in das Supplément aufgenommen. Neben charpaigne kommt charpine und charpin vor: altwall. cherpaine u. charpine; šarpēn Zéligzon; tšerpen, tšarpę OG; charpougne (Labourasse); šarpen (Bourberain). Es ist ein runder Korb ohne Henkel "fait auec des lanières de jeunes coudriers" BulSPhV S. 206. Er sieht aus wie ein Geflecht von weißen Riemen. Wenn es bei Haillant heißt "grande corbeille pour laquelle le bois de charme était employé plus particulièrement", so ist das m. E. eine willkürliche Annahme, die der Ableitung von carpinus zu Liebe gemacht ist. Ich glaube, dass das Wort von carpire, afr. charpir, déchirer en lanières, kommt. Von dem schon früh bezeugten Subst. charpie wäre charpin, charpine abgeleitet (vgl. in Vionnaz tserpae m. = charpin, das Gillieron mit charpille übersetzt). Godefroy hat charpignier "mettre en morceaux, en charpie". Charpenne "instrument de pêche" (Godefroy) ist vielleicht ein Geflecht, das zum Fischfang diente. Dasselbe was charpaigne scheint ertine, rétine (Labourasse) zu sein "petite resse, panier rond et peu profond en vannerie grossière", wohl von restis "geflochtenes Seil" (vgl. dazu Gröber, Arch. f. lat. Lex. 5, 237). Sachs gibt resse, rasse "grober Korb für Kohlen." - Die einzelnen Fasern des Haselstrauches nennt man ying OG; hhinon (Adam) ,lanière faite d'une jeune pousse de coudrier", auch chnons; hine im Glossar zur Geste de Liège. Das Wort kommt nach Grandgagn. v. hène vom dtsch. schien, niederl. scheen, "mince feuille de bois ou de métal".

## Choque f. Brennessel.

Auch xak, šok, šokęs OG — von einer Interjektion chac, choc: Roland, Roman. 5, 201 "exclamation pour indiquer qu'on s'est brûlé les doigts, šakæ se brûler les doigts". Vgl. damit chou "exclamation pour indiquer qu'on a froid lorsqu'on touche quelque chose de froid, qui oblige à retirer la main tout de suite". Bei Hailland choc "interjection exprimant une sensation de forte chaleur", choquant m. Brennessel, choque "brûler légèrement et accidentellement", Subst. choquèsse. Vgl. noch Adam, Zéliqzon v. šake, Labourasse chacs m. Brennessel. In St. Hubert heist die Brennessel kišot (ot — arda), das vielleicht einen ähnlichen Ursprung hat wie das

lothringische Wort: ich verweise auf kuche "étincelle", kichant "étincelant" (Adam). Nach Graf sind jene Interjectionen deutschen Ursprungs: das Allemannische braucht Schoch, Schocheli vom Ausdrucke der heftigen Kälte beim Schauern (s. Hebels Werke, Berlin, Grote 1874, Glossar), das Elsässische sagt Schükere vom Gefühl der Kälte.

Es fragt sich, ob bei der Deutung des französischen choquer nicht von der Interjection choc auszugehen sei: dieselbe bezeichnet den plötzlichen Eindruck der Wärme, der die Hand zurückzuziehen zwingt und selbstverständlich einen Stoß verursacht. Choc ist nach Littré der Stoß von außen, während heurter mehr ein zufälliges Anstoßen ist. Nach Puitspelu ist in Lyon choque so viel als hoquet; Lafontaine braucht nach Littré umgekehrt hoquet in dem Sinne von choc. Im Morvan bedeutet das S. fem. choque "chose qui contrarie, procédé blessant". Dies alles legt die Vermutung nahe, daß frz. choquer schallnachahmend ist. Anderseits wird die Diez'sche Erklärung von choc (I v. ciocco) von choque, chouquet "Stamm", und dies von deutschem Schock "Hauße", so daß choc Klotz und Stoß bedeuten würde — nicht jedermann überzeugen.

### Cremzo m.

"Lampe à crémaillère" (Lorrain), kremza "zusammengebundene angefeuchtete Lumpen, aus Scherz von jungen Leuten angezündet, um Gestank zu verbreiten" (Zéliqzon). Von cramac (ulum) + ittum, wobei ittus wie oft ein anderes Suffix verdrängte (vgl. oben ašāt). Die Bildung muss alt sein, vgl. māsa.

## Cügneu m.

Das eine Art Gebäck bezeichnende Wort ist im Norden und Osten verbreitet: pik. cogno, cuignet "petit pain rond qu'on fait à Noël"; wall. couniou, caniolè "gâteau de Noël, dont les deux bouts sont de forme conique"; lothr. (Thiriat S. 329) queugneux, queugna, auch coinüe, kweüe (ü wie oft aus ix); couènüe (Adam) "pâtisserie de forme ovoïde". Nach Richard S. 101 ist cugneu, quenieux ein eiförmiger Kuchen, 3—4 Cent. dick, 35—40 Cent. lang, 15—20 Cent. breit, den die Pathen an Weihnachten verschenken. -Früher soll derselbe die Gestalt eines Halbmondes gehabt haben. Grandgagn. leitet das Wort von cuneus Keil, dessen Form das Gebäck hatte; die Bildungen auf eu, ü, iou weisen auf Suffix -iolus. Nach AlLorr. hat metz. kégno die dreifache Bedeutung Ecke, Keil und "petit pain de beurre rond de la forme et grosseur d' une bonde". Vgl. bei Diez II c. v. coin quignon (für cuignon) Runken Brot.

#### Cüla. m.

Nach Thiriat S. 351 ist der Cüla ein böser Dämon, der seine Opfer in Einöden und Sümpfen irre führte. Nach Haillant ist cula (auch quélard) das Irrlicht. 1 Der Glaube an denselben ist nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Irrlicht heisst metzisch läternot, in Lüttich (s. Monseur) loumrotte.

Richards ausführlicher Darlegung S. 103 in der alten Grafschaft Vaudemout verbreitet. Cüla führt den Wanderer durch täuschenden Schein irre; er erscheint ihm mitten im Regen unter der häßlichen Gestalt eines kotbeschmutzten Bockes: zitternd vor Kälte fleht er um Hilfe, aber mitten auf einer Brücke stößt er seinen mitleidigen Gefährten in die Fluten. In Cornimont nennt man ihn Cübâ. Nach Mistral bezeichnet in Forez cülard, quieulard einen Kobold "qui a la forme d'un boisseau et porte une lanterne sur le dos". Zur Wortbildung ist zu vergleichen lyonnn. cülu Johanniswürmchen u. kleine Lampe, "qui est censée éclairer à peu près comme éclairerait un ver luisant." Man vgl. noch den Artikel queulard bei Chambure, Glossaire du Morvan.

### Infin. Daye.

Das Subst. dayement bezeichnet die Unterhaltung der jungen Burschen mit den Mädchen abends in und vor den Spinnstuben; dayée heisst die Abendgesellschaft; dayots "quatrains plaisants et mordants qu'échangent aux fenêtres des veillées garçons et filles" (Adam). Diese Vierzeilen sind meist gereimt, wie sich aus den Beispielen bei Zéliqzon u. AlLorr. S. 53 ergibt. 1 Das Verbum daye bezeichnete m. E. das Wortgefecht, in welchem die männlichen u. weiblichen Teilnehmer einander an witzigen, oft derben Einfällen zu überbieten suchten. Zéligzon gibt es mit "necken" wieder. Die Bedeutungen "säumen, zögern, schlendern, wachen", die das Wort auch hat (Adam, Graf), ergeben sich ungezwungen aus der ursprünglichen (sich in der Spinnstube aufhalten, u. s. w.). Graf will das schon von Du Cange besprochene Wort vom Hessischen dahlen "schwatzen, plaudern" herleiten. Es kommt wohl eher von afr. dailler, "hauen, fechten", s'entre-dalier zusammenstreiten s. Diez (I v. dalle); dies wird von afr. dail "Sichel" abgeleitet, lyonn. dailli "Sense". Godefroy hat nur dallier (= railler). Bos, Glossaire de la Langue d'oil, scheidet zwischen dailler (taillader, sabrer) und dailler "s'amuser aux petits jeux, converser".

## Debraye.

"In die Ähren schießen" bei Graf, dessen Deutungsversuch aus dem Deutschen verfehlt ist; débrayé AlLorr. "qui est en épi, se dit du blé, de l'orge". Es heißt buchstäblich "sortir des braies"; braie heißt nach Adam die Hülle, in welcher die Ähre steckt—eine hübsche bildliche Verwendung des französischen Wortes.

## Der(e) m.

Bezeichnung des Teusels in La Bresse (Vogesendepartement). In einem Gedichte in dieser Mundart BulSPhV S. 42 ist le Dêr(e), le Gran-Dêr(e) mit "le Grand-Cruel, le Féroce" übersetzt. Vielleicht

<sup>1</sup> Z. B. (Zéliqz.) Je v vā lo rmōnī (sapin), ko dā nọt žedī, si le geχδ l sevī, l i vrī pũ tũ ko mōtī ...wurden sie lieber dahin gehen als in die Kirche". Darauf antworten die Jünglinge, u. s. w.

aus diable abgeandert unter Anlehnung an darou, dorou, das in jener Gegend für (loup) garou vorkommt (Adam S. 343), also gewissermaßen Nominativbildung dazu (es begegnet auch hérou).

## Dusien, phonet. düzię.

Dusius, "Alp, cauchemar" ist bei Augustin und Isidor als ein speziell gallisches Wort überliefert; s. Forcellini und Du Cange v. dusii, dusiolus, ducia cus. Haillant v. sotré sagt: "Dans certaines localités (bei Uriménil) on attribue le cauchemar aux dusiens". Jeder Zweifel an der Identität beider Wörter ist ausgeschlossen; doch fragt es sich, ob dusien eine rein volkstümliche Bildung ist: man erwartet eher düzę, dühę. Vgl. Métivier, Dictionnaire Anglo-normaud v. dehus, d'hus.

## wallon. foûrehan.

"Frühling". (Grandg. S. XXV); fourèhon BulSLW S. 540 in einer Erzählung "écrite en wallon de la vallée de Geer", (wo a = õ), in Lüttich selbst prélimps. Das von Grandgagn. verkannte Wort ist buchstäblich fors issant; vgl. æši fyæ (exire foris) "Frühling" OG, und schweizer. fori, das Cornu Rom. 6, 400 als foris ire deutet.

## afr. geneschier.

Godefroy hat geneschier, geneschiere Hexenmeister, Hexe; in demselben Sinne genoisse, genaiche, genicier, dazu genaulcherie Zauberei. Das Wort lebt noch in Lothringen: šnay Hexe, Part. f. šnayey behext OG, hna Zauberer BulSPhV S. 49; genocherie (magie, sorcellerie) bei Richard S. 256; vgl. auch hnat, genot (Adam, v. sorcier) u. gineau (Labourasse), von letzterem mit Suffixwechsel engineauder. Das Wort ist das bei Du Cange zweimal belegte geniscus, von genius: "nomina daemonum, Dianam, Minervam aut geniscum", aus dem Leben des Heiligen Eligius von Audænus (St. Ouen), der in dem Jahre 683 starb (vgl. Potthast); das Wort ist demnach alt. In der zweiten Stelle wird der geniscus zusammen mit den striae genannt. Geniïscus muss, bevor sich i mit n zu ny verband, zu genīscus geworden sein (vgl. oben genicier); dann trat īscus an die Stelle des ungewöhnlichen īscus. Vgl. bei Diez Gram. II 388 bruxesco hexenmässig. Das Suffix -iscus, das durch lothring.  $\gamma = sc$  gesichert ist, scheint hier pejorative Bedeutung zu haben: vgl. bei Diez ventisca Sturmwind und bei Georges ficus marisca, von der größeren, schlechteren Sorte Feigen.

## phon. geyte m.

Das burgundisch-lothringische Wort bedeutet Nadelbüchschen. Graf leitet es mit Recht von gey (quille) Kegel ab, das im Osten durchweg mit g auftritt. Das Büchschen wird die Form eines kleinen Kegels gehabt haben. Die beiden Damen aus Saargemund, auf deren Zeugnis ich mich auch s. v. lurelle berufe, versichern mir, das sie solche "étuis" gesehen und selbst besessen haben.

Behufs weiterer Begründung des Graf'schen Etymons stelle ich die mir bekannten Belege zusammen, indem ich jedesmal, soweit möglich, die Bezeichnung für Kegel beifüge. Die lautlichen Abweichungen zwischen dem Grundworte und dem abgeleiteten erklären sich aus den Tonverhältnissen, vielleicht auch aus Umdeutungen: gæyte (gæy) Rolland Romania II 444 und V, geltei (gey) Zéliqzon; gueilltée (gueille) AlLorr; gayete (gueille) Lorrain; gayetre, gueuyetre, galtré Thiriat; galté (guéye) Haillant; gueuïetê, gueulté (guille) Labourasse - guille und guilla "quille centrale du jeu" können durch das Französische beeinflusst sein; garlaw (giv) Bourberain (das r kann nicht ursprünglich sein, da in B, r vor l ausfällt, a ist vielleicht durch r bedingt); goytlo Tannois (in dem Worte steckt ittus zweimal, es ist gey + ittus + ellus + ittus, also eine alte Bildung). Vielleicht begegnet unser Wort schon im Altfranzösischen, im Dit des Avocas, Rom. 12, 216 v. 155: mout tienent lor argent estroit En rigoz et en gaïteaus (für gayeteaux?), Tiex a II. ou III. noïsiaus (petit noeuds). Zu gaïteaux merkt Raynaud cachettes mit? an; es war vielleicht ein kegelförmiges Besteck zum Aufbewahren des Geldes.

#### Girouante f.

"Haspel" bei Adam (v. dévidoir); jalonde (Adam), jalaude (Thiriat), jalouande (Lorrain), jalande in den Ardennen (Grandgagn.). Girouante weist auf giranda von girare; s. Diez I v. giro und Scheler v. girande. Dunkel bleibt der ou-Laut (vgl. girouette).

#### afr. hareter.

In den Predigten Bernhards steht hareter zweimal (s. Leser): 554 kil a meie nuit haretast a l'uix de son ami (amici ostium pulsare); 10536 cuy nos veons esteir devant la porte et hareteir souvent (pulsare crebrius). Ich glaube, dass das Wort kein anderes als das von A. Tobler Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften 1893 S. 16 ffg, besprochene haleter ist, das nicht von halitare kommen kann und das in alter Zeit das "rasche, heftige Pochen, Schlagen, Klopfen des Herzens, Wogen der Brust bezeichnet, wie es angestrengte Bewegung des Leibes, auch starke Gemütsbewegung begleitet." Tobler leitet haleter von ala ab und setzt es gleich aleter. G. Paris, der Rom. 22, 240 dieser Erklärung unbedingt zustimmt, meint, "que l'addition de l'h est sans doute une sorte d'onomatopée". - Der Wechsel zwischen l und r ist in französichen Mundarten keine ungewöhnliche Erscheinung. Zu beachten ist, dass bei Bernhard hareter "pochen" schlechtweg bedeutet, dass es nicht im übertragenen Sinne gebraucht ist und dass damit möglicherweise die ursprüngliche Bedeutung des Wortes erhalten ist; dadurch würde die Richtigkeit des Toblerschen Etymons allerdings in Frage gestellt. - Hareter ist bis auf den heutigen Tag dialektisch erhalten. Haillant, Noms de lieu S. 13, erwähnt La Hartoure, Les Hattoure "lieu où l'on

battait le chanvre porte-graine", auch Hatard, patois Hatta, von hatta "schlagen"; vgl. Adam hata "égrener" (vom Abschlagen der Samenkörner des Hanfs). Schwund des r vor t ist im Ostlothringischen lautgerecht; vgl. auch hetær(e) "Schlägel, Waschbläuel" OG.

## wall. Heylle (le jour delle).

Das bei Grandgagnage fehlende Wort bezeichnet den Epiphaniastag: vgl. im Annuaire de la Société liégeoise de Littérat. Wallonne 1892 S. 100 eine Stelle aus einer alten Urkunde (1516) "payer le moitié de cens..a jour delle tresme (aus tresime, der 13. Tag nach Weihnachten) ou a jour delle heylle apres enseuwant." Verwandt ist bei Grandgagn. hei oder heli = quêter, mendier an Weihnachten, nach anderen am Dreikönigstage; aller chercher les hées (hée, étrenne, das die Arbeiter am Montage nach dem Dreikönigstage von ihren Dienstherren fordern). Nach Monseur No. 1657 "les enfants quêtent aux portes" am Vorabende des Dreikönigstages, indem sie Lieder singen, das nenne man hèyî oder hélî âz οûγ (= an den Thüren). Wichtig sind folgende Verse eines jener Lieder (ich gebe die französische Übersetzung): C'est aujourd'hui les hèl; Il n'y a plus de misère. Ce sont tous hélyeu, Il n'y a plus de mendiants. Die Vermutung liegt nahe, dass hêl, hélyeu das deutsche heilige ist. Die Bezeichnung "die heiligen drei Könige" ist in deutschen Mundarten stehend. Da die Kinder in ihrem Auftreten, ihrem Anzuge die "Heiligen" darzustellen suchten, so hiefs hélier (daraus hélî) zunächst "als Heilige" auftreten", dann (was dabei die Hauptsache war), um eine milde Gabe bitten, betteln.

#### wall. ho.

Auch cho (Grandgagn.) "grain de blé détaché de sa balle". Das Wort, über welches Grandg. in den Nachträgen S. XXXIII zu keiner festen Ansicht gelangt, kommt von excussum gleichwie das von Puitspelu richtig gedeutete Iyon. éco "blé battu."

# hine, xino s. unter charpaigne.

alt- und neufrz. jauger.

Lorrain und Graf haben erkannt, dass metz. jaljon, jarjon (letzteres auch bei Adam) "Leiter vorn am Leiterwagen, in welche die Stange besestigt wird, welche über den beladenen Wagen geht", auch "Bremse am hinteren Teile des Wagens" vom deutschen Galgen (mhd. galge, ahd. galgo) kommt, das unter anderen auch "das Gestell am Ziehbrunnen bezeichnete, den Eimer daran zu hängen, um das Wasser herauszuziehen"; auf galge hat Lorrain auch loth. jauge "Hebel" zurückgeführt (dazu jauginè "soulever un fardeau" bei Adam).

Galge ist m. E. auch das Etymon des frz. jauge, jauger: in einer der von Littré beigebrachten Belegstellen bezeichnet jauge einen Teil des Pfluges (s. dazu Godefroy v. jauge), wie das metzische

Wort einen Teil des Wagens benennt. Die Bedeudung Hebel bildet ein weiteres Glied in der Kette der Bedeutungsentwicklungen des Wortes. Kluge Etymol. Wörterbuch v. galgen bemerkt, dass wahrscheinlich ein Begriff wie lange, biegsame Rute Ausgangspunkt der verschiedenen Bedeutungen der Sippe ist. Ähnlich sagt Scheler: "jauge a dü signifier en premier lieu une verge à mesurer". Diese Rute, resp. der Hebel konnte zunächst als Längenmas benutzt werden. Lautlich ist dies Etymon viel befriedigender als das Diez'sche aequalificare und qualificare. Auch jalon, galon (Diez II v. jale) und Godefroy v. jalet, jalois, jalaje lassen sich auf galge zurückführen, wenn man annimmt, dass g durch Dissimilation fiel. Galg konnte auch zu jaly — werden, und so ist vielleicht jailage, jailaige bei Godefroy v. jalage zu deuten. Littré 'führt noch ein wall. (pikard.?) gågi, gaugi an, dessen Quelle ich nicht finde; davon engl. gauge.

#### metz. ler m.

Layr, auch haler "Hühnerhabicht, Bussard" (s. Adam v. buse und Graf, der ein deutsches Etymon vorschlägt) ist lat. latro; ha (= haut) wird öfters Tier- und Pflanzennamen vorgesetzt: z. B. haute-grive, besse grive (Adam); haute-manquaiesse (ortolan), besse manquaiesse (Grasmücke) bei Thiriat; haut-piontin (Adam, v. plantain). Also wohl "der Räuber, der hoch in der Luft schwebt". Über latro in der Bedeutung Sperber vgl. noch Mistral v. laire und Rom. 22, 262 A. 5.

## lohîre f. Mistjauche.

Thiriat gibt louhére, lohire, louhie (in dem südlichen Teile des Vogesendepartements) durch purin wieder. Bei Labourasse findet sich in unphonetischer Schrift leuilre f., leure, loïere; leû-r (Haillant); in Rémilly nach Rolland liür(e) und lür(e); lür(e) auch OG und Zéliqzon. Wir haben es mit Ableitungen von lutum (flüssiger Kot) zu thun, das im Romanischen mehrfache Spuren zurückgelassen hat (s. Körting und Diez II b. v. loza). Die Formen mit h weisen auf luteus (ty = h), die anderen sind von lutum + aria oder ura gebildet. Liür ist zusammengezogenes loïüre, wo y den Hiat ausfüllt. Über den Wandel von liür zu lür s. lürelle. Aus luteus erklärt sich lüzé (Grangier, Gloss. fribourgeois, Freiburg 1869), auch bei Sachs), "sorte d'engrais liquide".

## loure f., phon. lur, Spinnstube.

Über lur und das Verb. lourier, louri s. OG, Adam, Richard s. v., Thiriat. In der nördlichen Schweiz (in Delémont und Sonceboz) hörte ich lour masc. Loure wird bei Haillant der Franche-Comté zugeschrieben; im Metzischen sagt man dafür krègne, in Bourberain ekrén (scrinium). Das Etymon lucubra, das G. Paris in seiner Recension des Adam'schen Buches Rom. 9, 609 sehr zweifelhaft nennt, darf heute als sehr wahrscheinlich hingestellt

werden. Lucubrum (bei Forcellini) bedeutet schwaches Licht, Nachtlicht, lucubrare "bei nächtlichem Lichte arbeiten". Zeitschrift 13, 531 leitet Schuchardt sp. lebrego, löbrigo "dunkel" von lucubrum, lucibrum.

### afr. hurelle

"Windel" steht Pred. Bernh. 9820; einige andere Belege gibt Godefroy aus dem Archive von Lille. Das Wort ist noch heute in Lethringen verbreitet. Es steht bei Adam (lurelle "lange, drapeau"), Zeugzon, Labourasse. Zwei Damen aus Saargemund, einer in der Nähe der Sprachgrenze gelegenen Stadt Deutsch-Lothringens, teilen mir mit, dass, wenn sie französisch sprechen, sie nur lürelle brauchen, frz. lange sei in Saargemünd unbekannt. Das Wort ist identisch mit frz. liure (von lier); liure, sagt Laveaux in seinem Dictionnaire, "se dit en terme de marine de plusieurs tours de corde qui lient deux objets ensemble". Es bedeutet eigentlich Windelband, Wickelband, frz. bandelette. Gestützt wird die Deutung durch iure "ceinture de jupe ou de culotte" (Adam), das augenscheinlich liure ist. Man vgl. auch die zahlreichen Stellen bei Godefroy v. lieure. Was den Wandel von it zu û betrifft, so wurde OG § 80 und Zeitschrift 14, 388 darauf hingewiesen, dass im Osten nicht nur üi, sondern auch iü zu ü wird. Besonders beweiskräftig sind die lateinischem ploro, plorare entsprechenden Formen, die J. Zimmerli, Die Deutsch-französische Sprachgrenze, Basel 1891, Taf. VI gibt: vertreten sind piere, 1. sing. piera (i aus vocalisirtem 1) neben pure und pur; die Zwischenstufe in dagegen fehlt. Der Wandel von üi zu ü ist schon im 12. Jahrh, vollzogen (vgl. den Dialogus Animae Rom. V); begünstigt wurde er möglicherweise durch die Stellung vor dem Tone und nach L Nicht gegen diese Erklärung spricht liure "paille pour lier", "grosse corde" bei Labourasse und AlLor.: es kann hier Einflus des Französischen oder des Verbums lier vorliegen; ja einzelne Mundarten mögen den Nexus iii zulassen, während ihn andere beseitigen, vgl. oben v. lohîre, inur neben lur. - Eine Weiterbildung von Mijur ist vielleicht lüra (lujurieux), lüia (Labourasse), "drapeau d'enfant", lüva "branche garnie de ses feuillles" (Adam); nach Adam bedeutet lürelle auch Fahne. Der Sinn wäre "Fahne aus Baumzweigen, die an einem Stabe befestigt wurden".

#### māsá m.

"Stiel des Dreschflegels" in der nördlichen Schweiz (Pontanet und Tavannes). mēsā im südlichen Elsas (Montreux-Vieux und Montreux-Ieune) gibt altes manicittum (von manicum) wieder. Aehnliche Bildungen sind bokē Bissen bucconem (Haefelin, Patois de Fribourg), in Bourberain jorgē (espèce de fourche), wovon jorgone, und demāgone (démancher). Vgl. auch oben cremzo.

### maintagne f.

"Stiel des Dreschflegels" (Adam), mēlēň (Zéliqzon); maintègne (Lorrain); maintougne (Labourasse); mēley (y aus ň) OG. Die Grundform maintagne scheint etwa in der Weise gebildet, dass die Endung -ien des Substantivs maintien durch Suffix -anea ersetzt wurde.

## lyon. maroši f. (i ist tonlos).

Das Wort bedeutet "maquerelle, et par extension salope, guenipe". Puitspelu möchte es zu piemont. marosse "maquignon, ruffian" stellen, kann indessen die Endung nicht erklären. Sieht man von diesem Versuche ab, so bieten sich zwei Möglichkeiten, das Wort zu erklären. Maroši setzt ein Substrat marasca voraus (zur Behandlung des a vgl. loši = lâcher, toši = tâcher bei Puitspelu, Phonétique S. LXXXIX). Marasca kann buchstäblich umgestelltes mascara sein. Mascara wiederum ist eine von den Wortformen, die Du Cange neben masca, mascra erwähnt und die Diez I v. maschera bespricht. Piemont. mascra, neuprov. masco bedeutet Hexe. Nach DC bezeichnet masco in der Auvergne ein lüderliches Frauenzimmer. Dieselbe Bedeutung kommt dem Worte in Lyon zu. Die beiden Bedeutungen, die das Wort in Südfrankreich hat, besitzt in Nordfrankreich maquereau und maquerelle. Während es gemeinfranzösisch den Zuhälter und die Kupplerin bezeichnet, hat es in einem ausgedehnten Teile des wallonischen Sprachgebietes die Bedeutung Hexenmeister und Hexe, vgl. Grandgagn. v. makerai; makral (Marchot), emakrale (ensorcelé) in Malmédy (Zéligzon, Aus der Wallonie, Programm des Lyceums zu Metz 1893, S. 24). Vgl. auch Monseur S. 83. Makerot (= frz. maquereau) in Lüttich ist nach Grandgagn. französisches Lehnwort. Schon Grandgagn. hat die Vermutung ausgesprochen, dass das wallonische Wort zu masca gehört. Dass makral Hexe vom deutschem Makler komme, ist nicht wahrscheinlich. Maquerel lässt sich anderseits schwer von dem mascarel des Ugutio (s. Diez) trennen. Ein lautliches Bedenken bleibt allerdings bestehen. Man würde wall. mayrel, afr. masquereau erwarten. Es fragt sich, ob man demselben ein entscheidendes Gewicht beilegen soll. In der Gruppe ser konnte im Inlaut das s früh augegeben werden; im Pikardisch-Normannischen konnte sich c vor a als k halten. Die Geschichte der Jument du Diable Rom. 12, 221, in welcher der Teufel Maquerel heisst, spielt in der Normandie. Vielleicht gelingt es noch, s-Formen zu finden. Auch maquiller (wozu W. Förster Zeitschrift 3, 565 ein afr. masquiller nachwies), zeigt den k-Laut.

Marasca ließe sich auch als eine Ableitung von mas, maris mit dem Pejorativsuffix -asca auffassen (vgl. bei Georges ficus marisca von der männlichen, größeren und schlechteren Sorte): also Männin, Mannweib, Kupplerin. Man kann die Frage aufwerfen, ob dieses marásca nicht zu mascara umgestellt werden konnte (viel-

leicht unter dem Einflusse von masculus; port. mascarra hätte den ursprünglichen Tonfall bewahrt). Daraus würde sich mascra und durch Vereinfachung der Gruppe scr auch masca erklären. Die Bedeutungen ließen sich in folgender Weise ableiten: Mannweib, schlechtes Frauenzimmer, Kupplerin, Männin, Hexe, Larve. Ableitungen von marem sind vielleicht auch marlou "Kuppler" (Adam), maraw, merou, "Kater", u. s. w.

#### mita m.

wird von Marchot Zeitschrift 16, 383 von medietantem hergeleitet. Auf die sprachlichen Bedenken, die eine derartige Bildung hervorruft, ist von Gröber l. c. und G. Paris Rom. 22, 315 hingewiesen worden. Paris stellt auch fest, dass mitantier viel später als mitanier auftritt. Ich bemerke noch folgendes: Zu den Formen, die enk verlangen, gehört auch altlyonn, meytent, südelsässisch mwata (in Montreux - Vieux und Umgegend, wo ak zu è wird) und noch manche lothringische, nicht blos die von La Bresse, wie Marchot sagt. Mueta in Uriménil neben mueto (moete bei M. ist Druckfehler) erklärt sich durch Beeinflussung durch das französische temps oder tant; mita in Dompaire ist sicher keine lothringische Bildung. Die Bildungen, die enk verlangen, erklärt M. aus einem zu medietentem abgeänderten medietantem. Maite in Vionnaz soll durch pede (= pendant) gestützt werden. Aber pede ist regelmässig aus pendentem entstanden, da in Vionnaz die Wörter auf -entem (auch die Participia) zu é, e werden, während jedes -antem dort zu & wird. Ein Übergang von medietantem zu medietentem ist für das Lothringisch - Burgundische undenkbar. - Marchot hat gezeigt, dass wall. mita, mita nach wallonischen Lautgesetzen von medium tempus nicht kommen können. Es fragt sich, ob mild im Wallonischen nicht französisches Lehnwort ist, überhaupt ob das Wort nicht schon früh in nicht französische Dialecte eingedrungen ist; vereinzelt kommt auch düsmite vor. Graf anderseits hält an der Herkunft vom deutschen "Mitte" fest, unbekümmert um die zahlreichen Patoisformen, die medius fordern. Zu medium tempus vgl. jetzt Arch. f. l. Lexic. 8, 595.

#### mærzī

verbindet man in Bourberain nach Rabiet RdPGR 3, 93 mit grā "pour indiquer la taille d' une personne": ke grā mærzi fān = quelle grande... femme (grā, nicht grande, braucht man auch in den Vogesen vor einem weiblichen Substantiv). Ich sehe in dem Worte mesurte (quelle gr. m. de femme). Die Verba auf -urer erleiden in B. die Behandlung der Verba auf yare, wenn auch mesurer selbst bei R. nicht vorkommt. Zur Umstellung der Konsonanten vgl. mærzot (Mass), mærat OG.

### afr. moet

kommt dreimal in den Predigt. Bernh. vor:  $78^{28}$  estaulit à l'omme son moet (modum praescripsit);  $78^{32}$  li hom trespessat le moet

et lo terme qui estauliz li fut (praescriptum sibi modum); 7834 quant il lo parax estaulit moet et loy. Leser fast S. 92 moet als die lautliche Wiedergabe des lat. modus. Dies ist indessen sehr fraglich. Lat. 6 entspricht im Bernhard ue (cuer, puet, muert), während oe lat. freies e nach Labial wiedergiebt (s. OG § 70); moet ist demnach identisch mit afr. moi (s. Godefroy), das neben moie vorkommt und ein lat. \*metum neben metam fordert. Zu "metre à moi" bemerkt Paris Rom. 18, 150, dass moi "mesure" bedeute, nicht "tas", wie Bartsch Langue et Littér. franç. Gloss. meint. Es fragt sich indessen, ob moi nicht auch die Bedeutungen zukommen, die moie eigen sind, unter andern die Bedeutung Grenzstein, die oben zu establir und terme wohl passt. Vgl. in Vionnaz mâ "tas" neben máya "meule de foin".

#### afr. muterne.

"Maulwurfshaufe" bei Godefroy, der außerdem noch mustierne, muturle, muterné "couvert de taupinières" hat. Das Wort begegnet noch heute im Norden und Osten: pik. muterne, muternant; mutrey (Zéligzon); mutray (Rolland); murégne (Lorrain); moutrignète (Adam); mutaraie Maulwurf und mutaraiere M.-Haufe, auch meutarailre f., mutaragne, mitrougnire (Labourasse); motreni und motreni (i = arius) "Maulwurf" hörte ich im südlichen Elsafs. Zu vergleichen ist noch mitra m. "taupinée" und mitreuche f. "petit tertre" (z. B. Ameisenhaufen) bei Adam und Haillant. Man könnte an mhd. moltwerf (Maulwurf) denken, wobei indessen das auslautende n unerklärt bliebe und angenommen werden müsste, dass das den Maulwurf bezeichnende Wort für den Maulwurfshaufen gebraucht worden sei. Vielleicht ist -terne das nordfranzösische tierne "montée, tertre", in St. Hubert tyèr, in Couvin ten(e), vgl. dazu Scheler v. tertre. Godefroy hat mute "gros rat, surmulot" und mutelotte "taupinière": muterne könnte aus mute und terne zusammengesetzt sein.

### Inf. næri, pæri.

OG § 101 wurde gezeigt, dass ostlothr.  $n\alpha^i ri$ ,  $p\alpha^i ri$  auf  $\rho + \gamma$  beruht, dass also das  $\gamma$  von putrio, nutrio verallgemeinert wurde. Die gleiche Erscheinung findet sich im Wallonischen und Burgundischen. Marchot § 130 gibt  $n\bar{u}ri$  neben  $\bar{u}\check{z}e$  (Vogel),  $n\bar{u}\check{z}\check{a}t$  (Haselnus),  $p\bar{u}\check{z}e$  (schöpfen), sonst in vortoniger Silbe  $\rho$ : er meint,  $n\bar{u}ri$  sei Lehnwort aus dem Französischen. Das Wort zeigt vielmehr die Behandlung von  $\rho + \gamma$  in vortoniger Silbe, die auch für die betonte maßgebend wurde (in betonter ist  $\rho + \gamma = \alpha$ ). Aehnlich verhalten sich in Bourberain  $n\bar{\alpha}ri$ ,  $p\bar{\alpha}ri$ ,  $t\bar{\alpha}si$  (tussio), vgl.  $m\bar{\alpha}zi$  (moisir). Rabiet meint freilich: on a  $\alpha$  à cause des groupes tr, tr

nucem § 176. Auch metz.  $t\ddot{u}t$  (tordre), I s.  $t\ddot{u}$  (Zéliqzon und This, Mundart des Kantons Falkenberg § 44) verlangt ein Substrat mit o + y.

phon. osta.

Dem französischen autant entspricht im Osten wall. ostā (Marchot), aus aussi tant, ostlothr. axtā, oxtā OG § 158 und Zéliqzon v. ōtā, in Bourberain cstā, wobei Rabiet von einem s introduite irrégulièrement spricht.

### patiš f.

auch patwiš, potity "Blase" (vessie de porc) in der nördlichen Schweiz (Delémont, Moutier, Tavannes). Die Grundform ist petiflo mit betontem i (bei Mistral, so viel als vésicule, ampoule), in Vionnaz petifla,  $\vartheta = \text{hart. engl. } th = \text{rom. } fl.$  Das Wort ist aus péter und énfle zusammengesetzt; péter bezeichnet das Geräusch der getrockneten Schweinsblase (in Lyon boudiflo, boutiflo); über prov. budenflogl. Flechia Arch. glott. it. II 327. — Die gewiß alte Bildung ist auch lautlich merkwürdig, weil in infla n regelrecht vor f aussiel, worauf i zu i gedehnt wurde — ein Wandel, wofür es aus dem bei Meyer-Lübke Gramm. I 403 und 484 angegebenen Grunde nur wenige Beispiele geben dürfte.

## lyon. piva.

Ptva (mit betontem i) "pioche" kommt von einem Substrat pica, wie Puitspelu durch Vergleichung mit piva, Elster festgestellt hat. Dieses pica ist die Grundform der Sippe pic — (mit einem c), zu der lyon. piässi "Art Hacke", afrz. piasse, frz. pioche und pionnier gehören. Zu pionnier vgl. Zeitschrift f. neufr. Sprach. u. Litt. X², 243. Bartsch Lang. et Litt. -franç. 407, 28 steht pionnier in dem Sinne von Steinmetz. Über die Sippe picc — handelt Gröber Arch. f. lat. Lexic. 4, 435 v. piccus.

## pæri s. næri.

## lat. quadrupēdia

hat Marchot Zeitschrift 16, 380 als Substrat für catrepis "Eidechse" (in Martincourt), u. lütt. kuät pes aufgestellt. Die lat. Bildung ist gesichert durch quadrupedia C. Gl. Lat. III, 1885; 25836 und durch das im Waldensischen Neuen Testament (Archiv. glott. it. XI 293) dreimal belegte cadrepedia, z. B. 2021 "las cadrepedias e las ratilias de la terra e las volatilhas del cel". Es ist wohl analogisch nach animalia, reptilia, volatilia gebildet und setzt die Existenz eines selbständigen pedium keineswegs voraus. Es ist kein rein volkstümliches Wort und entstand in einer verhältnißmäßig späten Zeit. Man darf deshalb nicht ohne weiteres den Wandel von dy zu y erwarten, der ja auch bereits in der waldensischen Bibel vollzogen sein müßte. Es konnte sich deshalb vielleicht dy zu dž, im Auslaut zu ts gestalten, möglicherweise bei einer Aussprache ty sogar zu ts.

### Neuwall. quanse (fere les)

ist im Sinne des frz. "faire semblant" üblich, z. B. BulSLW S. 420: ell êtær sẽ fer le kwās di le vey. In der von Grandgagn. unrichtig erklärten Redensart ist quanse das afr. quainse, quanse — quasi (in Georges Wortformen steht jetzt einmal quamsi für quasi), das W. Förster zu Cliges 4553 bespricht. Bemerkenswert ist der Artikel im Wallonischen. R-Epenthese liegt vor in i fệ krās d ệt mộr in einer Mundart der Ardennen RdPGR II 287, 15. Quance "semblant, dissimulation" auch bei Adam.

### Oouarié

bedeutet nach AlLorr. "bavarder, commérer"; Subst. ist coéraige, quoiraige, in Metz quoiraille "gesellige Zusammenkunft von Frauen bei Tage"; couaraie (Adam) "s'assembler, causer"; couaroge, bei Thiriat couaurège "visite ou conversation entre voisins"; couareuie "réunion de femmes travaillant et causant devant la porte de l'une d'elles"; Inf. cwaryæ OG. Es ist eine Ableitung von kwar(e) Ecke, also "an der Strassen- oder in einer Zimmerecke zusammenkommen, um sich gesellig zu unterhalten"; lyon. quarre m. bezeichnet besonders "le coin du feu". Haillant, Noms de lieu, verzeichnet S. 29 quarre, quoirre "abgelegener Ort".

#### reciner.

Lat. recenare lebt in der Volkssprache im ganzen Osten: pik., rechiner "collationner, goûter"; rechinette "petit repas d'enfants"; wall. risiner um 4 Uhr essen; in Lothringen bezeichnet recine die Mahlzeit, die während der veillée gegen 9 oder 10 Uhr gehalten wird; s. Thiriat S. 446; Adam v. recine; OG § 54; rsene (Zéliqzon) "in der Nacht essen", zumal nach der "mos de meynü"; AlLorr. S. 55. 56 "à neuf heures a lieu la petite récène, petit repas frugal que chaque veilleuse apporte; au mois de mars, avant de se séparer, les veilleuses de la même crégne font un petit festin, la grande récène". In Bourberain rseñe "faire le réveillon"; in Tavannes (Jura) hörte ich reseñi, Subst. reseño; vgl. im Bagnard 21b hlina cena "Abendessen" u. afr. reciner bei Diez I v. desinare.

#### remolair m.

Nach Thiriat S. 354 A. 2 hört man zuweilen in den Vogesen an heißen Sommertagen bei ruhiger Luft "un roulement incompréhensible qui a quelque analogie avec le bruit d'une cascade lointaine". Dieses Geräusch nennt man (in der vallée de Cleurie) le Remolair. Nach Richard S. 222 bezeichnet man mit la remolière die wilde Musik der Ménie-Hellequin, des wütenden Heeres. Vgl. Diez l v. mulino und besonders Flechia Arch. glott. it. 8, 383, der für nordital. remolin die Bedeutungen turbine, vortice, mulinello u. s. w. nachweist.

### afr. rouain m.

"Wagengeleise" bei Godefroy, der dieses Wort in verschiedenen französischen Mundarten des Westens nachweist;  $ru\tilde{\epsilon}$  OG und Zéliqzon. Es ist rotanum, wie prov. rodan zeigt (Mireio, ed. Charpentier, S. 318, Z. 9 v. u.); hiernach ist Ztschr. IX 501 Nr. 28 zu berichtigen.

## lothr. sawno m., wall. sizo m.

"Holunder". Außer sawñō gibt Zéliqzon auch señō; saougnon (Lorrain), soûgnon AlLorr., sœñō (Tannois). Sawñō ist m. E. durch Dissimilation aus sawlyō entstanden. Nach Grandgagnage S. 358 v. seús A. I finden sich bei Tarbé seignon, seilhon, seuillon, seunnion. Ein ähnlicher Fall von Dissimilation liegt vor in meusegnon "petit museau" (Lorrain), mæzñō (Zéliqzon v. müzyo), wozu Lorrain auch meuselion anmerkt. Sawlyō entstand aus sabucula + ionem. — Sizō in St-Hubert ist eine Ableitung von wall. seus mit scharfem s, das Scheler aus sabuceus erklärt hat: durch Dissimilation wurde aus sisō sizō.

Sotre m.

ist die lothringische Bezeichnung für Kobold. Ich stelle hier zusammen, was ich über denselben in Erfahrung gebracht habe. Zuerst die Benennung: sotrēi (Zéliqzon) mit offenem  $\varrho$  (dagegen sotral "Heuschrecke") kommt von sot (= follet) und hat mit saltale nichts zu thun. Wallonisch ist sote BulSLW S. 536. Wallonisch ist auch lütō (Marchot § 103 u. Grandgagn. s. v.), nütō in Witry (Luxemburg) Rev. de Phil. franç. 5, 207; in Couvin džigleu (fonten de džiglæ), in dem Marchot joculator sieht, das aber vielleicht eher von gicler, gisclar kommt (vgl. lyonn. jicle "Natter" "à cause", sagt Puitspelu, "de ses mouvements brusques et convulsifs; il jaillit, pour ainsi dire, en s'élançant", vgl. noch Monseur S. 7); lyon. lüelē, liütsē; in Bourberain fullaw (folletot) RdPGR. 2, 267. In der Normandie und Pikardie heist der Kobold Gobelin, auch jtun, f. jteune (Orain, Patois du Départem. d'Ille et Vilaine). 2

Nach Roman. 10, 157 trägt der sotré eine rote Mütze; ib. S. 175 ist er ganz rot gekleidet (desgl. bei Labourasse v. soutrait u. Richard S. 260). In zwei Erzählungen Rom. 5, 344 u. BulSLW. (s. oben) erscheint er ganz nackt: zum Lohne für die geleisteten Dienste schenkt man ihm ein Kleid, worauf er auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Er ist nicht größer als ein sechsjähriges Kind

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Umgegend von Bourberain kennt man noch den *gedaw*, einen Brunnengeist, der die Unvorsichtigen in die Tiefe zieht (über Wassergeister im Wallonischen s. Monseur Nr. 14), in Gérardmer (nach einer mir an Ort und Stelle gemachten Mitteilung) den *Bôbla*, der hinter einem Felsen kauernd die Leute durch plötzliches Geschrei schreckt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In farfadet, wohl in far-fadet zu zerlegen, ist fadet prov. Bildung von fatus; fa- ist reduplicirende Silbe; zu dem r vgl. par-pelhon (papillon) in Iujurieux.

(Witry); er hat runde Füsse und geht nicht, sondern hüpst Bul.SPhV S. 50. Die sotrés wohnen in einer Höhle und leben von Fischen und Hasen; im Winter kommen sie ins Dorf und verlangen Brot (Witry). Sie sind verschwunden, seitdem man nach der Messe das Evangelium Johannis liest (dasselbe behauptet man in La Bresse von den Hexen). Der sotré ist ein heiterer Geselle, der allerlei Possen spielt und Schabernack treibt und harmlos ist, so lange man ihn gewähren läst. Er wartet die kleinen Kinder und singt ihnen Wiegenlieder. Im Mondschein tanzen die sotrés vor den Häusern schöner Mädchen (Richard). Aber sie flechten auch die Mähnen der neben einanderstehenden Pferde zusammen und bringen den Hanf der Spinnrocken in Unordnung. Sie necken und schrecken den nächtlichen Wanderer und wecken die schlafenden Knechte und Mägde plötzlich auf, daher wird ihnen das Alpdrücken zugeschrieben BulSPhV S. 56. (vgl. auch oben Dusiens). Man droht den Kindern mit dem follet (Bourberain). Adam S. 405 wird der sotré als ein Teufel geschildert mit Hörnern und einem Schwanz; BulSPhV S. 50 erscheint er in der Gesellschaft des Teufels (was wohl eine späte Vorstellung ist). Er stellt den Feeen nach, und wirbelnd erhebt er sich in die Luft, um sie zu erspähen (Adam ib.) Dies führt zu dem interessantesten, vielleicht ältesten Zuge: sotré bedeutet geradezu Wirbelwind (Haillant); "on lui attribue les tourbillons" (Thiriat). Mussafia bemerkt Zur Kunde der Nordital. Mundarten v. mazaruol, dass das sicilian. mazzamareddu "incubus" auch Wirbelwind bedeutet.

## afr. sou, seu f., prov. sout, soude.

"Schweinestall". Das nach Godefroy noch heute in Nordfrankreich weit verbreitete Wort (vgl. auch Littré v. soue) kommt auch im Departement der Maas vor: saw in Tannois und bei Labourasse (aw weist auf ó). Das richtige Etymon südis oder vielmehr den Plur. sudes gibt Mistral (nur ist sudes Klassisch, nicht spätlateinisch, wie M. sagt) und schon Du Cange "locus sudibus conseptus" (der Zusatz "unde forte nomen, nisi a teutonico saw" ist zu streichen). DC hat auch suda. Das Wort fehlt bei Körting.

## Voque

auch vaque, vouac "gui blanc", viscum album, BulSPhV S. 191, voc (Adam) ist, da lothr. a, o = e, den von Gröber Arch. f. lat. Lexic. 6, 144 beigebrachten Formen, die auf viscum weisen, hinzuzufügen. In Jujurieux veke, vekye, zekye; das e scheint einem unbetonten lat. e zu entsprechen, das halbgelehrten Ursprungs sein muß. Der Nexus sca wäre lothr. zu  $\chi$  geworden; vgl. noch vi $\chi$  OG. Nach Haillant Noms de lieu S. 19 v. vivuvgibt es ein Patoiswort vivevuvgui, lieu planté de chênes portant du gui" bedeutet. Das Wallonische sagt vi det vi (dtsch. Mistel).

#### afr. voizon

"Iltis", das Diez IIc auf dtsch. Wiesel zurückführt, hat Mever-Lübke Zeitschrift 15, 240 von dem in dem Corp. Glossarior. Latin. Il 20051 bezeugten visio "Gestank", gr. βδόλος hergeleitet. Marchot Phonol. S. 17 machte darauf aufmerksam, dass vešo in St. Hubert den scharfen Palatal hat. Es stellt sich nun heraus, dass das Wort durchweg im Osten mit dem scharfen Laut auftritt: vèchau, vècheu (Grandg. v. wiha); pik. ficheu, fissieu; fichau (Godefroy); vichou, vachaw, véchaw, vissau (Labourasse); pyo (Haillant), fyo (Rolland), fyu (Zéliqzon, fhho (Lorrain); v wurde durch Angleichung an den folgenden scharfen Laut zu p, f, vgl. vog. psey, fsev = vessica. In Saulxures in den Vogesen hörte ich you, wohl aus pxeu: pehhaw (Adam, v. putois). Der sanfte Laut ist mir nur in revuzaw (Bourberain) RdPGR II, 268 begegnet (das Wort bezeichnet dort den Siebenschläfer, während der Iltis pityaw heisst). Das geforderte lat. Substrat mit ss vissio kommt als Variante zu dem oben erwähnten visio vor. Außerdem sind mit ss überliefert C. Gloss. Lat. II 256, 48. 49 vissium βδέσμα, 1. sing. visso βδέω, Corp. III 129, 31—33, bissio, bissis, bissit (βδέω, βδεῖς, Bδεί): damit hängt unser Wort etymologisch zusammen. Vesso ist fiz. vesser, vissium it. vescia "Art Schwamm und flatus ventris". auch waldens. vésso "cagna brutta e poltrona" Archiv. glott. ital. XI 372; das entsprechende masc. vess ist neuprov., piemont., lombard. Möglich ist immerhin, dass neben der Form mit ss auch eine mit einfachem s vorhanden war. Vison "belette" gibt Joain, Pat. d. l. Saintonge; es ist demnach nicht sicher, dass, wie Marchot meint, afr. voison mit scharfem s zu sprechen sei. Veso ist veissard, véchaw veiss-eur, aw in revuzaw ist ittus, in voison liegt die in Tiernamen häufige Endung -on vor.

#### voivre.

Haillant, Noms de lieu S. 20, weist das Wort einmal als Appellativum nach in der Bedeutung "broussailles, lieu humide", dann auch als lieu-dit La Voivrotte, Les Voivrelles und führt es auf lat. vepres zurück. Voivre und altes weivre (gleichfalls bei Haillant) verlangen vepres mit geschlossenem e (Georges gibt vepres). Scaliger (bei Forcellini) will in alten Handschriften oft vipres gefunden haben; ital. vepre schreiben die Wörterbücher mit e.

#### Vouambe f.

"Fanon des animaux de l'espèce bovine" (bei Thiriat und Haillant, der es richtig deutet) ist dtsch. Wamme, altes Wambe, ahd. wamba. Adam hat wouante "fanon" (wohl aus wambe abgeändert). Auch waba (das letzte a unbetont), "bête usée par le travail" (Vionnaz) gehört hierher.

### Wes f.

"Wespe". Die im Wallonischen und Lothringischen (in Tannois vos) häufig vorkommende Wortform habe ich Zeitschrift 9, 408 aus and. wefså erklärt: ebenso Meyer-Lübke RGr. I 38. Für deutsche Herkunft spricht der Umstand, dass das Wort im Osten durchweg mit w (oder einem dem germanischen w entsprechenden Laute) auftritt. Doch bleibt zu erwägen, ob sp von vespa sich nicht zu svereinfachen konnte, wie mb zu m im östlichen jame (jambe). Auch Umstellung von sp zu ps, worauf p geschwunden wäre, ist denkbar; vgl. wall. weps(e) bei Grandgagn. v. wespe und jetzt bei Zeliqzon Zeitschrift 17, 423 § 19.

A. HORNING.

## Zur Behandlung von Ty im Französischen.

Von Suchier Grundriss I, 580, 582, Mussafia und G. Paris Romania 18, 520 ff. (vgl. auch Romania 19, 474) ist die Regel aufgestellt worden, dass intervokalisches iv immer, auch nach dem Tone, zu ys (vz) werde: s (z) bezeichnet hier das sanfte s, das im Auslaute nach französischem Lautgesetz scharf gesprochen wurde. Es ware jedoch ein Irrtum zu glauben, dass die Schwierigkeiten, die frühere Forscher nicht zur Formulierung dieser einfachen Regel gelangen ließen, nunmehr in befriedigender Weise gelöst seien. Es steht m. E. nicht einmal fest, dass intervokalisches nachtoniges ty + o (also bei männlicher Endung) zu yz werde, obwohl hierüber noch niemand einen Zweifel geäußert hat. Es möge mir gestattet sein hier meine Zweifel vorzubringen. Als feststehend nehme ich an, dass das sekundäre y sich immer mit dem sanften s-Laut einstellt, während der scharfe s (z)-Laut ohne y auftritt (croiz, dagegen soigz), und dass Ableitungen von Wörtern, die den sansten s-Laut im Auslaute haben, sanftes s, von denjenigen, welche scharfes s (z) im Auslaute haben, scharfes s aufweisen (croisier, dagegen solacier).

Bekannt ist, dass puteus altpik. zu puch 1 (phonetisch pus) wird (vgl. z. B. Bartsch Langue et Littérat. franç. 146, 3. 7); das Verbum lautete puchier. Noch heute spricht man nach Corblet puche, pucher. Nach Paris l. c. findet man auch im Französischen pus, puce, espuce. Weiter führt das Wallonische, wo puteus zu püs. pus (überall mit lautbarem s) wird, während das Verbum püyié. pužié u. s. w. lautet (vgl. Grandgagnage v. pus: Ztschrift IX, 410 § 55 und XVII, 429 § 57: nach Marchot Revue de Philol. française et provencale Bd. IV sagt man in St.-Hubert düspuze und pus). Wallonisch hätte ursprüngliches puis. puiz zu puy werden müssen, da in dieser Mundart jedes is zu χ wird, während umgekehrt im Pikardischen ursprüngliches puis (z) nicht zu puš werden konnte, da in dieser Mundart nur lat. c (tv) = ss ohne y-Laut zu s wird. Da im Wallonischen eine Beeinflussung von pus durch das Verbum ausgeschlossen ist, so gelangen wir zu dem Ergebnis, dass im Französischen puteus sich lautgerecht zu puz, nicht zu puiz entwickelte, denn es wird niemand mit Mussafia an die Möglichkeit der Existenz eines puceus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Puc steht in einer alten Urkunde aus Douai Ztschrift 13, 459, und so spricht man noch heute in jener Gegend.

statt puteus glauben wollen. Francisches puiz (oft puis, so in sämtlichen Stellen bei Bartsch Langue et Littérat. française) wäre durch das Verbum puiser beeinflusst. Auch die Entwicklung des o in poteus statt poteus ist nicht klar. Da indessen die Behandlung des by von derselben unabhängig zu sein scheint, so gehe ich auf die Frage nicht näher ein.

Die 1. Sing. puis "ich kann" leiten Suchier Grundriss I, 609 und Schwan Grammatik 2. Auflage von poteo ab. Dies wäre aber zu pu(i)z geworden, wie denn puteus sich nach Suchier ib. S. 579 zu puiz gestaltete. Man findet aber immer pois oder puis, so häufig bei Chrestien de Troyes im Reime mit huis, truis, puis posteum. Es ist mit G. Paris Roman. 7, 622 von pocso oder mit Meyer-Lübke Grundriss I, 367 von possio auszugehen. Suchier selbst scheint an einer anderen Stelle des Grundriss S. 574 das Wort für identisch zu halten mit dem provenzalischen puosc, puisc. Der Konjunktiv poisse, der weder eine Ableitung von puis poteo sein (eine solche müsste puize lauten) noch auf poteam beruhen kann, wird von Meyer-Lübke und von Suchier auf possiam zurückgeführt.

Das afrz. queus (x) "Wetzstein" kommt auch im Casus obliquus vor, z. B. Cliges 4252, wo preuz im Reime mit (à la) queuz steht (3 Handschriften bieten keus, 3 coz). Förster bemerkt S. LXXV "queuz hat sogenanntes stammhaftes s." Wichtig sind die mundartlichen Formen des Wortes (vgl. Littré und Godefrov): lothr. queusse f. (bei Lorrain, Glossaire du Patois Messin) "pierre à aiguiser et son étui"; wallon. phon. keus, rouchi keuche, kuèche (Grandgagn.); pik. keuche und keusse "pierre à aiguiser et étui" (Corblet). Mit dem von Paris Roman. 10, 41 als Substrat angesetzten petra cotis ist nichts erklärt. Die Formen mit auslautendem s, jedenfalls aber die mit s verlangen ein Substrat cotea.2 Dies muss zunächst kousse, resp. keusse geworden sein, denn koyze wäre lothringisch-wallonisch zu kay, pikardisch aber zu kaz (nicht kas) geworden. Es fragt sich, ob afr. queus nicht coteum ist. Das weibliche Geschlecht widerspricht. Allein das Wort kommt auch als Masculin. vor3, und anderseits kann das häufige kou, keu cotem das Genus von queuz beeinflusst haben. Chrestien konnte das dialektische Wort brauchen, wie er auch sonst thut (vgl. jame, chevoistre, chevolz), ihm aber das Genus des französischen queu beilegen. Durch Beeinflussung durch die francische Wortform erklärt sich vielleicht auch der eu-Laut, der in einigen Dialektformen auffällig ist. Die Ableitungen - wall.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Rustebuef, der s und 2 im Reime durchweg sondert, wird unser puis mit puis post und possum gebunden, ed. Kressner S. 148, V. 186; 193, 4; 229, 315.

<sup>193, 4; 229, 315.

&</sup>lt;sup>2</sup> In Panniers Cinq Lapidaires findet sich zu A 656 im Cas. obliq. neben couz auch die Variante coce, und zwar aus einer Handschrift des 12. Jahrh.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nach Littré ist es in Berry, nach Puitspelu in Lyon mascul.; im lyonn. kö zeigt der Vokal die Behandlung des gedeckten e ohne Einmischung eines Lautes, es kann nur coteum sein; cotem wäre zu phon. ku geworden. — Druckfehler ist un queux bei Littré (aus einer Stelle bei Du Cange v. quauria).

keussi "schärfen", pikard. keusser, keucher, lothr. gossi bei Adam "étui du faucheur" - zeigen den scharfen s-Laut. Zum Wechsel zwischen c und g vergleiche man wall. gosson (= fr. cosson), counio und gounio von cuneus. Wall. cohî oder gohî ,,boîte où les faucheurs mettent leur pierre à aiguiser" (Grandgagn.) beruht unmittelbar auf dem Corp. Glossar. Latin. II, 11722, 22312 mit der Bedeutung acutiator. samiator überlieferten cotiarius: cotarius wäre wallonisch zu covî geworden. Rätisches kutsēr (auch in den Wörterbüchern von Carigiet und Conradi cuzzè "Wetzsteinfässchen") erklärt Gartner Rätor. Grammat. S. 37 mit cotearius1: man vergleiche damit rät. codér, codár, cué cotarius Archiv. glott. ital. I, 381. 485, II, 131. Das Rumänische hat ascut excotio und cuțit, in dem man vielleicht richtiger eine Weiterbildung von coty- als das von Tiktin angesetzte cotitium (? icium) zu sehen hat (s. Grundris I. 440). Coteus selbst ist nicht überliefert, doch lässt es sich von dem Stamme von cos coti-, den, wie mir Prof. Gröber mitteilt, die heutige Sprachforschung für das Wort annimmt, ohne weiteres ableiten. Cotea bedeutete ursprünglich "das zur cos Gehörende", das "Behältnis", dann das Behältnis mit dem Stein, endlich den Stein allein.

Ein Wort auf -otium ist voges. bro "zweiräderiger Karren, um Mist zu fahren", davon brossié "mit dem bro Mist fahren" (vgl. Ofrz. Grenzdialekte, Glossar; Thiriat, Vallée de Cleurie S. 421, s. dazu Ztschr. 9, 497; Adam, Patois lorrains); prov. bros (Mistral), "charrette attelée de deux bœufs", davon brossau "charretier" bei Lespy, Diction. Béarnais, v. bros. Es ist birotium (birrotis steht Corp. Glossar, Lat. 3, 32168), s. Diez I v. biroccio. Im Italienischen wurde -otium durch das häufige Suffix -oceus verdrängt (doch kommt auch barozzo vor, s. Ztschr. 8, 303). Fürs Französische ist ein derartiger Wechsel ausgeschlossen, da -oceus hier nicht volkstümlich ist. Über engadin. bröz birotio ist Arch. glott. ital. 7, 410 und 516 zu vergleichen. Bei Du Cange v. brocius (dies ist kein Latein, sondern nur der Abklatsch des romanischen Wortes) steht in einem französischen Belege "en leurs brocs". Dem voges bro wurde ein afr. beroz, nicht beroiz entsprechen; letzteres müßte heute bræ lauten. Auch die Ableitung

brossié mit dem scharfen s-Laute stimmt zu beroz.

Chavez wurde früher auf capitium zurückgeführt: das Wort hat immer die Endung -ez, nie -eiz (s. die Stellen bei Bartsch, Langue et Litt. fr.); man konnte vermuten, dass sich dieses -ez unter dem Einflusse von chevece capitia herausgebildet habe. Nach Mussafia's Lehre wäre in den Abstracta auf -itia, Itia durch Suffix icia ersetzt worden; den Abstracta habe sich das vereinzelte chevece angeschlossen, in dem man also cap-icia zu sehen habe; capicia habe capicium chavez erzeugt; capicium nimmt auch Paris Roman. 22, 320 an. Auf die ernsten Bedenken, auf welche diese Ansicht stölst, ist Literaturblatt 11, 105 ff. hingewiesen. Man

Auch im Bergell findet sich cuzer "Wetzsteinhalter" cotiarius, s. Ztschrift 8, 183.

vergleiche auch die Kritik Cohn's in seiner Schrift Die Suffixwandlungen im Vulgärlatein S. 35. Der "valore logico" der beiden Suf fixe itia und icia ist keineswegs ähnlich, wie Mussafia sagt. Diez hatte bereits den Unterschied zwischen beiden scharf bestimmt: während itia zur Bildung von Abstrakten verwandt wurde, bildete man in der Regel mit icia Substantive konkreten Inhalts. Es kommt hinzu, dass Suffix icium = ez im Französischen wie im Italienischen bis jetzt nur in der Verbindung mit -(e)r nachgewiesen ist1: berserez, jamberece (s. A. Tobler, Sitzungsbericht der Berliner Akademie, Januar 1893, S. 24 und G. Paris Rom. 22, 340). Wenn Mussafia's Ansicht richtig wäre, hätten sich seltsamerweise icia, icium als selbständige Suffixe nur in den Wörtern erhalten, in denen sie Itia, Itium verdrängt haben sollen. Schwan in der 2. Auflage seiner Grammatik und Meyer-Lübke Arch. f. lat. Lexicogr. 8, 335 nehmen denn auch jene Verdrängung von itia durch icia nicht an und sehen in den Wörtern auf itia verhältnismäßig spät aufgenommene, nicht rein volkstümliche Bildungen, in denen ty dieselbe Behandlung wie in den gelehrten Wörtern zu teil ward. Ob diese Vermutung das Richtige trifft, ist sehr zweifelhaft. Bei dieser Annahme schwindet indessen jede Möglichkeit, chevece und chevez in befriedigender Weise zu erklären, denn dass z. B. altes chevoise unter der Einwirkung jener Wörter auf ece umgebildet worden sei, ist nicht denkbar. Endlich ist auch eine Neubildung von capuaus mit Suffix icium unwahrscheinlich angesichts des sicher überlieferten lateinischen Wortes, des ital. cavezza (vgl. Ascoli Arch. gl. it. 11, 430), des altsp. cabeca und des Umstandes, dass ein selbständiges Suffix ez icium im Französischen fehlt. Sehr wahrscheinlich ist also chevez die lautgerechte Wiedergabe von capitium.2 Die Ableitungen chevecier, cheveçaille zeigen den scharfen s-Laut.

Man könnte afr. roiz "Netz" entgegenhalten, das Gröber Arch. f. lat. Lexic. 5, 453 von retium herleitet. Tobler, Sitzungsbericht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich kann deshalb auch nicht mit Paris Rom. 22, 320 als Grundform für hameçon hamez anerkennen, ganz davon abgesehen, das Wallonische und Normannische \*hamica fordern, das übrigens, wie ich nachträglich sehe, bereits Scheler in den Errata vorschlägt: ang(u)e f. "Angel" (bei Romdahl, Patois du Val de Saire) lehrt, dass bereits vor der Synkope c zu g geworden war.

² In Lyon (s. Puitspelu Dict. Etym.) wird pigritia zu pérézi; das Adjektiv lautet pérézu, daneben giebt es ein Verbum s'aprèzi expigritiare "s'étendre paresseusemen", in Vionnaz s'épéraižé; in der Franche-Comté ist das Adjektiv paražu weit verbreitet; auch für's Provenzalische giebt Mistral perezo, s'aperezi. Der sanfte Laut im Substantiv erklärt sich aus der Einwirkung der endungsbetonten Verbalformen: das Normannische hat umgekehrt Inf. paréchié, paréchou. Wenn man vom Standpunkte der Schwan-Meyer-Lübke'schen Erklärung behauptete, daſs pigritia ein volkstümlicheres Wort gewesen sei als die anderen Wörter auf itia und daſs es sich deshalb zu eise entwickelt habe, so ist darauf zu antworten, daſs capitia, capitium dann in noch weit höherem Maſse volkstümliche Wörter gewesen sein müssen.

Zu beachten ist, daſs dem lyonn. pérézi ein francisches peroise entsprechen würde.

l. c. S. 14, erklärt indessen das neben roi auch im Obliquus oft vorkommende afr. roiz aus dem ganz besonders häufig gebrauchten Plural dieses Wortes. Das weibliche Geschlecht desselben im Altfranzösischen lege das Etymon retis f. nahe. In rets, afr. rez, sieht T. das durch wunderliche Schreibung verdunkelte roiz. Rez steht dreimal bei Tobler in einem poitevinischen Texte, und zwar als Masculinum wie im Neufranzösischen; der Acc. Plur. tes rez bei Bartsch Langue et Litt. fr. 85, 30 in einem Texte, der freies bet. e durch ei, vereinzelt durch oi wiedergiebt; rets f. in drei Stellen aus Calvins Institution bei Darmesteter und Hatzfeld Seizième Siècle 1. Ausg. S. 250; rets auch bei Christine de Pisan (s. Littré). Man erwartet hier überall reiz, reits, wenn das Wort thatsächlich von retis kommt.1 Es fragt sich daher, ob es nicht eine Nebenform rez retium<sup>2</sup> gab, durch welche das männliche Geschlecht von reis, das Fehlen des Diphthongs ei und vielleicht auch (durch Beeinflussung) das z des Obliquus roiz erklärlich würden. Unter dem Einflusse dieses rez wäre lautgerechtes afr. roiseuil retiolum, roisel zu réseau (résille) geworden. In der formelhaften Verbindung rois et roisiaus Roman de Caritas 213, 6, Renart (ed. Martin) I. Bd. S. 177 v. 626 kann übrigens auch roisiaus das erste Wort beeinflusst haben. In der Archiv, glott, ital, XI erschienenen waldensischen Übersetzung des Neuen Testaments ist unser Wort immer recz (rez) geschrieben: im Singul. ist es weiblich, im Plural aber männlich, so steht Matth. 4, 18 und 22 der Accus. li lor recz. Über italien. rezza sehe man Arch. glott. it. 4, 125; 9, 102 und die italienischen Wörterbücher ein.

Ein ähnliches Problem wie queuz und vielleicht rez birgt das Wort viz "Wendeltreppe, Schraube" in sich. Dasselbe steht auch für den Obliquus, par une viz : voutiz Clig. 5617. Der Zusammenhang mit vitis wird durch ital. vite "Schraube" gesichert, aber unzulässig ist es, mit Scheler in dem Worte den Stamm vit + Nominativ-s zu sehen: frz. vit vermag ich überhaupt nicht nachzuweisen (auch das Englische hat vice). Zu Gunsten der Annahme, dass einst viz vitis, viz viteum und vielleicht vice vitea neben einander bestanden und sich gegenseitig beeinflusst haben, sprechen folgende Indicien: Die neufranz. Aussprache des Wortes (im Metzischen aivisse, èvice f. nach Jaclot und Lorrain); Thurot II, 19 bezeugt die Aussprache viss f. auch für das 16. Jahrhundert - das alte vuisse (bei Littré), vgl. auch den Eigennamen Lavisse und auvergn. visso (Mistral) -, die Existenz eines Verbums visser im 13. Jahr. (Littré), wobei an eine Nominativableitung doch wohl nicht gedacht werden darf - vor allem aber das männliche Geschlecht des Wortes in Genf, im Wallonischen (Bulletin de la Sociét. Liég. de Litt. Wall. 2. Serie, Bd. 16, S. 310. 323. 330 v. diale "gros vis"), im Normannischen (Joret, Patois du Bessin), in der Saintonge<sup>3</sup> (Jonain, Diction.

En reiz steht Rou 2753 im Reim auf -eiz.
 Retium steht C. Gloss. Lat. 2, 277 48; viel häufiger ist retia.
 Man vergleiche masc. vīsē in der Charente, R. d. Pat. Gall. Rom. 2, 56.

du Patois S.), im Dialekte von Marseille (Mistral). Auch Raynouard bezeichnet im Lexique prov. vitz als masc., doch giebt er keine Belegstellen. Der scharfe Laut ist durch vuisse, visse, visse erwiesen. Man könnte einwenden, daß vog.  $\partial vvi\chi$  f. (Haillant, Patois d'Uriménil, Dictionn.), vviš f. (Ostfrz. Grenzdial. Gloss.) für ursprünglich sanften s-Laut sprechen, da lothr. nur iz, nicht ss, aus lat. c, ty zu  $\chi$  werden. Indessen giebt es Fälle, wo der  $\chi$ -Laut aus ss ohne y in der Nähe und unter dem Einfluß eines  $\bar{\imath}$  entsteht, z. B.  $v_e si$  vessica in der Franche Comté: diese Deutung nehme ich für das vogesische Wort in Anspruch, da anderseits triftige Gründe für den ursprünglich scharfen Laut angeführt wurden.

Afr. tapiz aus griech.  $\tau \alpha \pi \dot{\eta} \tau \iota o \nu$  besitzt Frankreich zwar als Lehnwort (man beachte das unveränderte p), "jedoch aus dem frühen Mittelalter und aus dem Volksmunde (durch den Handel)", s. Gröber Arch. f. l. Lex. 6, 120. Für letzteres spricht der Lautwert i des  $\eta$ ; außerdem hätte bei gelehrter Behandlung itium ice (ise) ergeben. Die bei Littré aus dem 13. und 14. Jahrh. belegten Ableitungen tapissier, tapisserie beweisen, dass in dem Worte das z

scharf klang, dass iz als (i)z, nicht iz aufzufassen ist.1

Afr. atisier kommt nicht vom Nomin, titio, wie Diez I v. tizzo meinte, sondern von titium (s. Gröber Arch. f. l. Lex. I. 224 v. attitiare). Formen mit dem scharfen Spiranten sind von Suchier Reimpredigt S. 66 im Reime nachgewiesen: atice: malice: hérice.2 Auch Godefroy giebt Beispiele. Atichier (= taquiner) ist noch heute neben atisier im Normannischen üblich (Joret, Patois du Bessin). Enticier, das immer mit dem scharfen Laute auftritt, wird von Suchier I. c. und von van Hamel im Renclus de Moiliens S. CXXXIV mit Recht von intitiare abgeleitet (vgl. sp. entiznar). Die Thatsache, dass der scharfe Laut sich gerade in diesen beiden Verben erhalten hat, erklärt sich aus dem Umstande, dass dieselben Ableitungen vom Subst. \*tiz sind, das wie viz und tapiz den scharfen Laut hatte, und dass sie längere Zeit unter dem Einflusse dieses Substantivs standen 3 (vgl. oben puz, puchier) — eine Ursache, die bei aiguisier, menuisier u. s. w. nicht mitwirkte. Im Pikardisch-Normannischen haben übrigens auch andere Verba mit Vok. + tyare den scharfen Laut bis auf den heutigen Tag bewahrt. Diese Verba, die für die Beantwortung der Frage nach der Entwicklung von ty eine Bedeutung haben, die nicht unterschätzt werden darf, stelle ich hier zusammen nach den Wörterbüchern von Corblet, Joret l. c., Fleury Patois de la Hague, Métivier Dictionnaire Franco-Normand

brebiziere, perdisel, pertrisot, Perdrizet, s. Cohn l. c. S. 42.

<sup>2</sup> Dazu kommt im Roman de la Rose 4. Bd. (ed. Marteau) S. 106 atice: avarice.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man vergleiche die Ableitungen von Wörtern auf -icem, brebizette, brebiziere, perdizel, pertrisot, Perdrizet, s. Cohn l. c. S. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nicht anders erklärt sich waldens. tiçun neben titun, retituna, retun, setun, puç poteus, Arch. glott. ital. II, 342. — Man vergleiche noch bei Mistral prov. tisso f. "tic, manie"; tissous, atissous "taquin, agaçant", Inf. atissa, entissa "prendre en grippe, agacer".

(Patois von Guernesey), Romdahl Gloss. du Val de Saire: aiguchiei "schärfen", I. Sing. aiguche (F), aiguchier (M), aiguchrie (M) und aigucheresse (F, M) "Wetzstein", agucher "agacer" (C), éguchié (R), éguchié, éguchi "spitz", raguchié und réguchié "von neuem schärfen" (1). - erguchiei von argutiare "zanken, streiten" (F). - amenuchiei "amenuiser" (F), am'nuchié, m'nuchié "amincir, faire des riens" (I). atichier, s. oben. - capuchier "schlagen", afr. chapuiser (M), dessen Ursprung allerdings dunkel ist. - puchié "schöpfen" (J. M. F. R. C). - ruchić "Steine werfen", nach Joret von rutiare. Man vergleiche hiermit einerseits pouezon "Gift", rouezon rogationes, mnuerie "Kleinigkeit" (I), menuize f. kleines Blei an der Angel (R), élézié exlatiare "breiter machen" (J, F, M), Subst. éléze (J), mouzi schimmlig, méprizié (J, R), relizan "reluisant" (J), tizon, nouaizier "Nussbaum" (M) - anderseits herichier (M), herichon (I), lachier (lacer), limache, mnichier "drohen" (M), hochié altiare, minchié "zerstückeln" minutiare. Da es kein dialektisches Lautgesetz giebt, nach welchem aguisier zu aguchier hätte werden können, so muss acutio (resp. acutias) ursprünglich zu aguz (resp. agutses) geworden sein.

Den französischen Beispielen für -īty- schließt sich provenz. trissar, trisar tritiare an, Diez IIc. Die Entwicklung von c, cy, ty zu scharfem oder sanftem Laut vollzog sich in derselben Weise im Französischen und Provenzalischen. Die Mehrzahl der Formen und Ableitungen des Wortes tritt bei Mistral mit ss auf: Inf. trissa "zerreiben"; Subst. trissaire, trissadou, trissat, trissoun. Das Verbalsubstantiv tris (nach Diez gehören auch lomb. und span. triza hierher) und das Verbaladjektiv tris, trisso hatten den scharfen Laut und haben möglicherweise die Erhaltung desselben in den endungs-

betonten Formen des Verbums veranlasst.

Als einziges Subst, auf -ūtius gehört vielleicht afr. seuz "Spürhund" (so zweimal bei Godefroy, einmal seus) hierher: s. Ztschrift 12, 265 und Arch. f. l. Lex. 5, 464. Diez I v. segugio hatte schon bemerkt, dass in der Lex Burg. segutius überliefert sei; dasselbe sei durch Umdeutung (wohl Anlehnung an secutus) aus segusius (der Hund aus Segusium) hervorgegangen. Nach der kritischen Ausgabe der Leges Burgondionum von Rudolf von Salis in den Monumenta Germ. Histor., Hannover 1892, gestaltet sich die Überlieferung des Wortes folgendermaßen: Dasselbe ist in den Handschriften A3, A4 und B1-10 (aus dem 10. Jahrh.) erhalten. Es kommt zweimal vor, S. 112 Z. 19 u. 20, einmal in der Überschrift der lex: de canibus segutiis und dann in dem Satze: si quis canem segutium praesumpserit involare. Es fehlt in der Überschrift in den Hss. B7-10. A4, mit A3 die beste Handschrift, aber mehr als andere durch orthographische Fehler entstellt, schreibt seguciis und segucium; B9-10 bieten segutio. Keine Handschrift schreibt das Wort mit s. Segutius wurde m. E. afr. lautgerecht zu seuz.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dem provenz. Familiennamen Agussol (Mistral) sehe ich eine Ableitung von dem inschriftlich oft bezeugten Personennamen Acutius, s.

Mit dem gewonnenen Ergebnis stimmen palais und pris nicht überein. Es ist indessen fraglich, ob man, wie bis jetzt geschehen ist, beide Wörter als massgebend für die Behandlung der ganzen Gruppe betrachten darf. Die Vertreter von palatium und pretium nehmen schon deshalb eine Sonderstellung ein, weil sie im Altfranzösischen ohne z gesprochen wurden. Auch im Italienischen weichen palagio und pregio von pozzo ab. Pris konnte durch prisier beeinflusst werden (prise1 ware aus preise hervorgegangen; is in preise statt prece wäre aus vortonigem preisier übertragen): auch im Italienischen ist pregio nach Meyer-Lübke nach pregiare umgebildet. Für palais, das mit erbwortmässiger Gestalt auftritt, obgleich dasselbe heute noch zahllosen Mundarten unbekannt ist, und für belais bellatius<sup>2</sup> im Raoul de Cambrai muss eine besondere Entwicklung angenommen werden, für die ich keine Erklärung weiß; auch die schwierigen afr. ainz, romanz haben betontes a. Eben so sicher ist mir aber, dass im Gegensatze zu den Wörtern auf -aty und -ety3 diejenigen auf ety, îty. oty, ūty eine verschiedene Behandlung aufweisen (man vergleiche afr. pais, dis mit vois, peis). Ob eine ähnliche abweichende Entwicklung auch für atia, ĕtia im Gegensatze zu Itia, -otia4 u. s. w. anzunehmen sei, bedarf noch genauer Untersuchung: fr. laize leite ich nicht mit Paris von \*latia ab, sondern von dem

D'Arbois de Jubainville, Propriété Foncière et Noms de Lieux S. 190. — Frz. buse ist nicht buteo, sondern nach busard und dem im Osten besonders

häufigen buison (buhon) neu- oder umgebildet.

Mussafia bemerkt Romania 18, 531, dass Suchier Grundriss I, 580 und 582 "in seguito ad una lucida disquisizione sonetica perviene ad risultamento che priset è l'organica risposta di pretiat." Die Frage nach einem eventuellen Unterschiede in der Behandlung von ty vor und nach dem Tone wird nun aber von Suchier überhaupt nicht gestellt; er geht auf dieselbe in keiner Weise ein, da er nur ein intervokalisches ty kennt. Wenn er also zu jenem Ergebnis gelangt, so setzt er das als erwiesen voraus, was eben bewiesen werden sollte. Möglicherweise hielt Suchier eine Beweisführung für überflüssig, thatsächlich erbringt er auf jenen beiden Seiten keine Beweise für jene Lautregel.

2 [Auch Servatius († 384) giebt Servais. Hrsg.] Dazu calais, eine Art

Korb, von calatium Corp. Gloss. L. IV, 317.

<sup>3</sup> In Mentone (s. die Artikel von Andrews Rom. 12 und 16 und desselben Vocabulaire Français-Mentonais) sagt man palassi und prez (vgl. vuz vocem, cruz crucem), dagegen puç poteus, menussa minutiare, autessa altitia, piassa platea. Im waldensischen Dialekte von Pral Arch. glott it. 11, 333 stehen mejprezi und pre pretium puç puteus gegenüber. Auch im Rätischen und Spanischen haben die Vertreter beider lateinischen Worte vielfach abweichende Gestalt.

<sup>4</sup> Arbutea wird provenz. zu arbousso (darbousso, argousso), mit den Ableitungen arbousset, arbousset (Mistral). Wie G. Paris Rom. 10, 42 bemerkt, kann frz. arbouse nicht unmittelbar von arbutea kommen: "l'arbouse est un fruit du midi, et son nom en vient". Eine Form mit sanstem s vermag ich indessen im Süden nicht nachzuweisen. — Ein Wort auf "ūtia ist vielleicht fr. gargousse. Man vergleiche es einerseits mit it. gargousa, gorgoza, "Gurgel, Luströhre", anderseits mit dem Corp. Gloss. L. Bd. IV aus einer Hds. des 7. Jahrh. überlieserten gurgutia, gurgutium (daneben auch gurgustia) "Kneipe, Spelunke, Schlupswinkel", Bedeutungen, die sich mit der Grundbedeutung von gurges wohl vertragen; vgl. sr. étranglé "eng". Über gars. Diez I gargatta.

bei den Gramatikern überlieferten latitia (s. Meyer-Lübke, Arch. f. lat. Lex. 8, 335). Das Wort lautete ursprünglich la-ize und ist mit den parallelen Bildungen la-ece, la-ur (Belege giebt Godefroy), mit longece und prov. ampleza zu vergleichen. Die Vermutung Suchiers Grundrifs I, 631, platea sei durch Anlehnung an das Adjektiv plattus in \*plattea übergegangen, scheint keine urkundliche Bestätigung zu finden: platea steht C. Gloss. Lat. II, 408 50; III, 196 16, 267 45, 306 31, 353 59; IV, 78 8, 148 28 und öfters in der Übersetzung des Buches Sirach (3. Jahrhundert), Arch. f. lat. Lexicogr. 8, 519.

Das in zahlreichen Belegen vertretene -ece darf mit größerem Rechte als die lautgerechte Wiedergabe von -itia betrachtet werden als die dunkeln Bildungen auf -ise und die beiden Wörter mit eise, richeise und proeise, von denen das erste eine späte Bildung sein muss, das letzte sehr selten vorkommt. Was insbesondere die Wörter auf -ise betrifft, so wird die Erklärung, die Mussafia von denselben gegeben hat und auf die ich hier nicht weiter eingehe, mit Recht von Paris und Cohn l. c. zurückgewiesen. Eine Erklärung dieser Bildungen, die mit besserem Rechte als alle bis jetzt vorgebrachten den Anspruch erheben darf, das Richtige zu treffen, teilt mir Herr Professor Gröber mit. Gröber geht von dem seit dem 10. Jahrhundert spätestens gebrauchten, einen wichtigen Rechtsbegriff bezeichnenden Verbum iustitiare aus, das zu justisier wurde und neben welchem es ein justisier aus dem mittelalterlichen iustitiarius gab. Das schon im Alexius vorkommende justise sei das Postverbal zu jenem Zeitwort und bedeute eigentlich Rechtsprechung und Rechtswaltung. Diese Auffassung stützt sich weiter auf den altfrz. Ausdruck faire la justise und auf die Thatsache, dass justise auch persönlich in der Bedeutung "Richter" gebraucht wird (Belege finden sich bei Köritz, Das S vor Konsonant, S. 114, wo ausführlich über justise, justisier gehandelt ist). Justisier statt justeisier muss natürlich als eine halbgelehrte Bildung aufgefast werden: dass auch in solchen Bildungen vortoniges ty zu z werden konnte, zeigt z. B. das dreisilbige sazier satiare bei Bartsch Langue et Litt. fr. 157, 7. Das mlat. justitiare ist das einzige von einem Substant. auf -itia gebildete Verbum. Auch nach dieser Deutung also muss die ise-Bildung als eine halbgelehrte bezeichnet werden. Die Vermutung, nach dem Vorbilde von justise seien commandise, feintise, garantise, hantise, demandise, amendise u. a. gebildet worden, wird durch den Umstand bestätigt, dass in diesen Wörtern die Endung -ise an einen Verbalstamm gefügt ist. Weder das Provenz. (s. m. Schrift Zur Gesch, des lat. C S. 70), noch das Ital. (s. das. 126), noch die andern rom. Sprachen besitzen diesen Wörtern entsprechende Ableitungen; sie sind also speziell französisch und französische Neubildungen, wie justise, neben justice aus justitia, selbst eine solche ist. Später wurde -ise auch auf Substantiva, zunächst auf die mit dem anklingenden Suffixe -ie gebildeten, übertragen. Ein Verzeichnis solcher parallelen Bildungen, z. B. manandie, manandise, findet sich Zur

Gesch. des lat. C S. 34. Infolge der begrifflichen Verwandtschaft konnte iudicium nach dem Vorbilde von *justise* zu *juise* werden, womit der Anstofs gegeben war, die Endung -ise auch auf andere Masculina auszudehnen.

Neben dieser Erklärung kommt jedoch noch eine andere in Betracht. Es fragt sich, ob nicht zu einer bestimmten Zeit vermöge eines Lautgesetzes lat. ce, cy, ty in halbgelehrten Wörtern ohne Unterschied zu sanftem s wurden, während in gelehrten Bildungen dieselben Lautverbindungen unterschiedslos scharfes s ergaben. Außer dem was Literaturblatt 1890 S. 107 beigebracht ist (besonders Saint-Felise: eglise und Pancraise neben Pancrace) verweise ich noch auf prov. servigi (= servizi) Lat. C S. 71; prov. espazi spatium, das im provenzalischen Pseudo-Turpin Ztschrift XIV immer mit z oder s geschrieben ist, während der scharfe Laut dort regelmässig durch ss bezeichnet wird; - besonders aber auf catal. espay, serviy, servey, die nur aus espazi, servizi (servihi) entstanden sein können; sehr häufig begegnet servezi. Auch judicium und officium werden zu juy (die Vorstufe juyhi RdLR 10, 234, Z. 3) und ofey Grundriss I, 678. Das e in servezi, ofey, auch im Rätischen ofezi, giudezi u. s. w. (Lat. C S. 108) beweist, dass man noch iudicium sprach, zu einer Zeit, wo das Auslautgesetz und das Gesetz, dem zufolge cy zu ss wurde, nicht mehr wirkten. Zu den Wörtern auf -ĭcium = ize kommt im Französischen noch sacrifise. 1 Möglicherweise wurden zu derselben Zeit Wörter wie avaritia, malitia ins Provenzalische aufgenommen. Dieselben konnten entweder den älteren Bildungen auf -itia assimiliert werden und somit die Endung -essa annehmen, — oder aber diese Spätlinge wurden mit sanftem s gesprochen und assimilierten sich die ältere Reihe, die nunmehr die Endung -eza annahm (vgl. catal. franquesa, justesia RdLR 8, 62 und rät. richezia). So würde sich die Thatsache erklären, dass man im Provenzalischen bald Wörtern auf -essa, bald solchen auf -eza begegnet. Auf dieselbe Weise lässt sich ein Teil der französischen -ise-Bildungen, die Masculina wie servise und die nicht von Verbalstämmen gebildeten Feminina erklären, und sogar die Wörter auf eise (oise)2: richeise lässt sich als eine dem catal. servezi vollständig ähnliche Bildung auffassen; lyonn. pereise ist oben S. 235 A. 2 erklärt. Die Endung -eise liesse sich endlich auch als das Ergebnis einer Kreuzung von -ece und -ise betrachten. Den Ausdruck entnehme ich Suchier, der Grundriss I, 629 annimmt, dass afr. doins in der Weise entstand, dass \*dois \*dao und don dono gleichzeitig in das Bewusstsein des Sprechenden traten. Der Umstand, dass richise sich nur einmal, proise sich gar nicht findet, bildet keinen entscheidenden Einwand gegen diese Deutung: ge-

den Unterschied zwischen ty und cy geradezu auf.

<sup>2</sup> Vielleicht auch spätgebildete Ortsnamen wie Sarmaize, vielleicht auch Amboise Ambacia.

Die Annahme Mussafia's, indicium sei zu inditium geworden, hebt

rade die Form auf -ise konnte durch die neue Bildung, die eben-

falls sanftes s hatte, verdrängt werden.

Doch ich breche hier ab: dieser Artikel soll die Frage nicht erschöpfend behandeln, sondern nur zeigen, dass die "neue Lehre" keineswegs gesichert ist und dass die Ansicht, welche dem Accent einen massgebenden Einflus auf die Entwicklung von ty einräumt, sich mit guten Gründen verteidigen läst. Mussafia sucht seine Lehre noch durch den Nachweis zu stützen, dass der Accent auch auf die Gestaltung anderer Lautgruppen wie cy, py ohne Einflus geblieben sei. Zugegeben, dass dieser Beweis in überzeugender Weise geführt sei, so wird die Bedeutung dieses Moments durch die Thatsache ausgewogen, dass in allen anderen romanischen Sprachen¹ ein Einflus des Accentes auf die Schicksale von ty mit der größten Wahrscheinlichkeit angenommen werden darf, dass wir es also hier mit einem gemeinromanischen Lautgesetze zu thun haben.

A. HORNING.

## Nachträge.

Zu S. 233, Anm. 3. Im Bas-Gatinais (Revue de Philolog. franç. et provenç. 7, 36. 174) kann neben f. coue (phonet. ku) "Wetzstein" masc. und fem. caus (phon. ko) "Wetzsteinfaß" nur coteum sein.

Zu S. 236, Absatz 2. Franco-provenzalisches la vissi, "Schraube" (Jons, Isère, Rev. de Phil. franç. et prov. 7, 283) ist buchstäblich vitea.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Auch im Rumänischen. Recht gekünstelt ist die von Taverney in den Etudes Romanes dédiées à G. Paris aufgestellte Regel, intervokalisches ty werde im Inlaut vor ō, ŏ zu ci (nicht jedoch vor auslautendem romanischen oder lateinischen o, sațiu satium Ztschr. II, 75, puţ puteum), in jeder anderen Stellung zu ţ Wahrscheinlicher ist es, daſs der Ton maſsgebend war; puṭar erklärt sich als Ableitung von puţ.

## L'accusatif en -ain des noms de femmes.

Il est acquis que c'est à la déclinaison latine en '-o, -óne que le gallo-roman a emprunté une déclinaison avec le cas régime en -on: lere, laron, etc. Il eut en effet, dans sa première période, une déclinaison dont on peut formuler le paradigme comme suit:

Cas sujet: lát(d)ro Cas régime: lat(d)ron.

Sur cette déclinaison d'origine exclusivement latine fut refaite, par voie d'analogie, la déclinaison germanique Húgo Húgon, Fúlko Fúlkon, bácho báchon de la manière suivante: Húgo Hugon, etc., ensuite de quoi elle donna en roman Hugue Hugon, etc.<sup>2</sup> Il n'y a donc pas à voir une influence germanique dans ces accusatifs,

contrairement à l'opinion qui a été exprimée par Sittl.3

Postérieurement, l'influence analogique de ces accusatifs s'étendit et de nominatifs comme Pierres, Charles, Estievenes, qui jamais, à aucune époque de la langue, pourtant n'avaient été Petro, Carlo, Stephano, on eut des accusatifs Pierron, Charlon, Estevenon. Il est évident que ces formations sont les demières en date et ne furent créées que losque la finale -on avait déjà pris pour l'esprit la valeur d'une flexion.

De même que l'on a une déclinaison masculine Hugue Hugon, on en a une autre féminine où la régime est en -ain:

Eve Berte Gille Evain Bertain Gillain.

A part les mots nonne, ante et pute, elle ne renferme que des noms propres de femmes.

Dans ces régimes en -on et en -ain, M. Groeber a vu<sup>6</sup> la re-

<sup>2</sup> Voyez Schuchardt, Zeitschrift für rom. Phil. VI, 617.

<sup>5</sup> Les Serments, par exemple, n'ont pas encore la forme Karlon.

6 Zeitschrift für rom. Phil. VI, 443.

¹ L'e final de lat(d)rone paraît déjà tombé au VIIIe siècle, puisque les gloses de Cassel ont mantun, talauun, auciun à côté de pulmone, mansione (lequel est une graphie latine comme le prouve la présence de la première n).

<sup>Archiv für lateinische Lexicographie II, 580.
Contrairement à ce que dit M. Horning, Zeitschrift für rom. Phil. VI,
442. [Vielmehr W. Foerster, Ztschr. III, 566; Diez, Gram., frz. Ausg., II, 43,
weist den Acc. Petronem im 9, Jh. nach. Hrsg.]</sup> 

production, opérée par voie savante, des accusatifs latins en -um et en -am qui auraient été accentués, déjà à cette époque, sur la

dernière syllabe par la prononciation romane.

Cette supposition, dans sa première partie, me paraît présenter de l'invraisemblance,² si l'on considère que la déclinaison masculine est surtout composée de noms ayant possédé à une certaine période de la langue une flexion '-o, -ón: lere, cumpainz, fel, ber, bacon, Bourgoins, Mile, Guenes, Bueves, Fouques, Hues, Begues, etc., et qu'elle renferme beaucoup moins de noms dont la flexion était -us, -um. Cette hypothèse tendrait à faire admettre ou bien que des noms latins ayant un accusatif -ón n'ont eu un régime roman en -on que par analogie avec des noms en -um, on bien que ce régime -on remonte pour certains mots à -ón et pour d'autres à -um. La première supposition paraît improbable, la seconde est bien compliquée.

Mais la raison pour laquelle je ne puis ne ranger à l'avis, ingénieux d'ailleurs, de M. Groeber, est celle-ci: pour les noms en -ain, sa théorie présente une difficulté qu'il ne saurait tourner. Je demande pardon ici de la liberté que je vais prendre de combattre deux maîtres illustres comme M. Groeber et M. Suchier. Celui-ci dit en effet de la théorie de celui-là: "Au point de vue phonétique, on ne peut faire aucune objection à cette explication."³ (celle de M. Groeber). Mais c'est précisément au nom de la phonétique que je ne saurais admettre cette théorie. Il y a des textes où ce n'est pas Evain, Bertain, Aldain qu'eussent dû produire Evám, Bertám, Aldám, mais bien Evaim, Bertaim, Aldaim.4 Or, on ne trouve nulle part trace de formes comme Evaim, Bertaim, etc.

On pourrait encore, à l'opinion de M. Groeber, présenter une autre objection: ce n'est pas une m, mais bien une n qu'enregistrent toujours les textes bas-latins des VIe—Xe siècles, qui latinisent, comme on sait, les noms romans en -ain par l'adjonction d'une terminaison latine: Bertradanae, Bertanae, Fastradanem, Nonnanes, Adtanae villa (Attainville), Curtis Blancane (Comblanchien), etc. 5

<sup>1</sup> [So vielmehr Diez, Gr., frz. Ausg. II, 43, der von Nachahmung des lat. Acc. auf -um spricht; ebenso in Eberts Jahrb. V, 411, während ich von

Vermittelung rede, Grundriss I, 658. Hrsg.]

Le français et le provençal (traduction par Monet) p. 203.
On sait en effet que certains textes conservent -aim, ne le graphient jamais -ain et ne le font jamais rimer avec -ain (cf. Horning, Grammaire de l'ancien français § 166). [Reime und Orthographie beweisen das nirgends. Hrsg.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Ich kann hier nur wieder auf die rhythm. latein. Dichtung sowie auf die Reimbelege Ztschr. VI, 443 hinweisen und auf Diez, der Jahrb. V, 412 sagte: "Die Schwäche der lat. Flexion am, worin m verstummt sein soll, läßt sich gegen die frz. Betonung dieser Silbe nicht einwenden, da die alte Volkssprache, worin jene Verstummung stattgefunden, nicht mehr vorhanden war, und man jetzt sprach wie man schrieb. Eväm zu sprechen war der erste Schritt." Hrsg.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Quicherat p. 63. [S. hierzu Anmerk. 3 der folgenden Seite; zu beachten ist, dass -anem u. dgl. nur bei german. Eigennamen austritt, dagegen kein Evanem u. dgl. Hrsg.]

C'est donc à une finale -an et non -am que nous sommes ainsi ramenés.

MM. Schuchardt<sup>1</sup> et Suchier<sup>2</sup> estiment que -an représente la flexion germanique -an. La déclinaison germanique était Bérta Bértan, Alda Aldan. M. Schuchardt admet qu'on a eu, d'après l'analogie de lat(d)ro lat(d)rón3 et comme pour Húgo Húgon, un déplacement d'accent qui de l'accusatif Bértan a fait Bertán. Cette explication est au fond satisfaisante et peut être acceptée, pour autant que l'on admette non pas une analogie directe de lát(d)ro lat(d) rón, mais bien de Húgo Hugón, une analogie, pour ainsi dire, de lát(d)ro lat(d)rón à la deuxième puissance et qu'on pose la proportion suivante:

Bérta Bértan: Bérta Bertán: Húgo Húgon: Húgo Hugón.

Mais mes préférences vont à une théorie dont l'idée mère a été exprimée par M. Foerster4 et que je vais essayer de développer.

Au début du gallo-roman, lorsqu'on disait lát(d) ro lat(d) rón et qu'on eut ramené à cette déclinaison un grand nombre de noms germaniques Húgo Hugón, Fúlko Fulkón, etc., on dut s'apercevoir qu'un changement d'accent avec l'addition d'une flexion -n transformait un nominatif en accusatif. A cette époque donc, le changement d'accent avec l'addition de la finale n avait pris dans l'esprit des sujets parlants la valeur d'une flexion casuelle: l'esprit était habitué à cette opération consistant, par un déplacement d'accent et l'addition d'une n, a faire d'un nominatif un accusatif. Dès lors, quoi de surprenant qu'on ait transporté le procédé des noms propres masculins aux noms propres féminins et qu'on ait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le français et le provençal loc. cit.

² Le français et le provençal loc. cit.
³ [Diese Versetzung des Accentes bei den german. Eigennamen, von Hügun zu Hugun (-ôn), nach Analogie der Appellativa 3. lat. Decl. wie latrôn-em, ist hier auch der Angelpunkt der Frage; schon Diez betonte ihn, ich Grundrifs I, 658. Nach der Theorie von der Entwickelung der Sprache in kleinsten Schritten liegt in dem Obigen ein Sprung vor; ich sehe nicht, wie ein Wort von dem Sinne wie latro (oder auch baro) Personennamen wie Hugo so an sich ziehen konnte, dass es seine Form auf sie hätte übertragen können; dann hätten doch latein. Namen wie der christliche Name Petrus Petrum jener Analogisierung erst recht, und früher als die german. (Hugo Hugun) unterliegen müssen. Hugo Hugun ist erst ähnlich lätro latrôn-em geworden, nachdem die Accentverschiebung Hugün eingetreten war: der Grund für diese Accentverschiebung also ist zu suchen. Ich fand ihn (mit Diez) in der Accentverschiebung, die die christlichen eingetreten war: der Grund für diese Accentverschlebung also ist zu suchen. Ich fand ihn (mit Diez) in der Accentversetzung, die die christlichen Namen erfahren, nachdem die Regel vom Verlust des auslaut. Vocals der Paroxytona (anno: ann) durchgedrungen war, — ein Vorgang, meiner Meinung nach, der vor die Aufnahme german. Wörter in das Galloromanische fällt. Dies mein Glaube; wem, wie dem Verf., jener Sprung von Hügun zu Hugun wegen lätro latrön-em glaubhaster ist, wird sich einer der in seinem Artikel besprochenen Meinungen anschließen; beweisen läst sich m. E. seine Meinungen warie die meine Hrand nung so wenig wie die meine. Hrsg.]
<sup>4</sup> Zeitschrift für rom. Phil. XII, 556.

dit: nom. Bérta<sup>1</sup>, accus. Bertá-n, comme on disait nom. Húgo, accus. Hugó-n<sup>2</sup>? Dans les noms propres, le nominatif-vocatif est naturellement bien plus employé que l'accusatif.

Postérieurement furent formés sur le modèle des noms propres des noms communs (de femmes) comme nonna nonnan, am'ta am'tan,

putta (de put'da) puttan.3

Il y a des textes vieux-français qui contiennent des formes comme Judam, Eneam, Jonathan, Manassen, Moysem, Jesum, Phelippun, etc., etc.<sup>4</sup> On sait quil ne faut voir là que des flexions latines et grecques transportées en français par des clercs trop lettrés.

En résumé, si l'on admet la théorie dont M. Foerster est l'auteur, voici le procédé de formation et de développement des noms propres féminins en -ain. Au VIe siècle, il y avait une déclinaison en '-o, -ôn(e) qui avait assimilé des mots germaniques, surtout des noms propres. Sur le modèle de cette déclinaison masculine, il s'en forma une autre féminine qui ne comprit, elle aussi, principalement que des noms propres, germaniques et autres. Elle se terminait au nominatif en -a, à l'accusatif en -án. Les scribes des diplômes latins emploient aux cas obliques la forme en -an, en la latinisant par une terminaison. Au IXe siècle, dans la période qui est comprise entre la date des Serments et celle de l'Eulalie, s'est faite pour cette catégorie de mots la scission bien tranchée des mots à palatale + -an et de ceux à consonne autre que palatale + -an. On a eu d'un côté Marien, de l'autre Evain.

PAUL MARCHOT.

<sup>5</sup> On a christian dans les Serments, tandis que l'Eulalie ne connaît plus que chrestiien et maent.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'e féminin (Berte) remplaçant l'a atone apparaît seulement à l'époque des Serments. [Begegnet aber schon in den älteren Glossarien. Hrsg.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je m'écarte de l'exposé de M. Foerster, en ce qu'il a choisi pour point de départ analogique une déclinaison: Pétro Pétrom (n) puis Petrónem. En Gaule, on n'a jamais dit Pétro Pétrom. La déclinaison était Pétrus Petru, a. fr. Pierres Pierre. Des formes comme Pierron sont postérieures. L'm finale était tombée dans la période encore classique. [Aber der Name Petrus führte sich doch erst in die Volkssprache Galliens ein, als das Christentum im Volke verbreitet war. Hrsg.]

im Volke verbreitet war. Hrsg.]

3 On a un exemple de nonnán de 789: "De monasteriis minutis ubi nonnanes sine regula sedent." (Du Cange). Puttan, putan est déjà postérieur à l'assourdissement des sonores finales, puisque putidan aurait donné pudain.

<sup>4</sup> Diez, Grammaire des langues romanes, trad française, p. 43 note. Des textes où fourmillent les mots de cette nature sont naturellement ceux relatifs à l'antiquité.

## Glossar über die Mundart von Malmedy.

Folgendes Glossar¹ bildet den vorläufigen Abschluss meiner Studie über das Wallonische. Die Druckbogen wurden einer mehrfachen Prüfung unterworfen, zuletzt von meinem verehrten Amtsgenossen Lebierre aus Mülhausen, einem geborenen Malmedyer. Es war nicht so leicht, wie es vielleicht den Anschein haben möchte, alle Vocabeln zu beschaffen. Gar manche sind jüngeren Leuten unbekannt und werden von denselben durch wallonisirte schriftfranzösische Wörter ersetzt, andere sind wiederum nur guten Kennern der wallonischen Mundart geläufig, Leuten die den Spuren vergessener Wörter und Redensarten nachgehen und dieselben gern aufzeichnen. Aus diesen Gründen gebe ich mich der Hoffnung hin, wird das folgende Verzeichnis, wenn es auch in kleinem Rahmen erscheint, in manchen Fällen gewünschten Aufschluss erteilen.

#### Glossar.

A.

a Knoblauch abayī niedriger machen abevre tränken abey' gewandt, flink abev', abev'! (Interject.) hurtig! abi Kleid aboine zuknöpfen abotyī langen, reichen abrest umarmen abroki anzapfen adon dann adre bei, zu - hin advze anrühren, anstoßen advina Rätsel ādvas' der Umstände macht adveni niedergekniet advet' gewandt ādvūrdv heute

advvs lebewohl! adi Feuerbock afalokan drückend heiß agas' Elster agemte sich durch Schliche in d. Besitz e. Gegenstandes setzen. āgolā Angorakatze agrap' Spange ahayī gefallen ahene (Stavelot) eggen ahesi genügen, das Nötige geben akseñi zeigen akseñor Zeichen akwar Eintracht akwarde (s') übereinstimmen ale gehen alen', alin' (Trois Ponts) Ahle alfi manchmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. XVII S. 419 dieser Ztschr.

alon' Atem alovet' Lerche alume blitzen alumīr' Blitz āmā junger Ochse amēr' (Galle) bitter, Bitter āmön' Brombeere aman bei amon(en') bergauf, stromauf amwas' Köder ane Ring āne Jahr anovi langweilen andsi anzeigen anæti(s') nachts lange ausbleiben añē Lamm āt' Baum apatrufte in Menge herbeieilen: es eilig haben apēti Esslust apre nach, - I dine Nachmittag aren' Spinne arēkrē Spinnewebe ārmār' Schrank ārmonak Kalender arois Schwalbe ārvā Gewölbe

aryes' Gräte āsen' Mist āsenī misten; Misthaufen asi Radachse astr' (s) sich setzen astīm' z. B. prēt' a - achten auf asūt' taub asvet Teller atety' Stecknadel atelvī befestigen atët' erreichen, warten atv' Alter ātv' Bogen Aton' Anton aú August, fe l'aú ernten (Getreide) avā während; auf, in avon' Hafer avæl' blind avær haben avu mit, auch āw' Gans awale herabschlucken awēti auflauern awey' Nähnadel awyon Stachel der Biene āy ja

B.

bade Esel; Dummkopf bak' Kleider; Ring bakon d'lar große Scheibe Schinbaligan Landstreicher balsine bummeln bān' Bande bañī baden bāp' Bart barada Schleier a. hintern Teile d. Strohhuts d. Ardennerinnen, zum Schutze des Nackens. barei' (fe-) d. Schule schwänzen baræ (Doncols) Riegel bas' (vīχ̂' ---) alte Jungfer bās' Korb bāsel' Mädchen bastar Bastard

basti bauen bastrěk kleine Musikkapelle wie z. B. bei Tänzen bat' schlagen; Riemen, d. an d. Peitschenstiel befestigt wird; Wettsingen zwischen Distelfinken bata Schlägel a. Dreschflegel bafe Kahn batem' Taufe baty' Trog batv Brettchen, d. unter d. Füsse gebunden wird, um d. frische Saat fest zu treten baves' (Bastogne) Harnblase bawet' Dachluke bāyī gähnen baze (Doncols) Widder

ban Bank bān' Steig im Schnee bās' zweihenkliger Korb bastē Korb von mittlerer Größe begas' Schnepfe begen' Nonne begen Kinderhaube begi stammeln begær Stammler heka viel Belvā Bellevaux (Dorf bei Malmedy) be pwarta Versteck in der Treppe berby Schaf berkefelt' Ochse mit dickem Kopfe u. Halse; auch Schimpfname bērsī wiegen berwet' Schubkarren bety Ende; Kuss; Schnabel betyet' Spitze, Zipfel bety pā Grünspecht betvu spitz bey' Kegel beyol' Birke bī kleiner Bach bido (pwarte a krā — jem. so auf d. Nacken tragen, dass dessen Beine vorn herabhängen bīž' Nordostwind bike Zicken bilok' Frucht des biloki Pflaumenbaum biname artig; fr. bienaimé bīr' Bier biruš' zweirädriger Wagen bistæ Vieh bitše (Doncols) küssen biza Art Kreisel bize plötzlich davonlaufen, z. B. von Kühen, wenn sie eine Bremse gestochen hat blawet' dv fæ Funke blan weiss blęty' teig (v. Obste) blokē Block blosa Schaukel

bluk' Schnalle

bobin' Spule

bode Korb bok' Mund; Bock boke Stück; Stück Land (Doncols) boldyerey' Bäckerei boldvī Bäcker boli Brei bolæ Zunder, Pilz bolu kropir' Pellkartoffel borboho Schafslaus bordon gewöhnlicher Stock, wie die Bauern ihn tragen bore Buxbaum botev' Flasche boton Knopf botrūl' Nabel boyē Eingeweide bæket' Dachluke bær' trinken bās' Butterdose, welche die Arbeiter mitnehmen, wenn sie in das Venn (fañ') zur Arbeit gehen bralet' Hobelspäne brāyet' Hosenschlitz brāle drückend heiss sein bres' Arm breyīr' Heide, Heidekraut; Ort bei Malmedy (Bruyère) brezī glühende Kohle bribe betteln bribær Bettler brigos' Säufer; dem Trunk ergeben brok' Tapetennagel brokal' Schwefelholz brot' schmollen brās' Bürste. bræste bürsten brūle brennen brv Lärm brūt' Kartenspiel, d. man nur in d. Wallonie kennen soll u. deshalb auch - walon' heisst brūtye Brödchen bū Ochse buhī schlagen buynety' Gestrüpp

būket' Buchweizen

būr' Butter
būwęs' Wäscherin
būrsē Beule
burte-lāsē Buttermilch
būs' Börse; lv lasē — Die Milch läuft über
busu bucklich
būte stoſsen; ausschlagen (v. Bāumen)
būyoſ' Beule (z. B. an e. Eimer)

Burnēvey' Bournenville (Ort bei Malmedy)
burtel' Hosenträger
būs' Ofenrohr
buske Blumenstrauss
bwa Holz
bwañ' einäugig
byerdyī Hirt
byes' Tier
byestīk' Dummheit

D.

dak' danke! damhel' Dienstmagd, wenn sie aus d. deutschen Sprachgebiete kommt, sonst syervāt' den Zahn desole (Bastogne) abputzen despēt' Spalt dew' Fassdaube digā Mistjauche dihut 18 dīž 10 dikās' Kirmels dimen', dimen Sonntag dine Mittag (in Zusammensetzungen) dīr' sagen diset 17 do Rücken dogen Stülpnase (Schimpfname) dop' doppelt dor hart dot' Zweifel doz' ær' Mittag dæ Finger dæs 2; gut geflochtener Bindfaden, d. an d. bat' (vgl. oben) befestigt wird, woran man dann d. Peitschenende festbindet dæzīm' zweiter dra Tuch, — d' māhoη Wischlappen, — d' men Handtuch drapē Betttuch drēdyī unwohl drēgel' Trinkgeld drigle ganz voll, überfüllt

drovi öffnen dræ grade dū Trauer dvbīžī aufgesprungen (Haut) d' bobine (sv) einem seine Meinung sagen dvfvle abspulen d' gostan eklig dvgrete kratzen dvhobre (sv) sich beeilen d'Xēt' herunterkommen dvkuli abnehmen, sehr krank sein d'luhi entmutigt d'mē — nvt' Mitternacht d'moni wohnen; bleiben dvsevre auslesen dvskotfe nachahmen dvspat' ausbreiten, ausschütten dvspi Aerger, Verdruss dvspite bespritzt duspyerte munter; aufwecken dvstēt' auslöschen dvstrvr zerstören d'sv oben dvvāzīr vorgestern dvven in dvvīze (sv) sich unterhalten dvyvne frühstücken (in Stavelot == jeûner, daselbst fr. déjêuner = dvdyvnedvzo unten dwarmi schlafen dyāl' Teufel; Puppe dyama zwei auf einander folgende Festtage

dyamē zwei Bäume auf demselben Stamme dyave Schwabe (Insekt) dyāzren' Vogel mit gelber Brust dyan don fr. allons donc dyap' Bein dyāti Träger aus Holz dye vwāt' Behüt' euch Gott (Gruss) dyen' gelb dyermen Zwillinge dyete werfen; eitern dyey' Nuss dyesus Jesus dyen Leute dvēti artig dyēzrey' Zahnfleisch dyīr' ausruhen dyīs' Nachtlager dyoe spielen; — ā kākā Blindekuh spielen

dyoli Stiglitz dvon' jung dyoæ lustig dyot' Kohl dyōy' Freude dvū Joch; Wange dyuax' Kinnbacke dyūr Tag dyũ Juni dyv ich; Gott; — v'benix' (beim Niesen); von -ab dyvdi Donnerstag dyvlet' Juli dyvn' fr. à jeun dyunu Färse dyunyes' Ginster dvure schwören dyus' eben, grade dzi Blindschleiche dzvke Äugelchen

E.

ēdan Geld edure aushalten efan Kind egare durchgehen (v. Pferden); verstört egre Treppe egürdi erstarrt ēxī leicht eki Strähne (s') exinode e. Anlauf nehmen ekne Feuerzange ekom' Ambos ekostedyan teuer ekrāhī mästen ę krāy' in Mast ekwadle verwickelt; erstarrt vor Kälte. ekwêtmen sehr ēm' altes Mass emāvre(s') sich ärgern enne-nen n'en pas ēp' Egge eplās' Pflaster eprote leihen bei epwarte davontragen

er Draufgeld

ēr Luft; — el' botō Regenbogen erer' Pflug erī Rest Geld erīr' sāhon Herbst erædi starr ērpe eggen ērdye Regenbogen ērtyīr' Klopfpeitsche; Art Schwalbe es' sein esbare scheu gemacht esbaru Vogelscheuche esbarūl', der leicht scheu gemacht wird, der leicht erschrickt esēt' schwanger esől' zusammen espētyī hindern esprēt' anzünden este Sommer estene - fr. effréné ęstumakęty' Staumen vgl. stumak estyāfe erhitzt ēt' Kirchhof etere begraben etēt' hören, verstehen etir' unversehrt

fi Mal

erar' Vorabend, aber nur in les eirādvīr' fremd - do se Marien, sonst mui 2: unter (mul' du may' u. s. w.) ety' Tinte good etwas berauscht: unterwegs erver oder erver Guisstein ew' Wasser; Bach evo 17 schicken ay Flügel F. fif' Fieber ja Reisigbund finyes' Fenster fā Sense faf' Fabel fir stolz fishe do strew Strohhalm fagey' (Doncols) geschmierte Brotfiyul' Pathchen m. u. f. schnitte flahu Unkraut, welches d. Kaninfahē Holzbündel fahety' Windeln chen gern fressen flam' Flamm fakī wickeln (Kinder) flat' Kuhflaten fay Wickelzeug fali mude sein flow' schwach fleon Kuchen fāmak Sensenstiel nerun stinkend faren' Mehl fleve Dreschilegel fas' Gesicht favet Grasmücke fori blühen flow Reiskuchen oder Kuchen aus fawin' Hausmarder fay' Dachspitze trocknem Obst figur' (Sourbrodt, Weismes). figfaye lästig (v. Kindern) teiv' (Trois-Ponts) Obst fayīn' Bucheichel flete grev' flüchten oder auch fe machen s'rire fu de pa feb grains en gerbes entassés for Backofen dans les granges, foin ou litière för Markt: Futter. etc. en grange ou remisé forg Scheide fef' Bohne forme Ofen fem' Frau formes Gabel femrey' alle Frauen (collectiv) form' Pfote. Tatze fenāy' Heuernte jiva Lehnstuhi fene Heuernte machen fon' Heu-, Missgabel fera Riegel fes' Latten zwischen d. Gebälk, Thy Schmiede for Blatt um d. Gips an d. Decke zu fovi mit d. Spaten graben befestigen foven Maulwuri fet Leber fr Feuer felyir Farnkraut fras' Geschlinge ferri Februar frack Heidelbeere fev' Tochter; Mädchen; Mal fref Erdbeere fë Hunger freit feucht, nais fer spalten fren Esche fi Sohn; Faden, - d'arka Mefrer' Bruder talldraht frese pockennarbig

friži urbar machen friš frisch fron Stirn fræ kalt frumaty' Käse; Käsemalve frv Frucht; Obst fruzine frösteln  $f\bar{u}$  draußen fuīr' Kamin

fūm' Bettstelle; Form fumīr' Rauch
fūr Ration Heu
fusv Hacke fwa Peitsche für Kutscher fwar stark fyer Eisen fyes' Fest

G.

Gotfren Gottfried gæy' Maul gozī Schlund gret' Schramme
greves' Krebs
grevī ganz kleiner Fisch
gri grau
gril' Feuerrost gripe klettern grityet' Aufstieg groñon Rüssel gros' dick gru Schneegans grumedār Dromedar gruse knirschen grvsē Stachelbeere; Hagel gruzine murren, murmeln; frösteln

gayę Stier gęr' Krieg gętyī kitzeln gęyōl' Kāfig Giliam' Wilhelm glas' Eis glan Eichel glete geifern (v. Kindern) glętæ Geiferläppchen glo leckermaulig glo leckermaung
gloryā stolz
glotyen fr. nareux
goxrē Kummet
gole Kragen
gorden' Vorhang
gos' Geschmack
goste kosten
got' Tropfen

H.

haget' Maskenanzug haginęy' vorwitzig, keck (v. jungen haksel' Häcksel [Leuten] hāl' Leiter hale krumm (von einer Person) halen' Raupe hamle kastriren hanet' Nacken hañi beissen hape haschen hār rechs! (Ruf d. Pferdeführers); lien de fagot haridēy' magere Kuh hārpi, harpey' (Trois Ponts) Pech herna Pferdegeschirr; Anzahl hās' Haspel hati verbrannter Braten

hate freien

hãiy' Hüfte hawe bellen hawē (so l') aus dem Stegreife hāv' Hecke hayīr' kleiner Hof haytær Dachdecker heas' Erbschaft; hease erben hena Gläschen Schnaps heynet' ganz und gar heni wiehern hep' Axt hēr hassen heren Häring Pferde oder Ochsen, d. nötig sind, um e. Wagen oder e. Pflug zu ziehen

hēs' Buche hētī gesund hely' Axt hererne Vogelbeerbaum hever' schlecht aufgelegt infolge Unwohlseins hevi am Vorabend d. Dreikönigstages von Haus zu Haus gehen (die Kinder) und Geld, Backwerk u. s. w. sammeln; die Sitte heisst havety' (vgl. Aus der Wallonie, wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Lyceums zu Metz, 1893, S. 22) heytu' Hass hin' Scheit Holz hine schleudern; angetrunken hinle ohne Mühe auseinandergehen, wenn es mit d. Axt angespalten worden ist (v. d. Buche) hinvar fr. moqueur hitoa Prelistein hoch; Schols hofte fegen, reinigen hor Scheune hær fällen hosi schwanken; schütteln hosku Bachstelze hot' links! (Ruf d. Pferdeführers) hotye Häuschen, - d'ivyer Schneeball, - d' būr' Butterklumpen hove fegen hoset' Gamasche hubet kleine Hütte hubvon Hopfen

ir gestern

kahr: Kohl kāf' Keller kanada Frucht d. Kartoffel nach d. Blūte kaniboste Nadelbüchse kanvl' Klystier karakol' Gehäuse d. Schnecke

hukī rufen hale heulen hulet' Eulen hultru letztgeborner hum' Schaum hume aussaugen z. B. ein rohes Ei humres' Schaumlöffel hup' Schopf hupiron großer Heuhaufe huri Obdach suchen gegen den Regen huræ leicht Kälte empfindend hūte zuhören huy' Holzkohle huvmen Maurergerüst huyær Bergmann kūsārde pan Graubrod huze (Trois-Ponts) anschwellen hvfyī aushülsen hūfvon Nussschale; Hülse v. Bohnen u. Erbsen husi Gerichtsvollzieher husken' Abtritt hvyî pfeifen vit' Durchfall yvef' Schale; - d'u Eierschale xyel' Napf γυετρέ Scherbe γιείν' links, al' — men links ylose aus d. Ei kriechen ywarsī schinden; ywarsār Schinder ywas' Rinde ywaswę starker Westwind mit Regen vermischt yyet' Herde

Tover Schnee

karikey' Kreisel karimadyōy' bunt kario Spinnrad kās' Ursache

katye (Longfay) verbergen pflanzen kaval' Stute kaw' Schweif; Stengel d. Knollenkawe unten beschmutzt (Frauenrock oder Männerhose) kawē Tanz mit Gesang, wobei einer hinter dem andern folgt (vgl. Aus der Wallonie S. 26) kawyē Kieselstein

kaybçı' kleines Bündel Eichenholz, um Feuer anzuzünden

kāsī beinahe hādymen Wechsel ken' f., kenār m. Ente keyī Löffel

klā Nagel; Geschwür kladyo Binse

klapa vordere Teil d. früheren Beinkleids

klapet' Stück Holz, d. bei den Wagen als Bremse diente und beim Fahren ein klapperndes Geräusch verursachte

klawe nageln
klawson Flieder
kle Schlüssel
klepe hinken
klepey, das Hinken
kler hell

klikot' Lumpen; klikoti Lumpen-

klity' Thürklinke klitye Kippkarren klör' schließen

klæset' baguettes tressées et plates formant un rond pour y mettre sécher et porter les pièces de four

knudvl' Nudeln kō Schlag; Hals

ko Hahn; kokē Hähnchen

kox' Zweig
kolibir Kolibri
kolon Taube
kolā Milchsieb
kolūf' Natter
kōñ' Nussbaumholz

kopet' Gipfel, Spitze
korā große Ameise

kõren Apfel- oder Heidelbeermus kõrey' schlechtes Fleisch kori laufen

korit' (Trois-Ponts) Peitsche korti ehemals Garten um d. Haus, jetzt Garten im allgem. (Don-

cols: kortv)
kos' Kosten
kose Ferkel
kosen Kissen
koste Rippe; Seite

kostre Unterrock

kot' Frauenrock; Mönchskutte

kovey' Brutzeit kovres' Glucke kovyek' Deckel koven Schwarte kovi pflücken köt' gegen

kötrv fēzan Fasan kās' nähen

krā fett krāhī Wurstler

krāχ' Fett
 kraχi einer, d. früher e. Pferd,
 das in 2 Körben Mist trug,

ins Gebirge führte
krālār Bettnässer
krama Kesselhaken
krame-lasē Buttermilch

krān' Krahnen

krap' Kruste auf Wunden

krason Kresse
krēm' Rahm
krene Art Waffeln
krep' Krippe
kres' Hahnenkamm
kreton Griebe
kretyi spucken
kretyu Heimchen

krityon Heimchen krokę Haken

krol' Haarlocke, krole kräuseln

kross' Kruste

kroset' dv kabv Kohlstrunk

krōy' Kreide krōpīr' Kartoffel

kræ Kreuz, kræxle le bres' die

Arme kreuzen krær' glauben kruf' Buckel krupē kleiner Hügel krupet' (Doncols) Schwad krv ungekocht; was von einer Speise übrig bleibt kšāt' Brennessel (Bastogne) ku CULUS kūf' Kufe kūk' Honigkuchen  $k\bar{u}k\bar{\imath}$  (s') sich legen kuñū Weihnachtskuchen kuperu Purzelbaum kūr kurz; großer Hof; Herz kūt' Ellbogen kūtē Messer kutyās' Kniehose kudyāze verläumden durch Schwatzen kvhen' Küche kvherdyī (s') sich schleppen  $k\bar{v}_{\chi}$  kochen kvynī Koch kumēsi anfangen kunox' kennen kvpile mit Füßen treten kupūnte (sv) sich mit d. Faust schlagen kūr Leder kūs' dv pan Ofen voll Brot

d. Felde braten (vgl. Aus der Wallonie S. 27) kvt' f. Faulenzer kutape(sv) sich bewegen, rührig sein kvtripe (s') trippeln k'tyevi (sv) vivre honorablement en tâchant de joindre les deux honts kuzen Vetter, kuzen' Base kuzu Behälter für d. Schleifstein d. Mähers; Besteck kwan wann kwaγ' verzärtelt kwan' Horn; Ecke kwapyi Schuster kwar Körper kwarbā Rabe kwarde Schnur kwārē Fensterscheibe kwarem' Fastenzeit kwarmē Fastnacht kwarney' Elster kwas' Rippe kwat' vier kwatrær' Vesperbrot kwatpe Eidechse kwēs' fünfzehn

kusne im Herbste Kartoffeln auf

labure ackern a la laks! Ruf, um d. Hunde zu reizen lām' Honig lār Speck las' Schnürband lasē Milch laton Pl. Kleie lāty' breit lavās' Regenschauer (i plū a lavās' es regnet in Strömen) lāzār kranker Mensch; armer Teufel labal' Klinge lāduy' Leberwurst latī Linse le Bett

ledyir leicht lefgo weisse Blutwurst lext (Trois-Ponts) Hündin lext große Wäsche lep' Lippe les' (Doncols) Löffel let' Brief levor' Hefe lēw' Zunge levī lassen lêgety' Sprache lēsū Leichentuch līf' Hase; Buch; Pfund ligi auf d. Eise glitschen lik' Eisbahn; kleiner Schlitten limso Schnecke ohne Gehäuse limyan (Stavelot) klebrig

lizīr' Litze

Liñūvey' Ligneuville (Ort bei Malmedy)

lītaney' Litanie Līty Lüttich loe mieten los' Schöpflöffel lot' Fischotter lotir' Sache, Ding

loyen Strumpfband lovi binden löykö Halfter

lon lang lõdi Montag

mā weh und Weh

madam' so le roty' Glühwurm magre trotz mahī mischen maho Dohle

māhon Haus, in den Dörfern um Malmedy = Küche; mahon'

kleines Haus

maka Schlägel a. d. Glocke

makēy' weicher Käse makfa Feuerstein

makī töten, schlachten (ð pursē), tüchtig verhauen; verrückt

makot' Wiesel makral' Hexe

mal', malet' Brotsack mal' dyēf' Ohrfeige māl' mǫχ' Bremse

malāt' krank

malādivæ kränklich

male Apfelbaum malton Feldbirne

māmdi Malmedy

mamiron Zitze man' Tau

manely' Haushaltung

manōy' Münze mansi drohen

manvy' Handgelenk

mañ' pan Schwabe (Insekt)

mañi essen

maredi Mittagessen

Zeitschr. £ rom. Phil. XVIII.

lõhē d'fi Fadenknäuel

læ Wolf

la d'haksel' Werkzeug, um Häcksel

zu machen læs' Ei mit weicher Schale

lukī sehen nach lume nennen lumīr' Licht lumrot' Irrlicht

lūrson Igel

luzis' adj. in Brunst sein (v. Kühen)

lun' Mond lone zielen

lūskę Schieler (Spottname)

M.

marēt' (Doncols) Messe

marihā Schmied

mark' Klatschrose markār Kater

markasen Spanferkel

mārlī Küster mārtē Hammer

mārtiko Affe martyan Kaufmann martyādīy' Ware

martyi Markt mas' Grenzstein in d. Feldern

māsī schmutzig maten' Frühmesse maten Morgen mater' Eiter

matinæ frühzeitig māva böse

māvi Amsel maw' Fratze

mawē Fratzenschneider

māy' männlich mayær Bürgermeister

mazêty' Meise magon Metzger

mātē Mantel māty' Aermel

mē Mitte, nur in Zusammensetzungen mit e

mexne, mešne (Bastogne) Aehren lesen

mēk' mager

moron Gauchheil mēm' selbst mosē Moos men Hand mostat' Mostrich mēnui' Mitternacht mostev kleiner Fisch mens Mispel mēs' Meister, - dv s'kol' Schulmot' Motte; Mode mote vielleicht mestī Handwerk Sehrer motor Hammel mestre Spielmann mov' Haufen (Heu, Stroh) met legen, stellen, setzen moyū Eigelb; Nabe mey' 1000 mon weniger meyol' Mark mæ Monat meyær besser mezār nötig mēp' Glied mēti lügen mēton Kinn mi-ba abgelegte Kleider minon Weidekätzchen miru Brödchen, das mit mehr Butter als gewöhnlich verfertigt ist und welches man zu St. Nicolans ifst. mo Wort mofyūl' Maulwurfshügel mohe Sperber mohī Imker mohor Sperling. moy' Mücke, - du tyetal' Biene mol' weich moley Mühle moni (Doncols und Bastogne) bleiben moni Müller; blav -- Meise mit langem Schwanze mori sterben

mūdæ großer Melkeimer mudrer (gro) cocothraustes vulgaris muhon Milchquantum, d. man auf einmal melkt mur Maner mūr mahlen mus' o l'orey' Ohrwurm mūs' Maas (Fluss) musī hinein-, hinausgehen; mūsī großer Topf zum Aufbewahren der Butter mustir' Kirche mūt' melken muty' ehemal. kleine Munze muyī nass machen muyu (Ligneuville) Radnabe muzē Schnauze mura Spiegel murse messen mwargunē Schnupfen mwarhon Stück genagtes Obst mivat' glas' Glatteis N. non' Mittagessen nore Schnupftuch; - d'kō Halstrich nōs' Schmaus notro dam' Unsere Lieben Frauen novel' Neuigkeit nove Weihnachten noyī ertranken nose zart none (Doncols) neben nem nein næ Haselnuss; Nacht nāhī Haselstaude

nāf' Schiff in der Kirche nāhi mūde nāli Schuhriemen nawē Kern ne Nase nemi nein n'es' new nicht wahr? neti putzen neva Neffe, nevas' Nichte ni Nest nive schneien nok' Knoten; nokī e. Knoten bilden nær schwarz næres' āmön' Brombeere næti (so la) gegen Abend nu nackt nūf neun nuk keiner nūle Regengewölk nulv niemand

nūri ernähren nv - nen fr. ne - pas nvl' Oblate nvt' Nacht nyer Nerv nyete Nest voll nyo Knie

ode riechen ofisi Offizier ohē Knochen oyla knochig ōl' Oel om' Mann, Mensch omrey' alle Männer (kollekt.) on' eine oñon Zwiebel ōr' hören orety' Gewitter orey' Ohr orfulen Waisenkind

ōrloty' Wanduhr

ospitā Spital ōsv auch ōt' anderer ottan so sehr, soviel ovre arbeiten ovrety' Arbeit ōzīr' Korbweide ðbāt' Ständchen oglen Klaue d. Schweins ök' Nagel; Onkel; ein σρ' Schatten ðt' salben ār' Stunde

P.

paizan Bauer pāk' Ostern pāket' Zweig; Buxbaumzweig, der Palmsonntag in der Kirche gesegnet wird pākī Buxbaum pāl' Spaten palā Palast pām' flache Hand pān' Quecke papap' Brei v. Mehl u. Milch pāpīr' Augenlid pardi dyen' bei Gott! paren Eltern; Verwandte pārle sprechen parmeti Schneider parol' Wort paroty' Kirchspiel para Scheidewand pārti teilen pās' Teig paset' Schemel

pāsī Fresser pāt' Aehre patrufte in Menge herbeieilen paw' Angst pawyon Schmetterling pāy' Friede payī bezahlen payīn' Frau, d. vor kurzem niedergekommen pan Brod; — payār = pain gratis. Le mot dérive de l'Hôpital Payard on plutôt Bayard de Liège, où l'on recevait gratuitement les malades indigents. Le mot s'emploie en mauvaise part et généralement dans ce refrain: S'est on mañær du pan payar

> C'est un mangeur de pain payard Qui ne vaut pas quatre liards.

> > 17#

pe Euter

Ki n' vā nen kwat' patār

pē Haut pehon Fisch ρεχ' Fischerei; Angel pexī fischen peyær Fischer peke Wacholder u. d. daraus gemachte Branntwein pēl' Schaufel; Pfanne pelot' Schale e. Frucht, e. Gemüses pēlte Katzenmusik machen pen' Mützenschirm pena (Doncols) Flügel penæ traurig, penæs' samen' Charpēr' Vater; Paar pēr' Teil des Hofes, wo d. Mist niedergelegt wird pērīr' Steinlauch persi kleiner Heuhaufen, den eine Gabel fassen kann pēs' Stange, - dv rom' Bohnenstange petal' Exkremente d. Schafes, d. Ziege pety' Frucht d. Weissdorns pezan Gewicht pēnī viel essen a pī d'hā fr. pied déchaussé tī d'hō Herrgottskäfer pīr' a r'seme Schleifstein pisī kneifen plāy' Wunde plat' Pflanze platy' Brett plen voll plops' Pappel plore weinen ployi falten, beugen plæ Falte plæf Regen pluk' pflücken (Doncols) plum' Vogelfeder plume rupfen pō, pōk wenig po vosi, po vola da, dort podrī hinter pof' arm polær können

pom' Apfel; pomī Apfelbaum pon' Mühe ponāy' Brutzeit pop' Puppe porē Warze pormināt' Spaziergang porsesyon Prozession porvusyon Vorrat poson eiserner Kessel potē Wasserlache potyī springen, hüpfen povertæ Armer poyon Schlaumeier poy' Huhn poyety' Haar poyī Hühnerstall poyti m., poytres' einer d. mit Geflügel handelt poyu haarig pon Brücke pæ Erbse; Euter prādyīr' Nachmittagsschlaf pre Wiese pret' bereit preten Frühling prêt' nehmen pri Preis pries' Priester prir' Gebet prom' Verwandter prumīr' erster pruste leihen pūhon Pouhon (Mineralquelle in Malmedy und in Spa) punīr' Klinke puñ' Faust pupār Pupille pūr' Pulver pūri tyen Faulenzer pursē Schwein pūs' Daumen pūsīr' Staub putren neben polen Fohlen by Laus pvhi schöpfen; schlechte oder zerrissene Schuhe haben, die Wasser ziehen pūyī schöpfen

purnal' Schlehe
pus mehr; Brunnen
pwarte tragen
pwas' Hausgang

pyel' Perle
pyerzen Petersilie
pyet' verlieren
pyetri Rebhuhn

R.

rā Radspeiche rabō Kröte rādis' Rettich rādle rascheln raf' Quetschung rāf' Schabeisen ralovi verbinden ramonas' großer Rettich ramon Besen rapeste flicken raps' Reibeisen rasawte (sv) d. Lippen bewegen, nachdem man etwas Gutes gegessen hat raskiñūl' Nachtigall rat' Galle ratiyne anschüren ratyemi Kind, d. immer weint, das sich nicht von seiner Mutter trennen will ratvufte geräuschvollen Kuss geben ravize ähnlich sein rāvē Ralle (Sumpfvogel) rāvī herausreifsen rawet' Ueberbleibsel rāpyūl' Epheu redyui erfreuen rēkolis' Lakritze rēn' Frosch resen' gelbe Rübe respe (ā) wegen rety' Sieb rēty' (Weismes) Schnalle retyot' Speichel revvūl' Röteln rēzen Traube rēzon recht rezæ Rasiermesser ren nichts; Lende

rēgel' Hebel; Eisenstange um die

rēt' zurückgeben

Pflastersteine zu heben

ridan Schublade ride ausrutschen rīr' lachen rohir Geleise rōk' heiser role rollen rōlet' do nyo Kniescheibe rosē fuchsrot rosti braten; — ę vēy' so gebraten, dass die untere Kruste nicht mehr geniessbar ist rōtē Zaunkönig rote gehen roly' rot rotyes' āmōn' Waldhimbeere rōy' Furche, - do ku Schneuse rodyi nagen roχ' Dorn rosen Hengst ræp' Rülps ru Rad: Strasse rual' Gässchen rūdvon Glöckchen rukine Vorwürfe machen Rubīvey Robertville (Ort bei Malmedy) rfe (Weismes) geheilt r'gon Korn ruhen Kruste auf d. Kopfe d. kleinen Kinder rvhorbi abputzen rvytinor Rost rvlvr' glänzen sē R'me (Bastogne) Erntezeit des Getreides rvmēdi abhelfen r'nār Fuchs r'noyī verläugnen rvpahi satt essen rvprēdan d. einen gern verbessert rupwaze (sv) ausruhen ruseme schleifen

rvsköpèse belohnen rvskir' Dachtraufe rvsqle ähnlich sein rvstę Rechen rvstope wiederstopfen rvvyersi umwerfen rvwārde warten rvwāt' (es' al' — auf d. Lauer sein) r'weri heilen

S.

sā Weidenbaum sābabel' Glühwurm sāhon Jahreszeit sākle gäten sakwe etwas sale dyot' Sauerkraut sānī Salzfals sarlet' Salzfässchen sāro Blouse sārpet' Gartenmesser sārtær d. die Rinde abschält sāsis' Wurst sāvaty' wild save retten sāvnīr' Sablonnière (Ort bei Spa) savær wissen savyon Sand saw' Holunder sawre fr. savourer sayī versuchen sasu Blutegel se Salz sef' Baumsaft sek' Kreis selīy' Kirsche sem' Schleifstein sen' Asche ser Schloss sety Sack; trocken; - dam' Hebsetvī trocknen sēwā Wasserstein sey' Sichel sevē Eimer seven Schweineschmalz sēglen Wildschwein sēk fünf; Riss im Kleide durch Hängenbleiben sēkwem' Pfingsten sēt hundert

sī Himmel

sibat' (Doncols) Waschbläuel sīv sechs sina Heuspeicher siprēk' (Doncols) Stecknadel sirety' Wichse sīs' Abendunterhaltung bei gemeinschaftlicher Arbeit, size (Verbum) sisidæ Meise (Onomatop.) sivīr' Tragbahre sizē Meissel sizet' Schere skelen Schilling skolī Schüler skordyir' Fuhrmannspeitsche skren' Rückgrat skrint Schreiner snuf Schnupftabak snufe schnupfen šnup' Schnupfen so auf sō betrunken södar Soldat sofla Blasebalg softe (sv) l'ne sich schnäuzen sofri dulden sohētī wünschen sole Schuh sōli betrinken solo Sonne; Sonnenblume sone bluten sop' Suppe sopen' Schoppen sor sauer sorlume e. Spitznamen geben soroty' Schwager sorsey' Augenbraue sote Zwerg sötrül' Heuschrecke soven oft soyī sägen

soyor' Sägemehl sovær Mäher, Säger sōyrey' Sägerei son Blut sæ Durst sæf Russ spani entwöhnen (v. d. Muttermilch) spān' Ersparnis spārñī sparen spāymā Ersparnis spir Gespenst spiru Eichhorn stite hinstürzen stlani wetterleuchten spleon kleiner Schlitten spozru Trauring spraw' Star sprēk' bois que l'on met dans la charrue pour serrer la chaîne sproni (Doncols) niesen stāf' Stall Stāv'lā Stavelot (Ort in Belgien). Der Sage nach wurde bei der Gründung von Stavelot des h. Remaclus Esel von einem Wolf aufgefressen. Der Heilige zwang aber hierauf durch den Ruf: stāv læ (in den Stall, Wolf!) denselben in den Stall zu gehen und ihm fortan den Esel zu ersetzen stene fyer Blech sten Zinn sto Baumstamm stof' drückend heis; Stoff stoke Stutze stoket' Scheit Holz stoku verkürzt stop' Werg stramte viel arbeiten streyī striegeln strī Steigbügel strife (Doncols) reiben strijī streichen; raser un muid avec un bâton pour en faire tomber le blé qui est de trop strop Exkremente ströle erwürgen

stræ eng stuf' Zimmer stufe fr. étuver stumak Brust; prêt' ở kō ā - in Erstaunen gesetzt sein, être frappé comme d'un coup d'apoplexie stwat' Wäsche rollen stye Scheffel (25 Liter enthaltend) styenvi niesen stverni Streu geben styernihety', styermen Streu sue schwitzen suk' Zucker sūkē Stück vom Stamm, d. in d. Erde stecken bleibt, wenn d. Baum gefällt ist sula dieses sūmī Balken sūr Schwester sv Talg svkol' Schule svkrīr' schreiben sumēsi säen sumetir' (Doncols) Kirchhof supal' Schulter svpāme spülen supe dicht supin' Dorn supruty' Gielskanne sur folgen svral' Sauerampfer suru Maus suset' Eibischwurzel, d. man d. Kindern zu lutschen gibt svtēt' ausbreiten; bügeln svtêdres' Büglerin sviāl' Stoppel; Stern svtrêt' fr. étreindre sutrime fr. étrenner syer Hirsch syerfu Kerbel syerpen Schlange šam' (Bastogne) Stuhl šape (fr. échapper) heilen (Basštokfiš Stockfisch šup' (Gouvy) Schaufel, in Viel-Salm hup'

T.

tabur Trommel tāf' Tisch tahan letztes Mondviertel tay' Tasche, d. d. Frauen früher auf d. Rocke trugen tak' Feuerherd; Händedruck takte schlagen tapon anche d'une cuve tār spät tarata Klapper tāt' belegte Brodschnitte tāvlē Tafel tayæ Teller, auf d. man d. Butter legt tehær Weber tey' weben temte in Versuchung bringen ten' dünn ter' Erde, — a plakī Lehm ter' zart, weich tet' Zitze tete kleiner Hund ten Zeit tēdær Färber; Fallen-, Schlingenleger tēp' Schläfe tēt' färben ti, Bäuerin aus dem deutschen Sprachgebiet (Schimpfname) tin' Kufe tin' Kopfgrind tiyu Linde todi immer tonīr' Donner topine durchhauen tore Stier torte (Kuchen) torto alle tos' Husten tot' scheren tæ Dach trap' Falle tras' 13 trawe durchbohren treblen Klee trebuhī stolpern trex' fr. tresse, dazu Verbum treyle

se donner les mains pour danser en formant des rangs énormes trepī Dreifuls tres' fr. tréteau (Gestell) tresen Viehpacht; met' dez afan a - mettre des enfants à nourrir et à élever au village pour s'en débarrasser trētāe Trichter trēt' 30 tribole nach einer herkömmlichen Weise d. Glocken läuten, Subst. tribolety', vgl. Aus der Wallonie S. 27 trihæ Waldsteig trikos' Zange trip' Blutwurst tripe gehen; in etwas treten tripotē Tracht Prügel tro Loch troket' Zwillinge; zwei ähnliche Dinge trōy' Mutterschwein trole zittern trās drei trat' Forelle truyle Waren tauschen, Subst. truylær truval' Schaufel tšerwe (Doncols) ackern tūbak Tabak tue töten tuē kleine Pfeife zum Rauchen tume fallen tūr Kirchturm tūr dv ren Hexenschuss t'ni halten tütlær Nachtwächter tuzine zaudern twar unrecht twartył auswringen tyā Kalk tyabo Art Fisch iyāfe wärmen tyafet' fr. bigotte tyāfety' Heizung

tvamusi schimmelig tyapę Hut tyapel' Kapelle tyapē d' makral' kleiner essbarer tyāpēn' Krammetsvogel tyār Fleisch tvārlī Stellmacher tvāson Socke tyaw-svrv Fledermaus tyādlæ Leuchter tyādlēs' Lichtmesse tvāson Lied tve Katze tyēf' kahl tyeir' Stuhl tvemnī Feuerbrand tyen' lauwarm tvēn' Kette tyēn' Eiche tvena Henkelkörbchen tyenon' Domherr tyenu kahl tyeptī Zimmermann tver' Anhöhe tverdon Distel

u oder ₽ Ei uhē Vogel uy Thur ut' über — hin

ūrle Saum am Kleide a vā, en' al' vale unten

vahē Sarg vahvlmen Ess- u. Küchengeschirr vārle Diener Varty', Vartyen' Bäche, d. durch Malmedy fliesen vaty' Kuh vatren Schürze vē Kalb vef' Witwer vehi Harnblase vehæ Iltis

tverdyī laden tyeret' Wagen tyeru d. mit d. erēr' geleistete Arbeit (o va al' - avu l'erer' man geht zur Pflugarbeit mit d. Pfluge) tyes' Peitschenschnur; Kopf, — do le Kopfende d. Bettes tyeslīr' Kummet tyetæl' Bienenkorb tyęv'nęy' Spiegeleier mit geröste-ten Speck - oder Schinkenscheiben tyevrū Reh tyifodety' unordentliche Arbeit; arrangement déloyal tyin' Hündin tyina Traufrinne tyīr' CACARE tyō warm tvokī stofsen tyæty' Art Grasmücke tyūle fiennen tyvmīx' Hemd tvūsi wählen

U.

ūrtey' Brennnessel v Auge, - d'agas' Hühnerauge vræ glücklich vstęy' Werkzeug vt acht vzety' Gebrauch

V.

vep' Vesper ver grün vēr' Glas verdyal' Vogelleim verma d'ēw' Eisvogel ves' dv la plante des bois, il en sort de la poussière quand on serre dessus vespre Nachmittag vety' Gerte; - dv da Fingerring vevī Teich vey' Leben

ven Wind; Wein vêt' Bauch; verkaufen vēta Ziehschütze eines Wehres vi alt, - bunom' Greis vĩf' dv fã (in Faymonville) Funke vikarēv' Leben vikī leben vitwari Trödler volār Dieb volti gem von' Ader vos' euer vosi = fr. ici, voici vösor Gewölbe vōt' Eierkuchen υōν' Weg

vāl' Glas, Scheibe
vālī Glaser
vār wahr; Schwur, z. B. dyv ne
frē nen on vār (je ne ferai pas
de serment)
vāy' Vorabend
vāy' wachen
vwa Stimme
vwazen Nachbar
vyer Wurm
vyerdas' oder sula s'luk' sol' ver
grünlich
vyermolu wurmstichig
vyernihār Anstreicher
vyety' Dorf

wadyi wetten
wādyon Wanze
waf' Waffel
wahet' Röteln
wale i'tonīr' Regenschauer von
Donner begleitet
wārde behüten
warhē Wiese, auf. d man Wäsche
trocknet
wasen Korn
wāt' Futteral
wayen Grummet
wan Handschuh; Getreideschwinge
wēdē Bohrer

wēdety' Weide
wēdī weiden, grasen
wēme mausern
wēn' Rahmen (in d. Tuchfabrikation)
weps' Wespe
wēr' fr. guère
werūl' (Doncols) Röteln
wēt' Gras; Wiese, z. B. tyesī le
byes' ez e wēt' das Vieh auf
die Wiese treiben
wey ja (Faymonville)
wis' wo?
wivrū Fischnetz
wizezi wo ist er? (Faymonville)

Z.

W.

Zūrbrūt Sourbrodt (Ort bei Malmedy).

L. ZÉLIQZON.

# VERMISCHTES.

### I. Zur Handschriftenkunde.

## A New Manuscript of the Evangile aux Femmes.

This Old French poem has already been the subject of several articles in this journal, as well as of shorter notices. Hence this seems the most fitting place to announce the discovery of a new MS. of this poem, a complete edition of which I have had in preparation for some time. In my search for new Mss. I wrote to several Romance palaeographists, and among others to their chief, M. Paul Meyer, who was so kind as to call my attention last January to a MS. described by M. Victor Luzarche in the 2 nd. vol. of his Catalogue des Livres...., Paris, Claudin, 1869. There one finds (pp. 344—352) a detailed description of a MS. of fableaux which is at present the property of the Duc d'Aumale, and is preserved in the library of his Chateau at Chantilly (Oise).

In response to a letter of inquiry, I received a most polite reply from the Duke's Librarian, M. E. Macon, saying that the Duke gladly authorized me to have a copy made of the version of the Évangile aux Femmes which is found in his MS.

This new version is an extremely short one (only 52 verses),

and is entitled

"La fiance que on doit avoir en femme ou l'Évangile aux femmes"; it is the 77 th piece in the MS., and is found on folio 216.

The following six verses are given in the catalogue:

Quiconques veut mener pure et sainteme vie. Femmes aint et les croie et de tout si afie.

Ces vers Jehan Durpain uns moinnes de Vaucelles A fait mout soutieument les rimes en sont belles Priies pour li beguines vielles et jouencelles Par vous sera portee l'âme entre II foiselles.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vol. I 337—356, IV 223--224, VI 462, 468—469, VIII 24--36, 449—455, IX 166, 289, XIV 172-174, and Bibliog. 1877, p. 44, 90: 1884, p. 55.

These verses show conclusively that this is a MS. of what is

probably the latest form which the poem took.

I would take this opportunity of calling the attention of scholars to this new MS. of Old French fableaux, as the known MSS. containing long collections of these poems are but few in number, and have all been pretty thoroughly exploited with the exception of this one, which seems to have been known to none of the numerous editors of fableaux.

The MS. is a quarto bound in wood, is composed of 229 folios of 2 cols. each, and contains in all about 35,000 verses. With the exception of the first folio, the MS. is well preserved; its nucleus goes back to the 13th century probably, but in the 14th century it fell into the hands of a minstrel who made numerous additions which resulted in doubling its original size. The MS. was then bound, but the folios were rearranged and the new poems came to occupy the central portion of the MS. The wooden covers are enveloped in parchment, under which there has been discovered the name Henry carved in the wood in large Gothic letters of the 14th century. This was probably a clever device of the owner for identification in case of theft.

I have never seen the MS. myself, my chief source of information having been the long description given by M. Luzarche.

GEORGE C. KEIDEL.

## II. Zur Textkritik.

# I. Zu Bertran de Born.

Bei den nachfolgenden Bemerkungen zu den Gedichten Bertrans habe ich Stimmings zweite Ausgabe (Romanische Bibliothek Nr. 8) zu Grunde gelegt.

Lied 2. Von dem V. 48 vorkommenden Worte bart ist die Bedeutung gesichert: "Schlamm, Lehm" (vgl. Levy, prov. Supplement-Wörterbuch, zweites Heft, S. 129), die Herkunft noch dunkel. Möglicherweise ist bart = brat (vgl. apers, derc u. a. für apres, drec in einem Marseiller Denkmal von 1316, das Raynaud, Romania 1879 S. 103 besprochen hat) und hängt zusammen mit dem von Diez E. W.4 359 erwähnten genues. bratta "Schmutz, Kot".

Lied 4. In der ersten Ausgabe (11) lautet die zweite Strophe dieses Stückes:

Ara sui tornatz en amor,
E veiretz anar e venir
Chanssos, pois a la bellazor
Plaz que deja mon chant sofrir
E m'onransa, s'es acordatz
Son cors a drei
E non a negun d'els comtatz.

In der zweiten Ausgabe hat Stimming Zeile 5, wie schon Thomas (p. 53) gethan, der Lesart von A den Vorzug gegeben und V. 12—14 lauten nunmehr:

E mos Rassa s'es acordatz, Son cors a drei E non a negu dels comtatz.

Diese Lesart erscheint auf den ersten Blick bestechlich, befriedigt jedoch, wie Stimming selbst anerkennt, sehr wenig, da Gottfried von der Bretagne (Rassa) hier in zu unbestimmter Weise genannt wird und wir nicht wissen, ob cors = cursus oder = corpus zu fassen ist. Die alte Lesart giebt jedoch, wenn wir die beiden letzten Verse so verbessern wie es in der zweiten Ausgabe geschehen ist und comtatz mit Tobler in der Bedeutung "kleine Grafen" nehmen, einen verständlichen Sinn: "da es der Schönsten gefällt mein Lied anhören zu wollen, mit dem ich ihr huldige (wörtlich "in meiner Huldigung"), wenn es ihr in gebührender Weise dargebracht wird und sie keinen von den kleinen Grafen hat", nämlich als Liebhaber. — V. 60—62 lauten bei Stimming und Thomas (p. 55)

En Oc e No ama mais pats Ab Felip, crei, Quel frair Johans deseretatz.

crei "glaub' ich" in solcher Weise wie hier einzuschieben ist dem prov. Sprachgebrauche im Ganzen nicht geläufig, ebenso wenig wie me par "scheint mir". Man sagt so crei, som par. Es wird also wohl zu lesen sein:

En Oc e No ama mais pats, Ab fe lo crei, Quel frair Johans deseretats.

Vgl. 18, 7: Don tuit crezem ab leial fe segura.

Lied II. V. 14 kann coralha auch in der Bedeutung von coralia bei Du Cange gefast werden: lorica, thorax. — Was den Sinn der zweiten Strophe anlangt, so scheint mir die Erklärung Clédats (Du rôle historique de B. de Born p. 34) vor der Stimmings den Vorzug zu verdienen: On se sert d'eux (nämlich der dreissig Krieger V. 8) quand on en a besoin, mais c'est aux coups seulement qu'ils prennent part. — Mit V, 47 ff. scheint B. sagen zu wollen, dass der Herr Atempre ihm deshalb zusagt, weil dieser zwar allerlei von dem weiss, was die Leute über seine (Bertrans) Liebesangelegenheiten klatschen, aber seinen Boten beauftragt hat, dem Dichter nichts davon mitzuteilen, da es ihm bekannt ist, dass derselbe keinen Gefallen daran findet.

Lied 23 (45). V. 6 haben alle drei Handschriften, die das Stück bieten, sim del mon. Dafür fins (Stimming 1), fis (Stimming 2 und Thomas p. 148) del mon einzusetzen, ist doch sehr gewagt. sim wird für cim stehen wie V. 11 in den Handschriften ses für ces (census) steht, und hier, wie oft cap, altfr. chief (al cap del an, au

chief de sa vie u. s. w. bei Raynouard l. r. 2, 318), "Ende" bedeuten. - V. 33 scheint es nicht nötig tornes durch ein andres Wort, etwa cortes, zu ersetzen. Unter den Tornes, also denen von Tours (Turenenses) sind vermutlich die Grafen von Champagne zu verstehen, die ja längere Zeit zugleich über Blois und Tours geboten und ebenso mächtig wie tapfer und freigebig waren. Bertran mag insbesondere Thetbald IV. (1125-52) und dessen Sohn Heinrich L., genannt le Liberal "der Freigebige" (1152-81), im Auge haben. Ersterem wenigstens gehörten noch selbst die Grafschaften Blois und Tours, die nach seinem Tode seinem zweiten Sohne zufielen. Vgl. d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne I, 427, II, 403, 427, III. 31. Grade diese Grafen von Champagne besaßen alle die Eigenschaften, die einem Manne wie Bertran de Born zusagen mussten, und so durfte er angesichts so manches unthätigen und kraftlosen Großen seiner Umgebung wohl ausrusen: "Wo sind die von Tours, die Schlösser zu belagern pflegen und die gewohnt sind, freundlich regierend, Wochen und Monate lang Hof zu halten, und die ansehnliche Geschenke zu spenden und die übrigen Ausgaben für Krieger und Spielmann zu bestreiten pflegen? Keinen einzigen von ihnen seh' ich, das wage ich zu verkünden."1

Lied 27. Der zwischen V. 14 und 15 fehlende Vers mag etwa

gelautet haben:

Mas nulha part no puose valen trobar.

HUGO ANDRESEN.

# 2. Per la Satira di Pietro d'Alvernia.

Ciò che massimamente induce il Zenker (Zeitschrift, XVI 437 sgg.) ad escludere la lezione di a per la str. VIII, è la oscurità di essa. Ecco in qual modo io la spiegherei, raggiustandola con l'aiuto del testo corrispondente di CR (Zeitschrift, XIV 164).

Ab Peire de Monzo so set, pos lo coms de Tolosa 'l det, chantan, un sonet avinen, e cel fon cortes qe 'l raubet, e mal o fes car no 'il trenqet aqel pe qe porta penden.<sup>2</sup>

V. 2. tolosan dec a. V. 4. raubec a. V. 5. mat a. V. 6. pendent a.

On solh Tornes
Que solon chastels assetjar?
È que solon setman' e mes
Cort mantener ab gen renhar?
E que solon donar rics dos
E far las autras messios
A soudadier et a joglar?
Un sol no'n vei, so aus comtar.

<sup>3</sup> Vedi il mio Manualetto Provensale, 8, 43-48.

Il Zenker non capisce che sia quel piede pendente dell' ultimo verso. Ma di piede non si tratta; pe ivi risale a pene, non a pede. Il senso è dunque lo stesso della lezione di CR:

aquo que hom porta penden.

Tutta la strofe per me vuol dir questo: 'Con Pietro di Monzone¹ sono sette (i trovatori), dopo che il conte di Tolosa gli diè, cantando, un' aria leggiadra, e quegli (Pietro stesso) lo ricambiò rubandogli; e mal fece (il conte) a non gli tagliare quel pene ch' ei porta pendente'. Il conte di Tolosa (certo, Raimondo V)2, un bel dì, fece sentire una sua poesia a Pietro di Monzone; e questi. anzi che mostrargliene grado, rubò al conte. Probabilmente Pietro era un giullare, e il conte, con la liberalità usata da' trovatori verso i giullari, gli cantò ed apprese certe sue rime, perchè quegli, ripetendole intorno, nelle peregrinazioni poetiche, ne avesse guadagni e favori. Invece Pietro 'fon cortes qe l raubet'. Possiamo scomporre qe 'l in qe li, intendendo al comte, od in qe lo, intendendo lo sonet. Il giullare forse si appropriò la poesia del conte, e andò in giro spacciandola come opera sua, ponendosi così fra i trovatori, non per ingegno, ma per furto. E mal fece il conte, soggiunge Pietro d' Alvernia, a non infliggere al ladro un castigo: quello che a' ladri s' infliggeva, la mutilazione. È noto infatti che nel medio evo, secondo le leggi barbariche (non che barbare parecchio!) e feudali, varî delitti, fra i quali il furto, punivansi con la amputazione di una mano, di un piede, del naso ecc.3 Qui il poeta, burlescamente, vorrebbe che al derubatore del conte di Tolosa si fosse reciso un membro non meno prezioso di quegli altri: non il pe, piede, secondo l' uso giudiziario, ma il pe, pene. Il qual pensiero di Pietro d'Alvernia mi fa tornare a mente quella tremenda legge de' Burgundi, che imponeva, per il ladro di un girifalco, che dal girifalco medesimo gli fossero mangiate sei oncie di carne 'super testiculos'!4 Per me dunque la lezione di CR non è che un rimaneggiamento di quella che, più fedelmente, ci si rispecchia in a.

Un breve appunto anche sulla str. XIII. E posto dodicesimo fra i poeti un lombardo, che dà titolo di codardi agli altri, e fa il bravaccio, mentre pieno di paura è invece proprio lui (Zeitschrift, XIV 166). In conseguenza di ciò ('pero' ADN'a, 'per so' I, 'per q'' CR), per questa sua natura di spaccone, nelle sue composizioni poetiche c' è il contrasto medesimo fra il chiasso della musica e la miseria delle parole. Credo che la lezione più sicura de'

vv. 4-5 sia questa:

pero sonetz fai mout gaillartz ab motz magres mois e bastartz.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Forse Monzon nell' Aragona?

<sup>2</sup> Che Raimondo V trovasse fu già supposto legittimamente (Chabaneau, Biographies des Tr., p. 172).

<sup>3</sup> A. Pertile, St. del dir. it., 2. ed., Torino, 1892, V 251 sgg.

<sup>4</sup> L. Landucci, Caccia, nella Encicl. giur. ital., vol. III, parte I,

fasc. 33, p. 58.

'Perciò compone ariette assai chiassose con versi sparuti, flosci, bastardi'. Quest' ultimo aggettivo riconfermerebbe la qualità de' versi, e rinforzerebbe il senso de' due aggettivi precedenti; chè bastardo è degenere, dappoco, fiacco. La lezione da me proposta è suggerita dai testi del gruppo ADIN<sup>2</sup>. Tra i quali N<sup>2</sup> dà magres, D matre, I maire. Ora, matre e maire possono dipendere da errata lettura di macre (per macres, come vuol qui la grammatica) che, in forma latineggiante, risponderebbe a magres. Vaires di A non mi pare che abbia senso, per questo caso. In moinz non vedo se non mois. Così sparirebbe maribotz, amaribotz di a e di CR, voce che nessuno sa spiegarsi.¹ Chissà che la misteriosa parola non dipenda pur essa da cattiva lettura.

Poscritta. Sono assai lieto di poter aggiungere che un collega autorevole, il Gröber, spiega al modo mio stesso la str. VIII della Satira di Peire; anzi egli m' avverte cortesemente di averla sempre intesa così. Solo in ciò egli discorda, che pe gli sembra un glossema, e aquo que hom porta penden la lezione giusta, la quale sarebbe stata spiegata per mezzo della parola pe (= penis) soprascritta al verso in un archetipo della poesia. Che pe non fosse dell' originale, resulta da aquel che gli sta innanzi: aquel pe que porta penden includerebbe l' idea di un pene che fosse altro da quello che pende dal corpo!

Può darsi che il Gröber abbia ragione: ma forse il poeta, giocando sulla affinità fonica di pe pede, il membro che si recideva a' ladri, e pe pene, quell' altro membro, che egli burlescamente intendeva, ha avuto bisogno della determinazione aquel, che il Gröber crede oziosa. In CR invece s' avrebbe, in cambio della crudezza originaria, il temperamento della perifrasi aquo que hom porta penden.

V. C.

# 3. Ein falscher Pair.

Die Namen der zwölf Gesellen im Rolandslied werden von Allen, die sich mit der Überlieferung beschäftigt haben, übereinstimmend wiedergegeben so wie sie der Oxoniensis 2402 aufzeigt: nur Hofmann schreibt Atuns für Otes (cf. Rom. XVII, 425). Ich kenne die Gründe nicht, welche ihn leiteten, kann aber meinerseits nur feststellen, daß er recht gehabt hat, wenn nicht ganz in der gewählten Nominativform, jedenfalls in der textkritischen Auffassung. O bietet 2184 den cas. obl. Atum, 792 und 2402 allerdings Otes, und die letztere Namenform fällt zusammen mit dem eines anderen Karlshelden der Chanson, eines der Führer in der Baligantschlacht; 2432, 2971, 3058. An sich ist nun wahrschein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Sternbeck, Unrichtige Wortaufstell. u. Wortdeut. in Raynouard's Lex. Rom., p. 73; E. Levy, Provens. Supplement-Wort., s. v. Amaridous, p. 56.

lich, dass diese verschiedenen Persönlichkeiten auch verschiedene Namen gehabt haben, die Ähnlichkeit zur Verwechlung führte. Ferner ist klar, dass man im 11. und 12. Jh. viel weniger leicht Atto etc. in Otto etc. verlesen konnte, als umgekehrt, da jener, früher auch in Frankreich übliche Name dort im 10. Ih. verschwindet. dieser fortlebte. Schon aus dem Oxoniensis heraus rechtfertigt sich also für 2402 die Lesung Ate1, für 792, 1297 und 2184 die von H. versäumte Herstellung von Ate, bzw. Atun. Zu demselben Ergebnis führt die Vergleichung der β-Linie. Die Reimredaktionen allerdings haben Otes, ebenso wie Gui de Bourgogne, Otinel und die Entrée, der jüngeren Onomasis entsprechend. Astof, Astolf, Astolfo in V4 nähert sich schon dem Richtigen, wenn man auch versucht sein könnte an den vom Pseudoturpin aus in Otinel, Entrée und die Reimredaktion eingedrungenen Estolz zu denken: durchaus unterschieden von Otes 2623, 3155 und in der Ganelonverfolgung. Entscheidend ist Konrad, bei welchem zu 792 Alto, zu 1297 Hatte entspricht, während der Baligantkrieger (267, 33 ed. Grimm) Otto heißt. Die Hss. der Karlamagnussage schwanken zwischen der guten Lesung und der Korruptel, Hatun und Hotun. Endlich zählt auch der Pseudoturpin cap. XI im Gefolge Karls den Ato (Castets: Hato) mit auf, cap. XXIX unter den Gefallenen. Das Carmen de proditione<sup>2</sup> nennt die Namen nicht. Dass die Contamination der beiden in natürlich beschränkterem Masse auch den richtigen Ote getroffen hatte, zeigt Hatons3 in P 192 und 281 (Cambr.: Otons).

Wer nun jener Atto gewesen sei, ob der ostiarius Karls d. Gr. Atho, dem Ludwig, nach Hinkmar, Meaux und Neuilly verlieh, oder irgend ein anderer, wird sich nicht mehr ermitteln lassen. Im Lied ist nur der erstarrte Name von ihm geblieben, und es vergisst sogar ihn sterben zu lassen, während doch der Tod der übrigen elf erzählt wird. Nur lässt sich eben deshalb von ihm sagen, dass er zu den frühen Gestalten der Überlieferung gehört, älter ist als der Teil der Chanson, in welcher Ote auftritt. Auch bei diesem fehlt es ganz an Anhaltspunkten zur Identifizierung; den hochdeutschen Namen haben neben den Kaisern auch eine ganze Reihe von Franken getragen. Die echt altfränkische Form, in der lat. Überlieferung nicht immer unterschieden, in der Volkssprache durch die lautliche Gestaltung des casus rectus scharf getrennt, bezeichnet 3056 einen anderen Krieger: Oedun (P. Hues, Cambr. Huidre, VIVs. Odes. V4 2624 Odon: P. 148 Hoedon f. Oton) aus Uede, späterem Eudes, zeigt das o des stammgleichen alod - alue. Er führt die Bretonen, wie in der unmittelbar vorausgehenden Tirade Richard die Normannen. Nun ist Odo von Chartres († 995), eine Persönlichkeit, die nach Zeit, Macht und kriegerischer Bedeutung genau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicht Ates; Paris hat die metrisch erforderten älteren Nominativformen mit Recht hergestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich merke vorläufig an, dass eine allerdings schwache Spur auf Zuge-

hörigkeit desselben zu β hinweist.

<sup>8</sup> Die anlautenden H beruhen auf Verwechslung mit Hatto.

auf gleicher Linie mit Richard und Galfrid von Anjou steht, der Lehnsherr Conans I. von Nantes gewesen. Ich habe Zts. XVI, 454 darauf hingewiesen, dass Odos Einnahme von Meiun und die Wiedereroberung der Stadt durch Hugo, Robert und den Sohn Galfrids im 12. Jh. bei Hugo de Cleriis¹ mit echt sagenhaften Zügen ausgestattet erscheint; schon Richer IV, 78 bringt bei dem gleichen Anlas ein gutes Geschichtchen über jenen. Sein Name war fast ein halb Jahrhundert lang einer der meist genannten des Landes, muste in den beiden folgenden Generationen noch fortklingen, konnte dort schattenhaft genug werden, um sich der Karlsdichtung rechtzeitig anzuschmiegen.

G. BAIST.

# III. Zur Sagenkunde.

## Oliverus daemon.

Caesarius v. Heisterbach erzählt V, 4 ein Erlebnis schwäbischer und bairischer Jünglinge, die in Toledo die Magie studirten. Sie verlangten von ihrem Meister die Dämonen zu sehen, wurden in einen Kreis eingeschlossen, mit dem Gebot ihn nicht zu überschreiten, den Erscheinenden nichts zu geben noch von ihnen anzunehmen. Auf die Beschwörung erschien zunächst eine Ritterschar, und versuchte sie durch kriegerische Spiele zu verlocken, dann in verwandelter Gestalt als ein Reigen schönster Mädchen; dem Liebeswerben der einen vermochte ein Jüngling nicht zu widerstehen, und streckte den Finger nach dem dargebotenen Ring aus dem Kreise, worauf er sofort entführt wurde. Die Schüler drohten dem Meister den Tod wenn er ihren Gefährten nicht zurückbringe; der wendet sich an den Fürsten der Dämonen, welcher ihm wohl will und einen Rat beruft, vor dem sich der Meister beklagt, der Entführer verteidigt. "In hunc modum illis contendentibus, diabolus daemonen quendam sibi collateralem de sententia interrogavit dicens: Olivere semper curialis fuisti, contra justitiam personam non accipis, solve quaestionem hujus litis. Respondit ille: ego juvenem restituendum judico magistro suo. Moxque ad adversarium conversus ait: Redde illum, quia nimis ei importunus fuisti."

Wieder kommt Caesarius auf den gleichen seltsamen Unterirdischen V, 33. In Soest sprang ein Unbekannter — am Schluss sehen wir, dass er seinen weiten Mantel als Fallschirm benutzte — vom Turm des h. Julian und zerschmetterte sich. Als er hinauf stieg rief ihn ein anderer an: Dic mihi, o homo, cum quo daemone agis talia? Cui cum ille nescio quem daemonum nominasset, respondit: Scias pro certo quia decipiet te. Nequam est enim. Si fidei Oliveri te committeres non te deciperet, quia curialis est et fidus. Ich glaube,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marchegay u. Mabille S. 388.

fügt Caesarius hinzu: puto huno Oliverum fuisse eundem, de quo supra dictum est capitulo quarto. Er selbst also kannte den Namen nur aus diesen Erzählungen, die ihm (gest. 1240) zeitlich eine bis zwei Generationen zurückliegen, also etwa im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts.

Der undeutsche Name muss an sich aus dem franz. Epos kommen, könnte aber ebenso indirekt mit jenem zusammenhängen wie etwa "Meister Urian" mit Galfredus Monumetensis. Eine direkte und höchst merkwürdige Verbindung tritt darin zu Tage, dass ihm hier im Kreise der Teusel dieselben Eigenschaften beigelegt werden wie dort unter den Karlshelden. Wir haben das zu verzeichnen auch wenn keine Erklärung möglich ist, dürfen aber vielleicht noch etwas weitergehen. Zumal die erste der beiden Erzählungen steht außerhalb des Kreises der eigentlichen Teufelsfabeln, beruht auf volkstümlichen Anschauungen vom Reich der Unterirdischen, welchen die christliche Terminologie eben so äußerlich angepasst ist wie das Caesarius z. B. mit "Sir Orfeo" gemacht haben würde. Dem franz. Volksepos an sich ist das Jenseits fremd, einen alten Berührungspunkt bietet nur die maisnie Hellequin. Aber Roland und Artus finden wir zusammen in Avalon in der Bataille Loquifer, wo der Schwager Wilhelms von Orange den kymrischen Cat Paluc¹ bekämpft. Bei der Übereinstimmung der Zeit ist es recht wohl denkbar, dass im Rheinland eine ähnliche Combination fruchtbaren Boden fand. Wenn nur in Deutschland und nicht in Frankreich eine Spur derselben erhalten ist so hätte sie eben das Geschick so manches anderen Gedichtes geteilt: ich erinnere nur, als einen kleinen Nachtrag zu Hist. lit. XXX, an die Geschichte des Garel in Wolframs Parzival 583, 12-19, die ebenso sicher einem altfrz. Roman entnommen, als der "Kyot" rein erfunden ist. Auch dass König Arcturus mit seinem Hof im Mons Gyber lebt hat Caesarius (XII, 12) gewusst,2 ebenso wie einige Jahrzehnte vor ihm Gervasius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Hist. lit. XXX, 219. Ursprünglich ist es Kai gewesen, der das Untier besiegte, s. Skene, Four ancient books II, 53. An der Verfolgung der Sau Henwen, die die Katze geworfen hatte, wurde unberechtigter Weise Arthur schon auf kymrischem Boden beteiligt, weil seine berühmte Jagd auf den Twrch Trwyth anklang. Hierin liegt vielleicht die Ursache, dass wir in Frankreich den Katzenkampf auf ihn übertragen finden, der zu dem verdorbenen Seneschall nicht mehr passte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dem Diener eines Decans von Palermo, der dessen Zelter sucht, sagt ein Greis, dass ihn sein Herr Arthur im M. G. habe und fügt hinzu: Die domino tuo ut ad dies quatuordecim illue veniat ad curiam eius solemnem. Der stirbt am benannten Tag. Godeskalk von Bonn, der es erzählt hat, ist damals dort gewesen. Vgl. auch ib. XII, 13, Bertolph von Zähringen im Mongibel und XII, 7. 8. 9., Seelen im Vulkan. Es sind das Alles Varianten zu Theodorich d. Gr. im Vulkan, Gregor Dial. IV, 31. Gervasius hat auf anderem Wege dieselbe Geschichte gehört, aus Galfrid XI kommt bei ihm der Sachsenherzog Childerich mit Modred, also auch die Idee, die Wunden des ungeheilten Brut tritt auch noch ib. II, 10 und 11 zu Tage. Im Wartburgkrieg ed. Simrock 83—86 entspr. Lohengrin 231—62, wo mit Arthus Juno und eine

v. Tilbury (Otia II, 12) und später mit sonderartiger Form Wartburgkrieg und Lohengrin. Eine starke Analogie bildet ferner die Wandlung Arthurs mit seinem Gefolge zum wilden Jäger von der nach Gervasius a. a. O. die Waldhüter in silvis Britanniae majoris aut minoris zu berichten gewusst<sup>1</sup> hätten. Oliveros de Castilla y Artus de Algarve, die schon 1499 und noch heute als Volksbuch in Carmona gedruckte span. Bearbeitung des "Dankbaren Todten" dürfte nur zufällig die Namen verbinden. Überhaupt könnte in dem princeps daemoniorum ein anderer verborgen sein als Arthur, denn der Unsterblichen sind viele, und Karl d. Gr. selbst ist zu ihnen gekommen; für jenen spricht nur die überwiegende innere Wahrscheinlichkeit. Auch in einem Detail scheint die Fabel des Caesarius sich mit der matière de Bretagne zu berühren: Reigentanz und Buhurt um einen Kreis lässt Merlin vor der Ninienne (?) erscheinen. Denkbar ist, dass ursprünglich der einfache Anschluss an den Geisterreigen die Entführung des Jünglings bestimmte, ohne die nigromantische Erweiterung, und dass das eben der Reigen Merlins war.

G. BAIST.

## IV. Zur Wortgeschichte.

### 1. Somes, soms und som.

Das Praes. Ind. des Verbum substantivum war weitaus überwiegend nebentonig in enger Bindung mit dem Folgenden gebraucht, die tonlose Endung also inlautend. Vor Vokal und einfachem s, ferner in der wenig häufigen auslautenden und emphatischen Stellung muste sumus regelrecht zu sams-sons werden: aber ebenso regelrecht muste vor Cons. (mit Ausnahme von s) der Vokal als  $\varrho$  erhalten

Felicia Sibillenkint im Berge leben, ist St. Brandan fiktiv als Autorität genannt. Verbreitung und Entstehung der Sagencompination, Floriant et Florete einbegriffen, hängt einerseits mit der Steigerung des Verkehrs nach Sicilien durch die Hohenstauseneroberung, anderseits mit der auskommenden Verehrung der h. Agathe zusammen, von der auch Gervasius und Caesarius erzählen; in Catania, wo ihr Grab und Schleier sind, hat wohl der Mönch Gottschalk seine Erzählung mitgenommen. Die sizilischen Normannen, welche Rom. V, 112 herangezogen sind haben die matière de Bretagne schwerlich gekannt, wohl aber die Schwaben, Oberitaliener und Provenzalen Heinrichs VI. Ueber andere Ersatzmänner Theodorichs vgl. Kausmann, Caesarius von Heisterbach<sup>3</sup> 144. In Sizilen hat man sich anscheinend, wie an die verschiedensten Herrscher, auch an allerlei Könige im Berge gewöhnt. Wenigstens deutet darauf bei Ludolt v. Suchem (ca. 1336) De itin. terr. sanctae XIV: Unde de ipso monte in Sicilia commune ess proverbium: Malo esse in Monte Bel cum regibus et principibus, quam in coelo cum claudis et caecis. Ein Streiflicht aus Aucassin et Nicol. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der fleissige San Marte, Gottfr. v. Monmouth 428, citirt dazu aus der Complaint of Scotland (ed. Murray 63, 25): "Arthur knycht he raid on nycht Vith gyldin spur and candillycht". Der Zusammenhang läst indessen dort nicht bestimmt erkennen, was die Balladenverse meinen.

bleiben. Der spätlat, Sprachregel dass inlautend wie anlautend s-Cons. Vokal vor sich fordert wiederspricht franz, mestier, mostier nur scheinbar, ns war schon spätlat, unter Zusammenwirken der Buchsprache und neuer Composita mit con- und in- wieder möglich geworden, wie gemeinroman. pensare zeigt. ns-Cons. zu veranlassen reichten dagegen die Praefixa nicht hin, ital, und span. ist es rein gelehrt. Dem Provenz, und Franz. dagegen wurde es durch die Composita von minus<sup>2</sup> wieder aufgezwungen. Zunächst erhielt sich hier vor Cons. nebentonig menes-, das provenz. noch in historischer Zeit häufig ist, wurde aber später allgemein bei dem deutlichen Bewusstsein der Identität durch mens-3 verdrängt. Das menes- von ministerium stürzte nach, franz. und prov., das lautlich fast identische mones von monisterium<sup>4</sup> folgte im Französischen. Da prov. menes- im 12. Jahrh. noch nicht ausgestorben ist<sup>5</sup> wird menestier der Eulalia als das für ihre Zeit giltige zu betrachten der Beginn der Entwicklung zwischen diese und die Clermonter Denkmäler zu setzen sein. Die Sprache liess das n bald fallen, menstier ist nirgend, monstier nur im St. Legier belegt, und auch in den minus-Compositen überwiegt mes-. Eine Ausdehnung der Zulassung von s als Mittelconsonant hätte von der 3. Sg. Pl. der -s Perfekta consonantischer Stämme aus eintreten können, wo eine übermächtige Analogie auf Bildung der Gruppe hinwirkt. Das Prov. vereinfacht auch hier, remeson u. s. w.; im Franz. wird plainst plainstrent etc. wirklich gesprochen worden sein, trotz der Zweideutigkeit der Schreibung, ebenso comenst, monstrer, hanste, während volst nur graphisch ist. Andere Verbindungen als nst finden sich indessen nur in sporadischen Mischbildungen, wie enspandre, und selbst nst ist einigemale gemieden. German. first ist pr. frest, fr. fest, harmskara fr. haschiere, und es bleiben senechals, Doresté, welchen karolingisch (Lognon) Genestoialum > Genneteil, Ramsonaria > Ranconnières (nicht Ransnières) beizufügen sind; vgl. auch Fenestange - Finstingen.

Somes war also lautgesetzlich für die ganze altfranzösische Periode, und von Anfang an die häufigere Form; auch vor Vokal konnte es bequem eintreten und hat daher soms vollständig verdrängt, wahrscheinlich noch vor menestier > mestier. Das im 13. Jahrh. auftretende sons ist Neubildung auf -ons; 6 andernfalls würde es im 12. Jahrh. nicht fehlen und würde auch franz. etz neben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Reduktion von x + Cons. zu s + Cons. (s. R. F. III, 515) und die Prothese von e vor anl. s + Cons. sind so zusammenzusassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gemeinroman, waren it. pr. fr. minus dicere, it. pr. minus venire sp. pr. fr. minus pretiare und minus capare, jedenfalls auch noch andere; das hohe Alter zeigt sich in der Erhaltung des s im Ital.

<sup>3</sup> Betont meins fordert auch im Norden nebenton. mens.

<sup>4</sup> Nicht mostier, aber Mönch und Münster fordern \*monicus, \*monisterium.

Monica, monialis, und baptisterium wirkten ein.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Daher franz. menestrel, eine durchs Prov. bestimmte Form, wie romanz.
<sup>6</sup> Vgl. G. Paris Rom. XXI, 354 Ann. 4. Soms ist durch som und somes beeinfluste Schreibung, vielleicht auch Aussprache.

estes zu erwarten sein. Denn das estes (ebenso fumes, fustes) genau unter dieselben Gesichtspunkte fällt als somes hat der Leser schon bemerkt. Dieser einfachen und zwingenden internen Entwicklung gegenüber kommt die Analogie von faimes etc. kaum noch in Betracht.

Wenn trotzdem die Flexion der übrigen Verba durch die Verkettung sont-soms und nicht durch sont-somes bestimmt scheint ließe sich das nur unbefriedigend dahin erklären, daß die ersetzten ems etc. an sich soms näher standen; ward der Tonvokal angeglichen, so hätte das viel leichter bei der Tonlosen geschehen können. Potomes, somes u. s. w. waren schon vor der Zeit des Vokalschwundes geformt, estons, podons ist das lautgerechte Ergebnis der betonten Worte. Man ist darum nicht genötigt den Quetschlaut in colchons etc. (Rom. XXI, 355) lediglich auf Stammausgleichung zurückzuführen; der Annahme, daß bei dem Eintritt von kja der Ausgleich noch nicht ganz durchgeführt, -ams noch nicht ganz von -oms verdrängt war steht Nichts im Wege. Vom Beginn bis zum Abschluß der Bewegung kann eine ziemlich lange Zeit verlaufen sein, wenn sie auch nicht bis zu dem unzweideutig gelehrten oram der Eulalia herunterreicht.

Auch die dritte Form in der uns sumus entgegentritt läst sich als Bindungserscheinung erklären. Das Bequemlichkeitsbedürfnis dem die Aussprache es + Cons. für anlautend s + Cons. entspringt war nach auslautendem s so wenig vorhanden als nach Vokal; nach der Natur des Vorgangs ging at escrittu zur Seite avemuscrittu, avetiscrittu, späterhin avemescrite. Diese konnten fortdauern auch als mit dem Fall von ausl. unbet. lat. e anl. es-Cons. Boden gewann; zumal die Formel avemestat war sehr wohl im Stand der Analogiewirkung eine Zeit lang Widerstand zu leisten. Dem zitirten Wort gegenüber war nun der Eindruck gegeben, als gehöre das -es- nicht dem ersten, sondern dem zweiten Gliede an, som-es Cons., est-es Cons., sont-es Cons. Eine kleine Erweiterung ist durch die frühzeitige Identifizirung der Composita ex-Cons. mit s-Cons. gegeben; ital. somostratti ist älter als stratti. Bei folgendem einfachem s² war das Ergebnis schon ein ähnliches als noch durchaus -mes

<sup>1</sup> Possum bewahren das It. Rät. Prov. Pg., der Nordital. führt den Stamm poss- durch, das Pg. im Conj. Praes. Possumus wird durch gemeinital. possiamo erwiesen (somo- semo- siamo: possomo- possemo- possiamo), und diesen Thatsachen gegenüber läfst sich der Ersatz durch potemus keineswegs als besonders alt betrachten. Die etymologischen Formen müssen eine Zeit lang sich mit den analogischen gemischt haben, possumus-possumt neben potemus - potent führte unmittelbar auf potumus-potunt. Muret war im Recht als er diesem Zeitwort einen hervorragenden Anteil an der Umbildung beimaß, nur daß er ihn zu ausschließend betont hat. Man wird Meyer-Lübke Rom. XXI, 346 ohne weiteres zugeben, daß legumus, das auch dem archaischen Latein völlig fremd war, keine Bedeutung habe, aber das beweist nicht das Geringste gegen jene durch das Hilfszeitwort so kräftig gestützte Form.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es mag an die alte Schreibergewohnheit erinnert werden von zwei zusammentreffenden s nur das zweite zu schreiben.

bestand, ein identisches als -ms eingetreten war: somservil, avemservil. Teilweise parallel läuft ferner anlautendes  $\epsilon$ ; da sts zu ts ward, einheitlich prov. und fr., dürfen wir vor der Ausgleichung avemeercat, nach ihr avemeercat ansetzen. Scheinbares -m hatte also seinen natürlichen Bereich nicht unerheblich erweitert; der Anstoß genügte um im Süden nun überhaupt bei -ms¹ vor Cons. den unbequemen Mittelconsonanten fallen zu lassen, und die vokalische Minderheit folgte rasch nach.

Anders, aus dem Gegensatz zur 2. Sg. Pl. -s, hat W. Meyer Gr. I, 366 erklärt, viel zu künstlich, da ein blosses Minus nicht wirksam werden kann, eine Proportion zwischen 1. Sg. und 1. Pl. ein positiv gleiches Element verlangt. Besser klingt der Gedanke bei Paris Roman, XXI, 350, dadurch, dass er die Entstehung vor die Wirkung der Auslautsgesetze stellt, nur dass nicht amo-amamu sondern amo - \*amamo o. \*ame - \*amame sich gegenüberzustellen wären. Auch so bleibt es höchst bedenklich, dass eine solche constructive, mittelbare Empfindung sich geltend gemacht haben sollte. Nicht einmal ein supplementärer Einfluss kann ihr beigemessen werden, da sonst -m grade im Norden herrschen würde, wo neben 2. Sg. Pl.-s noch 3. Sg. Pl.-s steht, nicht im Süden, wo 3-12 fehlt und nicht einmal 2 ausschliesslich -s hat. Die 2. Pl. Impr. hat nirgend, wo sie erhalten blieb, die 2. Pl. Praes. Ind. beeinflussen können, wird das also auch da nicht gekonnnt haben, wo sie verloren ging. Das -t neben -tz in den frühprov. Denkmälern erklärt sich ebenso wie -m, würde sogar nach dem Obigen angesetzt werden müssen auch wenn es nicht belegt wäre. Nur scheinbar fehlt ein Beleg bei dem Verb. subst. Wie überall außerhalb des Franz, war es undeutlich und ist ersetzt worden; die Verschiedenheit der roman. Vertreter zeigt, dass dies erst ziemlich spät geschah. Das Prov. besass für die 2. Plur. est und etz, unter dem Einfluss von fost trat ersteres für die 2. Sg. ein. Der Verallgemeinerung der -/- Form stand entgegen, dass im Perfekt, wo sie überhaupt nicht vorkommt, im Provenz. und wohl auch noch frühfranz. Gleichlaut mit der 2. Sg. vorgelegen wäre, im Franz. mit der 3. Sgl. Conj. Impf. Im Franz. war außerdem eine 2. Pl. est unbrauchbar. Von Synonymen fällt das zweideutige zu Gunsten des eindeutigen.

THURNEYSEN UND BAIST.

¹ Das im Süden doch wohl dieselbe Stellung einnahm als im Norden. ² Die Erhaltung des flexivischen lat. -t allein im Franz. (vgl. Zts. f. fr. Spr. XIII², 18t) erklärt sich vom Futurum aus. Frz. war dies sehr früh fest gebunden, während es prov. wie sp. und ital. noch in histor. Zeit auch getrennt auftritt. Dort trat daher hochtoniges -at, zu den sit stat dat \*vat und der 3 Pf. ausschlaggebend hinzu, während hier vorangestelltes vorcons. a und das Bewußstsein der Identität mit dem Simplex die Wage in einer Richtung senkte der sich nur die lautgerechte 3. Sg. Pf. entziehen konnte.

### 2. Fustagno.

Ich habe R. F. IV, 380 die Frage nach der arab. Herkunft des Baumwollennamens als unentschieden betrachtet, ib. 406 das Beispiel für st aus št versehendlich ohne Fragezeichen gelassen. Das orientalische fustän kennzeichnet sich indessen zeitlich durchaus als eine ziemlich junge Entlehnung des europäischen, das (s. Duc.) seit Anfang des 12. Jahrh. belegt ist. Dies kann seinerseits Nichts mit dem von Defremery herangezogenen Fostät (Alt-Kairo) zu schaffen haben, da für derartige Ableitungen die arab. Adjektivendung -i das übliche ist, wie in baldaqui, bocaci u. a. (danach bombasin), auch da wo wir sie arab. nicht belegen können, und weil auch bei direkter Anwendung des Ortsnamens für den Stoff kein Anlas zur Aenderung von -t in -n ersichtlich ist. Ueberdies hat jene Conjektur keinerlei reale Grundlage.

Allem Anschein nach liegt hier die wörtliche Uebersetzung von xylinum vor (Duc. xilivum), vermittelt durch die alte Interpretation "lana de ligno", über welch letzteres Duc. Bombax¹ zu vergleichen ist. Fusta mit seinen Ableitungen zeigt ja die Bedeutung "Holz" schlechthin. Im Kloster gebildet, ging fustanum, fustana, fustaneum in den Handel über. Dieser Auffassung entspricht auch engl. fustian und span. fusta von einem Stoff.

#### Thurm.

Nach der ganzen Entwicklung der germanischen Baukunst und des Befestigungswesens kann mhd. torn, turn nebst den entspr. ndd. nord. Formen Nichts anderes sein als turris. Das hinzutretende n lässt sich indessen aus deutschen Mitteln nicht erklären, muss mit aus dem Romanischen übernommen sein, und wäre im Anschluß an die Geschichte des Bauwesens zunächst im Französischen zu suchen. Hier ist nun torn direkt nicht überliefert, wohl aber wird es indirekt belegt, einmal in tournelle, das seit dem 12. Jahrh. neben tourelle fortdauert, dann in dem bei Chrétien gesicherten torz (Förster, Cligés LXXIII), dessen -z gedecktes n voraussetzt. Das in seiner Lautform isolirte Wort muß demnach in einem großen Teile Frankreichs auf jorz, forz angeglichen worden sein, der Obliquus des Sg. (der Plur, wird im gewöhnlichen Leben viel seltener gebraucht) folgte dann dem Nominativ. Den ersten Anstols hiezu dürfte aber das regelmälsige torz gegeben haben, etwa in der von Duc. Turnus 4 belegten Bedeutung des Glockenbaums, die weiterhin vom ganzen Hängewerk und dann vom Glockenturm verstanden werden konnte. Dass in unseren Quellen das seit Anfang des 12. Jahrh. schwindende -n nicht mehr auftritt, kann nicht Wunder nehmen, zumal da es durch die vorhandenen Indicien nur für Osten und Centrum gesichert ist. G. BAIST.

### 3. Französische Etymologien.

### I. garçon.

Eine befriedigende Herleitung des Wortes garçon ist noch nicht gefunden. Die Diezische Herleitung von lat. carduus genügt weder den Lauten noch der Bedeutung. Ich verweise auf den — in Körtings Lateinisch-Romanischem Wörterbuche unter Nr. 1656 unerwähnt gebliebenen — Artikel Baist's, Zeitschr. VI, 426, wo Bedenken gegen diese Ableitung geltend gemacht werden. Vielleicht stöfst eine andere, die ich hier vorschlagen will, auf geringern Widerspruch.

Ich gehe dabei von dem Femininum garce aus. Dass dieses eine einfachere Bildung ist als das — mit dem Suffix on gebildete — männliche Wort (Sg. Nom. garz Acc. garçon) scheint auf der Hand zu liegen. Diez übersetzt garce mit 'liederliche Dirne'. Das Wort erinnert uns leicht an das synonyme Metze. Sollte es

nicht eine ähnliche Erklärung wie dieses vertragen?

Den männlichen Kosenamen Fritz, Heinz, Kunz, Götz, Lotz, Uz (aus Friedrich, Heinrich, Kunrad, Gottfried, Ludwig, Ulrich) stehen auch einige entsprechend gebildeten weiblichen Kosenamen gegenüber; so Metze (aus Mechtild), Cunizza¹ (aus Kunigunde), Fritze (etwa aus altem \*Fridiza? In Hessen gilt Fritze als Abkürzung von Friderike). Ausführlich handelt über solche Namen Franz Stark, Die Kosenamen der Germanen, Wien 1868, S. 57—59. 63. 75—90. 91—95. 145.

Die pejorative Bedeutung, welche das Wort Metze angenommen hat, erinnert uns an nfrz. Catin (aus Catherine), Margot, Goton (aus Marguerite). Die verächtliche Bedeutung scheint sich nur bei solchen Namen herauszubilden, die im Volke überaus verbreitet sind. Auch Mehtild war in althochdeutscher Zeit sehr gewöhnlich.

Ein altdeutsches \*Garza ist allerdings bis jetzt nicht nachgewiesen; doch werden wir es zur Erklärung von frz. garce ansetzen dürfen, wenn es sich als den übrigen weiblichen Kosenamen auf -za analog ausweist.

Es liegt nahe, zunächst an die zahlreichen Frauennamen auf gard zu denken, von denen z. B. Hildegard und Irmengard noch jetzt üblich sind. Vgl. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch I Sp. 490. Hiergegen spricht ein Umstand: nach Stark S. 95 fg. sind die mit z gebildeten Kosenamen, mit wenigen Ausnahmen, um ihren zweiten Bestandteil gekürzt wie Metze aus Mehtild. Der Verlust des ersten Gliedes kommt in männlichen Namen ganz selten vor (Gezo = Madelger), in weiblichen überhaupt nicht. Bei Namen auf gard (Stark S. 96 schreibt gart) ist in der Koseform stets (nicht allein in der mit z gebildeten) der Abfall des zweiten Gliedes zu konstatieren, z. B. Imula Erminza = Irmingard, Rihza = Rikardis, Hilke = Hilde-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So hieß bekanntlich die Schwester des Ezzelino von Romano, die sich von dem Troubadour Sordel entführen ließ.

gard. 1 Daher dürften die Namen auf -gard zur Erklärung von

garce nicht wohl verwendbar sein.

Man möchte nun vermuten, dass Gard-, als erstes Glied eines Kompositums, garce den Ursprung gegeben habe. Indessen sind im alten Frankreich Namen mit Gard- im ersten Gliede ebenso selten (ich kenne kein Beispiel) als Namen mit -gard im zweiten Gliede dort häufig sind. Es ist auch gar nicht erforderlich, dass der Name mit Gard- anhub; ein mit Gar- beginnender Name konnte ebenso gut in \*Garza verkürzt werden, und an solchen Namen fehlt es nicht, vgl. Garlind, Garoildis, Gariperga, Garsindis (bei Förstemann). Der letzte Name erfüllt auch die Bedingung, die der Bedeutungsübergang des Wortes garce zur Voraussetzung hat: er war ein sehr gewöhnlicher und verbreiteter Name von Alters her. Die Histoire générale de Languedoc Tome V Sp. 1870 (1875) bietet häufige Belege aus dem 10. Jahrhundert.<sup>2</sup> Ich halte daher für wahrscheinlich, dass uns in garce eine germanische Koseform von Garsindis (eig. Garsuuinth) erhalten ist. (Die Erklärung des Gar-, die mir nicht leicht scheint, muss ich den Germanisten anheimstellen.)3

Dass mit z gebildete Kosenamen in Frankreich üblich waren, ist nicht zweiselhaft. Ich erinnere nur an Wace ahd. Uuazo (Förstemann Sp. 1225), das möglicherweise für Walther steht, und an Lancelot, das Zimmer (Zeitschrift für franz. Sprache und Lit. XIII S. 52) mit Lanzo = Lantbert identifiziert. Dass garçon kein gu- als Anlaut gehabt haben kann, ist schon von Diez richtig bemerkt worden. Die Schreibung garçun im Oxforder Roland 2437, der ga- und gua- streng auseinander hält, beweist dies hinlänglich; ebenso die Schreibung garcio in ältern Lat. Texten bei Du Cange. Das von Roquesort Gloss. angesührte warçon ist wohl durch Überentäusserung (salsche Analogie) in einer Mundart gebildet worden, welche für francisches garder u. s. w. noch warder zu sagen psiegte;

vgl. gara und wara bei Du Cange.

### 2. rotrouenge.

Paul Meyer hat über die Gedichtgattung der rotrouenge in der Romania XIX S. 40—41 gehandelt und auch die Etymologie des Wortes besprochen. Er verwirft mit Recht die ältere Erklärung aus retroientia und fährt dann fort: Ce qui me paraît le plus vraisemblable, c'est qu'à l'origine, rotruenge s'appliquait plutôt à la mé-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man könnte Cartila, 9. Jahrh., (bei Förstemann Sp. 491) entgegenhalten; doch könnte dieses aus einem mit Gard oder Cart beginnenden Namen, z. B. Cartdiuha, verkürzt sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der zweite Vorname der Frau Molière (Armande Grésinde Béjart) ist wohl auf Garsindis zurückzuführen. — Die Form Jarsendis lese ich in einer lat. Urkunde von 1285 aus der Gegend von Angoulême (die Urkunde gehört dem Pariser Hause Gabriel Charavay).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Der Name Garcilla ist andern Ursprungs, vgl. Bouquet Recueil XII S. 425 A.

lodie qu'aux paroles. Il faudrait donc, à mon avis, en revenir à l'étymologie indiquée jadis par Le Grand d'Aussy, qui met en rapport la rotruenge avec l'instrument à cordes appelé rote. Ainsi rotruenge serait analogue à roterie, qui désigne un air joué sur la rote. Je ne suis pas en état de rendre compte exactement de la formation du mot, où le groupe ru est embarrassant; la finale -enge, si je ne me trompe, est le suffixe qu'on rencontre dans blastenge, laidenge, losenge etc.

Paul Meyer hat hier bereits hervorgehoben was eine Herleitung von rote unwahrscheinlich, ja unmöglich macht. Übrigens ist der 'groupe embarrassant' ursprünglich rou (mit diphthongischem ou), wie die Schreibung retrowange (wegen re- vgl. delour dolorem, velontey voluntatem in östlichen Denkmälern) deutlich erkennen läßt. Eine Silbe -rou- kann nicht wohl als Suffix gefaßt werden.

Indessen könnte Paul Meyer damit das Richtige getroffen haben, daß er vermutet, rotrouenge habe ursprünglich eine Melodie bezeichnet. Man denkt hierbei an die Lateinischen Dichtungen des X. Jahrhunderts, welche in Müllenhoff und Scherer's Denkmälern gedruckt sind und die Überschriften Modus qui et Carelmanninc, Modus Liebinc, Modus Ottinc tragen. Das Wort rotrouenge enthält offenbar dieses selbe Suffix, nur in weiblicher Form. In männlicher war es in Flamenc (jetzt Flamand) und in Loherenc (jetzt Lorrain) den Franzosen geläufig. Daß man in rotrouenge die weibliche Endung bevorzugte, hatte wohl darin seinen Grund, daß das Wort chançon ein Femininum ist.

Der erste Teil des Wortes aber ist gewis nichts Andres als der bekannte Mannsname Rotrou. Es fragt sich nur, in welcher Beziehung dieser Rotrou zu der Entstehung der rotrouenge zu denken ist. Die selbe Frage ist von den Germanisten hinsichtlich der erwähnten Überschriften (Modus Liebinc u. s. w.) erörtert worden. Handelt es sich um den Helden des Gedichtes, zu welchem die Melodie ursprünglich gehörte, oder um den Erfinder dieser Melodie, oder um den, in dessen Dienste sie erfunden worden? Scherer hat a. a. O. nachgewiesen, dass Modus Liebine und Modus Ottine sicher, wahrscheinlich auch Modus qui et Carelmanninc, auf den Helden des ursprünglichen Gedichtes gehen, einen Liebo, Otto, Carelmann. Diese Analogie läst auch auf einen Rotrou als den Helden der ältesten rotrouenge schließen.

War dieser Rotrou nun der Held einer Chanson d'histoire ohne historischen Hintergrund, oder darf er mit einer Person der Französischen Geschichte des XI. oder XII. Jahrhunderts identifiziert werden? Der Vergleich mit Liebo und Otto spricht für seine historische Existenz. Die bekanntern Rotrou gehören fast alle zur Familie der Grafen von Perche (vgl. Art de vérifier les dates, Octavausgabe, XIII 174 fg.). Der erste, der diesen Namen führte, war Graf von Perche etwa 1040 bis 1079. Von ihm erzählt Ordericus Vitalis IV 19: Hic, dum terras Carnotensis ecclesiae, quae perpetuae virgini Mariae dedicata est, plerumque praedaretur, et ab

episcopo cum clero frequenter ob hoc redargueretur, et incorrigibilis perseverans excommunicaretur, animadversione divina obsurduit, et sic ad mortem usque surdus permansit. Nach diesem Grafen ist der Ort Nogent-le-Rotrou, nach seinem dritten Sohne, der auch

Rotrou hiefs, ist Montfort-le-Rotrou benannt.

Rotrou II., der Enkel Rotrous des I., war Graf von Perche 1100—1144, machte den ersten Kreuzzug mit, kämpfte auch in Spanien gegen die Sarrazenen, heiratete eine natürliche Tochter Heinrichs des I. von England und starb 1144. Seine Schwester heiratete einen Grafen von Warwick und führte auch den Namen Rotrou in die Familie Warwick ein. Auf Rotrou II folgte Graf Rotrou III., † 1191.

Die Lateinischen Formen des Namens sind mannigfaltig. Ich finde zuerst die Form Rotrocus in einer Urkunde von 967, Bouquet Rec. IX 631 n. c. In Band XI 599A steht in einer Urkunde von 1058 Rotroldus. Wilhelm von Poitiers und Ordericus Vitalis gebrauchen die Form Rotro, Gen. Rotronis (daneben sagt Ordericus Rotrocus von Warwick XIII 39). Im XII. Jahrhundert kommen auch Rotrogus und Rotrodus vor. Vgl. Pertz Mon. XXVI Index und Gams Series episc. 534. 614.

# Etymologien.

# I. it. bieco, biescio.

Das Diez'sche obliquus ist längst abgewiesen, die Erklärung d'Ovidio's aus blaesus im Grundris ist zu gesucht. Altlateinisch lautet das später wieder restaurierte aequus aecus, wie antiquus anticus; bi-aecus genügt für bieco, bi-aeceus für biecio — biescio, auch fr. biais gehört wohl hierher. bis- in Pejorativbedeutung nachzuweisen ist wohl nicht nötig; ich verweise auf bévue — bis-viduta.

# 2. it. coricare, fr.-coucher.

Soviel ich sehe, ist blos cöllocare als für fr. coucher unmöglich erklärt worden; dass coricare nicht aus collocare entstanden sein kann, leuchtet aber von selbst ein. Wie illico für īlico = in-stloco steht, so coricare = coucher für cölicare. Das o hat coricare von der Doublette collocare.

# 3. it. sino.

Dass sino in irgend einer Weise mit fino zusammenhängen muß, ist klar, und doch ist eben der Uebergang des einen Lautes in den andern, wie man ihn mit fors — sors hat rechtsertigen wollen, im Lateinischen wie im Romanischen platterdings unmöglich. So mag folgender Erklärungsversuch gerechtsertigt sein.

Indogermanisches bh geht im Anlaut im Lat. in füber, neben dem h erscheint: fanum — hanulum, fasena — harena, farreum — horreum, faba — haba, fordus — hordus (Stolz, Lat. Gramm. 176.

Schweizer-Sidler u. Surber, Lat. Gramm. 49).

finis ist wohl = fig-sni-s und hat dann ursprüngliches bh; dann ist es nur ein Zufall, wenn uns daneben nicht auch hinis belegt ist, wie hīlum neben fīlum. Mit sub- zusammengesetzt erhalten wir subhīno — sino, wie subundare — \*sundare, subumbra — \*sumbra.1

# 4. rb > rv oder rv > rb?

Diez hatte unter morve bemerkt, dass man von morbus aus eher morbe erwartet hätte. Gröber setzte Archiv f. l. L. IV 121 morvus als romanisches Substrat an und bemerkte: "Morbus scheint der einzige allgemeine Fall der Veränderung von lat. -rb zu -rv. Sie . . . . hat auch statt im Fr. bei verve = verba." Auch das rät. vierf kann bloss auf vervum zurückgehen.

Sieht man sich nach einer Etymologie von morbus und verbum um, so findet man allgemeines Einverständnis darüber, dass mor-bu-s, ver-bu-m zu trennen ist; ein Suffix -bo- wagt aber niemand aufzustellen. Schweizer-Sidler und Surber Lat. Gramm. 96 sehen in mor-bo- die Wurzel bhu-, können aber eine ähnliche Zusammensetzung gewiß nicht nachweisen; in ver-bo- soll das Suffix -dhostecken. Brugmann setzt fragend mor-dho (?) an (Grundriß II 1053). Wenn man bedenkt, dass arvum sicher für arum steht und mit arare zusammenhängt, wird man auch mor-vus und ver-vum für die ursprünglichen Formen ansehen, die sich zu morbus und verbum verhalten wie ferveo zu ferbui.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Die Fälle sind verschieden; dort soll u-i zu i werden, während es sich in den Parallelen um u(v)-u handelt. Hrsg.]

# BESPRECHUNGEN.

Léopold Sudre, Les sources du Roman de Renart. Paris, E. Bouillon. 1893. 80. VIII, 356 pp.

Der Verfasser hat sich bereits in mehreren Artikeln der Romania und der Revue Critique mit der Geschichte des Renartromans beschäftigt; in dem oben genannten Buche fasst er seine Untersuchungen zusammen, welche sich nicht bloss auf die unmittelbaren Quellen der im Roman behandelten Tiergeschichten beziehen, sondern diese selbst in ihrer Entwickelung verfolgen, soweit dies mit unsern Hilfsmitteln möglich ist. Gerade in Bezug auf diesen Teil des Folclore ist in letzter Zeit Vieles gesammelt und verglichen worden. Hr. Sudre hat sich sogar das Verständnis der in russischer Sprache erschienenen Abhandlungen erwerben können und so bietet sein Buch eine sehr dankenswerte Übersicht über den gegenwärtigen Bereich der Forschung auf diesem Gebiete. Er hat indessen auch selbständig den Gegenstand aufzuhellen gesucht und die überaus zahlreichen und zum Teil schwierigen Fragen nach dem Ursprung der einzelnen Stücke unsres Romans und der Geschichten, welche ihnen zu Grunde lagen, mit eigenem Urteil und wohl überlegt behandelt. Er hat zunächst die Geschichte der bisherigen Forschung kurz dargestellt, hierauf im allgemeinen die Art der Quellen, sowohl der litterarischen als der mündlichen Tradition, auseinandergesetzt. Dann bespricht er die einzelnen Geschichten, von denen er jedoch die durch Obscönität des Inhalts oder durch offenbar willkürliche und abgeschmackte Erfindung abstoßenden bei Seite lässt oder doch so kurz als möglich abthut. Nach den Hauptträgern der Handlung unterscheidet er: I. Renart und der Löwe, und zwar 1. Gericht, 2. Renart als Arzt, 3. Die Teilung der Beute; II. Renart und der Bär: 1. Renart als Ehebrecher, 2. Der Fischfang auf dem Eise, 3. Renart und Brun bei Lantsroit, 4. Renart und Brun bei Lietart; III. Renart und der Wolf: 1. Wallfahrt, 2. Brunnenabenteuer, 3. Primauts Gefräsigkeit und Trunksucht, 4. Renart gefärbt und Spielmann; IV. Renart und die Vögel: 1. Hahn Chantecler, 2. Meise, 3. Rabe Tiecelin, 4. Sperling Droin, 5. Weihe Hubert, wobei auch Renart und die Grille Frobert besprochen werden; V. Der Wolf: 1. Priester Martin, 2. Die Stute und der Widder. Zuletzt bemerkt der Vers., dass der Mangel an Originalität dem Wert der Renartbranchen keinen Abbruch thue, da dieser Wert in der Ausführung bestehe. Er hätte hier auf Lafontaine hinweisen können, dessen Art die alte Fabel aufzuputzen in der That mit dem drolligen, kecken Witz der alten Renart-Dichter eine innere Verwandtschaft zeigt.

Wenn die klare, anmutige Darstellung des Verf. ebenso wie seine Anerkennung der Leistungen seiner Vorgänger den Leser für sich gewinnt, so bleibt doch im einzelnen Manches zweiselhaft, wie dies bei der Natur der hier behandelten Überlieferungen ja notwendig der Fall sein muß. Auch Irrtümer sind mit untergelaufen und wenigstens gewisse unter ihnen verlangen ihre Berichtigung. Vor allem ist Jacob Grimms Anteil an der Forschung über die Tiersage auch von Sudre unrichtig dargestellt worden. Man kann ruhig sagen, wie Goethes Gedicht die Geschichte von Reineke Fuchs zuerst wieder in ihrem dichterischen Wert erkennen ließ, so hat Grimm die Bedeutung dieser Dichtung für die Wissenschaft von der Volksüberlieferung zuerst erfasst und mit reichen Belegen nachgewiesen. Wenn Grimm dabei den Ursprung des Tierepos bei den germanischen Franken des 4. und 5. Jahrhunderts suchte, so leitete ihn dabei nicht, wie Sudre S. 49 sagt, un patriotisme enthousiaste et par suite trop souvent aveugle; und ebenso irrig ist Sudres Angabe, dass, als Grimm seine Theorie aufbaute, c'était l'époque où l'Allemagne se relevait des ses désastres et cherchait dans la gloire littéraire, dans l'orgueil d'avoir produit les chess d'œuvre du moyen âge, une compensation à l'humiliation de ses défaites. J. Grimm veröffentlichte seinen "Reinhart Fuchs" 1834, also volle zwanzig Jahre nach den Freiheitskriegen. Und seine Ansicht von dem fränkischen Tierepos der Völkerwanderungszeit beruhte auf sprachwissenschaftlicher Begründung, auf einer freilich irrtümlichen, aber auf lange hinaus unangefochtenen Deutung des Namens Reinhart. Indem J. Grimm ihn erklärte als "vorzüglicher Ratgeber", glaubte er die Übertragung des Namens auf den Fuchs der Tiersage in die Zeit verlegen zu müssen, in welcher man den Zusammenhang mit dem gotischen ragineis noch verstanden habe. Dass die Tiersage weit über germanisch-romanisches Gebiet hinaus sich ausgebreitet hat, ist von niemand früher und stärker betont worden als von J. Grimm: hat er doch in seinen R. F. finnische und esthnische Tiermärchen aufgenommen. In seiner "Geschichte der deutschen Sprache" 1848, S. 23, verlegte er daher auch den Ursprung der Tiersage viel weiter zurück, in die Hirtenzeit, und eignete den Deutschen nur ihr "episches Erblühn" zu. Mit seiner Annahme, dass schon die Urzeit solche Tiergeschichten kannte, stimmen die heutigen Forscher wieder zum großen Teil überein. Rutherford in der Ausgabe des Babrius, London 1883, S. XXXV spricht von dem spirit of that primeval lore of fable, which all peoples seem to have once possessed in a greater or less degree, und S. XLVIII hält er es für möglich, dass Ennius die Fabel von der Lerche und ihren Jungen entnommen habe aus some purely Latin form of a traditional fable running back into Indo-European times. Ja Sudre selbst nennt S. 339 die Tiersage le vaste trésor des récits vieux comme le monde.

Um so auffallender ist daher seine Behauptung S. 50, das Paulin Paris a donné le dernier coup à l'édifice (der Ansichten Grimms) en opposant définitivement l'arme du bon sens à ces santaisies et à ces chimères auxquelles un sérieux appareil scientifique donnait un faux air de vraisemblance. Das ist ebenso salsch als was solgt: Paulin Paris est aussi celui dont le système est seul resté debout, eine Aussage, die mit dem ganzen Buch von Sudre im Widerspruch steht. P. Paris hatte den Ursprung der mittelalterlichen Tiersage ausschliesslich in den Apologen des Phädrus gesucht, welche in den

kirchlichen und klösterlichen Schulen viel benutzt und bearbeitet wurden. Seine Abhandlung, 1861 erschienen, war einer Erneuerung des Roman de Renart in Prosa angehängt, welche er für seine Kinder geschrieben hatte. Wie wenig Beweiskraft sie hatte, wie viel Irrtümer sie enthielt, dafür genügt es auf die Étude sur le Roman de Renart von W. J. A. Jonckbloet, 1863, hinzuweisen. Grimms Ansichten wurden bis zu seinem Tod immer wiederholt, teilweise mit Abänderungsversuchen, welche sich aber keiner allgemeinen Zustimmung erfreuten. Erst W. Scherer erhob in seiner Biographie J. Grimms (Preussische Jahrbücher 1864) Bedenken, welche er dann in einer Recension der Zeitschrift für deutsche Philologie I (Zeitschr. f. die östreich. Gymnasien 21, 41-60; jetzt Kleine Schriften 1, 182 ff.) ausführlich erläuterte. Scherer, wie vor ihm schon Hertzberg, suchte den Ursprung der Tiersage in einem Zweige der Urpoesie, in den sogenannten ätiologischen Fabeln, d. h. in den Erzählungen, welche irgend eine auffallende Naturerscheinung, insbesondere das Aussehn oder Benehmen der Tiere erklären sollten. Ätiologische Fabeln nimmt auch Sudre an, S. 164. 184, insbesondere für die Geschichte vom Fischfang auf dem Eise, welche ursprünglich den Rumpfschwanz des Bären hätte erklären sollen. Meinerseits möchte ich diese ätiologischen Fabeln zum größten Teil für ziemlich jung halten. Sie sind meist spasshatt und können höchstens bei Kindern auf Glauben rechnen. Bei einzelnen läfst sich der späte Ursprung aus bestimmten Gründen behaupten. Es giebt eine hübsche, auch dichterisch behandelte Sage, wie Gott bei der Schöpfung die Vögel anstrich und schließlich einen übersehenen Vogel nur mit den Resten aus den Farbentöpfen anmalte, diesem aber gerade hierdurch ein buntes Kleid verlieh; wie Immermann Memorabilien 3, 240 sagt: "Die wahrhafte Sage vom Stieglitz, an dessen Flügeln der Herr den Pinsel mit den übrig gebliebenen Farben auswischte." Soll die Geschichte in die Urzeit zurückverlegt werden? Mit wie viel Farbetöpfen hat man damals wohl gemalt? Ebenso ist es deutlich nur eine Fortsetzung einer äsopischen Fabel, wenn nach Rolland, Faune populaire de la France 1, 87 in der Gegend von Metz erzählt wird: Un jour un lièvre passait près d'une mare. Toutes les grenouilles étaient au soleil. Quand elles ont entendu du bruit, elles ont santé dans la mare. Le lièvre en a tant ri qu'il s'est fendu la lèvre. Will vielleicht jemand behaupten, dass die äsopische Fabel von den Hasen, welche sich aus Verzweiflung über ihre Verfolger ins Wasser stürzen wollten, aber durch den Anblick der vor ihnen fliehenden Frösche getröstet wurden, nur erfunden sei, um die Form der Hasenschnauze zu erklären? Hier also versagt der Grundsatz (Sudre S. I) Les contes sont antérieurs aux fables.

Die wichtigste Abhandlung gegen Grimms Ansicht über den Ursprung der Tiersage nennt Sudre nur gelegentlich und so wenig wie Scherers Artikel im Litteraturverzeichnis. Dies ist Müllenhoffs Aufsatz in der Zeitschr. für deutsches Altertum 18, 1 ff. Hier ist Grimms irrige Deutung des Fuchsnamens Reinhart zurückgewiesen worden. Wie schon Lübben in einem Schulprogramm (s. Scherer Kl. Schr. 182) bemerkt, wird der Name auch adjektivisch gebraucht und zwar von Schilden, bei denen doch von Ratgebereigenschaften nicht die Rede sein kann, sondern an "ganz fest" gedacht werden muß. Als Eigenname des Fuchses wurde er vermutlich deshalb gewählt, weil er einer der gewöhnlichsten Mannsnamen war, wie heutzutage der Name Martin in Frank-

reich für Bären und Esel der übliche ist, weil der Name Martin wegen des Schutzheiligen sich in Frankreich allgemein verbreitet hat und etwa wie in Deutschland Schulze und Müller den Mann aus dem Bürgerstand, den Philister bezeichnet. So nennen bei uns die Bauern ihre Pferde und Ochsen Hans und Liese. So ist der Eselsname Balduin wohl wegen der flandrischen Grafen eine Zeitlang im deutsch-französischen Grenzgebiet an der Nordsee allgemein beliebter Bauernname gewesen. Es ist aber bedeutungsvoll, dass der Esel danehen noch andre Namen hat: Bernhard (vermutlich wegen satirischer Beziehungen), Fromont, Thimer u. a. So heisst der Wolf im Roman de Renart Isangrin und Primaut, der Bär Brun und Patoux. Hier in den Namen schon zeigt sich die Veränderlichkeit der Tiersage im Gegensatz zu Heldensage und Legende: während diese Glauben beanspruchten, wird die Tiersage nach Willkür beständig umgestaltet. Wichtig ist auch die späte Entstehung der tierischen Eigennamen: erst nach 1100 tauchen sie auf. Und zwar in geistlichen Kreisen; und Geistliche sind, soviel wir wissen, alle Poeten gewesen, die sich mit der Tiersage bis über 1200 hinaus beschäftigt haben: selbst der Gleisner, dessen Beinamen Müllenhoff als "entsprungener Mönch" erklärt hat. Und so wird denn auch der Ursprung der mittelalterlichen Tiersage weit mehr auf die Erfindung der geistlichen Schule als auf das Folclore zurückzuführen sein. Sudre sieht die Satire in der Tiersage als etwas Späteres an; mit Unrecht, scheint mir; von Anfang an ist in den Gedichten die Absicht zu verspotten unverkennbar, wenn sie auch zunächst nicht persönlich und nicht bitter sich äußert. Mit Unrecht nimmt Sudre auch da, wo geistliche Nebenumstände in der einen Erzählung vorhanden sind, in einer Variante aber nicht, diese letztere für ursprünglicher. So glaubt er z. B., dass die Pilgerschaft des Fuchses erst nachträglich in die einfache Wanderschaft der Tiere, von welcher "Die Bremer Stadtmusikanten" erzählen, hineingebracht worden sei. Aber waren nicht im Mittelalter die Wallfahrten die allerhäufigste Art von Wanderungen? Wenigstens, wenn man absieht von denen der Kausseute und der Spielleute - denn als solche erscheinen die wandernden Tiere ja nicht. Ebenso wenig kann ich zustimmen, wenn Sudre in der Geschichte von Sacerdos und Lupus den geistlichen Charakter des in die Grube gefallenen für etwas Späteres ansieht. Dass die heutige Volkserzählung in Deutschland und weiter im Osten anstatt des Priesters einen Musikanten mit dem Wolf in der Grube zusammen kommen lässt, begreift sich wohl; seit der Reformation spielt das Volk nicht mehr harmlos mit den Geistlichen. Auf geistlichen Ursprung der mittelalterlichen Tiersage weisen ja auch deren zahlreiche Denkmäler in kirchlichen Bildwerken, an Chorstühlen, auf Glasgemälden, auf Altardecken. Wir wissen und begreifen es vollkommen, dass eine strenger kirchlich gesinnte Richtung, zunächst vertreten durch Bernhard von Clairvaux, gegen diesen Unfug eiferte; aber erst in der Reformationszeit, als die alten Spässe der Klosterschule für das Ansehn des geistlichen Standes bei den Laien sich gefährlich zeigten, hörte das Spiel damit aut. Mögen nun auch Tiergeschichten schon vorher und unabhängig von der geistlichen Behandlung umgelaufen sein, ihre Ausbildung und Verbindung erhielt die Tiersage denn doch erst durch die litterarischen Denkmäler der Geistlichen, zunächst in lateinischer Sprache, die sich an die äsopische Fabel anschlossen.

Die Krankheit des Löwen 1 fand ihre immer weiter gehende Entfaltung in dem Gedichte von Paulus Diaconus, der Ecbasis, dem Isengrimus des Magister Nivardus, endlich im Roman de Renart, welcher freilich eine daneben hergehende mündliche Überlieferung für die Mitte des 12. Jahrhunderts voraussetzt. Aber diese mündliche Überlieferung kann sich ja innerhalb der Klosterschule entwickelt haben: der Geist, in welchem die besten Branchen gedichtet sind, ist derselbe, der in den Vagantenliedern herrscht, und hat wie die Vagantendichtung jene strengere Richtung in der Kirche zum Gegner. Dass es einzelne Dichter waren, denen die besten Spässe auch in den Dichtungen der Tiersage gelungen sind, daran ist nicht zu zweifeln. Indem sie aber mit andern zusammen arbeiteten und die Erfindungen ihrer Vorgänger benutzten, hatten sie ebenso wenig Grund sich zu nennen, als die Sänger der Volksepen. Es ist also in Bezug auf ihren Stoff ein ähnliches Verhältnis wie bei der äsopischen Fabel anzunehmen. Wie diese zum Teil wenigstens eine ältere und bei anderen Völkern gleichfalls vorhandene Schicht von Erzählungen voraussetzt, aber erst durch die Griechen ihre klassische Ausprägung erhielt, so haben die Klosterschulen des 12. Jahrhunderts das Beste für die mittelalterliche Tiersage gethan. Und wo immer sich später verwandte Erzählungen finden, gehn sie m. E. auf diese Klosterdichtung zurück, wie die äsopischen Fabeln sich über die ganze Erde verbreitet haben, mit mannigfachen Umgestaltungen, Nachahmungen und Erweiterungen, aber doch immer auf gleicher Grundlage bleibend. Wenn im Sudan die an die Stelle des Wolfs getretene Hyane beim Früchtesammeln auf Rat des Fuchses ihren Schwanz in den Zweigen eines Baumes fest klemmt, so ist das nur ein schlechter Ersatz für das Einfrieren des fischfangenden Wolfs im Eise, das natürlich unter dem Äquator nicht möglich war. Wie rasch sich solche Geschichten aus der Litteratur in das Volk verbreiten können, dafür giebt die Erzählung aus Ssiddikur, welche die Bruder Grimm in ihre Märchen zuerst als Nr. 104 aufnahmen, später aber wieder ausschieden, ein treffendes Beispiel (s. Benfey Pentschatantra 1, 206).

Mehr als Ursprung und weitere Entfaltung der einzelnen Tiergeschichten des Renartromans lassen sich die näheren Verhältnisse der überlieferten Renartbranchen feststellen. Hier ist besonders die Beziehung zu dem Reinhart Fuchs des Gleisners von Wichtigkeit. Über diesen Punkt ist neuerdings besonders eingehend von C. Voretzsch in dieser Zeitschrift XV 124—182. 344—374. XVI 1—39 gehandelt worden. Sudre, der schon früher ähnliche Ansichten geäußert hatte, schließt sich ihm wesentlich an, wenn er auch im einzelnen manche Einwendung erhebt: S. 105 Anm. 107 A. 146 A. 147 A. 187 A. 279. 292. Dagegen nennt er nicht einmal die im entgegengesetzten Sinne geschrienene Studie von H. Büttner, Der Reinhart Fuchs und seine französiche Quelle, Straßburg 1891. Das ist sehr bedauerlich. Büttner hat m. E. bewiesen, was Sudre und Voretzsch leugnen, daß der Gleisner seine Vorlage in zuweilen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beachtenswert ist allerdings, worauf mich Prof. Nöldeke aufmerksam machte, dass De Goeje in den Mededelingen van de Maatschappy der nl. Letterkunde te Leiden 1878. 79 die Krankheit des Löwen mit Fuchs und Wolf nach einer Erzählung, die dem 723 gestorbenen As Schäbi beigelegt wird, in dem Werk eines gegen 1200 gestorbenen arabischen Geschichtschreibers nachgewiesen hat.

unverständlicher Weise kürzte; er hat wahrscheinlich gemacht, dass alle wesentlichen Abweichungen von den französischen Branchen aus seiner Absicht eine einheitliche Erzählung herzustellen hervorgegangen sind. Voretzsch beruft sich besonders auf die Tiernamen: den des Esels Baldewin, den des Hirsches Randolt u. a., denen im Französischen abweichende Namen gegenüberstehn. Aber wenn in Bezug auf die Namen die französischen Branchen unter sich uneinig sind, also notwendigerweise die eine oder die andere die ursprüngliche Bezeichnung verlassen hat, warum soll nicht auch der Gleisner selbständig andere Namen eingesetzt haben, wobei er ja auch eine nebenher gehende mündliche Überlieserung1 benutzen konnte? Eigene Erfindung sprechen ihm weder Sudre noch Voretzsch ab. In jedem Falle aber muß alles, was dem Gleisner und den französischen Branchen gemeinsam ist, auch in seiner Vorlage gestanden haben und diese Übereinstimmung erstreckt sich auf alles Wesentliche; ja sie ist oft wörtlich, wenn auch, wie Voretzsch richtig bemerkt, im Verlaufe seiner Arbeit seine Selbständigkeit mehr und mehr zunimmt. Was nun aber noch mehr beweist, ist, dass die Reihenfolge der Abenteuer bei dem Gleisner und in der von mir festgestellten, auch von Voretzsch angenommenen ursprünglichen Sammlung der französischen Branchen die gleiche ist, abgesehn von der Stellung der Branche I, welche, wie ich vermutet habe und Voretzsch zugiebt, ursprünglich die erste Hälfte der X. Branche einnahm. Nur in einem Abenteuerpaar ist die Ordnung der französischen Quelle und die des Gleisners verschieden: im Roman de Renart folgt auf die Katergeschichte, in welcher Renart verwundet wird, die Rabengeschichte, in welcher er von seiner Verwundung spricht. Bei dem Gleisner steht die Rabengeschichte voran und Renart spricht erst lügnerisch von seiner Verwundung und wird nachträglich wirklich verwundet. Gerade hier ist die Zusammengehörigkeit der beiden Gedichte besonders deutlich: sie weichen beide von der sonstigen Überlieferung ab, wenn sie erzählen, dass der Fuchs den dem Raben entfallenen Käse nicht sofort frist, sondern den Raben auch noch selbst in seine Gewalt zu bekommen sucht, indem er sagt, dass der Käsegeruch ihm bei seiner Verwundung schädlich sei, und den Raben bittet den Käse wegzuholen. Nun meinen Sudre, Lange, Voretzsch, dass der Fuchs hier nur vorgebe verwundet zu sein. Aber sonderbar, dass nachher eben das eintritt, was er hier nur vorgeben soll. Und in jedem Fall musste doch irgendwie gesagt sein, dass der Fuchs lüge. Davon steht kein Wort beim Gleisner; ja, wie Voretzsch selbst bemerkt (XV 155 Anm.), sagt er vielmehr in V. 278 Reinhart balde ûf spranc Gelîche als er niht wære wunt, er erkennt also ausdrücklich die Verwundung als etwas Wirkliches an. Die Vermutung von Voretzsch, dass hier eine französische Wendung von dem deutschen Dichter falsch übersetzt worden sei, ist eine petitio principii. Voretzsch meint, dass für den deutschen Bearbeiter kein Grund vorhanden war die beiden Abenteuer umzustellen. Muss man denn aber eine absichtliche Umstellung annehmen? Ein paar Blätter in der französischen Handschrift, die er benutzte, oder in deren Vorlage konnten in Unordnung geraten sein,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selbst der Name Birtin für den Ritter, welcher dem eingefrorenen Isengrin den Schwanz abhaut, scheint nicht aus einer schriftlichen franz. Quelle geflossen zu sein, da er sonst Bertin lauten würde.

wie ja die überlieferten Handschriften solche Umstellung in mehreren Fällen zeigen. Es hat aber die gleiche Reihenfolge der Abenteuer beim Gleisner und in der alten Sammlung der Renartbranchen um so mehr Beweiskraft, als Voretzsch in dieser Ztsch. XVI 27 selbst sagt: "Die Branchen sind (beim Gleisner) so äußerlich aneinander gefügt, dass sie in der Vorlage auch in jeder beliebigen Reihenfolge hätten überliefert sein können"; und ebenso Sudre S. 298: Chez lui, en effet, les épisodes, quoique se suivant, sont encore à l'état fragmentaire, c'est à dire que chacun d'eux pourrait être mis à une place autre que celle qu'il occupe dans sa traduction, sans que la narration en souffrit. Wenn der Gleisner trotzdem wesentlich mit der Ordnung der alten Branchensammlung übereinstimmt, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gerade diese benutzt habe, nicht abzuweisen. Uebrigens mag allerdings in der späteren Ueberlieferung der französischen Gedichte eine gewisse weitere Entwickelung, namentlich eine Erweiterung und Verbreiterung eingetreten sein; nur muss man in jedem einzelnen Falle eine solche nachweisen. Die Grundlage aber für den Gleisner bot, und dafür hat auch Voretzsch sich ausgesprochen, nur eine Branchensammlung, nicht aber ein einheitliches Gedicht, wie es der Gleisner allerdings hergestellt hat. In dieser Sammlung waren die vermutlich von verschiedenen Dichtern herrührenden Branchen so geordnet, dass sie inhaltlich auf einander folgen konnten, ohne dass ein näherer Zusammenhang vorhanden war.

Dass die französischen Branchen der alten Sammlung dem Gleisner haben vorliegen können, ergibt sich aus gewissen Anspielungen, welche ihre Absassungszeit erkennen lassen. Die Branche IV ist, wie ich mit Sicherheit gezeigt zu haben glaube (Observations S. 39) bald nach 1165 versasst. Auf eben diese Zeit weist der Name Noradin, den in Br. I 1521 zwar nicht die besten Handschriften erhalten haben, der aber wohl aus der ursprünglichen Vorlage stammen könnte. (Observ. 14): Nureddin, der Sohn Zenkis, seit der Eroberung von Damaskus 1154 den Christen gefährlich, starb 1173. Ebenfalls um 1170 ist Branche II anzusetzen, welche im Prolog auf den Roman de Troie und auf den von Eilhart verdeutschten Tristrant von La Chèvre anspielt. Eine 1170 veranstaltete Sammlung der Branchen würde gut dazu passen, dass der Gleisner um 1180 schrieb.

Mit dieser ersten Branchenreihe hatte sich die eigentliche Kraft der französischen Dichter über Renart so ziemlich erschöpft: das zeigen die Zusatzbranchen, welche der alten Sammlung später noch an- und eingefügt wurden. Nachahmungen, die sich in Roheit und zuletzt in geradezu sinnlose Uebertreibung verlieren, überschütten die alte, hübsche, wenn auch zuweilen derbe Grundlage. Diese verschiedenen Anwüchse bieten jedoch für die stilistische, vielleicht auch sprachliche Untersuchung noch manche lohnende Aufgabe. Herr Sudre hat eine Reihe hierher gehöriger Bemerkungen in sein Buch eingeflochten. Die Teilausgabe des Romans, die er nach brieflicher Mitteilung vorbereitet, wird man mit schönen Hoffnungen erwarten dürfen.

E. MARTIN.

Oscar Schultz, Die Briefe des Trobadors Raimbaut de Vaqueiras an Bonifaz I, Markgrafen von Monferrat, zum ersten Male kritisch herausgegeben nebst zwei Karten und einer Beilage über die Markgrafen von Monferrat und die Markgrafen Malaspina in ihren Beziehungen zu den Trobadors. Halle 1893. VIII und 140 S. 8°.

Schwerlich irgend jemand außerhalb Italiens und kaum einer in Italien war besser vorbereitet die drei Briefe Raimbauts von Vaqueiras an seinen Herrn und Freund herauszugeben, deren Schwierigkeiten nicht sowohl im sprachlichen Verständnis lagen als in der Klärung der verwickelten geschichtlichen Beziehungen, als Oscar Schultz, der seine eingehende Kenntnis italienischer Geschichtsquellen und seine Umsicht in deren Benutzung mehr als einmal erwiesen hat. Mit italienischen Verhältnissen allein freilich war es diesmal nicht gethan. Der Herausgeber hatte Raimbaut und seinen Markgrafen nach dem Orient zu begleiten und die Anspielungen des Dichters auf die Kämpfe um und in Konstantinopel, und weiterhin in Griechenland, zu deuten. Der gewissenhaften Heranziehung des mannichfachsten historischen Materials haben wir es zu danken, das wir durch Schultz zu einem fast befriedigenden Verständnis der Briefe gelangt sind.

Der Verfasser bemüht sich zuerst die Abfassungszeit der drei Briefe zu bestimmen, wobei er gewiß ungefähr das Richtige trifft. Der erste ist vermutlich aus ziemlich früher Zeit, aus dem Anfang der neunziger Jahre, die beiden anderen aus den Jahren 1203—5. Die lange Spanne Zeit zwischen jenem und diesen legt uns den Gedanken nahe, andere ähnliche Compositionen Raimbauts möchten uns verloren sein, ebenso wie die Verse und Canzonen zum Preise des Markgraßen, von denen er am Ende des zweiten Brießes spricht. Ob der zweite Brieß in der That schon vor dem 12. April 1204 abgesäst ist, erscheint mir aus nachher anzuführenden Gründen fraglich. Die Datierung des dritten Brießes auf die erste Hälfte des Jahres 1205 ist wohl richtig, wenngleich die Deutung von isla v. 28 (gegenüber islas in drei von den vier Hss.) auf Euboea bezweiselt werden kann.

In einem zweiten Abschnitt begründet S. seine Art der Textgestaltung den Handschriften gegenüber. Auf Herstellung eines Stammbaumes glaubt er verzichten zu müssen, ebenso auf die Anerkennung einer besten Hs. Die Manuskripte sind von ihm eklektisch benutzt worden, mehr aus äußeren als aus inneren Gründen ist im großen und ganzen die Hs. C zu Grunde gelegt.

Gegen den nach solchem Prinzip hergestellten Text finde ich für Brief I und III, in denen die Abweichungen der Hss. verhältnismäßig gering sind, wenig einzuwenden. — I 15, 16 ist die vorgeschlagene Verbindung, wie S. 61 bemerkt wird, recht mangelhaft: "Da es nun hart ist, Herr, einen Freund den man teuer halten soll, aufzugeben, so will ich Euch die Liebe erzählen und auffrischen und die That, die wir in Beziehung auf Saldina de Mar ausführten". Darf man übersetzen: "die Liebe (nämlich: die wir uns gegenseitig erwiesen) in der That, die . . . "? Nur retraire erscheint unpassend bei der kurzen Art, in der über dieses Abenteuer hinweggegangen wird, die allerdings auch sonst neben der so ausführlichen Schilderung der Entführung Jacobinas auffällt. — Ob die Auslassung des Verses in R vor 31 berechtigt

ist, ist die Frage, zumal gegenüber der Beibehaltung von v. 58. Das dort Gesagte könnte zu jenen epischen Formeln gehören, von denen S. 36, 37 die Rede ist. Auch den nach v. 84 in R stehenden Vers würde ich nicht stillschweigend beseitigen. — Die Anmerkung zu v. 57 ist zu streichen; yen = yeu'n muss aufgenommen werden. - 61. deslivrar, lies desliurar - 90. cosselhar wird nicht "beraten" sein (s. Uebersetzung S. 56) sondern "helfen". — testimoni v. 116 versteht S., der Anmerkung zufolge, als juristischen Zeugen. Gegenüber dem pus... saitan de vostr' afar des v. 113 scheint mir natürlicher darin den Zeugen der Heldentaten des Bonifaz zu sehen. - Im III Briefe ist que v. 6 wohl vom vorhergehenden tan abhängig zu machen, nicht mit "denn" zu übersetzen. - v. 32 ist es angesichts der Ueberlieferung nicht geraten das dem lat. adaequare, dem afrz. aïver entsprechende azegar "dem Boden gleichmachen" durch aseiar zu ersetzen. Dieses stimmt nicht recht zu bel palaitz, konnte sich dem Schreiber aber leicht für das ungewöhnliche azegar unterschieben, schwerlich dieses für jenes. Wenn nprov. asega "châtrer" (Mistral) heisst, so mag es mit dem hier vorliegenden azegar im Grunde eines Sinnes sein.

Dagegen wird man sehen, dass der Text des zweiten Briefes in meiner provenz. Chrestomathie eine wesentlich andere Gestalt erhalten hat als in S.'s mit diesem Stücke der Chrest. gleichzeitig gedruckter Ausgabe. Wert und Verhältnis der hier weit von einander abweichenden vier Hss. ist, nach meiner Ansicht, von S. falsch beurteilt. Den drei Hss. CJR stellt sich E gegenüber durch eine Anzahl in ihm allein enthaltener Verse: zwei (23a b) nach v. 23 bei S., drei (27 a b c) nach v. 27, sodann die Verse 57 bis 65, die S. aufgenommen hat. Entweder sind alle diese Verse in E interpoliert, dann ist die Zuverlässigkeit von E überhaupt von vornherein verdächtig, oder aber an ihrer Stelle sind CJR lückenhaft, und in diesem Falle würde E sogleich den anderen, nunmehr eine Familie bildenden, drei Hss. gegenüber in den Vordergrund treten. Der Herausgeber hat sich für die erste Annahme' entschieden und demnach v. 23 a b, 27 a b c unterdrückt, während er freilich genötigt war v. 57-65 aufzunehmen, da CJR hier eine offenbare Lücke zeigen. Verdächtig scheinen ihm allerdings auch in diesen Versen die vielen Abstracta, deren "geschmacklose und übelklingende Häufung" er Raimbaut nicht leicht zutrauen mag (S. 24). S.'s ästhetisches, nicht ganz unbegründetes Urteil scheint mir doch über die Berechtigung hinaus strenge zu sein. Erklären aber lässt sich die Häufung der Abstracta daraus, dass wir hier nicht mehr wie vorher mit der Schilderung gesehener Dinge zu thun haben; jedenfalls reicht dieser stilistische Mangel nicht hin, die Verse dem Raimbaut aberkennen zu lassen. - Könnte aber auch die Augenscheinlichkeit einer Lücke an dieser Stelle eine Interpolation veranlasst haben, so sehe ich nicht, wer ein Interesse hätte haben sollen die früheren nur in E stehenden Verse einzufügen. Hätte ein Kleriker, wie S. (S. 23) vermutet, bei der Abschrift der Briefe seinen frommen Sinn bethätigen wollen, so wäre es doch wohl in entschiedenerer Weise geschehen. Aber was S. gegen diese Verse einzuwenden hat, scheint mir auch nicht zutreffend. Dass Bonifaz dem Ruf der französischen Großen zur Leitung des Kreuzzugs gern folgte, schließt nicht aus, dass er schon vorher durch Kreuzpredigten der Unternehmung geneigt

gemacht war, und es war natürlich, dass vom Trobador diese fromme Veranlassung als die eigentliche in den Vordergrund gerückt wurde (v. 23ab). V. 27 a b c sodann fasse ich anders auf als S.: "(Als Euch die Predigten . . . . das Kreuz nehmen ließen, .... hatte ich nicht die Absicht das Meer zu überschreiten; aber um Eures Ruhmes willen nahm auch ich das Kreuz.) Und hernach, als wir durch Gottes Segen hierher zu Eurem Lande gewendet worden waren, da kehrte ich nicht zurück um mein Haus zu sehen". Also, als der Kreuzzug zu einem gewissen Abschluss geführt war, ist Raimbaut nicht, wie er hätte thun können, nach seiner Heimat zurückgekehrt, sondern ist bei Bonifaz im Orient geblieben. Erst nach dieser, ihn allein betreffenden, Vorausnahme geht der Trobador auf die Schilderung einzelner Ereignisse des Zuges ein. Ich bleibe also bei dem überlieferten, von Sch. S. 23 verworsenen sai.1 Aus meiner Uebersetzung folgt, dass der Brief erst nach der Eroberung Constantinopels verfasst ist, als Bonifaz den Besitz seines Reiches angetreten hatte. Dann ist freilich auffallend, wie Sch. S. 9 richtig hervorhebt, dass die Eroberung von Constantinopel, das wichtigste Ereignis des ganzen Zuges, von Raimbaut nicht erzählt wird. Ich glaube nun aber, dass sich eine Lücke im Briefe auch deutlich zu erkennen gibt. Die lange Anmerkung des Herausgebers zu v. 56 sucht als einzig mögliche Uebersetzung dieses Verses hinzustellen: "und (der Kaiser) verließ uns (Dat. eth.) den Palast Bocaleo: ein gleiches that seine Tochter." Ich glaube nicht, dass diese Uebersetzung für befriedigend erachtet werden wird. Vielmehr würde der einzig nabeliegende Sinn der von S. angenommenen Lesart sein: "er überliess uns den Palast B.; ebenso that er seine Tochter (uns überlassen)", und denselben Sinn geben die Lesarten von CJ. Diese Uebersetzung widerspricht indes, wie S. darlegt, der Geschichte. Die drei Hss. CJS, die wir jetzt aus einer Quelle ableiten, haben nun drei verschiedene Lesarten, und mir scheint nicht zweifelhaft, dass sie auf eine ihnen gemeinsam vorliegende unbefriedigende Lesart zurückgehen, die uns vielleicht von E überliefert wird: Sa bella filha ... Nach Bocaleo ist ein Punkt zu setzen; mit v. 56 beginnt ein neuer Satz, von dem uns aber nur der Ansang überliesert wird. Was von der Tochter erzählt wurde, kann ich natürlich nicht sagen; in der hier beginnenden Lücke aber wird auch gewiss von der Eroberung Constantinopels die Rede gewesen sein.

Was Sch. S. 22 ff. sonst gegen die Hs. E einwendet, ist ohne Belang. Nach meiner Ueberzeugung ist dieses Msc. der Textherstellung zu Grunde zu legen, wie in meiner Chrest. denn auch geschehen ist.

Die Uebersetzung des Briefes angehend ist die von v. 18, 19 nach S. 81 oben zu berichtigen. — In v. 43 ist per razo wohl nicht zu übersetzen "richtig gerechnet" sondern "dem Verhältnis nach".

Ich habe mich am längsten dort aufgehalten, wo ich anderer Meinung bin als der Verfasser. Es ist im Verhältnis zur Zahl der zu lösenden Fragen wenig. Schultz hat sich an eine ungewöhnlich schwierige Aufgabe gewagt. Mit allen die nach Billigkeit zu urteilen geneigt sind, werde ich derselben

<sup>1</sup> Anmerkung 16 auf S. 23 ist hiernach zu berichtigen.

Meinung sein: dass die Art wie er ihr gerecht geworden ist, die größte Anerkennung verdient.

C. APPEL.

E. Gorra, Lingue neolatine (Manuali Hoepli CLIV) Mailand, U. Hoepli 1804, 147 S. L. 1,50.

Ein mit Geschiek und Sachkenntnis geschriebenes Büchlein, das auch diesseits der Alpen namentlich allen Studirenden warm empfohlen werden darf, die ihre Ausbildung nicht auf neufranzösiche Sprechübungen beschränken. In sechs Kapiteln verbreitet sich der Verf. über die Ausbreitung des Lateinischen, das Verhältnis von Schriftlatein und Volkslatein, die Zusammensetzung des romanischen Wortschatzes, die Einteilung der romanischen Sprachen in Dialekte, die ältesten litterarischen Denkmäler und die spätere Entwickelung der Schriftsprachen. Ueberall zeigt er sich gut vertraut mit den neuesten Forschungen, und weiß mit verständigem Urteile die verschiedenen, zum Teil bekanntlich oft sehr schwierigen Fragen in einer auch dem Anfänger verständlichen Form vorzutragen. Reiche Litteraturangaben am Schlusse jedes Kapitels zeigen überdies, wo weitere Orientirung zu holen ist.

W. MEYER - LÜBKE.

Romania No. 87 Juillet. No. 88 Octobre. XXIIe année, 1893.

No. 87.

G. Paris. La chanson d'Antioche provençale et la Gran Conquista de ultramar. Schluß der Abhandlung, über deren Anfang Zts. XIII 328 berichtet ist. Die Untersuchung der Quellen wird zu Ende geführt. Es wird mit Scharfsinn der Versuch gemacht von dem Gesamtverlause des provenzalischen Gedichtes, von dem nur so wenig bisher hat gefunden werden können, das aber nach einer von A. Thomas gefundenen Notiz noch ganz erhalten sein dürfte, nach dem Inhalte der Gran Conquista, für die jenes offenbar benutzt ist, eine Vorstellung zu geben, und dasselbe aus beachtenswerten Gründen als eines mit dem sonst nicht direkt bekannten Werke des Gregorius Bechada bezeichnet.

L. Gauchat. Les poésies provençales conservées par des chansonniers français. Der sorgsamen Aufzählung der in französischen Liederhandschriften oder im Innern längerer französischer Gedichte überlieferten provenzalischen Lieder oder Liederstücke dürfte kaum etwas entgangen sein; die bei Bartsch im Grundriss gegebenen Nachweisungen werden in dankenswerter Weise vervollständigt. In der Identifikation der Stücke mit bereits verzeichneten wird sich ohne große Mühe noch weiter gehen lassen: Gauchats Nr. 20 gehört zu Folquet de Marseille 10; seine anonyme Nr. 84 zu Bernart de Ventadorn

¹ Der erste Brief Raimbauts hat während des Druckes der besprochenen Arbeit E. Cais di Pierlas Stoff zu einem Außatz geließert: Giacobina di Ventiniglia e le sue attinenze famigliari in un nuovo frammento di canzone di Rambaldo di Vaqueiras im Propagnatore XXV, n. s. V fasc 28, 29, p. 5-57), welcher in manchen Dingen zu anderen Ergebnissen kommt als S. Daß diese Ergebnisse zum großen Teil nicht richtig sein können, hat Crescini im Propugnatore XXV (n. s. V fasc. 30) S. 458 ff. schon gezeigt.

19; seine Nr. 92 zu Gui d'Uisel 7; seine Nr. 96 zu Albert de Sestaron 9; seine Nr. 100 zu Peire Vidal 40 (die S. 367 Anm. I unternommene Berichtigung zu Bartsch wird also hinfällig). Mit Umsicht wird zusammengestellt, was sich aus dem Bestande an prov. Liedern in franz. Hdss. und aus der Art des Aufgenommenen ergebe, die Sprache zutreffend gekennzeichnet, in welcher die provenzalische Dichtung hier auftritt. Das eine die Texte dem Französischen annähernde gemeinsame Quelle für die Handschriften, die Bartsch WX nennt, und für andere existiert habe, eine Quelle, die ins Jahr 1200 hinaufreiche, ist freilich weniger sicher. Es schließst sich an die Abhandlung der diplomatische Abdruck des provenzalischen Bestandes der Hs. W, wobei auch was durch Appel bereits bekannt war, nochmals, übrigens durchaus nicht immer gleichlautend, wiederholt wird. Die Angabe (S. 369) zu Nr. 93 wird wohl fehlerhaft sein, da das Stück im Abdrucke von W fehlt, der provenzalische Teil dieser Handschrift auch erst mit fol. 188 A beginnt.

Cte E. Cais de Pierlas und P. Meyer. Mémoire en provençal présenté, en 1398, au comte de Savoie par les Grimaldi de Beuil. Umfangreiches Schriftstück in der Mundart von Nizza, über deren sonstige Denkmäler das Nötige angegeben wird.

A. Piaget. Jean de Garencières. Über den bisher kaum bekannten Dichter (um 1400), einige seiner Verwandten und andere Personen, mit denen er in poetischem Verkehr gestanden hat, werden urkundliche Nachrichten reichlich geboten, von seinen (nicht eben über den Durchschnitt herausragenden) zahlreichen Balladen, Klagen u. dgl. umfängliche Proben aus einer Hds. der Pariser Nationalbibliothek gegeben (frç. 19139).

A. Morel-Fatio. Notes de lexicologie espagnole. Die von P. Meyer gefundene Ableitung des sp. cada von κατά wird bei einem spanischen Grammatiker des vorigen Jahrhunderts nachgewiesen. - Zu Gunsten der durch Ake W: son Munthe (Ztschr, XV 228) gegebenen Etymologie von estantigua (= hueste antigua) wird eine ältere Stelle beigebracht, wo entsprechender Sinn von ueste antygua sich ergiebt (Poema del conde Fernando Gonzalez Str. 333 in Poetas castell. anter. al siglo XV S. 399). - Gegenüber einer unlängst von Menéndez Pelavo gemachten Bemerkung tritt M.-F. der Ansicht J. Müllers bei, dass in der Einleitung des Cancionero de Baena das vor "Johan Alfon de Baena" stehende Wort (Ausgabe von Ochoa und Pidal S. 3 Z. 4 v. u.) indino d. h. indigno, und keineswegs judino (Jude) zu lesen sei. In der That giebt das schöne Facsimile der angeführten Ausgabe so deutlich als möglich jndino und hat ein Wort judino nie bestanden. - Es werden einige Stellen beigebracht, welche zeigen, dass lindo im Sinne von "hübsch, fein, wohlgefällig" gegen das Ende des 16. Jahrhunderts von manchen nicht gutgeheißen wurde, und seine ältere Bedeutung "sauber, rein" um diese Zeit vergessen war; zwei ältere Stellen, die M.-F. anführt, zeigen letztere noch. (Ital. lindo scheint mir aus dem Spanischen genommen). -Plegue á Dios neben plega á Dios wird aus einer Verwirrung bei dem sprechenden Volke erklärt, die durch das Bestehen einer Nebenform plegar (zu pregar) entstanden sei, welche übrigens nicht erwiesen ist. (Beiläufig sei hier daran erinnert, dass afr. chaille, das doch eigentlich nur Konjunktiv ist, ungemein häufig als Indikativ, also an der Stelle von chaut auftritt. Ne vos chaille "es kummere euch nicht" dient zum Ausdruck des Gedankens

"ihr braucht euch nicht darum zu kümmern", "es ist für euch gleichgültig"; und das führt dazu "es ist mir einerlei" in die Worte ne me chaille, "was geht es euch an?" in die Worte vos que chaille? zu legen. Im Spanischen liegt nicht völlig dasselbe, doch Verwandtes vor. chaut und chaille liegen dem Volke so weit auseinander wie place und plega; dass das eine der Konjunktiv zum andern sei, ist dem Volke nicht bewusst. plega hat den Habitus eher eines Indikativs als eines Konjunktivs; so wird zum Ausdruck des Wunsches eine Form mit der Konjunktivendung der lebenden Flexion gebildet.) - Endlich wird eine altspan. Form siero aus Navarra nachgewiesen, die lat. serum genau entspricht, während sp. suero, pg. soro, sard. soru auf \*sörum weisen (s. Meyer-Lübke I § 182).

ADOLF TOBLER.

Nr. 88.

A. Thomas, Les noms de rivières et la déclinaison féminine d'origine germanique, gibt zahlreiche Belege dafür, dass die Flexion -a, -anis auch bei Flussnamen in Nord- und Ostfrankreich gebräuchlich war und dass sich daraus die vielen Flussnamen auf -ain, -in erklären. Besonders dankenswert sind ein paar gaskognische Belege, da nun sian (Tante) Lespy und Raynaud Dict. Béarn. 280 b, Rom. Gramm. II & 18, nicht mehr vereinzelt steht.

W. MEYER - LÜBKE.

H. Ward, Lailoken (or Merlin Silvester). Sehr gelehrte aber etwas verworrene Notizen über zwei alte Lebensgeschichten des h. Kentigern und über das von John of Fordun begonnene und von Walter Bower fortgeführte Scotichronicon. Der Narr und Waldmensch Lailoken scheint einen Teil der über ihn berichteten Züge (Verurteilung zum Leben unter den Tieren wegen gestifteter Zwietracht, Erlangung der Sterbesakramente von Kentigern, dreifacher Tod durch Pfahl, Stein und Wasser, endlich auch die Deutung des im Haare der Fürstin gebliebenen Laubes) auf Merlin vererbt zu haben.

MÉLANGES.

A. Thomas, D'un comparatif gallo-roman et d'une prétendue peuplade barbare. In dem Ortsnamen Courtisols, den Quicherat u. a. auf Curtis Ausorum zurückgeführt haben ohne über die Ausi Auskunft zu geben, sieht Thomas lieber Curtis Acutior, wie der Ort im 9. Jahrhundert genannt ist. Er verweist auf den prov. Ortsnamen Montaguzor des 11. Jahrh., der jetzt Montaguson lautet, auf sotror (subteriorem) und severoux (superiorem), die als zweiter Teil anderer Ortsnamen auftreten. Zu curtis ist freilich acutior ein auffallenderer Zusatz als zu mons.

A. Salmon, La laisse 1441 du Roland. Spricht sich wie schon Müller zu Z. 1912 für die Ursprünglichkeit der in Hds. M (Müller V) überlieserten siebenzeiligen Laisse "Li reis Marsilies lo poing destre a perdut"

J. Cornu, Révision des études sur le poème du Cid. Nachtrage zu des Versassers in den Études romanes dédiées à Gaston Paris 1891 veröffentlichter Abhandlung.

G. Huet, Sur l'origine du poème "de Phyllide et Flora". Das Gedicht soll französischen Ursprungs sein, weil die Schilderung des Pferdes der Flora (Carm. bur. S. 161 Str. 49 ff.) manche Züge aufweist, die im Carmen de proditione Guenonis und teilweise in andern afz. Dichtungen wiederkehren. G. P., La chanson composée à Acre en juin 1250. Das schon früher gedruckte Lied (bei Raynaud Nr. 1887) wird nach beiden Hdss. und in berichtigter Strophenfolge gegeben. Die Abfassung war schon von P. Paris (handschriftlich) ins Jahr 1250 gesetzt; es wird erwogen, ob nicht etwa Joinville selbst der Verfasser sei.

A. Salmon, Entrecor-puin (helt). Bestimmt zutreffend die Bedeutung des Wortes, das den zwischen Knauf und Stichblatt, in gleicher Linie mit der Klinge laufenden, beim Gebrauche durch die Hand umschlossenen Teil des Schwertes bezeichnet. Die Etymologie wird nicht berührt. (Zu denen, die über das Wort verkehrte Auskunft geben, gehört auch Gay, Glossaire archéol.). —

G. P., Bédane. Verwirft die Schreibung und Aussprache bédâne und Herleitung von bec d'âne und erkennt im letzten Elemente des Compositums ane "Ente".

A. Bos, Marmot, marmeau. Ersteres wie it. marmotto von lad. murmont (murem montis) ist zunächst "Murmeltier", dann "Affe" und "Kind", letzeres, von merme (minimus) wie auch marmaille, hat mit jenem vermengt werden können.

E. Langlois, J. Molinet auteur du mystère de S. Quentin. In dem erst durch einem Auszug bekannten Mysterium findet sich die mit Maurice le beau chevalier beginnende ballade fatrisée, die in den früher dem Henri de Croy zugeschriebenen, durch Langlois für Molinet in Anspruch genommenen Art de rhétorique als Beispiel jener Gattung aus dem Mysterium zitiert ist und andererseits in einer handschriftlichen Sammlung von M.'s Gedichten ebenfalls steht.

A. Hatzfeld und A. Thomas, Coquilles lexicographiques, C.-D. Im Anschluss an eine im 20. Bande der Romania veröffentlichte Arbeit wird wiederum das französische Wörterbuch von einer Reihe von Gebilden entlastet, die nie thatsächlich bestanden, nur infolge von Druck- oder Lesefehlern irgendwo zuerst Ausnahme gefunden haben und dann von kritiklos arbeitenden Kompilatoren übernommen worden sind. Äusserst lehrreich.

#### COMPTES - RENDUS.

Mémoires de la Société néo-philologique à Helsingfors (G. P.); Rydberg, le développement de "facere" dans les langues romanes (G. P., mit zahlreichen wertvollen Bemerkungen des Rezensenten); Ramorino, La pronunzia popolare dei versi quantitativi latini nei bassi tempi (G. P.); Lair, Étude sur la vie et la mort de Guillaume Longue-Épée (G. P.); Steinweg, die handschriftlichen Gestaltungen der lat. Navigatio Brendani; Novati, la Navigatio sancti Brendani in antico veneziano (César Boser findet an beiden Arbeiten wenig zu loben, schließt sich in Bezug auf die meisten sagengeschichtlichen Fragen Zimmer an); Bertran de Born herausg. von Stimming (A. Thomas; mehrere historische und geographische Berichtigungen, auch sonst manches Bemerkenswerte); Devaux, Essai sur la langue vulgaire du Dauphiné septentrional au moyen-âge (P. M. bespricht mit lebhafter Aner kennung dieses Buch, das er in einigen Einzelheiten berichtigt); Ph. A. Becker, Jean Lemaire (Ch. M. des Granges).

#### PÉRIODIQUES.

Zeitschr, f. rom. Philol. XVII 1, 2; Rom. Forschungen VI; Publications

of the Mod. Language Association VIII; Studies and notes in Philology and Literature . . Harvard Universy L

CHRONIQUE.

A. TOBLER.

Giornale Storico della Letteratura Italiana. Anno XI, Vol. XXI, fasc. 1, 2-3.

Fasc. I.

G. Mancini, Alcune lettere di Lorenzo Valla. Eine höchst willkommene Veröffentlichung von 20 Briefen, von denen 16 von Valla selbst sind. Sie bleiben freilich ohne jede Erläuterung, denn die Einleitung beschäftigt sich garnicht mit ihnen, sondern ist eine bloße Antikritik der Recension Sabbadinis von Mancinis Vita di Lorenzo Valla im Giornale Storico della Letteratura Italiana XIX 403-414. Einige von M.'s Gegenbemerkungen scheinen mit das Richtige zu treffen. So glaube ich gleichfalls, dass der Brief an Serra nach Basel an Bernardo Serra gerichtet ist, dass der Streit mit Garzia nach Januar 1443 fällt, und dass das Memoriale Tortellis an den Papst von 1449 ist. In anderen Fällen aber gebe ich Sabbadini recht. Nimmt man mit M. an, dass die kurz hinter einander geschriebenen Briese Vallas an Tortelli ohne Jahreszahl, der eine vom 25. Mai, in das Jahr 1440 fallen, so würde die Uebersetzung des Aesop nach seinen eigenen Worten 1439 anzusetzen sein. Da die Widmung des Druckes aber den 1. Mai 1438 datiert ist, so hätte sich Valla um ein ganzes Jahr versehen. Man nimmt daher besser die Widmung der Handschrift: 24. Mai 1440 als richtig an und setzt die Briefe in das Jahr 1441. M. löst wohl einige Schwierigkeiten in dem Briese Lorenzos an Eugen IV, aber die Hauptschwierigkeit, welche in der Aeusserung über seine Geschwister besteht, bleibt unberührt. M. beharrt ferner dabei, dass der Brief an Aurispa vom 31. Dez. ins Jahr 1444, nicht, wie Sabbadini will, 1443 fällt und setzt demnach die Adnotationes in Raudensem 1444; die Ausführungen überzeugen jedoch nicht. Weiter sollen der Brief Vallas an Tortelli vom 26. Sept. und die Invektiven Fazios dem Jahre 1446 angehören. Auch hier überzeugen mich Sabbadinis Ausführungen für 1445. Die Emendationen zu Livius lässt M. in Florenz entstanden sein, während S. ihre Entstehung mit Recht in das Jahr 1447 nach Rom verlegt, wohin sich Valla von Tivoli aus begab. Mit M.'s Ausführungen über die verschiedenen Redaktionen der Schrift De vero bono kann ich mich gar nicht befreunden. Danach hätten wir drei Bearbeitungen anzusetzen: die erste von 1432 sei verloren gegangen, die zweite von 1433 sei die in den Drucken Lovanio und Köln erhaltene, die dritte endlich zeige der Druck Basel. Bisher hielt man die Basler Redaktion für die älteste und 1431 entstanden. Das Gegenteil hat M, m, E. nicht bewiesen. Inzwischen hat Sabbadini auf den hier besprochenen Aufsatz M.'s mit der Schrift Polemica umanistica, Catania, tip. Sicula 1893 geantwortet.

P. Bologna, La stamperia fiorentina del monastero di S. Jacopo di Ripoli e le sue edizioni. Studio storico e bibliografico. (Schlus, s. Ztschr. XVII S. 604—605). Wir bekommen hier den versprochenen, alphabetisch geordneten Katalog der Werke, welche aus der genannten Druckerei hervor-

gegangen sind mit Beschreibungen und reichlichen bibliographischen Bemerkungen. Der unter 11 erwähnte, 1480 gedruckte Cerbero, den der Herausgeber Giovanni di Nato bestellt, ist sicher das bekannte Capitolo: Cerbero invoco e il suo crudo latrare von Antonio da Bacchereto. Vgl. dazu Flamini. La lirica toscana del rinascimento anteriore ai tempi del Magnifico S. 174-176, 638-639 und 762. Unser Druck mag der von Libri unter Nr. 1187 erwähnte sein. Wichtig ist die Erwähnung eines Margutte von 1480 (Nr. 33) und eines Morgante von 1481 (Nr. 59), da bisher die Ausgabe der ersten 23 Gesänge, Venedig 1481, für die Editio princeps galt. Diesem ersten Kataloge folgt ein zweiter, welcher die zweifelhaften und mutmasslichen Ausgaben der Druckerei und die ihr fälschlich zugewiesenen enthält. Die unter 13 erwähnte Margarethenlegende in 61 Oktaven ist, wie mir ein Vergleich der ersten und letzten Oktave ergibt, nicht ein zweites Exemplar des gleichfalls 61 Oktaven enthaltenden Druckes, der sich auf der Ambrosiana findet (vgl. meine Margarethenlegende S. XL), sondern ein weiterer Druck dieses verbreiteten Gedichtes.

N. Impallomeni, Il "Polinice" dell' Alfieri. Alfieri hat den Stoff zu seiner Tragödie nicht aus Aischylus und Statius genommen, wie er selbst versichert, sondern die Grundlage bilden die Phoenizierinnen von Euripides und Seneca. Diese beiden Stücke kannte er aus Brumoys eingehender Analyse in dessen Théâtre des Grecs (1730). Dazu benutzte er dann noch ausgibig Racines Frères ennemis. Racines und Alfieris Stücke werden analysiert und mit einander verglichen, um die Eigenart Alfieris ins richtige Licht zu stellen. Zum Polinice sind auch die Parallelstellen angeführt. S. 82 Z. 3 o. lies Antigone statt Giocasta; S. 88 Anm. 2 Sen., Phoenis.

#### RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:

Carducci, Storia del "Giorno" di Giuseppe Parini (Bertoldi). — Cesareo, Salvator Rosa, Poesie e lettere edite ed inedite etc. (Croce, mit vielen wichtigen Zusätzen).

#### **BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:**

Gorra, Studi di critica letteraria. Goldstaub und Wendriner, Ein tosco-venezianischer Bestiarius herausgegeben und erläutert. Bongi, Giovanni Sercambi, Le croniche, pubblicate sui manoscritti originali. Zannoni, Strambotti inediti del secolo XV. O'flando e Baccini, Pietro Fortini, Novelle Vol. II. Centelli, Caterina Cornaro e il suo regno. Koeppel, Studien zur Geschichte der italienischen Novelle in der englischen Litteratur des sechzehnten Jahrhunderts. Von Scheffler, Michelangelo. Eine Renaissancestudie. Merkel, Adelaide di Savoia, Elettrice di Baviera. Claretta, La regina Cristina di Svezia in Italia. Calograsso, Studi di letteratura italiana. Bertanza e Lazzarini, Il dialetto veneziano fino alla morte di Dante Alighieri.

### COMUNICAZIONI ED APPUNTI:

Tamassia, Due note manzoniane. 1) Don Abbondios zum geflügelten Worte gewordener Ausruf "Carneade! Chi era costui?" stammt aus des heiligen Augustin Dialog Contra Academicos. 2) Die Worte des Unbekannten bei seiner Bekehrung: "Sappiate dunque, e tenete per fermo che son risoluto di prima morire che far più nulla contro la sua legge" sind die Wiedergabe einer Stelle des römischen Katechismus, welche die Busse betrifft.

(PONACA Notizea, kärzere Anzeigen, Pubblicazioni nuziali, Nekrologe für Hermann Loescher (Schnittletung) und Alfonso Corradi).

Fasc. 2-3.

- A Luxio P. Renier, Niccolo da Correggio. Das Leben dieses Incheen. Heerfuhrers und vollenderen Hofmannes ist bereits von Tiraboschi recht auterlassig dargestellt worden. Die beiden befrennderen Gelehrten, deren unermachicher gemeinssenen Arbeit wir schon so manche schöne Gabe verdanzen, geten uns nier zu genannter Lebensbeschreibung eine Fülle vielweitig interensanter Zusatze, welche sie aus dem reichen, von ihnen sorgfältig derenforsonten Material hauptsächlich der modenesischen Archive schöpfen. Besondere Aufmerzsamzeit wird der Beziehung Niccolos zu den Gonzaga gewichnet, und hier lassen die Gelehren vielfach die Dokumente selbst in ihrer impringlichen Frische zu uns reden. Am anziehendsten tritt das Verhältnis zu der geistexlebendigen Isabella d'Este hervor. S. 233 Z. 19 und 20 ist die Jahreszahl einmal verdruckt.
- G. Malagoli, Carlo Cantoni umorista e favoleggiatore del sec. XVIII. Cantoni, 1674 in Novellara geooren und 1752 in Mantua gestorben, übte auf den pangen Baretti, als er mit 16 Jahren nach Guartalia kam (1735), großen Einfloße. Malagoli gibt eine Biographie und Charakteristik von ihm in großen Strichen, erganzt auf Grond handschriftlichen Materials die Nachrichten Quadrios, Tiraboschia und anderer und führt uns den Dichter vor. Gögleich Mitglied der Artadia und einer ganzen Anzahl von Akademien, weiß Cantoni sich dem herrschenden Stile gegenüber eine beachtenswerte Selbständigkeit zu bewahren. Am besten gelingt ihm die scherzhafte Dichtung und die Fabel. In ersterer findet sich öfter ein satirischer Zug, der sich mit den Sitten der Zeit beschaftig; in letzterer, welche fast immer die Form des Sonettes zeigt, ist er Vorlaufer Grodelia, der gewöhnlich als derjenige gilt, welcher zuerst die Panel seinständig in Italienischen Versen behandelte. Freilich erreicht er nicht dessen Vollendung. Während sich Grudeli Lasontaine zum Vorbilde nimmt, ahmt Cantoni in erster Linie Aesop nach.
- G. Mestica, II., Cansoniere" del Petrarca nel codice originale a riscontro col mi. del Bembo e con l'edizione aldina del 1501 liefert den unumatofishichen Nachweis, dass die Aldina von 1501 nicht nach dem cod. vat. 3195 veranstaltet wurde, wie auch noch Nolhac annahm, sondern dass der von Bembo selbat geschriebene Codex. vat. 3197 zu Grunde liegt, der bemerkenswerte Varianten bietet. Diese Abschrift hat Bembo aber vor dem Drucke mit dem cod. vat. 3195 verglichen. Er trug die Varianten am Rande ein und nahm eine große Anzahl von ihnen in den Druck aus. Diejenigen, welche er nicht ausnehmen wollte, bezeichnete er mit einem P und durchatrich sie, damit der Setzer keinen Irrum begehe.

VARIETA.

F. Flamini, Il luogo di nascita di Madonna Laura e la topografia del canzoniere petrarchesco. Ein sehr interessanter Auseatz, in dem überzeugend nachgewiesen wird, dasz Laura in einem Oertchen auf einer Hügelkette zwischen Sorguez und Durance geboren ist. Ihr stehender Wohnort war Avignon, aber einen Ieil des Jahres brachte sie in ihrem Geburtsorte oder dessen Umgegend zu. Der Geburtsort ist sehr wahrscheinlich Caumont. Francesco Galeota bezeichnet es so, doch jedenfalls auf Grund einer Tradition und von Nachforschungen an Ort und Stelle, und Petrarcas Beschreibung passt vorzüglich dazu.

V. Cian, Di Giovanni Muzzarelli e d'una sua operetta inedita. Von Muzzarellis Leben wissen wir, trotzdem Ariost und andere Zeitgenossen seiner lobend Erwähnung thun, nur sehr wenig, und auch Cian ist es trotz eifrigen Nachforschens nicht gelungen, irgendwie wesentlich Neues beizubringen. Den wichtigsten Teil seiner Abhandlung bildet die Analyse eines Jugendwerkes des Dichters. In offenbarer Anlehnung an die Asolani Bembos schildert es den Wettstreit zweier Höflinge in der Verherrlichung der Schönheit ihrer Geliebten, den der Dichter entscheiden soll. Prosa wechselt mit gebundener Rede. Erstere ist gewunden wie die Boccaccios und nicht frei von Secentismus, die Gedichte ahmen Petrarca und Bembo zum Teil sklavisch nach. Im Anfang ist eine Canzone gedruckt, die an Camilla, Tochter der Antonia del Balzo gerichtet ist. Ich glaube, das Geburtsjahr Muzzarellis ist etwas vor 1490 anzusetzen, da das besprochene Werk spätestens 1511 vollendet sein muß. S. 366 Anm. I ist Friedrich von Aragonien Neffe Ferdinand II genannt, während er sein Onkel war.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA: Castelli, La vita e le opere di Cecco d'Ascoli (Rossi, mit vielen begründeten Einwänden, welche namentlich das Verhältnis Ceccos zu Dante und Petrarca betreffen). — Cochin, Un ami de Pétrarque. Lettres de Francesco Nelli à Pétrarque (Novati). — Hecker, Die Berliner Decameron-Handschrift und ihr Verhältnis zum Codice Mannelli (Hauvette, zieht mit Unrecht H.'s Ergebnis in Zweisel und neigt zu der Annahme einer gemeinsamen Vorlage des cod. Mannelli und des berliner cod.). — Lesca, Giovannantonio Campano detto l'Episcopus Aprutinus; saggio biografico e critico (Flamini). — Nitti, Leone X e la sua politica secondo documenti e carteggi inediti (Cian). — Straccali, I canti di G. Leopardi, Castagnola, I canti di G. Leopardi, Trivero, Saggio di commento estetico al Leopardi, Cesareo Nuove ricerche su la vita e le opere di G. Leopardi (Bacci).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO: Joret, La rose dans l'antiquité et au moyen âge. Cozza-Luzi Sul codice del breviario di Francesco Petrarca etc. Catenacci, L'amorosa visione del Boccaccio. Biadene, Cortesie da tavola in latino e provenzale. Menghini, Tomaso Stigliani.

COMUNICAZIONI ED APPUNTI: Novati, Francesco d'Amaretto Mannelli veröffentlicht einen wichtigen Brief Salutatis an den in Padua lebenden Florentiner Michele da Rabatta, in welchem er ihn bittet, bei Francesco Novello dafür zu wirken, daß Mannelli, der ihm sehr am Herzen liege, eine Pfründe erhalte. Mannelli gehörte also dem Priesterstande an. In dem Worte Simacuspinis im Explicit des cod. Mannelli vermutet N. wohl mit Recht ein Anagramm. Restori, G. Pateclo — P. Amato — A del Palais. — In einem bereits von Affò veröffentlichten Dokument vom 9. Juli 1228, dessen Original R. wiederauffand, wird G. Pateg als Zeuge erwähnt. Dieselbe Urkunde zeigt, daß Ponzio Amato 1228 noch lebte. Endlich weist R. auf die Möglichkeit hin, dals ein zweimal in einer Urkunde von 1226 (bei Affò III 351) aufgeführter Amarianus de Palatio der Trobador Andrians del Palais

sein könnte. Tamassia, Una nota dantesca weist eine merkwürdige Uebereinstimmung einer Stelle in den Vorlesungen des bolognesischen Rechtsgelehrten Odofredo († 1265) mit Purg. VI 1—6 nach. Rua, Sonetti politici del cav. Marino a Carlo Emanuele I. Das Sonett, in dem Herzog Karl Emanuel I aufgefordert wird, die Waffen niederzulegen und das berühmte Antwortsonett darauf, welches man nach Cibrarios Zeugnis für des Herzogs eigne Dichtung hielt, sind beide von Marino verfast.

CRONACA (Periodici, kurze Anzeigen und Mitteilungen, Pubblicazioni

nuziali).

B. WIESE.

# Di una ignota traduzione spagnuola del "Fiore di virtù".

I.

Fra i libri di moralità del nostro periodo delle origini nessuno godette di una diffusione così straordinaria come il Fiore di virtà. nè è difficile riconoscerne la ragione. Co' suoi intendimenti morali, con le sue raccolte di sentenze d'autori celebrati intorno a ciascuna virtù ed a ciascun vizio, col riferimento delle più curiose leggende zoologiche, e col rincalzo di esempi tratti dalla storia sacra o dall' antica, quell' aureo libretto rispondeva mirabilmente ai varî bisogni degli spiriti nell' età di mezzo. E infatti se ne conservano ancora mss. numerosissimi<sup>1</sup>, alcuni dei quali rimontano ad un tempo molto antico<sup>2</sup>, prossimo a quello della compilazione del trattatello, che il più recente e benemerito studioso del Fiore, Carlo Frati, pone tra gli ultimi decenni del XIII secolo e i primi del XIV3. Ne fecero loro pro' autori reputati del trecento, quali il Sacchetti ed il Pucci, e lo imitarono, come fu dimostrato dal Frati, Graziolo Bambaglioli, il noto commentatore di Dante, nel Trattato delle volgari sentenze e Ristoro Canigiani nel Ristorato4. Ma è più curioso il vedere che dei racconti del Fiore si piaceva ancora, in pieno rinascimento, quel meraviglioso ingegno di Leonardo da Vinci, il quale non si peritava di trascriverne parecchi brani ne' suoi zibaldoni<sup>5</sup>. Curioso fatto, ripeto, se abbiamo riguardo al genio di Leo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di alcuni codici fiorentini diede notizia il Bartoli, Storia, III, 327 sgg. La bibliografia di 38 mss. del Fiore esistenti in Firenze offerse T. Casini nella *Riv. crit. della letterat. italiana*, III, 154 sgg.

<sup>2</sup> Nella bibl. Comunale di Siena ve n' ha uno con la data 25 agosto 1338.

Vedi C. Frati, Ricerche sul "Fiore di virtu", nel fasc. 16 degli Studi di filologia romanza, Roma, 1893, p. 281.

<sup>3</sup> Op. cit., p. 279.

Frati, Op. cit., pp. 282 sgg., 306—9.
 Cfr. la sezione XX della raccolta del Richter (The literary works of Leonardo da Vinci, London, 1883, II, 313 sgg.). Che Leonardo attingesse al Fiore, posseduto da lui, come si rileva dalla breve nota che dal codice al Hore, posseduto da lui, come si rileva dalla breve nota che dal codice Atlantico pubblicò ed illustrò in soli 75 esemplari Gir. D'Adda (v. l'opusc. anon, Leonardo da Vinci e la sua libreria, Milano, 1873, p. 36), chiari S. Morpurgo nella Riv. critica cit., I, 117 e confermò A. Favaro, Atti dell'Istit. veneto, Serie VI, vol. III, p. 963. Solo indirettamente conosco lo scritto di A. Springer, Ueber den "Physiologus" des Leonardo da Vinci, edito nel 1884 negli Atti dell'Accademia delle Scienze di Lipsia; ma mi è noto il coscienzioso capitoletto Ueber den Bestiarius des Leon. da Vinci, in Goldstaub-Wendriner, Ein tosco-venezianischer Bestiarius, Halle, 1892,

nardo, chè del resto la gente di comune levatura mostrò, durante il rinascimento e dopo, di prender sempre vivo interesse a quel libro, tanto è vero che ne smalti un numero prodigioso di edizioni,

dagli incunabuli della stampa ai giorni nostri 1.

Nonostanti le coscienziose e lunghe ricerche preparatorie del Frati, rimane ancora moltissimo da fare, sia rispetto al testo del Fiore di virtù, sia riguardo alle sue fonti; e le due investigazioni sono fra loro strettamente legate. Pel testo pare assodato che la redazione semidialettale del ms. Laurenz. Gadd. 115 edita dall' Ulrich2 si avvantaggi grandemente sulla vulgata dell' edizione Bottari3, e sia più vicina alla originaria; ma l'esame comparativo delle stampe antiche non fu peranco eseguito compiutamente e molto meno quello dei codici, e quindi non siamo in grado di renderci conto esatto del successivo toscaneggiarsi del testo 4 nè degli incrementi e delle modificazioni e dei rimaneggiamenti ch'esso ebbe a subire. Intorno poi alle fonti, il Frati, guidato dalle citazioni del Fiore, ha rintracciato con molta pazienza nelle scritture classiche, bibliche, patristiche e medievali gli originali di moltissime fra quelle sentenze; riscontri senza dubbio preziosi, non meno di quelli che per alcune tra le novelle e per alcune delle leggende bestiarie segnalarono altri5, ma non tali da additarci la fonte o le fonti dirette del trattato, come testè è giunto a fare inconfutabilmente pel Fiore di filosofi il Varnhagen. L'esperienza ci ammaestra che in compilazioni volgari di simil genere non avviene pressochè mai che

pp. 240-254. Quivi si parla estesamente dei rapporti di Leonardo col Hiore

di virtù.

filosafi, Erlangen, 1893, p. V n.

Lipsia, 1890.

Vedi Frati, pp. 254—69.

Al Frati, che ritiene autore del Fiore frate Tommaso Gozzadini di Bologna (pp. 247—53), non sembra inverosimile che uno dei primi toscaneg-giamenti dell' operetta si debba a Ristoro Canigiani (pp. 309—10).

<sup>1</sup> Le edizioni antiche, fino al 1540, sono una quarantina; la prima datata è del 1474. La Crusca, riconoscendo difettose quelle vecchie stampe, ricorse a testi a penna, finchè non comparve l'edizione romana del 1740 curata dal Bottari, che pur essendo un raffazzonamento condotto su più codici, correggeva certi errori evidenti e però fu ammessa fra i testi citati (v. Poggiali, Serie de' testi di lingua, I, 136-37 e Gamba, Testi di lingua, pp. 141-42). Altri miglioramenti s' introdussero da Gaet. Volpi nell' edizione Cominiana del 1751, e da G. A. De' Cosmi nella palermitana del 1794. Edizioni scolastiche, e perciò mutile, ma non senza nuove carezze al testo, sono quelle di B. Fabricatore e di A. Gelli. Per l'elenco bibliografico cfr. il Repertorium dello Hain e inoltre Brunet e Graesse; Passano, Novellieri ital. in prosa2, I, 306 sgg.; Zambrini, Op. volg. a st.4, coll. 411 sgg. e Appendice, coll. 55-56. Si tenga conto delle aggiunte dello Varnhagen, Ueber di Fiori e vita di

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per le tradizioni zoologiche del Fiore vedasi, con la scorta dell' indice, ciò che sparsamente è detto nell'ampia trattazione dei bestiari romanzi ragguagliati al Physiologus, che è contenuta nel vol. cit. Goldstaub-Wendriner. Nove novelle estrasse dal Fiore lo Zambrini per inserirle nel suo Libro di novelle antiche, Bologna, 1868, pp. 35 sgg., e ad esse trovarono riscontri il D'Ancona nel Propugnatore, S. A., I, 631 ed il Koehler nei Götting. gel. Anzeigen, 1869, pp. 765—66. Tre ne riferi l'Ulrich, Aeltere ital. Novellen, Leipzig, 1889, pp. 81—83 e

l'autore vada faticosamente rintracciando le sentenze ch' ei cita nelle opere degli scrittori che nomina: egli adopera di solito molto più comodamente, chè non si perita di copiare traducendo qualche scrittura latina che sia già di per sè stessa una silloge di quelle sentenze. Non sarà forse possibile il dimostrare che il Fiore di virtù rimonti di sana pianta ad un' opera sola, come il Fiore di filosofi allo Speculum historiale, ma sicuramente, e il Frati stesso lo ammette 1, non è neppur da pensare che il suo compilatore attingesse veramente alle fonti antiche e facesse da sè questo florilegio, come nel prologo vorrebbe dare a credere. Ora di fonti dirette il Frati ha indicato solamente i trattati di Albertano da Brescia?.

Tutto questo ragionamento mio tende a mostrare che anche oggi qualunque indicazione nuova intorno a testi antichi del Fiore deve essere considerata come non inutile.

Del Fiore di virtù il Frati conosce traduzioni in armeno, in arabo, in greco antico ed in greco moderno, in francese, in spagnuolo ed in rumeno. Tutte queste versioni, unite al rifacimento tedesco di Corrado Vintler, attestano quanto favore trovasse quell' operetta anche fuori d' Italia.

Della traduzione spagnuola il Frati non ha veduto nessun esemplare, onde si limita a riprodurre le indicazioni del Brunet, che menziona come prima l'edizione di Burgos del 1516, e come riproduzioni quelle di Medina del Campo 1534 e di Toledo 1558. Aggiunge che il Gallardo non ne parla e che il Panzer cita un esemplare dell' ediz. 1534 come esistente nella biblioteca del Senato di Lipsia3. Nella biblioteca Nazionale di Torino, con la segnatura XV. VIII. 135, esiste un esemplare benissimo conservato d' una edizione spagnuola più antica di quelle sinora conosciute4. Ho ragione di credere che questa stampa sia d'una estrema rarità, perchè non solamente rimase ignota ai maggiori bibliografi generali, ma anche ai bibliografi particolari di Spagna<sup>5</sup>. Ne darò pertanto la descrizione e quindi ne studierò i rapporti con l'originale italiano.

<sup>1</sup> Vedi p. 277.

<sup>2</sup> Vedi pp. 278 e 311. Dei rapporti del Fiore con Albertano, della sua

composizione e della sua importanza etica discorre F. Falco nel libro San Bonaventura, Brunetto Latini ed il Fiore di virtù, Lucca, 1893, pp. 95 sgg.

§ Frati, p. 301. Quest' edizione fu rintracciata per me dal dr. Emilio Vogel nella biblioteca civica di Lipsia. Il Vogel, che qui ringrazio, mi mandò la tavola di quella stampa, e potei rilevare che è esattamente conforme alla tavola dell'ediz. 1498, di cui sto per discorrere. Ritengo che le varie impressioni della traduzione castigliana riproducano tutte il medesimo testo.

<sup>4</sup> Richiamò la mia attenzione su questo libretto, e gliene sono gratis-simo, il ch. prefetto della Nazionale cav. Carta.

<sup>5</sup> Non solo non ve n' è motto nè in Nicolas Antonio, nè nel Gal-

lardo, nè nella bibliografia della Colombina che tentò l' Harrisse, ma non ne parla neppure l'informatissimo Mendez nella sua Tipografia española, Madrid, 1861.

Volumetto in  $4^0$ , legato in cuoio bruno, di carte 44 non numerate, di tutti quaderni a-e, tranne l' ultimo, f, che è duerno. I caratteri sono gotici, grandi e nitidi. Il frontispizio reca nella parte superiore una rozza silografia, che vorrebbe rappresentare un giardino, chiuso da un muro, nel mezzo del quale grandeggia una rosa maestosa, circondata da altri fiori. Sotto, in grossi caratteri gotici, unicamente flor de  $\parallel$  virtu des. Scritta e silografia incorniciate da un fregio.

In fine: ¶ Este breve tratado fue impresso en la muy noble y muy leal ciudad de sevilla por tres alemanes compañeros. Año de mill cccc. xcviij. años. A tres de agosto¹. Segue sulla carta ultima la

seguente lauda2:

- O virgen y reyna mia tu nos guia.
- 2. O virgen madre de dios
  tu señora
  quieras ser siempre por nos
  rogadora
  cada dia y cada hora
  reyna mia
  tu nos guia,
- 3. A ti señora llamamos
  con buen zelo
  nos libres de pestilencia
  en este suelo
  sin recelo
  reyna mia
  tu nos guia.
- 4. Por tu poder infinito
  y consagrado
  nos libra de aquel maldito
  de peccado
  de peccado nos desvia
  reyna mia.

- 5. Tu señora concebiste
  a tu señor
  y pues virgen lo pariste
  y sin dolor
  con amor señora mia
  tu nos guia.
- 6. Señora ensalçada
  en los choros
  de los angeles sublimada
  sobre todos
  tu de todos alegria
  tu nos guia.
- 7. O tu planta d' humildad sin escoria fuente de virginidad y de vitoria de tu gloria nos embia revna mia.
- 8. O tu sola toda buena
  y sin manzilla
  por ti sola nuestra pena
  es senzilla

<sup>2</sup> Nelle trascrizioni dallo spagnuolo mi attengo fedelissimo all' edizione antica, anche nella punteggiatura. Sviluppo solamente le abbreviazioni e muto

ove è richiesto la u in v.

¹ Dopochè dal 1476 al 1485 il patriziato sivigliano ebbe preso viva parte al nascere e al fiorire dell' arte tipografica in Siviglia, vennero varii tedeschi a stamparvi, cioè dapprima Paulo de Colonia, Juan Pegniser da Norimberga, Magno e Thomas, poi Meinardo Ungut e Stanislao o Lanzalo Polono. Dalla prima compagnia si separò Paulo verso il 1496, sicchè fecero varie stampe, appunto nel periodo a cui appartiene il Flor, Juan, Magno e Thomas. Ritengo che essi sieno i tres alemanes compañeros, quantunque la nostra stampa non riproduca la loro impresa, costituita da due cerchi concentrici con le iniziali I. M. T. e sotto alemani. Vedi Mendez, Op. cit., pp. 106-110. Ritiene il Mendez quel Magno non esser altri se non Giov. Magno Herbort da Seligenstadt, che alcuni anni prima stampava in Venezia. Cfr. Castellani, La stampa in Venezia dalla sua origine alla morte di Aldo Manuzio, Venezia, 1889, p. 25, n. I.

es senzilla luz del dia tu nos guia. 9. Eres señora crisol del reproche delante quien es el sol como la noche en la noche y en el dia tu nos guia, Amen.

Indicherò qui la serie dei capitoli nel testo spagnuolo con a fronte quelle del cod. Gaddiano edito dall' Ulrich, dell' edizione veneta del 1477<sup>1</sup>, dell' edizione Bottari, Roma 1740:

| Siviglia 1498             | Gadd, 115     | Venezia 1477   | Roma 1740     |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| I. De amor                | amore         | amore in gene- | amore e bene- |
|                           |               | rale           | volenza       |
| II. Del amor de Dios      | primo amore   | Dio            |               |
| III. Del amistad          | segondo amore | amicizia       |               |
| IV. Del amor carnal       | terço amore   | amore carnale  |               |
| V. Del amor natural       | quarto amore  | amore naturale |               |
| VI. De las mugeres        |               | donne          |               |
| VII. Del enxemplo y dela  |               |                | verace asso-  |
| amistad y dal amor        |               |                | luzione       |
| VIII. De la embidia       | invidia       | invidia        | invidia       |
| IX. De la alegria         | allegreça     | allegrezza     | allegrezza    |
| X. De la tristeza         | tristeçça     | tristicia      | tristizia     |
| XI. De la tristeza        |               |                | tristizia     |
| XII, De la paz            | pace          | pace           | pace          |
| XIII. De la yra           | ira           | ira            | ira           |
| XIV. De la misericordia   | misericordia  | misericordia   | misericordia  |
| XV. De la liberalidad     | liberalitae   | crudeltà       | crudeltà      |
| XVI. De la avaricia       | avaricia      | larghezza      | liberalità    |
| XVII. De la correcion     | correccione   | avarizia       | avarizia      |
| XVIII. De la lisonja      | losenga       | correptione    | correzione    |
| XIX. De la prudencia      | prudencia     | lusinga        | lusinga       |
| XX. De la locura          | mataría       | prudenza       | prudenza      |
| XXI. De la justicia       | justicia      | pazzia         | pazzia        |
| XXII. De la injusticia    | injusticia    | iustizia       | giustizia     |
| XXIII. De la lealtad      | lialtae       | iniustizia     | ingiustizia   |
| XXIV. Del engaño          | falsitae      | lealtà         | lealtà        |
| XXV. De la verdad         | veritae       | falsità        | falsità       |
| XXVI. De la mentira       | boxia         | verità         | verità        |
| XXVII. De la fortaleza    | fortetudene   | bugia          | bugia         |
| XXVIII. Del miedo         | paura         | fortezza       | fortezza      |
| XXIX. De la magnanimidad  | magnanimitae  | timore         | timore        |
| XXX. De la vanagloria     | vanagloria    | magnanimità    | magnanimità   |
| XXXI. De la constancia    | temperança    | vanagloria     | vanagloria    |
| XXXII. De la inconstancia | constancia    | costanza       | costanza      |
| XXXIII. De la temperança  | inconstancia  | incostanza     | incostanza    |
| XXIV. De la intemperança  | intemperança  | temperanza     | temperanza    |

<sup>1</sup> Vedi Hain, nº. 7100.

| Siviglia 1498  XXXV. De la humildad  XXXVII. De la sobervia  XXXVIII. De la abstinencia  XXXVIII. De la gula  XXXIX. De la castidad  XL. De la luxuria  XLI. De la temperancia | Gadd. 115<br>humilitae<br>superbia<br>abstinencia<br>golla<br>castitae<br>luxuria<br>moderanza | Venezia 1477 intemperanza umiltà superbia astinenza gola castità lussuria moderanzia | Roma 1740 intemperanza tumiltà superbia astinenza golosità .castità lussuria moderanza parlare e tacere consigliare guardare. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                      | . "1                                                                                                                          |

Nella divisione generale della materia ecco pertanto come il testo castigliano si comporta: i primi cinque capitoli sono divisi come nel testo Gadd. e nell' ediz. del 1477, mentre nel testo Bottari quella materia è raccolta nel cap. I; il cap. II del Bottari consta d'una parte del cap. VI spagn. e di tutto il VII; nel seguito v'è concordanza, anzi il testo spagnuolo parla della tristezza in due capitoli, come quello del Bottari, e solo ragiona della crudeltà nel capitolo stesso della misericordia, anzichè farne due trattazioni distinte. In fine solamente v'è varietà 1. Il capitolo della moderazione, brevissimo nel Gadd., è allungato in quattro capitoli nell' ediz. Bottari. Il testo spagnuolo, dopo la sentenza d' Andronico (Bott. 155) salta all' esempio del gallo addotto da Albertano (Bott. 167), enumera i vizii del parlare e quindi d'un tratto ritorna all' esempio della moderazione (creazione, Bott. 156-157), subito distingue i varî elementi, o parti, dell' ambasciata (Bott. 178), per chiudere col modo di scriver lettere così: "si quieres embiar cartas "a alguna parte la carta se deve partir en quatro partes. La j es "la salutacion. La ij es el exordio y prohemio. La iij es traer "algun exemplo en la narracion de lo que escrives. La quarta es "concluyr la salutacion y nuevas y otras razones que se acostum-"bran en las lettras y no seas muy prolixo de palabras. Ca todas "las cosas breves aplazen a los modernos segun dize Tulio, que "en pocas palabras se contiene mucho bien. Juvenal dize. La "breve palabra traspassa el cielo."2 Il traduttore spagnuolo si basò su d'un testo in cui, per arte o per errore, aveva avuto luogo una contaminazione degli ultimi capitoli rappresentati distesamente nel testo Bottari.

È noto che una delle differenze caratteristiche nelle varie redazioni del Fiore è la diversa estensione del prologo, brevissimo nella più parte dei codici, allungato in parecchie edizioni antiche3. Il Flor ha il prologo breve, conforme quasi in tutto al cod. Gadd.

ed all' ediz. Bottari. Eccolo.

<sup>2</sup> Sono questi gli ultimi periodi della stampa spagnuola,

<sup>8</sup> Su ciò vedi Frati, p. 250 n.

Dell' aver il Gadd. disgiunta la temperanza dall' intemperanza non è da tener conto. Il testo spagn. non lo segue.

Flor.

Assi he hecho vo como el que esta en un grande prado de flores y rosas que coje las mas hermosas para hazer una guirlanda: assi yo he puesto nombre a esta mi obra: Flor de virtudes. En la qual si se hallare algun verro o vicio: suplico humilmente a los que la leyeren. quieran aquel emendar v perdonar, v si hallaren cosa que les parezca bien agradezcanlo a la santa escriptura y a los autores d' ella.

Ediz. Bottari.

Ho fatto come colui, ch' è in un grandissimo prato di fiori, che elegge, e coglie tutta la cima de' fiori per una bella ghirlanda, però voglio questo mio piccolo lavoretto abbia nome Fiore di virtudi, e di costumi, e se alcuno difetto fosse, che sono certo, che egli ne ha, la discrezione di coloro, che leggeranno, sì l'emendi, che infino a ora mi tengo alla loro correzione e lasso lo mio fallo 1.

Io ho collazionato la versione spagnuola con la vulgata del Bottari e col testo Gadd fissando sempre con speciale attenzione i punti critici segnalati dal Frati<sup>2</sup> nei quali il cod. antico fiorentino si avvantaggia sulla vulgata, ed ho avuto a convincermi che sebbene la redazione spagnuola non sia sempre conforme al Gadd., reca tuttavia quasi sempre una lezione assai più corretta e genuina dell' ediz. romana del 1740, che servì di modello a tutte le moderne. Mi sia concesso di addurre alcune prove di fatto:

Cap. I. In principio deleyte, quindi non dilezione (Bott. 1), ma delectatione (Gadd.). Il passo del testo Bottari (p. 3):

"E'l detto frate Tommaso prova, che nessuna virtù d'amore puote "essere senza amore, e tutte si formano ed hanno cominciamento per lei", semplicemente insensato, suona nello spagn. così:

"Y santo tomas de aquino lo prueva diziendo: que non puede cosa alguna

<sup>1</sup> Il prologo esteso, evidente ampliamento dell' altro, suona così nell' edizione veneziana del 1477: "Per ritrarre alquanto la misera creatura humana "secondo il mio debole ingegno: benchè di carità ardente con dolce sollazo "e suave piacere dal fetido vitio e pestifero del otio: tanto del animo peri"coloso quanto ancora del corpo: principio causa et radice d'ogni male:
"chome bene scrive el padre glorioso sancto Bernardo a' divoti et sancti fratri
"del monte dei. Et sancto Jovanni Crisostimo scrivendo sopra el vangelio di
"sancto Matheo in una sententia col sapientissimo Salomone nel suo libro
dello escolorientia di colorientia del producti del productione del "dello ecclesiastico dice che molti mali vitii e pecchati et miserie ha in-"segnato l' otiosità. La quale fu principale causa della crudele ruina et tre-"menda vendecta delle infelici et misere ciptà Sodoma et Gomorra come el "propheta Ezechiel scrive apertamente: et pertanto in nome della santissima "trinità colla divina gratia entrando nel odorifero et florido giardino sacra-"tissimo dello spirito sancto per la porta speciosa delle sacre scripture catho-"liche: ho facto come colui che in un prato grandissimo di diversi et varii "fiori eleggie sempre le più degnie cime per fare la sua girlanda più gentile "così havendo facto io voglio che questo mio piccholo libretto habbi nome "fiore delle virtù et di costumi nobilissimi et se alcuno difecto si trovassi in "lui priego la dolce carità et discretione di coloro che legeranno che senza "mio odio overo infamia con diligente studio modestamente gli piacci d' emen-"darlo che infino a hora d'ogni sua giusta et discreta correptione humilmente "mi contento lassando a me quanto bisogna el mio errore e 'l proprio fallo," <sup>3</sup> Cfr. pp. 254 sgg.

"ser virtuosa sin amor y todas las cosas se forman en el conocimiento "por el." $^1$ 

Cap. III. La definizione dell'amicizia è alquanto variata e dicesi appartenere a Cicerone:

"El tercero amor que se dize amistad: es querer uno de otro cosas "licitas y honestas segun dize Tulio en el libro de amicicia."

(cfr. Bott. p. 8). Anche poco appresso, quando parla dell' amicizia interessata

"che non si può chiamare propriamente amore", aggiunge

"mas mercadura de proprio interesse, segun dize Tulio."

Talora sviluppa, chiosa, e cerca collegare le sentenze staccate. Per es. ove nel testo Bott. (p. 9) è detto che

"la beatitudine della persona non è altro che amistade" allarga:

"Empero la bienaventurança de los ombres no es al salvo de amor y buena "voluntad de las personas segun la opinion de algunos philosophos morales: "y esto es verdad: hablando de las bienaventuranças morales de aquesta "vida y no entiendo de la bienaventurança eterna: que es solo Dios. Y "esto quiere dezir Tulio: en su libro de amicicia: rezando la sentencia y "opinion de aquel grande maestro Archita ecc."

# Cap. IV: Altro ampliamento

Y a este proposito dize Aristoteles: que amor no es otra cosa si no querer que la persona que el onbre ama haya bien. Y el que ama a otro solamente por interesse que espera del v [no] por al no lo ama. Y de este tal amor de concupiciencia se puede dezir que han salido las reglas del amor verdadero. Porque el que es puesto en tal amor no puede hartar el entendimiento de pensar de la persona que el ombre ama. y siempre piensa y dessea hazer cosa que sea grata v en plazer de aquel a quien ama. Y qualquier grande peligro le parece pequeño y no teme verguença [des]honra por la cosa que ama. y esto queria dezir sant Gregorio sobre el evangelio de pentecostes. El verdedero amor haze grandes cosas: y si no

## Bottari, p. 12.

Aristotile dice: Amore non è altro che volere, che la persona che l' uomo ama abbia bene; e chi ama altrui per bene, che voglia de lui, nè non per altro, non l'ama, perchè non vuole il bene di lui, anzi vuole pur lo suo; e di questo cotale amore di concupiscenza si può dire ch' é tratta la regola d' amore. L' amore nessuna cosa può dinegare di diletto, la mente non si può saziare<sup>2</sup>, e sempre sta timorosa di sè, e della

¹ Logico anche il Gadd.: "che nessuna (cossa) vertù po' esser sença "amore e tute se formano et an començamento per luy." (I, 28—29). Un tentativo di correzione v'è anche nell'ediz. di Roma 1761 (p. 18): "che nes"suna virtù puote essere senza virtù d'amore" e ciò mostra che quell'edizione non è ristampa in tutto fedelissima del testo Bottari, come crede il Frati (p. 254, z. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In questo passo la vers. spagn. segue un testo conforme al Gadd., più corretto. Vedi Frati, p. 254.

las faze: no es amor. Y dize Pablo que ninguno puede forçar el coraçon del que ama mucho que ni aun la muerte lo puede sobrar. E por esso dixo Salomon en sus canticos: El amor es fuerte como la muerte. Enpero mas obra el amor espiritual el qual es amor perfeto: v del amor carnal dize Socrates. No ay mayor cativeria que ser sometido a amor.

cosa amata, e dalla subita veduta è sretta di continova imaginazione della cosa. ch' egli ama, ed è cosa dislecita, e di paura: poco dorme e poco mangia, e sempre istà in pensiero, e in malinconia. Socrate dice: Nessuna servitù è maggiore, che esser soggetto e servo d'amore.

Cap. V. - Bott. 15:

"l' uomo superbo ha in odio l' umile"

è un controsenso, perchè qui si parla di somiglianti. Lo spagn. bene: ...un sobervioso aborrece a otro sobervioso."

Cap. VII. - Esempio di Damone e Pitia. Quest' ultimo non diviene donna, ma resta maschio, col nome di Fisia e l'amico suo chiamasi Amone (cfr. Bott. 20-21). In principio

"Leese en las historias romanas y en Valerio Maximo ecc."1

Cap. XIV. — L' uccello ipega (Gadd. upega) diviene "una ave que llaman Pola."

Nel racconto di Medea:

"levose consigo un hermano suyo pequeño y fizolo en muchos pedaços y "lançolos por el camino."

Bott. 48 e Gadd. 19, 26 dicono solo che lo uccise e lo mise in luogo ove il padre lo trovasse.

Cap. XV. — Nel passo addotto dal Frati (p. 254, v. Bott. 55) il Flor si scosta dalla vulgata e dal Gadd .:

"Salomon: al pobre sus hermanos mismos lo aborrecen y sus amigos "huyen d'el y se apartan lexos d'el. Otrosi dize: si el pobre fuere en-"gañado todo ombre lo reprehende: y si fabla ninguno lo entiende: y "aunque sus palabras sean discretas todo ombre las desecha: y por la contra "en el rico."

Forse il traduttore ha mutato di suo arbitrio, non intendendo il senso. Nella sentenza di Tullio (Frati 255; Bott. 56) segue Gadd.: "el coraçon de las personas se puede llamar riqueza: y no el arca del "dinero,"

Meglio che in entrambi i testi riferiti dal Frati (p. 255) la sentenza di Platone:

"mejor cosa es en la hora de la muerte aver de dexar su fazienda a los "enemigos que en vida demandar mantenimiento a sus amigos."

L' esempio di Alessandro molto più compiuto e razionale che in Bott. 572:

<sup>1</sup> Quest' esempio concorda quasi interamente con la lezione riferita dal Varnhagen, Op. cit., p. VI, n. <sup>8</sup> Già in Gadd, è alquanto migliorato,

"De la liberalidad se lee en el Alexandre; que un pobre le pidio un "dinero: y el rey le dio una ciudad. y el pobre dixo: que no le perntenecia tan gran dadiva. y Alexandre respondio. y a mi no convenia dar
ntan pequeña dadiva como tu pedias: porende no tengo yo de mirar a lo
nque pertenece a ti demandar: mas lo que conviene a mi de dar."

Cap. XVI. — L'esempio zoologico ricondotto al suo vero senso, perchè è chiaro che vi si intende discorrere della talpa:

Bott. p. 58. Gan

E puossi appropriare l'avarizia alla botta, che vive di terra, e per paura che la terra non le venga meno, mai non si toglie fame, e perciò sono tutte vizze e crespe. Gadd. 23, 33.

E posse propriare l' avaricia al rospo calçolaro.

Spagn.

Este vicio se puede comparar al topo: que es un animal que vive solamente de tierra; y porque no le fallezca no se osa fartar d'ella.

Cap. XVII. — Il Frati ha mostrato come virga disciplinae dei proverbi di Salomone sia divenuta

"la virtù della disciplina"

nel testo Bottari (p. 62), mentre il Gadd. (p. 25, 26) ha verçella. Lo spagn. dà:

"la verga y disciplina desecha la locura del coraçon de los mancebos." Fortemente abbreviato l'esempio di Mosè e Faraone, in fine. Dopo

enumerate le piaghe d'Egitto dice semplicemente:
"Despues d'esto Faraon se sumio y afogo en la mar bermeja con toda su

Cap. XVIII. — Descrizione della sirena (Frati 256):

"es una serpiente de mar: que de medio abaxo esta a manera de pescado "con dos colas bueltas para arriba: y de medio arriba es como una "donzella."

Bott. 67:

"il ghiottone ama il fiore, infino ch' egli è bello",

non sta. Meglio Gadd. 27, 23: l'omo ama el fiore. Ma lo spagn. varia:

"las abejas aman la flor mientra es fermosa."

Nella favola del corvo v'è pico, corrispondente a becco del Gadd. e migliore di bocca del Bott. Vedi Frati 256.

Cap. XIX. — Conforme a Gadd. (v. Frati 256):

"Estas tres virtudes se informan por dos o tres maneras que son consejo "y diligencia. Aristotiles dize, que consejo es una cierta inquisicion que "procede de una cosa en otra y diligencia es ser el ombre cuydoso de lo "que ha de fazer."

Sotto, nell' esempio, il

"manifestò tutta la crudeltà allo imperadore"

(Bott. 75) è certamente errato. Meglio anche del Gadd. (v. Frati 258) il testo nostro:

"descubriole toda la traycion: de la qual ninguna cosa sabia el empe-"rador."

Cap. XX. - Conforme al Gadd. nel passo addotto dal Frati (p. 258):

"y assi quando los caçadores lo quieren prender: vistense de bermejo." Nell' esempio l'arguzia di Aristotile è meglio espressa che in Bott. così accostandosi al Gadd.:

Bott. 78. Gadd. 31, 24. Allora Aristotile disse Aristotolle dixe a ..... Non muovere la quii fanti: No movi la pietra dal suo luogo, che pria de su la pria.... non fu detto per lui E per co disse che 'l no dra, v este dixo Aristoch' egli si movesse, ched movesse, per che no era egli non è uomo. homo.

Spagn. Entonce dixole Aristotiles: no quites la piedra d'encima de la pietiles porque en la verdad el loco no es ombre.

Cap. XXI. — Molto più chiaro che in entrambi i testi italiani il detto d' Aristotile (v. Frati 258):

"No estas en la tierra donde ay muchos señores: porque en tal tierra mas "favor y cabida tienen los viles que los buenos: y mas los locos que los ..sabios."

Nella sentenza di Tolomeo concorda più col testo Bottari (p. 82; v. Frati 258):

"y avras d'ello mayor gratia y remuneracion."

E simile invece a Gadd. nella seconda sentenza di Tolomeo (Frati 258), che in Bott. è evidentemente errata:

"quanto mas s'ensalça el ombre tanto mas pierde el amor del señor." Così pure nell'esempio (Frati 259):

"Ven conmigo que Dios quiere que yo te muestre sus ocultas justicias."

Cap. XXII. - Nell' esempio fijas, non l'erroneo figliuoli del Bottari. Cfr. Frati 250.

Cap. XXIII. - Principio simile a quello del Gadd.:

"Lealtad segun Terencio: consiste en aver pura y perfeta fe: y no mostrar "una cosa por otra,"

(Frati 250). Nell' esempio zoologico della gru, frammentario nel Gadd., la versione dà miglior lezione del Bottari:

Bott. 91.

Spagn.

perch' elle non si addormentino; e tengono l'uno piè in terra e l'altro levato.

e sempre mettono due o tre guardie, y ponen dos o tres de las otras para hazer la guarda: y porque no se duerman: tienen el un pie alçado en el ayre y el otro en el suelo.

Cap. XXIV e XXV. — Nell' esempio di Loth il testo Bottari 98 è monco. Lo spagn. risponde al più ampio e chiaro Gadd. Nell'esempio del cavaliere fatto monaco che va a vendere gli asini la traduzione concorda verso la fine compiutamente col Gadd., ma nel principio si scosta alquanto da ambedue i testi.

Cap. XXVI. -

"Ay otras que se dizen por apartarse ombre de daño sin daño de otro: "y estas no son pecado mortal: mas son vicio a quien d'ello se puede "guardar v no lo haze."

Si scosta da ambedue i testi, come può vedersi in Frati 259, ma ragionevolmente. Nel detto di Salomone che ha tanta varietà nei due testi (v. Frati 259), lo spagn. molto bene, più fedele all' Ecclesiastico:

"De tres cosas ha miedo mi coraçon: y de la quarta tengo escondido el "rostro. de alboroto de ciudad de razonamiento de pueblo y de la falsa "acusacion: y sobre todo de las diffamaciones de la lengua homiciera. "La boca que miente: mata el alma."

Cap. XXVII. — La sentenza di Socrate (Frati 260):

"La paciencia es puerta de misericordia."

L'esempio di Salomone molto meglio che nel monco Bott.; anche meglio che in Gadd., al quale pure lo spagn. s'avvicina.

Cap. XXX. — Il brano relativo al pavone concorda in parte col testo Bott., in parte col Gadd. (Frati 260):

"Este vicio se puede comparar al pavon que es todo lleno de vanagloria; "y todo su deleyte no es al si no mirar a sus plumas."

Nell' esempio alla bella donna è sostituito un garrido mancebo.

Cap. XXXI. — Nel passo riferito dal Frati (p. 260):

"un gusano que bive y crece poco a poco."

Il nasce del Bottari è errore evidente. Nell' esempio, anzichè l' indeterminato re de Greci, el rey Constantino.

Cap. XXXII. - Il paragone con la rondine così:

"Este vicio se puede comparar alla golondrina que sienpre buela y jamas "esta firma."

Dubito che il si pasce de' testi italiani (Bott. 118; Gadd. 47, 10) non sia che un originario sì passa. Nell' esempio il ladro non vede una croce sullo scudo d' uno dei nemici, ma fuggendo la trova per via:

"y fuyendo fallo una cruz y recordose de la penitencia que el hermitaño "le avia dado: arrodillose por obedecer a su confessor."

All' eremita divenuto mondano il diavolo non pone attraverso il cammino una scopa (Gadd. stropa), nè lo prende pel piede, nè lo fa cader da un sasso, ma da una montagna:

"y pusole un tropieço en medio del camino con que le enbaraço los pies "de tal manera que lo fizo caer por una montaña abaxo de manera que "murio."

Cap. XXXIII. — Nella definizione corrisponde meglio, quantunque più brevemente, al più corretto Gadd. (v. Frati 260):

"Tenperança segun Tulio. es firme señoria en refrenar la codicia de la "voluntad: y esta puede ser en dos maneras. La j es refrenar la codicia "que nace y viene propiamente del coraçon ecc."

Nel lungo esempio del filosofo *Coarda*, che nel testo spagnuolo è *Conrrado*, molte varianti, specialmente nell' ordinamento delle prove di pazienza.

Cap. XXXIV. — La fine così poco felice nel Bott. 126, assai

migliore e conforme al Gadd. nello spagnuolo:

"v pensando que avia perdido su virginidad y que no podia en manera del "mundo cobrarla. ella se entristecio tanto que se ahorco."

Cap. XXXVI. — Passo d'Isidoro (Frati 261):

"Sant Ysidro dize. Assi como la sobervia es rays y simiente de todos los "vicios: assi la humiltad es revna de todas las virtudes."

La variante procede forse da errata intelligenza del secondo inciso. Nell' esempio (Frati 261):

"se lee en el testamento viejo que avendo fecho Dios el mas bello v el "mas fermoso angel del cielo ecc."

Cap. XXXVII. — Nell' esempio di Alessandro non melarance, come in Bott. 138 forse per equivoco, ma colmenas de miel, che equivale a bresche de melle del Gadd. 51, 4. Più sotto panal, cioè favo.

Cap. XXXVIII.

"ciega los ojos"

come Gadd. (v. Frati 261). Il detto di Salomone così (Frati 262): "el que ama los manjares: es dicho gloton y goliardo y siempre estara en "pobreza y miseria: y el que ama el vino jamas sera rico."

Cap. XXXIX. — Il tratto che il Frati (p. 262) giudica corrotte in Bott., qui anche meglio e più compiutamente che in Gadd.:

"La iiij es guardarse de los rufianes y personas que biven de luxuria, y por "esso dixo sant Gregorio, no av vicio que tan vilmente corrompa la carne "como la luxuria. Esto prueva Thesu Christo en su evangelio en aquella "figura de los tres combidados que el uno fue a mercar una villa: y el "otro fue a provar una yunta de bueyes y el otre casose; todos los otros se "escusaron salvo el postrero. por lo qual dio a entender que mas lo tenia "y corrompia la luxuria que los otros vicios: y esto porque es vicio natural "y por esso es menester aver d'el mayor cuydado que de los otros."

Cap. XLI. — Uno dei tre requisiti che costituiscono la cortesia è, secondo Bott. 152, non dissimile da Gadd., essere libero della persona. Meglio spagn.: ser del todo leal y liberal. Sentenza di Socrate conforme al Gadd. (Frati 263):

"como el cavallo se retiene con el freno: assi todos los vicios se refrenan "con la temperança."

Accrescimenti originali la traduzione spagnuola non ne ha, e tutto conduce a ritenere ch'essa sia una fedele e corretta riproduzione d'un testo italiano, che s'accostava al Gadd. più che a quello poscia raffazzonato del Bottari, ma che tuttavia era ben lungi dall' essere in tutto uniforme al Gadd. stesso. Le differenze massime sono nel numero, nell'ordine e nelle attribuzioni delle sentenze. Nel cap. II la sentenza d'Aristotile (Bott. 6) è assegnata a Giobbe; nel IV invece di S. Bernardo (Bott. 13), Sant Agustin en el libro de las respuestas; nel cap. VI le autorità contrarie alle donne sono collocate prima di quelle favorevoli; nel cap. X Jesus fijo de Sidrach sostituito alla Scrittura, e così pure in parecchi altri luoghi; nel cap. XI i filosofi che sentenziano sul cadavere d' Alessandro (Bott. 32-33) sono Gullicio, Bartolico, Delphian, Preciano1, Archito, Drusiano, Bernardo; nel cap. XV le tre ragioni con cui si prova che l'avarizia è vizio più pernicioso della prodigalità, anonime in Bott. 49, sono nel Flor ascritte a S. Tommaso<sup>2</sup>, come nel Gadd. 20, 6, e più sotto, nel riferire la sentenza di papa Innocenzo (Bott. 55; Gadd. 22, 25), è scritto: "El papa Inocencio en el libro "de la misericordia de la humana vida dize"; nel cap. XVII, per la definizione, non Aristotile (Bott. 62), ma Prisciano (Gadd. S. Bernardo); nel principio del cap. XXI non Andronico, ma Macrobio, e più innanzi (Bott. 82) non Catone, ma giustamente Platone; nel cap. XXII una sentenza di Seneca data a Salomone, quella di Malachia assegnata ad Ezechia; la definizione nel cap. XXVIII attribuita ad Aristotile (Bott. Cicerone, Gadd. Callamacho); nel cap. XXIX non Seneca (Bott. 111) ma Ypocras (Gadd. 42, 26, Ycopastres); nel cap. XXX il detto che il Bott. fa di Seneca, è addotto come di S. Agostino con un testo conforme al Gadd., che ne fa un presente a Sedechia (Frati 260). In due luoghi è citato per antonomasia il poeta: cap. II, in luogo di S. Agostino del Bott. 7: "y por esso dixo el poeta que qual-"quier cosa se conoce por su contrario y puede compararse el "bivir d'este mundo a una grande mesa con unos pequeños man-"teles: que cada uno tira para si; y descubre la parte del otro." E nel cap. V: "El poeta dize que el semblante con al semblante "facilmente concuerdan." V'è un altro luogo dove il Fiore ricorre, senza citarlo punto, ad un poeta, il Guinizelli3; ma non è il caso dei passi menzionati.

Le note presenti intorno ad una edizione rarissima e così pregevole pel testo com' è la sivigliana del 1498 non sembreranno, spero, nè soverchie nè inopportune, a chi apprezzi adeguatamente quel cimelio prezioso che è il nostro Fiore di virtù. Esse varranno a far persuasi coloro che in seguito s' occuperanno della ricostituzione critica del testo italiano che anche a questo scopo la tra-

duzione spagnuola non dovrà essere trascurata.

RODOLFO RENIER.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di solito sta per *Prisciano*, o anche per *Persio* in principio del cap. XXXII e altrove. Più di una volta, come nel caso del Bott. 172, trovasi *Persio* ove lo spagnuolo ha *porende*. Che si tratti d' un *persò* = *perciò* divenuto *Persio*?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sempre santo Thomas de Aquino; mai fra Tommaso.
<sup>3</sup> Osservazione fatta dal Gaspary, Storia, ediz. ital., I, 326. Cfr. Frati, p. 279.

## Il "Pianto della B. Vergine" giusta la lezione di due codici lucchesi.

Dei codici, dei quali voglio far qui menzione, e conservati nella Biblioteca Pubblica di Lucca, il primo, cart. in fol., sec. XIX, segnato nel catalogo dei mss. della Biblioteca stessa col nº. 744, vi è così descritto: "Scritture italiane del buon secolo della lingua copiate o fatte trarre da antichi manoscritti da Mr. Telesforo Bini". Il ms. reca sul dorso la seguente iscrizione: "Scritture italiane del

buon secolo della lingua".

Come si desume dalle cose predette, il codice è miscellaneo, contenendo 13 scritture in volgare, di cui la 62, di ff. num. 4, di mano della stesso Bini (che non dice donde l'abbia tratta 1 s'intitola: "Incomincia qui uno glorioso e devoto pianto e lamento della gloriosa e dolente madre del nostro Signore Misser Jesu Cristo nostro Salvatore, Madonna Santa Maria, il quale è molto devoto a ciascuno fedele cristiano". Vero è che il Bini, che forse si disponeva a pubblicare la sua copia, corredata di alcune note (di cui ci ha lasciato un saggio, e che io a suo luogo riferiró, aggiungendovi, ove ne sia il caso, qualche osservazione) non l'ha condotta a fine, giacchè il ms. rimane interrotto a mezzo di un periodo (se pure, come non è improbabile, non è mutilo il codice, sul quale la copia è esemplata); tuttavolta, a chi si faccia ad esaminare il testo non potrà non sembrare verosimile, siccome a me pare, che la lacuna della copia sia di lieve momento. Giunge essa infatti al punto, in cui la Maddalena, mentre si strugge in lagrime per la morte del Salvatore e della Madre sua, e si duole di essere "las-

¹ Se male non mi appongo, il codice originale doveva far parte della "sceltissima libreria" (Bini, Rime e prose del buon secolo della lingua tratte da manoscritti e in parte inedite, Lucca, Giusti, 1852, Dedicatoria III) del comm. Francesco De Rossi, dal quale egli avea avuto a prestito altri codici, non escluso quello da lui posto a fondamento della sua edizione del "Pietoso Lamento" (op. cit., p. 3—21), siccome dirò più ampiamente a suo luogo. Infatti sul foglio di guardia del codice si trova segnato a lapis, di mano, a quanto credo, del Bini (chè l'annotazione è alquanto evanida, e a mala pena leggibile) oltre al nome "Francesco De Rossi" quello del luogo di dimora del medesimo. Checchè sia di ciò, non potendo affermare con sicurezza a chi il ms. originale appartenesse, aggiungerò solo che il testo ne diversifica assai dai molti in prosa, che si hanno a stampa, e lo giudico per ciò, e per l'importanza sua, non indegno di essere dato in luce, e di essere segnalato così all'attenzione di quanti sono studiosi degli antichi testi volgari.

sata così sola in tante pene" aggiunge: "Voglio anch' io abbracciare la tua croce, e montare suso e morir lì; anzi viverò però che io troverò quello che è la vita mia". E colle parole: "E così

dicendo si levò suso" il ms, ha termine.

È da avvertire, per ultimo, che al ms. è unito un foglio, sul quale il Bini, attingendo alle note opere del Quadrio, dell' Ossinger, e di altri, oltre a darci alcune notizie intorno a frà Enselmino da Treviso, ci offre un elenco di codici e di stampe contenenti il "Pietoso Lamento". L' elenco è, per verità, assai incompiuto, ma poichè mi sarà d'uopo di richiamare su di esso l'attenzione del lettore, quando dei codici e delle edizioni del poemetto dovrò dare più ampie informazioni, quì mi limito ad accennarvi.

Ciò premesso, ecco il testo del "Lamento devoto della B. Ver-

gine" giusta la lezione del codice sopra descritto:

[c. 1a] Incomincia qui uno glorioso e devoto pianto e lamento della gloriosa e dolente madre de nostro Signore Misser Jesu Cristo nostro Salvatore, Madonna Santa Maria, il quale è molto devoto

a ciascuno fedele cristiano.

Correte, anime nobili e devote, calde d'amore e desiderose di scorrere quello paese che vi guida al pio posto di salute. Spogliatevi d'ogni affetto vizioso, e correte presto e rivestitevi di lacrime dinanzi a quella valle, e caos d'umiltade, dove riposa il bon Jesu. O anime affamate e assetate, semplici di spirito, deh! affrettatevi, anime gentili di cuore, a piangere ed a correre a lato della croce di Jesu Cristo, però che molto vi bisogna. Qui vi apparecchiate, però che le porte sono aperte della scola della umilissima Maria, dove sono libri suso li quali leggono li poveri, umili, dispettosi, piangitori, infermi, discacciati, nudi, pellegrini, mansueti, pietosi. Quivi troverete il gran dottore leggere in sulla cattedra della croce, e appresso lui Maria fedelissima. Oh scienza dolcissima, suave e amabile al gusto ben disposto e acconcio a sentire la tua melliflua rosata<sup>2</sup> la quale passa ogni consolazione! Ma guai a te, o anima miserabile, che non sai gustare li cibi spirituali! Ascolta Santo Agostino che dice, che come nuoce al corpo non potere ricevere il cibo corporale, così è malsegno dell'anima ch' ha in fastidio le cose spirituali. Grande infermitade mostra chi non può sentire la dolcezza del mele; e così malsegno è di non stare bene col nostro redentore Jesu Christo, quando non s'ode volontieri il

2 Rosata per rugiada (Bini, s. v.). Il Gherardini (Lessigrafia italiana, Milano, 1843, s. v. "rogiada") nota: "..... Santa Caterina e Jacopo da Lentino, invece di rogiada o rugiada, scrissero più volte rosata. Ne' più dei dialetti italiani rosata o rosada sono le voci comunemente ricevute........

<sup>1</sup> Piangitore, scrive a questo luogo il Bini, ha un solo esempio di Fra Jacopone. — Ecco il passo del Todino al quale qui si accenna: "Fatto son piangitore Del ben, ch' io ebbi, e poi l'abbandonai". Oltre questo esempio, riferito nel "Vocabolario degli Accademici della Crusca" (s. v.), altri recano Nicolò Tommaseo e Bernardo Bellini nel loro "Dizionario della lingua italiana" ecc. (III, 985, Torino, 1871).

dolce parlare di lui. Odi l' Evangelista che dice: chi non è da dio, non ode volentieri il parlare di dio. E però apparecchiatevi, menti libere, carche di pianto, a riposare con Maria sotto l'ombra dell' albero del diletto umanissimo Jesu, dove dice Santo Giovanni nel cap. XVIII. che stava appresso la croce di Jesu la madre sua, e gridando dicea: o voi tutti che passate di qui, guardate, oimè misera, se l'è dolore al mondo simile al mio!

Per la qual cosa è da sapere che ben che Maria umilissima credesse che Cristo dovesse resuscitare vittorioso per mezzo di questa morte, niente di meno senza grandissima doglia quegli occhi santi non si poterono ritenere che non rompessono in compassionevole pianto. Prima vedendo Cristo tanto esterminato che per dolore gli convenne gridare: Dio mio, Dio mio, perchè m' hai tu abbandonato. Grande durezza si sarebbe, vedendo che il sole s' oscura, la terra si muove, le pietre fendono, il tempio e le sepolture s'aprono, e tu solo, misero uomo, non gli diè avere compassione [c. 1b] quando per tuo amore esso Jesu Cristo paga il tuo debito del suo sangue prezioso con tanto dolore che non si può pensare! E pure fu così necessario per pagare il debito di tutti li miserabili peccatori! O membro putrido, riderai tu mó sotto 'l capo di Cristo dolcissimo, fatto si vilmente infermo perchè tu guarissi. Ma gli angeli che sempre stanno in tanta pace e letizia vinti furono costretti per pietade compassionevole a piangere amaramente. Pensa adunque, o anima devota, che doveva fare la sua madre vedendo le creature inrazionali fare segni di grandissimi dolori, ed eziandio udire gli angeli fare segni di grandissimi dolori, ed eziandio udire gli angeli fare nuovo pianto, vedere il suo unico e amoroso figliuolo così tormentato, e vedere la sua carne così flagellata e vitu-

Onde io lasso questo a pensare a coloro, li quali hanno gustata la sua dolcezza e soprattutto l'amore sopra misura che portava Maria al suo figliuolo, ansiosa ed afflitta; era intanto consumato il suo cuore ch' ella non poteva più. E vedendo ella che partendosi tutti quelli che le doveano essere conforto, ella sola con Maria Maddalena seguitò Cristo in ogni luogo infine alla sepoltura. Oimè che compassione dovea esser a vedere questa mansueta donna sola e così dolorosa! e tutto è stato per te, o anima peccatrice, o anima dolente e misera, che credi andare per diletti mondani a quello paradiso aperto con tanti pianti e dolori e guai da tali e tante persone al nome delle quali ogni impero, ogni reale signore s'inchina: molto sei ingannata, o anima! E però ritorna in te medesima, voltati a drieto e corri velocemente a trovar Maria, e imparerai da lei, la quale sta alli piedi della croce di Jesu; dove si nota uno principale dolore, che passa lo core di quella Vergine pia quando si dice ch'ella stava. Grave cosa è avere dolore, ma più grave è a continuare in dolori. Maria si stava piena di lacrime in cospetto del suo figliuolo, in la faccia del quale era sempre usata di trovare gaudio e conforto, ma ora gli è tornato in pena e tristezza. Or pensa, anima fedele, che cosa ella dovea fare a vedere uno solo suo figliuolo tanto costantissimo e forte essere stato per grandi e importabili dolori costretto gridare al Padre per soccorso! E che dovea fare Maria madre in natura feminile!

Onde si può dire che tutta la settimana ella fusse crucifissa nell' anima sua; perchè com 'è da credere pietosamente che quando Lazzaro e Maria e Marta fecero la cena a Cristo Jesu il sesto di innanzi il di della pasqua, Madonna Santa Maria madre di Jesu fu chiamata eziamdio. Alla quale cena Maddalena avvisata della morte del suo maestro, ardente di amore gli unse il capo e li piedi baciandoli molto teneramente. Per lo quale ungere quello misero traditore Giuda mormorava e diceva, che meglio era averlo venduto quello unguento e dare li danari alli poveri. Al quale Cristo benignamente rispose: voi sempre avrete li poveri appresso di voi, ma me non avrete sempre mai. E laudò la Maddalena dicendo ch' [c. 1 c] ella avea fatto questo prevegnendo la sua sepoltura. Le quali parole udite che l'ebbe quella madre dolcissima, benchè l'avesse sapute per altra via, come fu quando gli Giudei il volsero ammazzare e lapidare. E pure perch' ella sapeva ch' ello era dio, sperava la poverella del contrario. Ma udendo ella questo cotale parlare non potè più mangiare, ma sospirando stava onesta-

mente infine che s'avesse disnato.

Poi subito chiamò secretamente 'l suo figliuolo Jesu Cristo e tutta tremando abbracciollo e piangendo disse: oimè dolcissimo e amantissimo figliolo mio, oimè che quella parola che tu ha' ditta m' ha passato il cuore, sì che non posso più! Mò tu hai ditto, dolcissima speranza mia, che tu vuoi morire! O figliuolo mio, e come potrà soffrire il tuo cuore di lassarmi così sola e meschina! Ma come viverò io mai misera? che farò io, figliuolo mio? Guai a me, dolce Jesu! O figliuol mio Jesu, vivi per compassione di questa tua trista madre. Alla quale Cristo rispose mansuetamente dicendo: Oh madre mia, io sono venuto in questo mondo a questa intenzione che per mezzo della mia morte si perdoni li peccati all'umana generazione; così è di necessitate ed è ordinato dal mio Padre! Allora disse la Madre: Oh Figliolo mio, già so io bene che tu sei Dio, e puoi fare quello che tu vuoi. Tu sei una cosa col Padre: lui sarà ben contento: dì pur che sia perdonato a tutti, e così sarà. Oh figliuol mio carissimo, abbi misericordia e compassione alle mie lagrime, moveti a compassione e pietade di me tapinella! Non ti ricordi tu, o Figliuolo mio, che tu comandasti nel testamento vecchio che si dovesse onorare lo padre e la madre? E se tu non mi disprezzi e confessi che io sia tua madre, odi adunque, figliuol mio, le mie preghiere e le mie lagrime. Mò vedi che 'l cuor mio non può più, ma si squarcia e si consuma di dolore. Rispose allora Jesù Cristo tutto come commosso, e disse: bene è vero, mia madre, che così è, ma nientedimeno non si può fare altramente di quello che è stato ordinato, e però non ti angustiare piú, conciosia cosa che sia di necessità che questo abbia loco. O che brutto comiato fu questo. Ancora cominciò a dolersi più fortemente quella madre afflitta, e levandosi su tutta carca e piena di lagrime lassò il figliuolo e corse da Maddalena e abbracciandola disse: Oimè, Maddalena, dolente me che cosa faremo! il Figliuolo mio e maestro tuo sarà tolto a noi e sarà morto! E io misera e dolorosa con lagrime e con parole l'ho pregato che non ci debba abbandonare, ed ello sta pur costante, ed hammi risposto che vuol pur morire. Deh Maddalena mia, io non lo posso pur pensare, e 'l cuore e l'anima mi manca per dolore! Jo ti voglio pregare che tu vadi mò da lui: forsi che ello ti ascolterà meglio che me. con ciò sia che ti ha grande caritade, e sta con te, e appresso di te ha voluto fare questa ultima cena con te. E però, Maddalena mia, va per amor mio e gettati alli suoi piedi, e piangi quanto tu puoi come tu facesti altra volta; e poi gli parla dolcemente a ciò che ello abbia cagione di muoversi a compassione per te diletta e per me misera. Però che tu sà bene quando è ti vedeva piangere [c. 1d] per la morte del tuo fratello Lazzaro piangeva ancora lui, ed eziamdio senza che tu lo domandassi sì lo risuscitò. Deh corri presto, cara Maddalena. E allora la Maddalena subitamente si mosse a grandi lagrime per la madre e per lo suo dolcissimo e diletto maestro, e andando a lui se gli gettò à piedi, e per grande dolore appena ch' ella potè parlare così disse: oimè, maestro mio, io non posso più, io moro, l'anima mi manca e viene meno in me: oime che vuò tu fare? vuò tu morire? E questa la pace, caro Maestro, che tu m' hai promessa, quando tu mi dicesti in casa di Simone va in pace? Or sostieni quella la quale tu hai cavato di tanti peccati, non mi abbandonare a cio che io non caggia più! E se le mie parole, oimè misera, non ti muovono, almeno a quella tua afflitta e tribulata madre dà qualche conforto. Vieni, Signore mio, vieni a vederla ch' ella è colà distesa in terra e forsi morta di gramezza. Perdonaci, 1 amantissimo Maestro, e abbi a noi compassione! Disse il Signore: Maddalena, credimi che se non ho esaudita mia Madre, che m' ha pregato, nè anche a te risponderò come tu vuoi: va, che tanto non mi potresti pregare che fossi esaudita.

Udito questo, la Maddalena torna a nostra donna e abbracciandola con grande pianto e dolore sì fece la risposta di Jesu Cristo. Udendo la risposta, subito tutte e due si levorono sicome fuori di sè [e] con sospiri compassionevoli si gittarono alli piedi del Signore, una di qua e l'altra di là. Or pensa, anima divota, che pianti dovea esser lì, e se Jesù Cristo si potea contenere che non piangesse! Or comincia la madre, e dice: diletto Figliuolo mio caro, abbi misericordia della tua madre, mai non perdesti la misericordia, nè la pietade. O Figliuolo mio, non ti ricordi tu che fusti commosso a pietà e misericordia a quella vedova alla

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Bini ha scritto: "perdonati"; ma verosimilmente la lezione del codice sarà quella da me seguita.

quale tu rendesti vivo il suo figliuolo ch' era morto? Ancora tu fosti vinto dalle lagrime della Cananea che ti gridava dietro, e si sanasti la sua figliuola. Tu alli pianti della nostra Maddalena risuscitasti el suo fratello, ed eziamdio, dolcissimo figliuolo mio, tu sanasti quello uomo che era stato trentotto anni alla Piscina che non si potea muovere; e ancora tu esaudisti il Centurione e rendesti a quello Regolo il suo figliuolo; e ancora tu liberasti quella femmina che era presa in adulterio. E tu vedi molto ben, Figliuol mio caro, che la tua dolorosa madre e la tua diletta Maddalena siamo ferite di grandi e gravi dolori! Oimè, oimè, Figliuol mio, non sarò io più misera della vedova e più degna di compassione, se io ti perderoe? Oime non sarò io più inferma che colui che giaceva in nella Piscina, non sarò io più ansiosa che la Cananea? Ah trista e misera me! se tu esaudi l'estranie, i non vò tu esaudire me tua abbandonata Madre? Allora rispose Jesu Cristo: Madre mia, sappiate che in tutto mi conviene andare in Giudea. E allora Maddalena rispose, e disse: Oh dilettissimo Maestro mio, io ti prego che tu ti guardi molto bene di non ci andar, ma [c. 22] sta qui con noi in Betania dentro dal nostro castello, e se quelli iniqui Giudei ti volessono prendere, elli non potranno, però che noi faremo fare bonissima guardia, e non lasceremo entrare alcuno che ti possa nuocere. E però lassa pure la briga e la fatica a noi, purchè tu non te ne parta, caro Maestro mio. E ancora li tuoi discepoli staranno di dentro con alquanti di quelli della turba li quali a te credono e così noi ci faremo forti. Dolce Maestro mio, fa almanco questo! Ma se pure non ti muove el grande dolore di questa tua tenerissima Madre, nè anche le mie lagrime, almanco ti muova la devozione di tante divote donne le quali ti seguitano, però che preso te, pastore nostro, come pecorelle saremo squarciate dai lupi.

Allora Cristo rispose e disse: invano mi pregate voi, con cio sia cosa che per la salute vostra e degli altri miei eletti io intendo di morire, e però non mi dite più alcuna cosa. Ma sappiate Madre mia, e tu Maddalena diletta, che tre di della mia passione risusciterò vittorioso, e apparirò a voi e agli altri miei discepoli. Disse allora la gloriosa Madre piena d'intollerabili dolori, pensando pure di ritenerlo per qualche modo: o Figliuolo mio, fà almeno a noi questa grazia che noi facciamo quì in Betania la pasqua di compagnia. Disse allora Cristo, o Madre mia, egli è necessario che io la faccia in Jerusalem. Allora rispose la Maddalena e disse: o Maestro mio dilettissimo, da poi che ti piace fare così, almeno fà a noi questa grazia che noi facciamo questa amara pasqua con teco in Jerusalem, dove lo dolore nostro ne basterà per cibo e le lagrime nostre per beveraggio. Non dire di no mò, diletto mio. E Cristo benedetto disse: per molte cose che io ho da fare in quello di voi non ci pote essere, e da mò innanzi voi non mi vedrete, se non battuto e flagellato, come è stato profetato. Io so bene, Maddalena, che tu non volevi da

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Bini scrive inesattamente: "le tranie" [= l'estranie].

me tale risposta, ma così è di bisogno. E volendosi Cristo partire molto si commosse, e chiamando li discepoli lassò la sua Madre dolorosa e afflitta, e la Maddalena in tristezza e in pianto, lamentandosi l'una e l'altra, e più che elle ne parlavano, più moltiplicava il dolore, e non era chi le confortasse. O anima divota, come pietosamente si può predere(?) tanto era la compassione e 'l pianto di tutte e due le Marie, che quasi elle non potevano parlare!

E venendo la mattina del quinto giorno ricordandosi la madre che 'l suo figliuolo Jesu Cristo doveva fare la pasqua quello di, non fu modo che, sforzate d'amore potessero stare che non andassero in Jerusalem se forsi il potessono vedere un poco, ma elle nol videro. Pensa un poco, o anima fedele, che pasqua dovea esser la loro! E venuto già la notte, circa le tre ore di notte, Maria Madre di Jesù sollicita che tutta la notte vegghiava pensando pure sempre del suo danno, sentì battere alla porta, e [c. 2b] tutta tremando corse giù, e aperto che ebbe ella la porta entrò dentro Tommaso tutto stanco, e con una voce tutta ambasciosa<sup>1</sup> piangendo sì le disse; oh Madre sventurata, oh donna dolente, oimè Madonna mia, lo tuo dolcissimo figliuolo, Maestro mio, sì è stato adesso preso dalli pessimi Giudei armati! oh Madonna mia, io non lo posso quasi dire che quelli malvagi cani e iniqui lo menano battendo come se è fusse uno vilissimo ladrone. E sì gli hanno legate le mani di dietro con tanto furore che noi per gran paura tutti siamo fuggiti. E dicendo Tommaso queste parole ecco Filippo piangendo disse il simile. E parlando Filippo ecco Pietro con la mano tutta insanguinata, però che egli avea tagliata la orecchia a uno della famiglia del principe; e dopo Pietro venne Giovanni, il quale era fuggito nudo. Ed essendo giunti lì tutti con queste aurore novelle, quanto é da pensare, o anima divota, che intollerabile dolore fosse nel cuore di quest' afflitta e dolente madre di Jesu Cristo, la quale sforzata della grande angustia non si potè tenere che non gridasse, e lamentandosi disse: oh diletto e caro figliolo mio, oh Jesu speranza mia, dove se'tu? Oh discepoli ingrati e infedeli che avete voi fatto? dove avete voi lassato il vostro maestro? Oh speranza mia, dove ti hanno lassato questi tuoi discepoli? perchè non l'avete difeso, discepoli vilissimi? Siete voi scampati per darmi più pena? Oh Pietro hai tu già dimenticato il mio figliolo, il quale ti avea fatto principe delli suoi apostoli, e ora in questo punto tu l'hai abbandonato! e sì ti teneva sempre appresso sè parlando e ragionando con te dolcemente ogni suo segreto, e adesso tu l'hai lassato legato in mezzo delli Giudei! Oh Pietro, dov'è la tua fede che tu confessasti che era figliolo di

¹ Scrive a questo luogo il Bini: "Ambascioso ha un solo esempio". Nel Vocabolario degli Accademici della Crusca 5 (s. v.) leggesi infatti il passo seguente, tratto dalle "Vite degli uomini famosi, scritte in latino da Francesco Petrarca, e volgarizzate da Donato degli Albanzani" (Polliano, per Felice un suo giovanetto figliuolo, .... ambasciosa e con pietosi prieghi e lacrime, ritenne quello pieno di pensieri.....".

v. finzi,

326

Dio, e mò tu l'hai abbandonato! E anco tu, caro e diletto Giovanni, tu che mostravi di volere tanto bene al mio figliolo che tu non potevi vivere, nè essere senza lui, e ora tu l'hai così abbandonato, come se tu l'avessi avuto in odio, avendolo lassato in mano delli Giudei a essere battuto! Onde Pietro e Giovanni confusi di vergogna escirono fuori per trovare Gesù Cristo.

E poi la nostra Donna rivolgendosi agli altri disse: o Tommaso, tu che mostravi così fervente, però che l'altro dì tu dicesti à tuoi fratelli apostoli: andiamo ancora tutti noi a morire con lui; ed ecco che tu sei scampato con gli altri! dov' è la tua infinta costanza? E ancora tu, Filippo, pochi dì sono che tu dicesti al mio figliolo: Signore, mostrane il tuo Padre, e basta a noi! Oimè, trista me, oimè Filippo, tu cerchi il Padre, e abbandoni il Figliolo, tu domandi di vedere lo invisibile, e hai abbandonato lo visibile! Oh discepoli pasciuti e ammaestrati da così soave e dolce e buono maestro, come ve ha possuto soffrire il cuore di averlo abbandonato così vituperevolmente? O anima calda e divota, pensa qui [c. 2 c] un poco che compassione dovea essere a vedere la Madonna gridare e dire così vive parole, e li discepoli uno qua e l'altro là piangere e battersi il petto chi per lo fallo, chi per compassione di lesu e della Madre! Certo dovea essere cosa di cordiale pietade.

E dopo questo ella si levò con Maddalena, e andando la meschina domandava le persone che passavano per la via se elle avessero veduto lo suo diletto figliuolo. Fugli finalmente ditto che ello era in casa d'Anna, e subito corse lì, e sì non lo trovò perchè era già stato menato a casa di Caifas. Di che la sua madre dubitò che fosse morto, e volgendosi inverso la Maddalena, e piangendo mestissimamente disse: ohimè figliuolo mio caro, conforto di questa povera madre, oh Jesu diletto mio, perchè non ti lassi tu un poco vedere alla tua passionata madre! Oh Maddalena che faremo noi? E così lamentandosi li fu ditto che ello era a casa di Caifas; e levandosi al meglio che ella potè, andò a casa di Caifas. E quando fu giunta non lo trovò però che li giudei già lo aveano menato a casa di Pilato. E quando ella fu lì a casa di Pilato non lo trovò ancora però che Pilato già lo avea mandato ad Erode. Non stette però quella benedetta madre che non andasse dietro al suo figliolo, e andando per la via domandava a quelli che passavano, e diceva: o figliuole di Jerusalem, ditemi che io vi prego, avereste voi veduto il mio carissimo figliuolo Jesu? e quelle domandavano di che forma e condizione ello fusse? E nostra donna rispose: lo mio figliolo è molto bello e bellissimo. E quelle dissono: no, Madonna; noi non lo abbiamo veduto: ma bene è vero che noi abbiamo veduto uno uomo il quale è brutto e sozzo e non ha bellezza alcuna in sè, ed è vestito di porpora, e menavanlo adesso a casa di Pilato. Allora la nostra Donna con al cune altre donne le quali per compassione si mossero ad accompagnarla venne a casa di Pilato, e trovò la corte di Pilato piena d'uomini armati, li quali gridavano molto fortemente. E

levando ella gli occhi vide uno uomo brutto e disfigurato. Allora si volse verso Maddalena e disse: Maddalena, saria mai quello lo mio figliolo? io ti prego che lo guardi un poco bene, se ello fusse quello; e Maddalena disse: o Madonna mia, forse che il pianto ne impazza che noi non lo possiamo conoscere! Ma, Madonna mia, il tuo figliolo e maestro mio si è uno uomo molto bene formato sopra tutti gli altri uomini del mondo, e però costui non può esser quello, imperò che costui è uomo magro, gli occhi profondi, smorto, pallido e vecchio. Oimè disse la Madonna, se io nol veggo son morta! E stando ella così un poco udì che Pilato disse al popolo che rabbiavano1 come cani: che volete voi che io faccia di Jesu il quale è detto Cristo? allora tutti gridavano ad una voce dicendo: sia crocifisso, sia crocifisso: al tutto noi vogliamo che ei mora. Oh voci rabbiose che passate il cuore di quella dolcissima madre afflitta alla quale si doveria commuovere tutte le visere!

E conosciuto che ebbe che era il suo figliuolo, per molta tristizia gridò, e disse: [c. 2d] quanti tormenti e quante pene sono quelli che tu hai sostenuto, e sofferto in questa notte conciosia cosa che tanto terribilmente tu sei cambiato! Oh crudelissimi cani Giudei basta oramai quello che avete fatto al figliolo di questa trista e dolorosa Madre! E che male ha fatto che voi 'l volete crocifiggere? Sono questi li premi e li meriti di tanti benefici e doni che da lui avete ricevuto operando<sup>2</sup> in voi tanti miracoli come ha fatto? Ha sanato gli infermi, risuscitati li morti, e molte altre infermitadi ha curato. E ora debbe morire el mio figliolo per tanti

benefici ch' ei v' ha fatto?

E in questo mezzo ecco venire el suo dolcissimo figliolo Jesu con una corona di spine in capo, e con la faccia tutta insanguinata e con la croce in spalla, e andava inchinato col capo ed era molto stanco per le molte fatiche ed eziamdio per lo grande peso della croce, e aveva una corda al collo. Or pensa, anima divota, se Maria madre di Jesu dovea essere afflitta e tribolata vedendo che ella non poteva più recoverare el suo dolcissimo figliolo, ed eziamdio vedendolo andare al luogo del male offizio con tante pene! Non è dubbio che ella era abbandonata d'ogni speranza! E pure si mosse volendo ella entrare tra quella moltitudine di Giudei per levargli la croce di spalla, ma non potè però che subitamente fu gittata addietro da quella furiosa gente. Allora Giovanni evangelista pieno di grandissimo pianto sì per lo suo padre e maestro sì eziamdio che dubitava di perdere la Madonna con lui, morendo essa di pena e di dolore, disse: Oh Madonna carissima, voi vedete

<sup>1 &</sup>quot;Rabbiare manca [alla Crusca]. Era anche nel "Pianto in terza rima"."
Così il Bini nota a questo proposito; ma nel glossario, onde corredò la sua edizione del "Pietoso Lamento" (op. cit., p. 175) esplicando meglio il suo concetto avverte: "Rabbiare verbo; forse quel movimento che fa persona in convulsione coi piedi e colle mani, per similitudine di chi sia preso da eccesso di rabbia (Pianto, cap. X, terz. 44 "Ch' io rabbiava có piedi e colle mani")".

— Ne darò integralmente il testo a suo luogo.

\*\*Il me: operarando\*\*

Il ms. : "operarando".

molto bene che voi non potete giovare niente al vostro figliolo, e però meglio è che voi torniate a casa, e poniatevi in orazione e preghiate il Padre celestiale che lui voglia ajutare quello suo e vostro figliolo dilettissimo. E io misero e dolente lo seguiterò, che liberato che sia per le vostre piissime e devotissime orazioni sicuramente io vel menerò. Deh non venite più avanti, e' non è ben onesto, onestissima madre, di venire a tali cose, nè vostra usanza. Anco più tosto vi dovria ritenere la virginale vergogna ed eziamdio la paura femminile. Volete voi vedere tanto orrido e scelerato peccato? Il luogo è bruttissimo e immondo: non vi nuoce tanti gridi che sono tra tanta gente indemoniata e matta? Non sta bene che voi veniate, onestissima Madonna. Disse allora la angustiosa da ogni lato e piena di dolori materni: o Giovanni mio, io non ho il cuore a questé cose, non ho 'l cuore in me, ma sono tutta in le pene e in li tormenti del mio amatissimo figlio, sono in le piaghe dello amico mio, sono in le punture del capo del diletto mio; non guardo se non quello specchio che soleva essere così polito, e mò guardo, Giovanni, come ello sta. E poi si voltò verso li Giudei dicendo: bastivi, o Giudei, averlo tanto indebolito, se voi volete pur che' mora lassatemi portare quella croce che tanto più tosto anderà al luogo del male offizio. Per la qual cosa tutte quelle donne che erano con lei inco [c. 3a] minciarono a piangere amaramente con tanti gridi che Cristo Jesu si voltò, e disse mansuetamente: figliuole di Jerusalem, non piangete sopra di me, ma piangete sopra di voi e sopra li vostri figlioli. Disse allora la madre: Oh figliolo mio dilettissimo, benchè io pianga per te, eziamdio piango per me infelice orfana e vedova da tutti abbandonata misera e disventurata! Oime, figliolo, elli ti menano pur via! Deh consolami uno poco. Oh Giudei arrabbiati, fate almeno questa grazia alla trista madre che ella tocchi uno poco el suo figliolo. E poi si voltò inverso di Jesu, imperò che ella non trovava luogo per la grande pena, e piangendo diceva: Oh dolcissimo figliolo, ecco la tua madre: oh fa che io ti tocchi un poco fin che ti vedo vivo, chè morto te non potrò più vivere! Oh figliolo mio, grazioso e benigno a tutti, e a me sola tua madre se' fatto troppo crudelissimo, arricordati, amantissimo figliolo, che da poi che io ti parturi mai non ho avuto pure un di di riposo, e adesso misera e meschina domando di grazia di parlarti un poco, e tu mel nieghi. Oh figliolo mio, arricordati che così tosto come io t' ebbi conceputo, Josef sposo mio mi volse abbandonare. L' hai tu dimenticato, conforto mio dolcissimo, che essendo appresso il tempo del partorire mi convenne andare raminga con povertade e necessitade grandissima! Ecco il riposo che io ho avuto! Sai tu bene, prezioso amor mio, che io ti partorii in una stalla che puzzava con grande sinistro in mezzo del bue e dell' asino: desti alla tua madre uno letto putrido di fieno. Oimè, figliolo, oimè arricordati che sempre portandoti piccolino in braccio per paura della morte tua andai io giovinetta e tenerella fuggendo in Egitto: così io ti scampai. E brevemente tutta la tua infanzia m'è stata penosa, ed essendo d'anni dodici tu m'abbandonasti, e anziosa ti cercai tra li parenti e li amici. E così a questo modo tu sempre m'hai affaticata con dolore e pene, Figliolo mio. Adunque, o dolcissimo Figliolo, abbi misericordia, pietà e compassione di me trista, ancora più che ogni dì m'era ditto che tu eri a disputare con li Giudei, e cercandoti andava per castella e terre piangendo sempre perchè tu m'abbandonavi. Mo' mi veniva ditto che li Giudei ti avean voluto lapidare, mo' che egli ti aveano voluto gittare giù del monte, mo' ch' egli aveano mandati li ministri per pigliarti; e così in conclusione non ho mai avuto riposo. O che piú, dolcissimo Figliol mio, io misera tua madre, domando di vederti, e sì mel nieghi? Oh Figliol mio, odimi: Oimè che non posso più: oimè, Figliolo, io moro, soccorrimi, fa' che io sia esaudita.

E dopo questo essendo lo benigno Jesu confitto in croce, e percotendo fortemente li Giudei colli martelli sopra li chiodi, in quella ora si serrò il cuore sì fortemente e per tale modo a quella dolente madre che ella non poteva più parlare, ma stava quasi come morta. E stando un pezzetto ella rinvenne, e levò la testa. e guardava in qua e in là, se ella potesse vedere [c. 3b] il suo Gesù. Oh Signore nostro Jesu, che ti potrà rendere lo misero peccatore per tanto amore che gli hai mostrato? Oh anima pensa quanto è stato smisurato questo fuoco dell'amore lo quale ha fatto pendere Dio in croce come ladrone. E da poi alcuno spazio alzando gli occhi la nostra donna vede quello gonfaloniero di giustizia fitto in croce, sanguinato e che si torceva per li grandi dolori. Or pensa qui, anima innamorata, calda del divino amore, questo fu troppo grande fuoco di amore vedere pendere Dio in croce come ladro! Pensa che parole dovea movere (?) quella madre angosciosa: nol so pensare. Ma per certo credo che ella dovea fare muovere le pietre a compassione; e che più per le molte lacrime non potea tenere la testa in alto, e con una voce stanca gemendo diceva: Oimè misera! oimè disventurata che io non posso trovare conforto in tanta miseria! È mi conviene pianzere, misera me, e ancora cresce più la mia miseria perchè le lacrime m'impacciano che io non ti posso vedere. Oh amatissimo figliolo, secca almanco questo fiume di lacrime a ciò che io ti possa vedere! Ma misera me che domando? Che! vo' io vederti unico agnello mio innocente in mezzo de' lupi e de' ladroni? Vederti forare le mani e li piedi tutti coperti di sangue? quella preziosa persona sanguinosa, squarciata, sozzata, e fuori d'ogni bellezza umana? Oh dolor grande tu sei troppo grave! Che eleggerò io? quale m'è meglio o che io pianga per non vedere tante miserie in te più che diletto mio, o vero che io non pianga più a ciò che io veda l'amore del cuor mio? Faccia come io voglia che da ogni parte e' m' è mortale coltello: poverella me!

Poi si voltò verso gli elementi lamentandosi di essi, e disse: oh terra crudele perchè soffristi tal peccato? Oh cielo soccorrimi

330 V. FINZI,

in tanto pericolo! Oh mare ecco il vostro creatore: non mai fu commesso il più sceleratissimo peccato! Deh difendetelo, difendetelo: vedete ch' e' n' abbisogna. In questo mezzo l' autor di vita Cristo Iesu con voce mansuetissima levando la faccia al Padre disse: Padre mio, perdona a costoro perchè egli non sanno quello ch' e' si faccino. Oh inebriato amore di amante, oh amore che non si può intendere. Quando Maria udi questa preghiera disse a Maddalena: o Maddalena mia, ascolta bene come lo mio diletto figliolo pietoso prega per questi iniqui Giudei e peccatori! E poi ella disse: Oh figliolo Jesu benigno vo' tuo Padre li perdoni? incomincia adunque tu in prima a perdonare aila tua afflitta madre. Tu stai in croce, amore mio, e dì: Padre, perdona, e me meschinella stando appresso alla tua croce ti prego che tu mi perdoni e mi tiri appresso di te. Ma, figliolo mio, non debbi tu più tosto esaudire la tua dolorosa madre che volere essere esaudito dal tuo Padre per questi Giudei crudelissimi? Oh Giudei, ecco che il mio figliolo domanda che vi sia perdona [c. 3c] to! Adunque io vi prego che voi perdoniate ancora a lui; e se questo non volete fare, almeno ponete ancora me in croce o vogliate da lato, o vogliate dal collo del mio diletto figliolo, a ciò che io mora seco! Voi mi farete somma grazia! O Giudei, voi 'l dovreste fare volentieri perchè avendo voi tanto in odio e in dispetto lo mio figliolo, dovete avere in odio anche me. Io tapinella si l'ho partorito: io misera fui quella che lo ascosi in la sua puerizia per scamparlo dalla morte. È però se voi avete ricevuto alcuno danno, io sono cagione di tutto: occidetemi dunque con lui e non lasciate morire l'uno senza l'altro. O Giudei, se io domando cosa giusta non me la dovete negare, se io non domando bene, come colpevole mettetemi in croce come avete posti li ladroni e io vi prometto di pregare Iddio per voi: beati voi che mi fate questa grazia! Oh me misera meschina! nè dal mio figliolo giustissimo sono intesa, nè da questi cani rabbiati sono esaudita! Oh beato te ladrone che maggiore vantaggio hai tu che non ho io sciagurata madre! O beato te ladrone che hai conosciuto la vita, e a te è conceduto di morire con quello col quale io vorria morire e non posso.

E dicendo la Vergine Maria queste parole Christo Jesu si voltò al ladrone, e dissegli: in verità io ti dico che oggi sarai meco in paradiso! E udendo la sua dolcissima Madre queste parole, fu tutta commossa a pianto, e tremando disse: Oh dolcissimo figliolo, non ti ricordi di me tua madre che io spasimo per te, guarda uno poco a me e alle mie lacrime! Oh figliolo mio caro, forsi che sono tanti li gridi di costoro che tu non mi puoi intendere, o veramente che tu sei tanto afflitto e contaminato da costoro che tu non mi odi! Posso io credere questo di te, figliol mio amatissimo? Oimè trista! oimè parla anche a me! io aspetto pur che tu mi parli: dimmi qualche cosa! Guardami un poco, vedi che io non son partita niente da piè della tua croce, nè mi partirò mai finchè non mi parli! Oh figliolo, tu t'arricordi de' peccatori che ti cavano

il sangue del corpo, tu esaudisci eziamdio li ladroni, e a me poverella tua madre non parli! Che cosa ti ho fatto figliol mio che tu mi abbandoni e lasci così disconsolata! E se pure tu non mi vuoi udire come madre, odimi almanco come tu hai fatto il ladrone! A che mi lassi tu in tante pene? come rimarrò io misera senza te? io non avrò mai più ardimento con alcuno; e però, figliol mio, tirami in croce con teco, e stando io crocifissa con te quello sarà il mio paradiso; avere te in braccio e baciarti è tutto'l

mio piacere! Amor mio, non mi lasciar sola!

Allora [c. 3d] Cristo Jesu cogli occhi lacrimosi risguardando la madre si li mostrò Giovanni, e disse: o donna, ecco il tuo figliolo. Oh quanto dolce questa parola alla madre di Dio, oh quanto li fu dura! E poi ella disse al figliolo: questo è uno brutto e pessimo cambio: questo non voglio, diletto mio, imperò che questo non è a me refrigerio, ma grandissima pena. Io ti domando ajuto e conforto, e tu mi dai continua pena, imperò che sempre mai quando vederò Giovanni, io mi ricorderò delle tue pene: io domando a te, speranza mia, e non Giovanni: pur te, dolcissimo amor mio, voglio e non altri. Oh popolo crudelissimo rendimi il mio Jesu. Oh mansuetissimo Jesu, tu che solevi essere più lucido che il sole, più dolce che il mele, agnello umilissimo, cortese, piacevole e grazioso! Oimè madre di Jesu, guai a me dolente madre di Jesu, oimè dolcissimo Jesu, figliol mio io non posso più suffrire di guardarti; ritorna a me, o sapientissimo Jesu, o figliuol mio, io per te ardo, tutta dentro mi consumo, renditi a me, dismonta e vieni a me, dolce Jesu caro, ancora sarà assai per tempo!

Ma Cristo Iesu vedendo che si approssimava alle morte disse: io ho grande sete. E Maria che teneva l'orecchie tese aspettando per qualche conforto, come udi che disse: io ho grande sete, cominciò a piangere amaramente, e disse: o misera me, o disventurata me, oimè trista me, o poverella me troppo, a che sono io venuta, poverissima madre, che io non ho pure un poco d'acqua da potere rinfrescare il mio figliolo! Oh anima mia, o cuor mio, hai tu sete? Jesu mio, io non ho vino nè acqua, ma io ho un fiume d'acqua di lacrime: di queste ti posso io ben dare. Oh fonte d'acqua viva, tesoro mio, come dicesti alla Samaritana che avevi gran sete, e anche mo' di che tu mori di sete! Oh figliol mio, mo' gridavi nel tempio: chi ha sete vegna da me e beva. Oh fiume dolcissimo, come se' tu sì tosto secco che tu dì: i' ho sete? Oh Giovanni mio, oh Maddalena mia fidelissima, credereste voi mai questo? Oh Giudei sovvenite almeno al mio figliolo d'un poco d'acqua! E stando così un poco, corse uno con una spugna in capo di una canna piena di fiele e di aceto mischiato, e come l'ebbe gustato non ne volse più. Oh punture crudelissime che doveano essere a quello cuore tenerissimo e passionato; ben le venia l'una dopo l'altra! Oimè disse allora quella Vergine, chi si può chiamare più misera di me! vedermi uno così fatto figliolo

unico in croce, e domandare da bere e [c. 42] non poterlo sovvenire! Oh quanto ne sono saziati per te, diletto mio! Oh abisso largo quanti che ardevano di sete e furno partiti da te inebriati! e mo'tu hai sete? Oh peccatori comperati per tanti dolori e per tante pene e per tante vergogne e derisioni e per tanto e cotal sangue! E qual è quello di voi che pagherà mai cotanto debito? Oh compassione grandissima, a che estremitade hai tu condotto il mio prezioso figliolo! Oh quanto son grandi quelle piaghe che hanno bisogno di così maravigliosa medicina! Ben è misero chi non si arricorda di tanto beneficio!

In questo mezzo venendo a mancare Jesu Cristo gridò e disse: Dio mio, Dio mio, perchè m' hai tu abbandonato? Al quale grido la nostra Donna tutta affannata disse: oh figliol mio, chi da mo' innanzi mi aiterà a piangere tanto compassionevole e miserabile e vituperosa morte? Solo sei lassato stare in tanta pena e tanta miseria della quale tu ne hai cavati tanti! Li tuoi discepoli sono fuggiti, li Giudei ti hanno perseguitato, li gentili ti hanno messo in croce! Che più? il tuo Padre ti ha abbandonato: giustamente ti lamenti, figliol mio, tu n' ha' ben cagione! Ma me poverella, non grido altro se non figliol mio dolce, perchè m' abbandoni tu! perchè non guardi tu il dolore che io ho grandissimo, perchè non guardi le pene di questa misera madre tua! Certo, figliol mio, il tuo corpo non è più tormentato che l'anima mia: vengnati almanco compassione vedendomi in tanta pena tormentata, deh perchè m' hai tu abbandonata! Se ti pare degna cosa d'essere esaudito dal tuo Padre, mo', figliol mio dolcissimo, perchè ne esaudi

tu la tua madre?

E dicendo ella queste o simili parole, come persona che bolliva di dolore, disse Cristo: Padre, in le tue mani raccomando el spirito mio. Onde per questa parola la beata Vergine molto s' infievolì, e appoggiandosi in sulle braccia della Maddalena, disse: oimè diletto amor mio che mi consumi! È questo lo refrigerio che io domandava? Disse uno ribaldo: che grida qua questa buona donna? Rispose ella: io non grido altro se non che mi sia lassato vivo il mio figliolo! Figliol mio, oimè pur mo' lamentavi del tuo Padre che ti aveva abbandonato, e mo' vuoi andare da lui? E io costretta da ogni parte voglio dire con te: oh figliol mio, coltello del cuore mio: in ne le tue mani raccomando lo spirito mio; andiamo di compagnia e abbi compassione di me misera! Io non so che fare se tu mi lassi: tu m' eri figliolo obedientissimo, tu mi scusavi per padre, per madre e per fratello; tu m' eri marito, tu compagno, e tu m' eri conforto, mio consiglio [c. 4b] e ogni cosa. Ma pensa un poco, figliol mio dolce, se tu mi lassi, dopo te dove debbo io stare: non ho casa, nè coverto, non ho tanto che io mi possa pure apposare, non ho ricchezze, nè parenti e non bene alcuno. Oh vita mia, perduto te, tutto io ho perduto; nelle tue mani, figliol mio, raccomando questo poveretto spirito: porgimi mano, speranza mia, abbassa un poco le braccia e tirami appresso di te: moro e moro, figliol mio, non andare senza di me, deh non mi abbandonare.

E ditte queste e assai parole compassionevoli già era ora di nona, in la quale ora Cristo Jesu con altissima voce gridò, e disse: consumatum est, cioè a dire tutto è consumato, e inclinato il capo quell' anima divina si parti dal corpo, e andò vittoriosamente al limbo. A questa voce miserabile Maria pallida e smorta con grande pianto disse: oimè figliol mio, cuor mio, in tutto mi vedo abbandonata e privata d'ogni speranza! Ora è adempiuta la rabbiosa fame di questi dispietati Giudei. E anche disse: e tu pur consumato figliol mio! può essere, vita mia, amor mio, può essere che tu sii morto! Oimè, trista me, piangete tutti per me però che io non posso più: io moro, io moro, figliol mio, tu te ne se' pur andato, dolce vita mia, oimè; e dicendo così questa nostra pietosa madre cadette in angoscia come morta. Oh miseri, tristi, e ingrati peccatori, mo' che pietade fu questa, pensate che pietade dovea esser lì: piangiamo sempre che ben n' avemo grande cagione che per nostro amore sono fatte tante crudeltadi e sparse tante lacrime, e questa pena gravissima avè la nostra avvocata piissima Madonna santa Maria.

Maddalena amorosa, piena di dolore, vedendo questo, più dell' usato si commosse, e mo' guardava il pietoso Jesu suo maestro, mo' quella buona e graziosa Madonna santa Maria così afflitta! Or pensa che pianto dovea ella fare vedendosi tra tanti dolori, e poi ella era una grande maestra di piangere. Comincia questa abbracciare la Madonna, e con grande pianto gridava dicendo: Madonna dolcissima, mo' tu se' in croce con Jesu, adesso hai quello che tu desideravi, beata te; ma io misera sono pur abbandonata! e pur stava a braccio, al collo con quella santissima, e diceva: Oh beata donna tu hai pur trovato quello che cercavi, tu se' pur mo' crucifissa col tuo preziosissimo figliolo! A te non manca mo' niente, ma io trista sono rimasa in le pene! Oh Madonna mia dolce, oh dolce madre se' tu venuta anche tu ad essere crucifissa per me! Ben poteva bastare la morte del mio maestro, e non essere morta te Madonna mia! Oh cuore amoroso di tale e tanta Madre involto in tante piaghe! tutte le pene, li chiodi, li sputacchi, li disprezzi, [c. 4c] ogni vergogna, ogni ingiuria, t'è intorno! Oh vasello di santitade se' tu fatto fonte di tanti pianti e dolori! Pur io sono disventurata! Oimè colonne mie, che voi mi eri! onde voi non mi mancavi mai, colli quali trovava ogni mio conforto. Che sto io a fare? Oimè, io piango la Madre che è andata dietro al figliolo: oh come siete voi beata che voi siete morta col buon Jesu: guai a me, guai a me che son rimasa sola! Oimè, amabile Maestro, perchè m' hai tu lassata così sola in tante pene! Voglio anch' io abbracciare la tua croce, e montare suso, e morir lì; anzi viverò però che io troverò quello che è la vita mia. cendo si levò suso . . . . . . . . [il resto manca].

Del codice 1302 (Lucchesini, 32) diedi già un' ampia descrizione in una recente mia memoria, nonchè, insieme con altri componimenti, la salutazione, che in taluni mss. forma il primo capitolo del "Pianto della B. Vergine"1. Qui è mio proposito dare in luce (attenendo così la promessa fatta in quella occasione) l'intero sacro poemetto, che occupa del codice lucchese le cc. 1r-32v. Vero è che di quest' ultimo furono già dal Bini nella sua edizione del "Lamento"2 date le varianti, ma non tutte, nè le più importanti, cosicchè l'opportunità di una edizione del "Pianto" giusta la predetta lezione mi pare manifesta.

Al testo Lucchesiniano, del quale ho riprodotto fedelmente anche gli errori più evidenti, pure avendo cura di riunire o di separare, a seconda dei casi, le sillabe e le parole, perchè la lettura ne riuscisse più agevole, gioverà premettere alcune considerazioni. In esso, come nella maggior parte dei codici, il poemetto si offre adespoto, e però non si giudicherà, io spero, fuor di proposito, il ricercarne anzitutto l'autore.

Discordi assai sono le opinioni a questo riguardo, nè la questione tanto dibattuta si può dire abbia avuto ancora una soluzione. Non sarà perciò inopportuno riprendere in esame gli argomenti principali addotti sì da coloro che ne vorrebbero autore frate Enselmino da Treviso, come dai sostenitori della tesi che ne sia autore il Petrarca, nonchè da quelli che credono il poemetto opera di Maestro Antonio da Ferrara o di Leonardo Giustiniani.

Che non sia del Petrarca nessuno potrà revocare in dubbio dopo quanto ne hanno detto specialmente il Serena<sup>3</sup> e il Morsolin4, poichè l'argomento addotto a sostegno di questa tesi si fonda

<sup>1</sup> Alcuni componimenti tratti dal codice lucchese, 1302 (Propugnatore, N. S., vol. VI, fasc. 34-35, luglio-ottobre 1893).

Bini, op. cit., p. 153 e segi.
Serena, Augusto, L'autore del "Pietoso Lamento" (Propugnatore, N. S.,

v. VI, fasc. 34-35, Luglio - ottobre 1893, p. 14-15). Morsolin, Bernardo, I presunti autori del Lamentum Virginis poema del secolo XIV (Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti (T. 38) Serie VII, t. II, disp. VI, Venezia, Antonelli, 1890—91). Scrive infatti a questo proposito il Morsolin: "Il tipografo Francesco Moucke, vissuto in Firenze nella prima metà del sec. XIV . . . . non lasciò d'avvertire che nella copia, da lui fatta, nel 1740, d'un codice di casa Albizzi, si contenevano i Capitoli sul "Lamento" della Vergine, attribuiti, com' egli aggiungeva, al Petrarca. Quel codice, trafugato e venduto in Inghilterra dal Libri, fu cercato indarno dal Bini, che deluso nelle sue indagini, ebbe a dolersi gli fosse tolto modo "di vedere (Bini, op. cit., prefazione) come e da chi e con quali ragioni si attribuissero quei capitoli al Cantor di Madonna Laura" (op. cit., p. 2)." Non è inopportuno ricordare qui, che di un codice integro del poemetto, attribuito al Petrarca, così dà pure notizia il Tiraboschi (Storia della letteratura italiana, lib. 3º, cap. 35 n.): "Presso il Sigr. Ab. Domenico Ongaro .... conservasi un codice cartaceo scritto verso la metà del secolo XV, in cui oltre più altre cose contiensi una nuova Opera poetica, che vorrebbe attribuirsi al Petrarca, e innanzi alla quale perciò vedesi scritto: D. Franciscus Petrarcha. E più chiaramente al fine: Finita est passio et Oratio Beate Virginis Marie, quam fecit et compilavit Domnus Franciscus Petrarcha Doctor

sulla attestazione del Möucke dell' esistenza di un ms. Albizziano "nel quale vi sono i capitoli sopra il Pietoso Lamento di M. Vergine attribuiti al Petrarca", e copiato dallo stesso Möucke che lasciò questa nota: "venduto dal Libri in Inghilterra"1, e fu già dimostrato insostenibile.

Che non possa parimenti considerarsi autore del poemetto Leonardo Giustiniani è stato oggimai dimostrato, oltre che da altri, dai predetti scrittori con prove incontrovertibili, e massime perchè a siffatta attribuzione osterebbe il fatto che "messer Leonardo nasceva nel 1388 o in quel torno, e non cominciava a poetare che nel sec. XV: mentre del Pietoso Lamento abbiam codici anteriori a quel tempo ....."2.

Anche a Frate Enselmino da Montebelluna degli Eremitani di S. Agostino di Treviso fu, come è noto, attribuito il predetto poemetto, ma alle conclusioni, a cui nella citata sua memoria giunge il Serena in favore di questa tesi, si può opporre anzitutto, che senza tener conto della più antica edizione, cioè di quella veneziana del 1481, nella quale il poema è attribuito a fra' Enselmino 3 (chè ciò nulla proverebbe potendo essere codesta attribuzione un' arbitraria aggiunta dell'editore) si hanno bensì sei codici integri, che assegnano l' intero poemetto al frate agostiniano 4, ma vuolsi osservare anzitutto che il codice trevigiano 22 (di pag. 41, membranaceo, cent. 17 × 13) è giudicato dal Bailo, contro l'opinione del Serena, del sec. XV<sup>5</sup>. Riguardo ai due codici Marciani CLXXXII,

et Poeta Florentinus, cujus anima requiescat in pace. Sono undici Capitoli in terza rima, ne' quali ragionasi del dolore della Vergine a piè della Croce; ma lo stile è si lontano da quel del Petrarca, che anche un mediocre conoscitore non se ne lascerebbe ingannare." Ove pertanto si ponga mente al giudizio espresso in proposito dall'esimio storico della nostra letteratura, ove si consideri che il code. Ongaro (ignoro dove attualmente esso si trovi) fu scritto verso la metà del sec. XV, è chiaro non potersi accogliere la tesi che il poemetto sia fattura del Petrarca.

Serena, op. cit., p. 25 (cfr. Bini, op. cit. (Dedicatoria)).
 Serena, op. cit., p. 15 (cfr. anche: Morsolin, op. cit., p. 5).
 L'edizione veneziana del 1481 è descritta minutamente dal Bini nel cit. foglio di guardia del cod. lucchese 744 da un esemplare trovato -- egli dice - "a Firenze dal Piatti il 20 gennaio 1853 e dato al Comm. De Rossi." "Essa è — aggiunge il B. — in cinque fogli di stampa in forma di 4° col registro delle lettere a. b. c. d. e.: il primo ha 16 pag., il 2° otto, il 3° e 4° sedici, il 5° poi ne ha dodici. È intero. Ha 10 terzine per pagina. Alla fine del decimo dei canti o capitoli non numerati nè istoriati, nè con titolo nè argomento, ha questa fine: Explicit uirginis beate lamentatio et intacte uulgariter compillata cum ritmis prolata ore fratris Enselmini de triuisio ordinis fratrum heremitarum sancti augustini. Incipit oratio siue gratiarum actio supradicti compillatoris. Di poi in fine alla penultima pag., restata in bianco l'ultima, leggesi così: Finisce il devotissimo pianto de la gloriosa Virgine Maria cum summa diligentia impresso per maestro Luca uenitiano in Venezia adi XVII marzo MCCCCLXXXI. Comincia ex abrupto: Aue regina uirgo gloriosa."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Se ne può vedere un' ampia descrizione nella cit. opera del Serena (p. 25—27), ed un cenno ne dà pure il Morsolin (op. cit., p. 7—9).

<sup>6</sup> A proposito del cit. cod. Trevigiano non sarà inopportuno riferire ciò che scrive il Morsolin: "Nè più antichi voglionsi riputare [non risalgono, cioè,

336 V. FINZI,

cl. IX, cart. in fol., sec. XV (S. Mattia di Murano, Nº. 40) e XXVIII, cl. V, cart. in fol. (Farsettiano CLXVII) pure del sec. XV (a giudizio dello stesso Serena 1) ed al codice Bailo, giudicato dal Bailo stesso (e l'opinione non è dal Serena contestata) del secolo XV, parmi si abbiano così altre prove a conforto della tesi, che il poemetto non sia di Fra' Enselmino. Quanto al codice degli Eremitani di Padova, che si custodisce nella Comunale di Vicenza, vuolsi ricordare col Morsolin "che ben altro è il giudizio de' moderni dal pronunciato dallo Zeno [che, cioè, il cod. sia del sec. XIV]. Il Capparozzo potè definire per mezzo di raffronti con altri codici e con l'autorità del padre Francesco de Fanna, ch'esso non risale più in su del principio del secolo XV"2.

Per ciò che concerne infine il codice Biancani, non sarà inopportuno riferire qui anzitutto ciò che ne dice il Tiraboschi nella
sua "Storia della letteratura italiana" (lib. III, cap. 54 n.): "A questi
poeti sacri [Jacopo Gradenigo, Neri di Landocio, Luca Manzuoli ecc.]
un altro ne aggiugnerò che da niuno, ch' io sappia, è stato finor
conosciuto, benchè, a dir vero, non abbia gran diritto, ad esser
recato alla luce. Egli è il frate Enselmino da Montebelluna degli
Eremitani di Sant' Agostino, di cui presso il ch. sig. Giacomo Biancani, professore di antichità nell' Istituto di Bologna³, conservasi
un codice cartaceo in fol., scritto, come mi sembra, nel XIV secolo.
Esso comincia: Incipit Oratio sive obsecratio ad postulandam lamentacionem Beatae Virginis Mariae compilatam vulgariter a fratre Enselmino de Monte Belluna Ordinis Fratrum heremitarum sancti Augustini.

più in su del principio del sec. XV], secondo l'opinione del Bailo e del Castellani, prefetto della Marciana, i codici di Treviso e di Venezia" (op. cit., p. 13—14). Se la mia ipotesi non fosse ardita, non sarei alieno dal credere, che sul cod. Trevigiano 22 fosse esemplata la cit. edizione del 1481, come sembrami si possa dedurre da un confronto fra la descrizione che del ms. trevigiano ci offre il Serena (op. cit., p. 25) e quella che della sopra indicata stampa ci dà il Bini, e da me più sopra riferita. Per verità, lo stesso raffronto fu già istituito prima di me dal Morsolin (op. cit., p. 11 e n.), il quale però non ne trae alcuna illazione.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. anche Morsolin, op. cit., p. II e I3. <sup>2</sup> Op. cit., p. I3 (cfr. Serena, op. cit., p. 27).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A quanto ne dice il Fantuzzi (Notizie degli scrittori bolognesi, VIII, 103—105) Giacomo Tazzi Biancani, nato a Bologna il 27 ottobre 1729, fu il 26 agosto dell' anno 1766 fatto coadiutore del Priore Gio. Battista Bianconi nella custodia, ed ostensione della Camera delle antichità nell' Istituto. Stabilitosi in appresso da' Senatori Presidenti al detto Instituto ed approvato dal Senato, che vi fosse chi facesse lezione di antiquaria nella citata Camera, il 7 maggio 1779 dal Senato fu destinato a quest' effetto per lettore il Biancani, che fece la sua prima lezione di antiquaria l' 8 gennaio 1781, resa poi pubblica per le stampe. Assalito alli 7 di novembre dell' anno 1789 da un colpo d'apoplessia, sull' imbrunir della sera delli 9 cessò di vivere. Tenne carteggio con molti letterati d'Italia, e di là da' monti, particolarmente col cav. Annibale Olivieri di Pesaro, col P. Corsini, con l' ab. Gaetano Marini, coll' ab. Tiraboschi ecc. Del Biancani fa pure menzione il Mazzetti, Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa Università, e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna, Bologna, tip. di S. Tommaso d'Aquino, 1847, p. 299—302.

L' introduzione è in terza rima. Vien poscia il lamento della B.V. nello stesso metro, diviso in più capi; e per ultimo la passione di Cristo in ottava rima"1.

Del resto, ove si consideri: 1º: che lo stesso Apostolo Zeno nella sua nota lettera al Marmi<sup>2</sup> confessa "di non aver trovata memoria negli Annali dei PP. Romitani di Padova di Fra' Enselmino"; 20: che degli scrittori, i quali dello stesso frate ebbero a far menzione, lo Zambrini (per citarne solo alcuni) lo dice vissuto "sul terminar del secolo XIV"3, ed il Quadrio nel secolo XV4, pare a me doversi concludere essere per lo meno dubbio, che del "Pietoso Lamento della B. Vergine" sia autore il poeta trevigiano.

Buone ragioni pare a me vi abbiano invece per assegnare il poemetto a Maestro Antonio da Ferrara. Senza considerare che

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il passo è riportato anche dal Serena (op. cit., p. 26). Il Morsolin (op. cit., p. 13) pur confessando di non sapere "dir nulla del codice posseduto dal Biancani, e veduto dal Tiraboschi, all' infuori del cenno, che si legge nella "Storia della letteratura italiana" (loc. cit.), dice che, se per lo studio della paleografia, progredito di molto dai tempi dello Zeno in poi, si sono modificati di alquanto i giudizi espressi da quest' ultimo, così "è a credere si ritormerebbe oggidi il giudizio del Tiraboschi." — Alle osservazioni e ai dubbi espressi dal Morsolin nella cit. sua opera, e da me già esposti, è da aggiungere che, se pure si voglia avere piena fede in una opinione manifestata dal Tiraboschi in forma alquanto dubitativa, ci manca il modo di controllarla con sicurezza. Basti il ricordare che nel "catalogo della Biblioteca Biancani", dato in luce in Bologna nel 1790 (stamp. del Sassi) a cura delle eredi dell' insigne antiquario bolognese, ben pochi dei nss. formanti parte di quella copiosa libreria, vi sono notati, e fra questi non è compreso il codice dal Tiraboschi veduto e descritto nella sua Storia letteraria. Come desumesì del resto dall' "Avviso" posto a tergo del frontespizio, codesto cata-(op. cit., p. 13) pur confessando di non sapere "dir nulla del codice posseduto desumesi del resto dall', Avviso" posto a tergo del frontespizio, codesto cata-logo fu pubblicato a scopo venale, e però, anche ammettendo si tratti di una omissione, il ricercare dove per avventura il ms. oggidì si trovi riuscirà a chi vi si accinga malagevole impresa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La lettera è datata da Venezia, 5 luglio 1704 (cfr. Zeno, Lettere<sup>2</sup>,

I, 280) (cfr. anche Morsolin, op. cit., p. 12, e Serena, op. cit., p. 18 e 36).

<sup>3</sup> Zambrini, Le opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV indicate e descritte (Bologna, Zanichelli, 1878, coll. 386—387) (Veggansi anche gli autori dallo Zambrini ivi ricordati).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quadrio, Storia e ragione di ogni poesia, II, 198. L'Ossinger (Bibliotheca Augustiniana, Ingolstadii et Augustae Vindelicorum, impensis J. F. X. Craetz, 1768, p. 59) giunge perfino ad affermare che fra' Enselmino sia fiorito nel sec. XVI; ma per verità l'opinione dell'O. fondasi sovra un equivoco. Scrive infatti l'Ossinger (e il passo è riportato anche dal Bini nel cit. fol. di guardia del cod. 744): "Anselmini vel Eselmini, natione italus, patria Tarvisinus, alumnus provinciae Marchiae Tarvisinae vixit saeculo XVI. Vir in amoenioribus studiis, praecipue in ligata versione egregie versatus, nulli poetae cossit. In versibus italicis ex optimo ingenii sui thesauro depromptis notitiae posterorum transmisit: Infanzia dei Salvatore, sua vita, miracoli, e passione con lamento de Maria Vergine. In Roma 1541 per Valerio e Luigi Dorici, in 8° — Giammaria Mazzuchelli ne' Scrittori d' Italia, vol. I, pe. II, p. 826 —." Ma l'argomentazione dell'Ossinger, il quale dalla affermazione del Mazzuchelli conclude, essere Enselmino vissuto nel sec. XVI, è evidentemente erronea, poichè fu già dimostrato dal Serena nella cit. sua memoria: 1°. che del "Lamento" vi hanno codici e stampe, recanti il nome di fra' Enselmino, anteriori al secolo XVI; 2°. che dell', "Infanzia" mancano assolutamente codici che l'attribuiscano al frate agostiniano (Serena, op. cit., p. 33).

338 V. FINZI,

nel cod. vaticano 3213 p. 3917, trascritto dal Möucke¹, l'ultimo capitolo del ms. Lucchesiniano è attribuito al poeta ferrarese, col titolo di capitolo "in laude di nostra Donna", sembrami che nell'attribuirlo a lui non contraddica: nè l'essere il Beccari mancato ai vivi al più tardi nell'a. 1363², poichè il più antico codice, finora conosciuto, del poemetto, fu trascritto sei anni dopo la morte del poeta³; nè il dirsi egli vecchio nel Pietoso Lamento a cap. 11 terz. 3, colle parole: "Misericordia di mia senettute", conciossiachè—ripeterò col Bini⁴— a quarantadue anni già diceva di se (cap. 4, terz. 41): "lo mi riveggo ormai vecchio e canuto"5.

Nessun codice attribuisce, per verità, l'intero poemetto a Maestro Antonio, ma non è lecito argomentarne che a lui perciò non possa appartenere. In ogni caso, la lezione del cod. vaticano 6 esclude che il cap. "in laude di nostra Donna" sia di fra' Enselmino, o di qualche altro poeta veneto, poichè esso non reca traccia alcuna di venetismi.

Si hanno del resto di ciò due prove indirette, ma, a mio parere, non meno eloquenti di quelle finora addotte, la prima delle quali io desumo dal fatto incontestabile dell' esistenza di due codici, uno dei quali integro, in cui il poemetto è attribuito al cantore di Madonna Laura; poichè ne potrei argomentare che nei due mss. non dovesse avervi alcuna traccia di venetismi. Non insisterò neppure sulla circostanza, che sono numerosi i codici e le stampe, ne' quali il predetto capitolo si trova staccato come una poesia compiuta, oppure manca affatto, poichè mi tarda di ricordare, a mo' di conclusione, come in una rarissima stampa dei primi anni del secolo XVI esso sia assegnato ad Antonio Tebaldeo 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La copia fatta dal Möucke occupa le cc. 48<sup>v</sup> — 51<sup>v</sup>. del codice lucchese 1491 (dei mss. Möuck. 6). Di altre rime di Maestro Antonio, contenute nel cod. stesso, darò l'indice a luogo opportuno.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gaspary, Geschichte der italienischen Literatur, Berlin, 1888, II, 79. <sup>3</sup> Tralascio, per brevità, dal citare qui tutti gli scritti che sull'argomento uscirono in luce, poiche agli studiosi non possono essere ignoti.

<sup>4</sup> Op. cit., p. XIII.

5 Veggasene il testo nella cit. op. del Bini (p. 33, col. 2a). Non vuolsi
obliare del resto ciò che in proposito serive l'Allacci (Poeti antichi raccolti
da codici mss. della Biblioteca Vaticana, e Barberina, Napoli, Sebastiano
d'Alecci, 1661, p. 3—4): "Maestro Antonio da Ferrara oltre la Canzone fatta
a Dio, essendo nello stremo di sua vita dolendosi de' suoi peccati, espose
l'Ave Maria, e'l Pater noster, e la Salve Regina . . . . Di questo istesso
leggasi un Capitolo, che incomincia "Scrissi già più volte versi in Rima" et
altre Rime ne' manuscritti antichi, e Ternali in lode della Vergine Maria
"Salve Regina Salve Salve tanto" e "Nelle tue braccia o Vergine Maria"."

8 Ne darò il testo in appendice, traendolo dalla cita. copia Möuckiana.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ne darò il testo in appendice, traendolo dalla cit<sup>2</sup>. copia Mouckiana. Del cod. stesso il Bini (op. cit.) diede già le varianti, ma in modo incompiuto; donde si parrà opportuna una edizione del medesimo.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Eccone il titolo: "Opera Noua del Magnifico Caualiero Miser | Antonio Phileremo Fregoso la qle tracta de | doi Philosophi: zoe Democrito chi rideua de le pa cie di qsto mondo & Heraclyto che piageua de le | miserie huane diuisa I. XV. capituli. cosa bellissima." (E in fine:) Stampata in Venetia per Zeorgio di Rusconi Milanese Del | M.CCCCC.XIII. Adi. | primo de se tebrio.

Non è d'uopo ch'io dimostri che al Tebaldeo (n. l'a. 1456 — † il 4 nove. 1537)<sup>1</sup> non può essere attribuito il sacro poemetto: piuttosto è a ricercare donde il fatto può aver tratto origine.

Ove non si voglia accusare di fraude l' autore o l' editore (siffatta accusa avrebbe, in ogni caso, d' uopo di essere confortata da qualche prova) è ragionevole piuttosto il pensare che l' editore dell' opera del Fregoso, non ignaro che il capitolo "in laude di nostra Donna" in un cod. Vaticano è attribuito a Maestro Antonio da Ferrara, tratto in inganno dallo avere i due poeti comune la patria e il nome, abbia scambiato il Beccari col Tebaldeo. S' avrebbe così un nuovo argomento per dimostrare che nel secolo XVI, e (ove si ponga mente a ciò che ne dice l' Allacci) anche in appresso, l' opinione che l' accennato capitolo fosse di Antonio Beccari era assai diffusa.

Ciò premesso, ecco il testo del "Pietoso Lamento" giusta la lezione del cod. lucchese, al quale farò seguire, siccome già dichiarai più sopra, il "capitolo in laude di nostra Donna" nella duplice sua redazione, l' una, cioè, del cod. Vaticano, copiato dal Möucke, l'altra della rarissima edizione veneta dell' "Opera noua" di Antonio Fregoso.

[c. I <sup>r</sup>] Qui cominçia una salutatione de la uerzene maria e poi seguira el pianto.

Aue regina uirgo gloriosa,

Che de dio padre te chiamasti ancilla,
Del figlio fusti madre, figlia e sposa.

Si come te monstrasti a sibilla

Nel cerchio d oro, col tuo figliol in braço
Atorno el sole quando il piu sintilla,
Per dare intendere ad otauian paço
C al mondo era nato uno magior d esso,
Che de ciascun era pace e solaço,
E come l angel gabriel instesso
Discese, quando fusti salutata
Da lui che da dio padre ad te fo messo,

L'edizione predetta, non mentovata dai bibliografi, se ne togli il cenno datone da C. e L. Frati nel loro "Indice delle carte di Pietro Bilancioni" (Pe. Ia, p. 78—79, Bologna, Fava e Garagnani, 1893), nè dai biografi del Tebaldeo e del Fregoso, consta di 28 carte in-8º. n. n., con segn. A—G, nelle tre ultime delle quali leggesi il "Capitulo De la Gloria Vergine Maria | Coposta p Misser Antonio Thibaldeo" (cfr. appendice).

¹ Cfr. D'Ancona, Del secentismo nella poesia cortigiana del secolo XV (Nuova Antologia, 2ª. Serie, vol. II, p. 698 sgg., vol. III, p. 5 sgg.), e i varii autori da lui citati, come il Barotti, il Coddè ecc. (Veggasi pure: Torraca, Manuale della letteratura italiana, 2ª. ediz., Firenze, Sansoni, 1889, I, 483). — Qui non è il luogo di accennare alle varie opinioni che intorno alla data della nascita e della morte del Tebaldeo si manifestarono; tuttavia par e ame che si debbano accogliere le conclusioni, a cui nella magistrale sua opera sopra riferita giunge in proposito il prof. D'Ancona.

| E come fusti, o uerzene beata,                                                          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Come la sancta scriptura parla e fauella,                                               |     |
| Da ysaia in figura demonstrata.                                                         | 15  |
| El nascera, diss egli, una uerzella                                                     |     |
| De la radice de yesse, un fiore                                                         |     |
| Meraueglioso ascendera fuor d ella.                                                     |     |
| E tu, uerzella degna [d] ogne honore,                                                   |     |
| Quel fior suaue producesti in terra,                                                    | 20  |
| Che tut ol mondo porse grande odore.                                                    |     |
| E come da dio al mondo era gran guerra,                                                 |     |
| Festi la pace, come drita uia                                                           |     |
| Tu sei de ciascun fidel che erra.                                                       |     |
| c. Iv] Cossi te priego, o dolce madre pia,                                              | 25  |
| Che del te piaqua de monstrarmi alquanto                                                |     |
| De la gran doglia, uerzene maria,                                                       |     |
| E de la pena forte el graue pianto,                                                     |     |
| Che tu portasti, quando el tuo figliolo                                                 |     |
| Fu posto in su la croce, et in fin tanto                                                | 30  |
| Ch el fu passionato a si gran duolo,                                                    |     |
| E poy ch el fu giu del legno tolto,                                                     |     |
| E da yoseph inuolto nel linçuolo                                                        |     |
| E possa fin ch el fu da lui sepolto,                                                    |     |
| Dime, regina, quanto, ch io ten priego,                                                 | 35  |
| Fu quel dolore ch el core t auea si tolto,                                              |     |
| A cio ch io possa sempre piangere tiego                                                 |     |
| La passion del tuo figliol benigno,                                                     |     |
| E ciascun fidel christiano miego.                                                       |     |
| Io me conosco ben ch io non son digno                                                   | 40  |
| De domandarti, madre, questa gracia,                                                    |     |
| Perch ie me sento peccator maligno.                                                     |     |
| Ancora mi sento, madre, in contumacia                                                   |     |
| Del tuo figliol, ma tu sei quella                                                       |     |
| Fontana de pietade che tuti sacia.                                                      | 45  |
| Tu sei del mare la chiarita stella,                                                     | 10  |
| Tu sei regina, sei de gracia plena,                                                     |     |
| Che recolgi ciascun che a ti s apella                                                   |     |
|                                                                                         |     |
| [c. 2 <sup>r</sup> ] E de misericordia uiua uena,  Tu sei regina et ancora quella naue, | 50  |
| Che al porto de salute ciascun mena.                                                    |     |
| Pero, madona mia, non mi par graue                                                      |     |
| A dimandarte questo, quand io sento                                                     |     |
| Che tu sei tanto benigna e suaue.                                                       |     |
| Se tu me conti, madre, el tuo lamento,                                                  | 5.5 |
| Tu me faray d ogni uoglia contento.                                                     |     |
|                                                                                         |     |
| Qui cominçia el pianto e questo he lo primo capo.                                       |     |
| Piangete, celi, che dal alto gremio                                                     |     |
| Nel mio spargisti quel santo di santi,                                                  |     |
| Che tolse tanta pena sença premio.                                                      |     |
|                                                                                         |     |

|          | E piangi, terra, e fa ch el mostri pianti<br>Ogni creatura, e teco se acompagni<br>Ogni elemento, e piangan tuti quanti.<br>Et ogni humano inteleto se lagni,                            | 5  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | Tanto che ogni potentia e ogni senso De doglia lagrimando si se bagni. E questa grande doglia ch io dispenso De quel dolce alquanto se rafrena, Che mi fa stramortir pur quando 1 penso. | 10 |
| [c. 2v]  | Qual e del fiume forte d aqua pieno, Quanto piu fuor per riuoli se spande, Tanto reman de l aqua in esso¹ meno, Cossi de la mia pena amara e grande Mi sera piu ristoro a cumpartirla    | 15 |
|          | Con ciascadun fidel che la domande.                                                                                                                                                      |    |
|          | Ma si tamanta doglia fu a sentirla,  Che tuto el cor mio mi schopiaua di doglia,  Dolente me como degio redirla.                                                                         | 20 |
|          | Ma per lo grande affeto e per la uoglia,                                                                                                                                                 |    |
|          | Ch io vegio in te che la brami de audire,                                                                                                                                                |    |
|          | E perche alcun fruto se ne arcoglia,                                                                                                                                                     |    |
|          | A recitarla, ma io non poteria may                                                                                                                                                       | 25 |
|          | Pur dele mile parte l una dire.                                                                                                                                                          |    |
|          | Pero ch io fui tanto piena de guai,                                                                                                                                                      |    |
|          | Che la mia pena era infinita e cruda.                                                                                                                                                    |    |
|          | Sta donque atento ch io començeray.                                                                                                                                                      | 30 |
|          | Quando ch io uidi quel perfido iuda                                                                                                                                                      |    |
|          | Tradir el mio figliol con falsi basi,                                                                                                                                                    |    |
|          | Alora fui d ogni alegreça nuda.                                                                                                                                                          |    |
|          | Io fui si dolorosa alor che quasi,<br>Vedendo far al mio figliol tanto torto,                                                                                                            |    |
|          | Pocho de men che morta men rimasi.                                                                                                                                                       | 35 |
|          | Io perdeti ogni baldeça e ogni conforto                                                                                                                                                  |    |
|          | Videndo el mio figliol sì dolce e caro                                                                                                                                                   |    |
| [c. 3 r] | Esser tradito da iuda nel orto,                                                                                                                                                          |    |
|          | E poi ligato a guisa di laro                                                                                                                                                             | 40 |
|          | A casa de anna <sup>2</sup> prima essere menato.                                                                                                                                         |    |
|          | Questo el dolor piu ch io non dico amaro.                                                                                                                                                |    |
|          | Ancora fo el mio figliol apresentato                                                                                                                                                     |    |
|          | A cha de caifas, et in fin al zorno                                                                                                                                                      |    |
|          | Amaramente li fu flagellato.                                                                                                                                                             | 45 |
|          | Altri spudauan su quel uiso adorno,                                                                                                                                                      |    |
|          | Altri la dolçe faça percotea,                                                                                                                                                            |    |
|          | E come cani ui stauan d intorno.                                                                                                                                                         |    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il ms. eso. <sup>2</sup> Il ms. ana.

|         | Et io dolente che intrar non potea,        |       |
|---------|--------------------------------------------|-------|
|         | Staua di fuori con tanto dolore            | 50    |
|         | Che ueramente morir me credea.             |       |
|         | Io udiua gran strepido e1 rimore,          |       |
|         | Io udiua quelle inzurie opprobriose        |       |
|         | Che sostenea il nostro saluatore.          |       |
|         |                                            | 55    |
|         | Che sostenea ligato ala colona,            |       |
|         | E quelle m eran pene dolorose.             |       |
|         | El non he al mondo alcun segnor ne dona,   |       |
|         | Che non piangesse a sauer como io staua    |       |
|         | Dispresiata con la mia persona.            | 60    |
|         | Io me bateua el pecto e si cridaua:        |       |
| [c. 3v] | Oyme figliol mio dolçe, oyme alegreça.     |       |
| [c. 2.] | E la mia doglia sempre piu montaua.        |       |
|         | Io me uegio hauer perso ogni baldeça,      |       |
|         | Quando ch io non te uegio, uita mia,       | 65    |
|         | Et odo te ferir con gran grameça.          |       |
|         | Omay non uegio piu modo ne uia             |       |
|         | De consolare li spiriti mei,               |       |
|         | Omay non so ou io uada ne stia.            |       |
|         | Se uoy sapesti, diss io, o uoi zudei,      | 70    |
|         | Chi e costui che porta tal ferita,         | •     |
|         | Tanto gridar non me feristi omey.          |       |
|         | Questo he colui che per uostra salute      |       |
|         | Con tante piaghe porse a faraone,          |       |
|         | Per trarui fuor de la sua seruitute.       | 75    |
|         | Questo he colui, udite mie ratione,        | , ,   |
|         | Che ue trasse de egito et feue andare      |       |
|         | Intro le terre de promissione.             |       |
|         | Questo he colui che nel rosso mare         |       |
|         | Somerse pharaone con la sua gente,         | 80    |
|         | E uoi lassò securamente andare.            |       |
|         | Questo he colui che la colona ardente      |       |
|         | Auanti ue mandaua non lontana,             |       |
|         | Per far de note la uia a uoi lucente.      |       |
| Fo AF   | Questo he colui che ue pioueua la mana,    | 85    |
| [6.41   | Per saciar li apetiti malegni <sup>8</sup> |       |
|         | De noi che mormorani, o gente nana.        |       |
|         | Questo he colui che ue mostro piu segni,   |       |
|         | E nel deserto uenendo de egipto,           |       |
|         | Per farui nel suo amore sempre piu degni   | i. 90 |
|         |                                            |       |

¹ Il ms. el col punctum delens sotto la lettera l.

² Il cod. lucchese legge: bote (== botte), e non boci, come afferma il
Bini (op. cit., p. 153). La lezione di questo codice è così conforme a quella
del sanese I. II. 37, del quale pure il B. riporta la varianti.

³ Il ms. maligni.

|    | Questo e colui, de chi se troua scrito:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | Ego sum alpha et o, principio et fine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | Questo e colui che tanto aueti aflito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | Io staua como fano le topine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|    | Desconsola, c ano perso ogni bene,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95  |
|    | E non ano loco doue se ridure <sup>1</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|    | Ma piu per questo me creseua le pene,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|    | Che quela ingrata gente non curaua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|    | De tanto bene quanto da dio li uene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|    | Lo mio figlio si gli amaistraua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 |
|    | Nel tempio predicando soa salute,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|    | E quelli duramente el flagellaua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|    | E molte done ch eran li uenute,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|    | Uedendo me tanta pena sentire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|    | Meco de doglia lagremauan tute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 |
|    | Ma per lo pianto e per li gran sospire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | E per stancheça e per lo gran uegliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | Tute quante cominçaro a dormire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| v] | The state of the s |     |
|    | Che per la doglia ch io aspetaua ancora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 |
|    | Ne li ochij mei potea sonno intrare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|    | E cossi sola pure piangendo ognora,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|    | Io mi rimasi fine alora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

## Questo he lo secondo capitolo.

Le piaghe mie de doglia se rifresca, Pensando che me conuen dire piu oltre La pena mia che sempre par che cresca3. Pensate, gente, che sotto le coltre Dormite a gran dileto tutta note 4, 5 E faite ch el cor uostro piu se spoltre. Date le mente uostre piu deuote, Che tuta quela note el mio figliolo Fo flagelato con amare bote. Et io dolente si piena di duolo 10 Staua di fuora trista al ciel sereno, E non auea coltra ne linçolo. Lo letto mio era de dolore pieno, E per mi tuta notte fo lauato Dal pianto che mai no uenia meno. 15 E stando el mio figliolo in cotal stato Piu dolorosamente, la matina El fo conduto a casa de pilato.

[c. 4

<sup>1</sup> Il ms. Rossiano Che non han luogo dove si rinchine.

<sup>2</sup> Il ms. sono.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il ms. cresa.
<sup>4</sup> Il ms. notte.

| [c.5r]    | E quando l uidi dissi, oyme topina,                             |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|
| L - 5 3   | Ben mi credea ch el bastasse omay                               | 20 |
|           | Le forte doglie che ancor non refina.                           |    |
|           | Alora le done che dormian chiamay.                              |    |
|           | Leuate su, leuate su, diss io,                                  |    |
|           | Ch io sento doglia piu che fesse may.                           |    |
|           | Io ho ueduto el dolçe figliol mio                               | 25 |
|           | Essere menato a guisa et maniera                                |    |
|           | D un malfatore: andemo tosto drio.                              |    |
|           | Io corsi como quel che si dispera,                              |    |
|           | Benche del pianto io fos(s)e grauosa <sup>1</sup> ,             |    |
|           | Perche la pena me facea leçera.                                 | 30 |
|           | Cossi dolente andaua tribulosa,                                 |    |
|           | E quando a casa de pilato fui,                                  |    |
|           | Io no l trouai e piu fui angustiosa.                            |    |
|           | Ma poso stando, io uidi uenir lui                               |    |
|           | Da ca de herodes con la uesta biancha,                          | 35 |
|           | Con li ochij bassi a terra intramedui.                          | •  |
|           | Io staua cossi tribulosa e stancha,                             |    |
|           | Ma quando el uidi in cotal aspeto,                              |    |
|           | Quanto mi dolse a dir la lingua mancha.                         |    |
|           | El staua como agnelo mansueto                                   | 40 |
|           | In meço di zudei lupi mordenti,                                 | •  |
|           | Ch eran <sup>2</sup> d intorno per farli dispeto <sup>3</sup> . |    |
| [c. 5 v]  |                                                                 |    |
| [c. 2 , ] | El fece porre al mio figliol in testa                           |    |
|           | Una corona de spine pongenti.                                   | 45 |
|           | Poi despogliato dela biancha uesta,                             |    |
|           | Li ochij uelati con la cana in mano,                            |    |
|           | Cossi el menò di fuora con gran festa.                          |    |
|           | La gente de pillato pieni d ingano                              |    |
|           | Li peli dela barba li tiraua,                                   | 50 |
|           | Per conpiacere a quel populo uano.                              | J- |
|           | Altri deuanti a lui se inzenochiaua,                            |    |
|           | Dicendo: dio te salui, re de zudea.                             |    |
|           | Cossi diceua, cossi lo inçuriaua.                               |    |
|           | Altri la cana de man li tolea                                   | 55 |
|           | Dauanti ali ochij mei, lassa topina,                            | 25 |
|           | E forte su la testa el percotea.                                |    |
|           | Dicendo: profetiça e indiuina,                                  |    |
|           | Che e colui che ora t a percosso,                               |    |
|           | Et el pur staua con la testa inchina.                           | 60 |
|           | Ciascuna spina intraua fina al osso,                            |    |
|           | Lo sangue li copriua l dolce uiso                               |    |
|           | E tuto li corea zu per dosso.                                   |    |
|           |                                                                 |    |
|           |                                                                 |    |

II ms. grauata. II ms. Rossiano gravosa.
 II ms. eram.
 II ms. dispetto.

|          | O gloria, diss io, del paradiso,         |       |
|----------|------------------------------------------|-------|
|          | In cui desira li angeli guardare,        | 65    |
|          | Como te uezo befato e deriso.            |       |
| [c. 6 r] | Uerso del cielo cominçai gridare:        |       |
| -        | O altitudo sapientie dei,                |       |
|          | Como te uegio humelmente stare.          |       |
|          | O spechio relucente a li ochij mei,      | 70    |
|          | Como te uegio torbolente e scuro.        | •     |
|          | Dolente me che senpre diro omey.         |       |
|          | Io non soleua sauer che fosse piuro,     |       |
|          | Mo son io fata de pianta maestra,        |       |
|          | Si che de uiuere ormai piu non curo.     | 75    |
|          | El se uolzeva a dextra et a senestra,    |       |
|          | Et non era alcun ch el connosesse,       |       |
|          | Se non coani et io la soa menestra.      |       |
|          | Non era alcun che de lui se dolesse,     |       |
|          | Ma tuti li facea uitupero,               | 80    |
|          | Non era alcun che per lui motto fesse.   |       |
|          | E io cominçai a gridar: oue se piero,    |       |
|          | Che ti mostraui cotanto feruente,        |       |
|          | Dicendo io uoglio essere el primiero.    |       |
|          | Io son aparechiato primamente            | 85    |
|          | D esser per ti incarcerato e morto.      | -3    |
|          | Oime perche non se qui al presente.      |       |
|          | Ued il maestro tuo, come a gran torto    |       |
|          | El porta quella pena che m acora,        |       |
|          | E uedi quanta doglia per lui porto.      | 90    |
| [c. 6v]  | E cossi lo mio figliol staua di fuora,   | ,-    |
| [ ]      | E quei zudei a guisa de dimonij          |       |
|          | Tuti gridauan a torto: muora, muora.     |       |
|          | Posia con falsi detti et opinionij       |       |
|          | Si ll acusauan auanti a pillato,         | 95    |
|          | Prouandoli per falsi testimonij.         | 93    |
|          | Tuti gridauan sia crucificato.           |       |
|          | Che s el non fosse si malfatore,         |       |
|          | Nui non te l auessemo qui menato.        |       |
|          | E io odendo dire cotanto errore,         | 100   |
|          | Uoleua dir contra a ciascadun acusa,     | 100   |
|          |                                          | •     |
|          | Ma io non potea tanto era el gran clamor | c.    |
|          | Io era tanto rauca et dentro chiusa      |       |
|          | Che la mia uoce udir non se podea,       | V.O.F |
|          | Si ch io non podea far alcuna scusa.     | 105   |
|          | Ma pur quando io guardaua e ch io uedeua |       |
|          | El mio dolçe figliol cossi penare        |       |
|          | Tuti l interiori mi si mouea.            |       |
|          | E quante spine ch io uedea intrare       |       |
|          | Nel capo suo, tante ferite acute         | 110   |
|          | to me septing by all chor passare.       |       |

|          | Io non poria may dir(e) le glorie tute, |        |
|----------|-----------------------------------------|--------|
|          | Ma pur per questo m eran dolorose,      |        |
|          | Che li zudei non uedea soa salute.      |        |
| [c. 7 r] |                                         | 115    |
| [r. \.]  | Pillato, tolle tolle de presente,       |        |
|          | Ch el sia posto e morto sulla crose.    |        |
|          | E lui per compiacere a quella gente,    |        |
|          | Temendo la sententia imperiale,         |        |
|          | Pur uolse far le lor uoglie contente.   | 120    |
|          | El cognosea ben ch el facea male,       | 120    |
|          | El cognosea den chi el lacca maic,      |        |
|          | Ma per temança dico et per paura        |        |
|          | De non perdere el regno temporale,      |        |
|          | Pur el se mosse a far contra natura,    | 705    |
|          | Che sull ora de terça el creatore       | 125    |
|          | Fo iudicato dalla creatura.             |        |
|          | O quanta falsitade o quanto errore      |        |
|          | Che pillato non aue prouidentia         |        |
|          | Tanta ch el conoscesse el suo fatore.   |        |
|          | E questa dura e si aspera sentencia     | 130    |
|          | Per piu dolor fo data in mia presencia. |        |
|          | Questo he lo terço capitolo.            |        |
|          | O in excelsis, o alto re de gloria,     |        |
|          | Tu sai che ogni parola da ti dita       |        |
|          | Io conseruaua ne la mia memoria.        |        |
|          | Cosi dir cominçai stando si aflita      |        |
|          | Io me ricordo ch io te udiua dire       | 5      |
|          | Ego sum uia, ueritas et uita.           |        |
| [c. 7v]  | Chome se po for dela uia ben gire,      |        |
|          | Chome se po la uerita falsare,          |        |
|          | Chome se po la uita far morire.         |        |
|          | E stando un puoco su cotal parlare,     | 10     |
|          | El mio figliol fo tolto dali zudei,     |        |
|          | Per menarlo fuora a crucificare.        |        |
|          | Alora cominçai a gridare oimey,         |        |
|          | Oyme come faro dolente e lassa,         |        |
|          | Ch i o perduto tutti li desir(i) mei.   | 15     |
|          | Io me uegio d ogni conforto cassa,      |        |
|          | Uedendomi del mío figliol priuata.      |        |
|          | Questa he la doglia ch el mio cuor tra  | passa. |
|          | Non fu mai dona in questo mondo nata    |        |
|          | Si piena de dolor, ne sara may,         | 20     |
|          | Chome fu io po la sententia data.       |        |
|          | Cossi piançendo dolorosa anday          |        |
|          | Per fina ala porta de la citade         |        |
|          | Pur per ueder(e) la fin de li mei guay. |        |
|          |                                         |        |
|          |                                         |        |

<sup>1</sup> Il ms. piançedo.

|          | Stando cossi uidi tute le strade  Cargate da bandiere e confaloni,  E gente armate de tute contrade.                                            | 25 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | Dal gran chiamor pareano pur troni, E risguardando, el mio filiol uidi Uenir ligato in mezo dui latroni.                                        | 30 |
| [c. 8 r] | Io cominçai a dar si alti cridi, Ch io non so come el cielo non s apria, Dicendo: morte, perche no me ucidi. Oyme, figliol, oime, alegreça mia, |    |
|          | Perche non so io gia molti anni morta, Ch io non auesse ueduta tal doglia.  E quele done che me auean scorta                                    | 35 |
|          | Tute piançeuan per conforto darme  Dicendo: uerççene dolçe, or t aconforta.                                                                     |    |
|          | Chome poss io, risposi, confortarme, Ch io uegio el mio figliol tanto penoso                                                                    | 40 |
|          | Che giamai non porro piu consolarme.  Lo mio figliol chi era si glorioso  Uedeti como sta la sua persona                                        |    |
|          | Uedeti como l e uituperoso.  E la uenia con quella aspra corona,  La bella ciera era fata si bruta  Ch el cor a dirlo quasi m abandona.         | 45 |
|          | Io me bateua, io me squarciaua tuta, Uedendo la ciera che resplendea Piena di sangue, di fango e di sputa.                                      | 50 |
|          | Et una graue crose in collo auea, Discalço era e si desfigurato, Che io topina apena el conosea.                                                |    |
| [c. 8v]  | O done, diss io, uedeti el mio nato, Uedete, oyme, sorele, quanta pena Sostien colui che may non fe peccato. Jo cominçay a gridar, o madalena,  | 55 |
|          | E questo el tuo maestro, el figliol mio,<br>Che li zudei si malamente mena.                                                                     | 60 |
|          | El he si afflito ch el non cognosco io  Tu el doueristi ben auer a mente,  Ch el te scuso auanti al faresio.                                    |    |
|          | E quando tua sorela era seruente,  E quella te riprese auanti d elo,  Et elo te scusaua de presente.                                            | 65 |
|          | E poi resusito el tuo fratello<br>Quatriduano gia nel molimento.<br>De dime, madalena, s'egli e quello.                                         |    |
|          | Tu spandisti quel precioso unguento Sul capo suo a casa de simone, Che: a ciascuno rende gran olimento.                                         | 70 |

|                      | E poi dauanti a molte persone Tu cominçasti li soi piedi lauare, |     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
|                      | Tu cominçasti il soi pieur iadare,                               | 75  |
|                      | Et el te fe d ogni offesa perdone.                               | /5  |
|                      | Tu fusti tanto sua familiare,                                    |     |
|                      | Tu conuersasti tanto tempo seco,                                 |     |
|                      | Che ben lo doueristi afigurare.                                  |     |
| [c. 9 <sup>r</sup> ] | De dime, madalena, e piangi meco:                                |     |
|                      | E questo quello che tanto te amaua.                              | 80  |
|                      | De dime s egli e desso, ch ie te preco.                          |     |
|                      | La madalena alora me abraçaua,                                   |     |
|                      | Forte piançendo in mezo della uia,                               |     |
|                      | Ad alta uoce uerso el ciel gridaua.                              |     |
|                      | O gloriosa uergene maria,                                        | 85  |
|                      | Questo e ben desso el tuo figliol diletto,                       |     |
|                      | Questo e el mio dio e la uita mia.                               |     |
|                      | Oyme, maestro mio, oyme dilletto,                                |     |
|                      | Diceua ella, squarciandose el uolto,                             |     |
|                      | Oyme, come e mutato el chiaro aspetto.                           | 90  |
|                      | Le altre donne si piançeuan molto,                               |     |
|                      | Ma io non poria dir quanto mi dolse,                             |     |
|                      | Uedendo el mio figliol si perso e tolto.                         |     |
|                      | Quando el ne fu per mezo, el se reuolse,                         |     |
|                      | Quando el ne su per mezo, el se redoise,                         | 95  |
|                      | Si che ciascun potea ueder lui,                                  | 95  |
|                      | Con quella pieta ch el cuor mi tolse.                            |     |
|                      | E riguardando el disse in uer de nui:                            |     |
|                      | Filie yerusalem, de non piangete                                 |     |
|                      | Sopra di me, ma si sopra de uui.                                 |     |
|                      | Ancora uera tempo che direte;                                    | 100 |
|                      | Beate quelle che non aueran portato.                             |     |
|                      | E ditto questo, li piu non ristete.                              |     |
| [c. 9v]              | O quanta pieta o qual peccato                                    |     |
|                      | Fo a ueder el mio figliol assire                                 |     |
|                      | For dela tera cossi flagelate.                                   | 105 |
|                      | El non e lengua ch el podesse dire,                              |     |
|                      | El non e cuor che may pensar potesse,                            |     |
|                      | Quanto dolore ch io me uedi sentire.                             |     |
|                      | El non e cuor si duro che non dolesse,                           |     |
|                      | Pensando quanta pena ch io sentiua,                              | 110 |
|                      | El non e si crudel che non piançesse.                            |     |
|                      | Jo non rimasi ne morta ne uiua,                                  |     |
|                      | Jo cadi in tera tuta quanta persa,                               |     |
|                      | Ma pur le done in forza me tengniua.                             |     |
|                      | Oyme fortuna dolente e trauersa,                                 | 115 |
|                      | Diss io allora, doue son io zonta,                               |     |
|                      | Che ogni dolor sopra me se riuersa.                              |     |
|                      | Ogni tormento sopra de mi desmonta,                              |     |
|                      | Ogni gran doglia pur a me se tene,                               |     |
|                      | Nula alegreça piu de mi se conta.                                | 120 |
|                      | Mana gredieta bin ne um se course                                |     |

Non so come l anima se mantene, Non so come la uita mia piu dura, Tanta he la doglia che el mio cuor sostene. La pena mia era sença mesura, To era si desfata e dolorosa, Che non se cognosea la mia figura. [c. IOT] Cossi mortificata e tribulosa, De terra dalle done fui leuata, Tutte piançendo cum doglia angustiosa. E poi da esse cussi tribulata 130 Fin al galuario loco fui menata. Questo he lo quarto capitolo. Ancora non era conta al luoco tristo, Quando che uidi alçar la croce in alto, E su desteso el dolce yesu christo. Qual e d un forte muro ouer d un spalto Fato da cercha a cerca d un castello, Per mantegnir ch alcun non fatia assalto, Cossi staua li cudei atorno d ello. Si come cani incuriando lui, Et el staseua com mansueto agnello. Qual io rimasi e come trista fui IO Uedendo el mio figliol cossi leuare, Jo non poria mai contarlo a uoy. Uui che leziti de uediti pensare, Che poi ch el fo creato adamo et eua, El non fo may si dolorosa mare. O donne, diss io, uedete ch el se leua In alto la mia uita, el mio tresoro. Uediti quel dolore ch el cuor me creua. [c. 10v] Oyme chi me dara alcun restoro Ala mia pena che sempre rennoua, 20 Oyme dolente, perche mai non muoro. Non e spirito in me che non si muoua, Uedendo el mio figliol de dolor pieno, Si che ogni pena la mia nita pruoua. Jo era tanto gia uenuta a meno, 25 Ch io suariaua oyme trista dolente, Si come quelle che a perduto el seno. Ma pur mi fi si forte e feruente, E cum lo adiutorio de le done, ch io Pasai oltra per tuta la gente. 30 Guardando poi uidi el figliol mio Cum (h)i pedi e con le mane esser affito, In sula croce per piu dolor mio. Io aueua el cor de doglia tuto afflito, Et era assai piu trista ch io non parlo, 35

| Uedendo el mio figliol cossi fenito.          |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| To alcana le brace per tocarlo,               |        |
| Ma ello era tanto erto, lassa omey,           |        |
| Che io non el potea tochar (lo) ma si guar    | darlo. |
| Poy me uoltaua a quei can zudei,              | 40     |
| Dicendo cun pietade uerso d elli,             |        |
| De non siati tanto crudi e rei.               |        |
|                                               |        |
| De non siati cotanto crudelli                 |        |
| Al mio figliol, pensati che l e quello        | 45     |
| Che ue puo dar salute siando fedelli.         | 40     |
| Ell e stato sempre uostro fratello,           |        |
| Amaistrando uoi la santa fede.                |        |
| Abiate donca uoi pieta d ello.                |        |
| E se de lui non uoleti auer mercede,          |        |
| Prendaue pietade de colei                     | 50     |
| Lasa e dolente che morir se crede.            |        |
| De perdonate a lui, fratelli mei,             |        |
| Ch el non fe mai peccato e non he degno       |        |
| De far tal morte, come fano i rei.            |        |
| Tolleti me per securtade e pegno,             | 55     |
| Lassate lui, che per lui me abandono          |        |
| Esser affita su quel duro legno.              |        |
| Ma se pur non uoleti far perdono              |        |
| Al mio dolce figliol, oime ue prieco          |        |
| Almen per gratia fame questo dono.            | 60     |
| Tolleti mi e fati che mora sieco,             |        |
| Ch alla uita mia may non suro alegreça        |        |
| Ch alla ulta mia may non auto aregreya        |        |
| Alcuna al mondo, se non se mor seco.          |        |
| Quando io parlaua a lor con gran dolçeça,     | 65     |
| De pur alcun di me pietade auea,              | 03     |
| Uedendome si piena de grameça.                |        |
| [c. 11v] Ma pur de lui alcun non se doleua,   |        |
| Benche el fosse uenuto a far lor franchi      |        |
| Della morte eternale, che ognun¹ tolleua.     |        |
| Tanto era[n] li ochij mei dal pianto stanchi, | 70     |
| Ch io auea quasi perduta la uista,            |        |
| E tuti li spiriti mei uenia manchi.           |        |
| Io staua apresso della croce trista,          |        |
| Piançendo le mie pene dolorose,               |        |
| Aconpagnata da zuane euangelista.             | 75     |
| Poi me uoltaua in uerso della crose,          |        |
| Dicendo in uerso lei con gran pietade,        |        |
| Cossi come io potea [in] piana uose:          |        |
| Onde a tu, diss io, tanta libertade,          |        |
| Ch el mio dolce figliol tu tien fermo         | 80     |
| Cum li pedi e con le mane a ti fichade.       |        |
| Cum ii peur e con le mans a                   |        |
|                                               |        |

<sup>1</sup> Il ms. ognum.

|           | Oyme, perche non nacque qualche uermo,<br>Che lla radice t auese roduta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | Che mai non auisti produto tal scermo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|           | E poi che fosti arquanta cresuta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85  |
|           | Perche non uene un uento che t auesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|           | Desradicata e desramata tuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|           | Perche non uene un fuoco che t ardesse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|           | Perche may te produsse la natura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|           | A far ch el tuo fatore in te pendesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90  |
| [c. 12 r] | Perche non fusti atrouata a mesura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|           | Al tempio, quando may non potete farse<br>Che tu cadesti ad d alcuna cuntura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|           | La regina sabba perche non t arse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|           | Quando cognobe ch in te dolorosa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|           | Douean le mie alegreçe esser sparse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95  |
|           | Perche non fostu ancor pin tempo ascosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|           | In ela tera che sopra natasti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|           | Per farme tanto trista e angustiosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|           | Perche dolente me tanto durasti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 |
|           | Perche non te marçesti gia molti àni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 |
|           | O trista me perche te conseruasti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|           | O cruda croce perche non sparagni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|           | La morte al mio figliol per qualche merto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|           | O lassa mi, del suo sangue te bagni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105 |
|           | Qual selua te produsse e qual diserto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 |
|           | A farme tanto dolorosa e grama,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | Che d ogni parte tu m ai el cuore aperto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|           | Quando tu eri in coueneta rama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | Perche non fuor le falce apparechiate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 |
|           | Si che fosti segata e posta in fiama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 |
|           | Unde a tu, diss io, tanta libertate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|           | Che quelo che in cielo e in tera regna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|           | Tu tien fermo in tua potestate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| [c. 12 v] | Non so chi te abia fata tanta degna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115 |
| []        | Quia quem celi capere non puo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115 |
|           | A star nel tuo gremio no se desdegna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|           | Questo e el mio figliol e non el tuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|           | Pero te priego che alquanto te pieghi, <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|           | Si ch io possa coprir el corpo suo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 |
|           | Io te dimando questo con tai prieghi <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220 |
|           | Che ueramente tu sarai ben cruda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|           | Se questa gratia del tutto me nieghi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|           | E io uegio sua persona star nuda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125 |
|           | De fa che pieta in te se chiuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
|           | The state of the s |     |

<sup>1</sup> Il ms. piegchi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il ms. prighi.

| Giamai non producisti cotal fiore, Come costui che sopra te se langue. Oyme ch io l nutricai con tanto amore, De fin che l era picol nela cuna, Et tu me l tieni con tanto dolore.                                                                                                                                                | ó  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Da lui non auisti may offesa alcuna,  Ne da mi trista a cui tanto offendi,  De fame donqua de do cosse l una.  O l mio dolçe figlio tu me rendi,  Si che strençere el possa con le mie braçe,¹  O tu me leua e co[n] lui me sospendi.  [c. 13 <sup>r</sup> ] Sença de lui non auero più paçe,  Ne uita, ne conforto, ne alegreça, |    |
| Tanto e el dolor(e) che par ch el cuor me s<br>O lengno che m ay tolto ogni baldeça, <sup>2</sup><br>Perche me se tu tanto crudo e rio.<br>Cossi parlaua a lei con gran dolçeça.                                                                                                                                                  |    |
| Questo he lo quinto capitolo.  Mirati, o peccatori, l alto serpe,  Non quel che fu nel diserto de ramo,  E faite che ogni male da uoi se sterpe.  Poi ch el maligno serpe mara adamo,                                                                                                                                             | 5  |
| Non era alcun rimedio a quela piaga, Si che ciascuno staua tristo e gramo. Ma questo e quello che ogni inzuria laga. Questo e sumo rimedio e medicina, Questo e colui che per tuti fa paga.                                                                                                                                       | 10 |
| Mirati, o peccatori, come io topina,  Che per costui u e aperte le porte  Del paradiso, e l cielo a uoi se inchina.  Cossi dolente mi piangendo forte,                                                                                                                                                                            | 10 |
| El mio figliol pendendo su lo legno A pocho a pocho approximana ala morte.  [c. 13v] El sangue del suo corpo si benegno <sup>4</sup> Ciascuna piaga un fonte parea,  Tanto habundana fuora el sangue degno.                                                                                                                       | 15 |
| Guardando in alto oyme ch io uedea<br>Ça palido uenir el bel colore<br>De quella ciera che respiender solea.                                                                                                                                                                                                                      | 20 |

<sup>1</sup> II ms. brace.
2 II ms. baldelça.
3 II ms. De flete.
4 II ms. benigno.

|                       | Alora dir cominçai con grande amore:  De dolçe figliol mio, oyme dolente,  Aldi la trista piena di dolore.                                                                                                                             |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                       | Non e quella la fatia excelente  Che inspiro ne la fatia del omo Spiraculo de uita inprimamente.  O dolorosa mi, ch io non so como Sia quest omo che per si non respira,                                                               | 25 |
|                       | Pero non so com e l anima non uomo.¹  Non e quella la fatia in cui desira  Continuamente li anzoli guardare,  Mo par abusione a chi la mira.  Odi, figliol mio, la tua dolce mare:                                                     | 30 |
|                       | Non e quella la fatia che solea <sup>2</sup> Quasi speties fulgoris lei mostrare.  Oyme dolente mi, ch io non credea  Che tanto tosto diuentasse obscura                                                                               | 35 |
| [c. 14 <sup>r</sup> ] | Tanta chiareça, quanta in lei parea.  Non e quella la fatia neta e pura,  Che piu del sol mostro auer chiareça  Sul monte, quando canbiasti figura.  Intanto che uedendo la beleça                                                     | 40 |
|                       | Disse colui che lassasti uicario:  Bonum est nos hic esse, de allegreça.  Oyme ch io posso ben dir lo contrario,  Uedendo quella fatia tanto chiara  Esser(e) mutata de color si uario.                                                | 45 |
|                       | Ell era tanto la mia pena amara,  Ell era tanto el mio dolor grandissimo,  Che la morte me seria stata cara.  Ancora dissi: o figliol dolcissimo,  No e quelli li ochij che era si lucenti,  Piu che non e el sole quando I e chiariss | 50 |
|                       | Oyme ch io uegio lor si torbolenti                                                                                                                                                                                                     |    |
|                       | Ch io non so come la uita me resista  Alle mie graue pene e ali tormenti.                                                                                                                                                              | 55 |
|                       | Non e quelli li ochij, oyme dolente e trista,<br>Che contemplaua la uniuersa tera,<br>E mo par che habian perduto la uista.                                                                                                            | 60 |
| [c. 147]              | Ogni creata cossa mi fa guera, Uedendo li ochij belli essere si guasti, Che in uer di me la bella luce sera. Non e quelli li ochij che tu subleuasti,                                                                                  |    |
| [0.14.]               | Quando de cinque pani e de do pessi <sup>3</sup> Cinque milia persone satiasti.                                                                                                                                                        | 65 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                        |    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il ms. Rossiano: "....l' alma nell' uomo".
<sup>2</sup> Il ms. soleua.
<sup>3</sup> Il ms. pesi.

| D                       | e, dolçe figliol mio, se quei son dessi,1   |     |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----|
|                         | Perche la trista madre tua non guardi,      |     |
|                         | Uedendo li sospiri in lei si spessi.        |     |
| 0                       | dolorosa morte, perche tardi,               | 70  |
| Ŭ                       | Ueni ala trista che tanto te inuoca,        |     |
|                         | Uedi che da ogni parte el cuor si m ardi.   |     |
| 0                       | figliol mio, non e quella la boca,          |     |
| · ·                     | Da cui bassata brama esser la sposa,        |     |
|                         | Come el sauio in la cantica tocha.          | 75  |
| C                       | Como puote quella uituperosa                | , , |
|                         | Boca de iuda, falso traditore,              |     |
|                         | Aproximarse a quella gloriosa.              |     |
| т                       | Doue he, figliol mio, tanto odore,          |     |
| *                       | Como era in quella bocca monde e bella,     | 80  |
|                         | Che par mo piena de tanto fetore.           |     |
|                         | o me consumo ben, uidendo quella            |     |
| 1                       | Piena di felle, de aceto e di sputa,        |     |
|                         |                                             |     |
|                         | Che ala trista madre non fauella.           | 85  |
|                         | Dyme com quella boca e fata bruta,          | ٥,5 |
|                         | La quale la lengua ai muti desligava,       |     |
|                         | E a mi dolorosa e fata muta.                |     |
| [c. 15 <sup>r</sup> ] ] | Non e quella la bocha che parlaua           |     |
|                         | Sul monte a moyses a faça taça,             | 00  |
|                         | Quando dedisti la lege a quel che eraua.    | 90  |
| Ģ                       | Questa e la doglia che el cuor mio straça,  |     |
|                         | Che tu non parli a quela trista mare,       |     |
|                         | Che de dolore par esser fata paça.          |     |
|                         | Ancor uer lui cominçai gridare:             |     |
|                         | Non e quelle le oreche, lassa oymey,        | 95  |
|                         | Che odir solea li ançoli cantare.           |     |
| •                       | Oyme ch io aldo li falsi zudei              |     |
|                         | Inzuriar quele orechie sante,               |     |
|                         | Dicendo: uah qui dextruis2 templum dei.     |     |
|                         | Non e quelle con cui lo infante             | 100 |
|                         | Ismaele exaudisti, o figliol mio,           |     |
|                         | E poi susanna ne le augustie tante.         |     |
|                         | La cananea che <sup>8</sup> te cridaua drio |     |
|                         | Tu la exaudisti, e pur mi topina            |     |
|                         | Tu non exaudi: auanti me he fato rio.       | 105 |
|                         | De odi adonqua e quelle orechie inchina:    |     |
|                         | Exaudi, exaudi quella trista,               |     |
|                         | Che mai per ti de pianger non refina.       |     |
|                         | Tu exaudisti, ancor dice el salmista,       |     |
|                         | Lo populo tribulato che gridaua             | IIO |
|                         | A ti, da cui ogni gratia s aquista.         |     |
|                         |                                             |     |

<sup>1</sup> II ms. dissi.
2 II ms. uath qui destruis.
3 II ms. ch.

| [c. 15*]              | E cossi dolente mi piançendo staua,<br>Tutte le mie parole parea uane,                                                                                            |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                       | Ma pur ancora de piu el domandaua.  O figliol mio, non son quelle le mane,  Che destendeua el cielo como pelle,  Che fondo la tera e l aque piane.                | 115 |
|                       | Oyme come uegio destese quelle,  Cossi inpiagade e fite su la crose,  Oyme dolore, quanto me sei crudelle.                                                        | 120 |
|                       | Non e quelle le mane preciose,<br>Che el mondo tene e che ciel gouerna,                                                                                           | 120 |
|                       |                                                                                                                                                                   | 125 |
|                       | Ne par che uita in lui piu se diserna.  Ancor dir cominçai con grande ardore:  Non e quelli li pedi benediti,                                                     |     |
|                       | Che andaua sopr al mar(e) per suo uigore.  Oyme come li uegio¹ star affliti  Un sopra l altro in su quel legno amaro,                                             | 130 |
|                       | Con grande e grosso chiodo esser afficti.  Ancora dissi: o dolçe figliol caro, Se spirito de uita in te se tene,                                                  |     |
| [c. 16 <sup>r</sup> ] | Non esser de parlarme <sup>2</sup> tanto auaro.  Uolçi quelli ochij e uedi le mie pene, Apri le orechie, e odi el graue pianto De quella che tanto dolor sostene. | 135 |
|                       | Ma tu sei tanto alienato e franto                                                                                                                                 |     |
|                       | Dal gran dolor, che forsi tu non say Chi e colei che te inuocha cotanto.                                                                                          | 140 |
|                       | Ascolta, figliol mio, che te l diray:  E son colei, o figliol mio dulcissimo,  La trista madre tua piena de guay.                                                 |     |
|                       | Aldi et intendi el mio dolor gravissimo:  Io son colei la qual fo obunbrata  Per ti dalla uirtude del altissimo.                                                  | 145 |
|                       | Io son colei la qual fu salutata  Dallo angelo gabriel, e che respose:                                                                                            | 150 |
|                       | Ecce ancilla del signor chiamata.  lo son principio de le dolorose,  Ogni grameça par ch el cuor me stente,  Uedendo li tuo menbre si penose.                     | 130 |
|                       | Io son quella maria triste e dolente,                                                                                                                             |     |
|                       | Che te porta <sup>3</sup> noue messi nel uentre.                                                                                                                  | 155 |

<sup>1</sup> Il ms. le uigio.
2 Il ms. palarme
8 Il ms. pria.

|                       | Questo he lo sexto capitolo.                                                   |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
|                       | Qual e colui che par nel ponto extremo, O quel che strangusiato par che sia,   |    |
|                       | Che a pocho a pocho reuegnir uedemo,                                           |    |
| [c. 16v]              | Cossi odendo mentouar maria,                                                   | 5  |
|                       | A pocho a pocho el mio figliol riuene<br>E li ochij aperse che chiuxi tenia.   | 3  |
|                       | E lui per mitigare le mie pene,                                                |    |
|                       | La bocha aperse col bel dire honesto,                                          |    |
|                       | E de parlarme piu non se retene.                                               |    |
|                       | E benche l non sia scripto e manifesto                                         | 10 |
|                       | Çio ch el me disse per alcuna mano                                             |    |
|                       | Ymaginate che dicesse <sup>1</sup> questo.                                     |    |
|                       | Per liberare lo populo humano                                                  |    |
|                       | O dolçe madre, uedi ch io son fato                                             |    |
|                       | Simelmente come he lo pelicano.                                                | 15 |
|                       | Io son, o madre mia, si appassionato,                                          |    |
|                       | Io son, come tu uedi, tanto afflito                                            |    |
|                       | Non per lo mio, ma per l'altrui pecato.                                        |    |
|                       | E de presente che l ebe questo dito,2                                          |    |
|                       | Io cominçai lagrimando parlare                                                 | 20 |
|                       | In uer de lui col cuor quasi fenito.                                           |    |
|                       | Et dissi: o figliol mio, te posso dare                                         |    |
|                       | Alcun rimedio alla tua gran doglia.                                            |    |
|                       | De dime se io te posso alturiare.                                              |    |
|                       | Et ello a mi: io uegio ben la uoglia,                                          | 25 |
|                       | La qual tu hai, o dolce madre mia,                                             |    |
|                       | De dare alturio alla mia forte noglia.                                         |    |
| [c. 17 <sup>r</sup> ] | Uno solo rimedio, madre, me seria                                              |    |
|                       | Ala mia pena così aspra e forte,                                               | 30 |
|                       | E fuor de questo io non uegio piu uia.<br>Pur che tu non sauisti la mia morte, | 30 |
|                       | E ch io non te uedesse qui presente,                                           |    |
|                       | Tute le doglie da mi seria scorte.                                             |    |
|                       | El me fa peço uederte dolente,                                                 |    |
|                       | Che non ia la passion ch io sento,                                             | 35 |
|                       | E piu me afige el tuo dolor la mente.                                          |    |
|                       | La grande pena tua, madre, e l tormento                                        |    |
|                       | Mi fa d intorno d ogni doglia asedio.                                          |    |
|                       | Pero te priego non far piu lamento.                                            |    |
|                       | E poi ch io non me uegio altro rimedio,                                        | 40 |
|                       | De uante uia, ch el tuo dolor ripara                                           |    |
|                       | Le piaghe mie e fame assay piu tedio.                                          |    |
|                       |                                                                                |    |

<sup>1</sup> Il ms. dicese.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il ms. ditto.

|           | Allora e dissi: oyme, allegreça cara,                                       |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | Oyme che ben me se aconuien el nome:                                        |     |
|           | Maria piena de ogni cossa amara.                                            | 45  |
|           | O dolçe figliol mio, non so come                                            |     |
|           | Io mi possi giamay da te partire:                                           |     |
|           | Oyme che senpre me conuien dir oyme,                                        |     |
|           | Ma pur se tu non uoy, figliol mio, aldire                                   |     |
|           | El mio dolore, quanto posso io te priego                                    | 50  |
|           | Che tu me faci subito morire.                                               | 3 - |
| [c. 17]   | Ben poi morire, dolçe figliol mio, miego,                                   |     |
| C/ 3      | Ma tu non poi morire, se mi dolente                                         |     |
|           | La trista uita non fenisco tiego.                                           |     |
|           | Io piango, figliol mio, non solamente                                       | 55  |
|           | La morte tua, ma piango la mia uita,                                        | 33  |
|           | Si che dopio dolore el mio cuor sente.                                      |     |
|           | Ma se io potesse pur esser unita                                            |     |
|           | Tiego de morte, come io son de doglia,                                      |     |
|           | Ogni mia brama poy seria finita.                                            | 60  |
|           | Perche ti ueni, disse lui a mi, tal uoglia                                  | 00  |
|           | De morir mieco, che tu sei colei                                            |     |
|           | In cui conuien che la fede si recoglia.                                     |     |
|           | Lassame sol sentir li dolori mei.                                           |     |
|           | Tu non ai fato quello per lo quale                                          | 65  |
|           | La morte debia ancor tuorte a ley.                                          | ٥5  |
|           | Anci son, diss io, degna d ogni màle                                        |     |
|           | Per la offesa de dio ch i o fata a dire,                                    |     |
|           | Ch io parturisse el suo figliol mortale.                                    |     |
|           | Ma tu, mia uita, ch io uegio morire,                                        | 70  |
|           | In te peccato giamai non auisti.                                            | 70  |
|           | Donqua perche tal morte uuoi sofrire.                                       |     |
|           | Et ello a me: se tu me parturisti                                           |     |
|           | ·                                                                           |     |
|           | Mortal, tu non me fecisti, ma si io,<br>Si che de cio a dio non offendisti. |     |
| [- •0 •]  |                                                                             | 75  |
| [c. 18 r] | Per la obediencia che tolsi da dio                                          |     |
|           | Io ueni al mondo, e morir uuolsi <sup>1</sup>                               |     |
|           | Per la salute del populo mio.                                               |     |
|           | Leze de morte dal mio patre tolsi,                                          | 80  |
|           | Obediente fui a queste pene,                                                | 00  |
|           | E tuta la cason de l omo tolsi.                                             |     |
|           | Eua dal serpo el ueneno sostene,                                            |     |
|           | Ma poi per molte generatione                                                |     |
|           | Partito, fina a me, madre, deuene.                                          | 0,- |
|           | O eua, diss io, qual offensione                                             | 85  |
|           | Hauisti dal mio figliol, o qual grameça,                                    |     |
|           | Che tu fosti de sua morte chasone.                                          |     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il ms. wwosi.

|           | Oyme, che tu gustasti la dolçeça<br>Del pomo dolorosa, e io gusto |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|           | L amaritudine soa con grameça.                                    | 90  |
|           | Oyme ch io uegio sparso el sangue iusto                           |     |
|           | Del mio figliol per lo tuo peccato,                               |     |
|           | Le membre flagellate e l capo [e l]1 busto                        |     |
|           | Perche non cognosesti el primo stato,                             |     |
|           | Perche credesti al perfido serpente,                              | 95  |
|           | Stando certa creata nel luoco beato.2                             |     |
|           | Uedi el mio figliol obediente                                     |     |
|           | Fina alla morte per le grande ofese                               |     |
|           | Di te, che mi fay si trista e dolente.                            |     |
| [c. 18v]  | Uedi le brace soe tanto distese,                                  | 100 |
| [0. 10 ]  | Uedi si flagellata la persona                                     |     |
|           | Per le toe mane che quel pomo prese.                              |     |
|           | Uedi sul capo suo l aspra corona,                                 |     |
|           | Uedi sul capo suo el clauo per lo quale                           |     |
|           | Un dolor uien ch el cuor non m abandona.                          | 105 |
|           | Per saper dolorosa el ben e l male,                               |     |
|           | Credere uolesti a quel prauo conseglio,                           |     |
|           | Che d ogni bel piacer te tolse le ale.3                           |     |
|           | Se decernuto ben auesti il meglio,                                |     |
|           | Non bissognaua a me di parturire                                  | 110 |
|           | Colui che del suo sangue par uermeglio.                           |     |
|           | Oyme ch io non so piu que io posa dire,                           |     |
|           | Tanto er io piena de pianto e di doglia,                          |     |
|           | Uedendo el mio figliol cossi fenire.                              |     |
|           | E ello a me: de non me dar piu noglia,                            | 115 |
|           | De non te affliçer tanto, che tu fai                              |     |
|           | A mi piu pena e ali zudei piu zoglia.                             |     |
|           | O figliol mio, de mi non te ricresca ormay,                       |     |
|           | Diss io a lui, per la tua passione,                               |     |
|           | Che se io sento dolor, tu l uedi assay.                           | 120 |
|           | Nel testamento facendo sermone,                                   |     |
|           | Alli dissipuli tui lassasti paçe,                                 |     |
|           | Et alli apostoli persecutione.                                    |     |
| [c. 19 r] |                                                                   |     |
|           | Del padre tuo, el corpo alli zudei,                               | 125 |
|           | Che d esso ano fato tante straçe.                                 |     |
|           | Al ladro, che disse: memento mei,                                 |     |
|           | Tu dedisti el paradiso de presente,                               |     |
|           | E poy lo inferno alli peccatori rei.                              |     |
|           |                                                                   |     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vi ha a questo luogo un foro nella carta. Manca "e l" come dal confronto col cod. Rossiano desumo.

2 Il cod. Rossiano: "Essendo creata in luogo beato."

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il ms. alle.

|           | Qualunqua poy del peccato se pente  Tu lassi alora la uera penitentia, Si che ciascun del tuo legato sente.  A ciascun lassi per qualche excellentia, E a mi dolorosa niente lassi, Uedendo me qui star in tua presentia.  O figliol mio, se d esta uita dolorosa passi, Come faro ió trista dolorosa.  Se li ochij de pieta uer me non bassi.  Chi me de consolar, o tribulosa, Chi me de souegnir ali besogni, Chi me de alturiar, o angustiosa. | 130   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | Chi sera quello che ormai piu di me sogni, Chi sera quello che abia de mi piu cura, O trista, piena de tute uergogni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|           | Oue deg io andar, oue degio star secura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145   |
|           | Che degio dir ormay, che degio fare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10    |
|           | Oyme, perche la uita mia piu dura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| [c. 19 v] | O figliol mio, si me uuoy consolare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|           | Auanti che tu passi d esta uita,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|           | Ricordate della tua trista mare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150   |
|           | Uedi ch io son per ti quasi fenita,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 3 - |
|           | Se lla tua gran pietade non me aita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|           | Questo he lo setimo capitolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|           | Come per uento par che foglia treme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|           | Cossi me fa tremar la interiora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|           | La grande doglia che nel mio cuor preme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|           | Cossi diceua penando tuta hora,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|           | Cossi mi staua tuta persa e morta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5     |
|           | Sperando auer da lui risposta ancora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|           | E lui che sempre li miseri conforta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|           | Che a lui torna con uerace fede,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|           | Che uera sperança seco porta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|           | E in uer de mi se mosse sua mercede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10    |
|           | Col bel parlare tuto afiito e stanco,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|           | Si come quello che la morte uede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|           | E disse: mulier, io uengo a mancho,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|           | Le mie parole ormay serano piane,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|           | Pero che morte gia me bate el fiancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15    |
|           | Ecce filius tuus qui zoane,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|           | A lui ti lasso, lui ti ricomando,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|           | E lui per figliol lasso nele tue mane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| c. 20 r]  | Lui ti dara conseglio al tuo dimando,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|           | Lui sera tuo figliol in loco mio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20    |
|           | Lui sera sempre ad ogni tuo comando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|           | O cambio doloroso, allor diss io,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|           | O cambio d ogni doglia e dolor mixto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|           | A dar per l omo puro el uero dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

|           | C)VIIIC, CHC MIO CHO! SOME                                                       | 25 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
|           | Pensando che la mia uita non trado,                                              |    |
|           | Poy ch io te perdo, o dolçe yesu christo.                                        |    |
|           | Oyme, dolente e trista come cado                                                 |    |
|           | Dal lato destro nel lato sinistro,                                               |    |
|           | E de gran nobilita in basso stado.                                               | 30 |
|           | Dando per lo disipulo el maistro,¹                                               |    |
|           | Dando el mio figlio per lo parente,                                              |    |
|           | Dando el signore e tuor el suo ministro.                                         |    |
|           | E quanto cambio dolorosamente,                                                   |    |
|           | Ma io non posso far altro poy ch el piaçe                                        | 35 |
|           | Al mio dolçe figliol, che cio consente.                                          | 33 |
|           | Giohanni alora aperse le soe braçe,                                              |    |
|           | Piançendo uer di me con gran sospiri,                                            |    |
|           | Dicendo, o uergene, dio te doni paçe.                                            |    |
|           | Tanto me dolle uedendo li martiri                                                | 40 |
|           | Del mio maistro e poi pensando i tuoy,                                           | 40 |
|           | Ch el cuor del corpo par che fuor me tiri.                                       |    |
|           | Ch el cuor del corpo par che ta nov                                              |    |
| [c. 20 v] | Pero te prieco, o uergene, che tu poy,<br>Che tu te artegni de piançer arquánto, |    |
|           | Che tu te artegni de piançei arquanto,                                           | 45 |
|           | Si che non cresca piu le pene soy.  Jo trassi allora un tal schioppo de pianto,  | TJ |
|           | Ch io non so come el cuor non me s apers                                         | e. |
|           | Ch 10 non so come er cuoi non me s aper                                          | ,  |
|           | Scundendome la faça soto el manto.                                               |    |
|           | Uedendo poy le mie pene diuerse,                                                 | 50 |
|           | Zuane lacrimando in uer me uene,                                                 | 20 |
|           | E per la gran doglia ogni soa força perse.                                       |    |
|           | Poy disse: o uerçene, io me acorço bene                                          |    |
|           | Del gran dolor che dentro el cuor te lania                                       | ,  |
|           | E delle tue angosse e forte pene.                                                |    |
|           | Si che se questo te par cossa strania                                            | 55 |
|           | A far tal cambio, io non me merauiglio,                                          |    |
|           | E se l tuo cuor e la tua mente smania.                                           |    |
|           | Ma poy ch el piace al sumo consiglio,                                            |    |
|           | Che questo ordenamento fa de nui,                                                | 60 |
|           | Ti serai or mia madre et io tuo figlio.                                          | 00 |
|           | E cossi me abraçaua et io lui,                                                   |    |
|           | Piangendo con sospiri e con gran guay,                                           |    |
|           | Strucandoci le mane entrambe dui.                                                |    |
|           | Poy nerso la croce li occhij alçay,                                              | 6- |
|           | La doue staua el mio cuor affito,                                                | 65 |
|           | E uidi quello che in uentre portay                                               |    |
| [c. 211]  | Si dolorosamente esser afflito,                                                  |    |
|           | Che quasi a dirlo me parea impossibele,8                                         |    |
|           | Quanto era lui per passion fenito.                                               |    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il ms. maestro.
<sup>2</sup> Il ms. conseglio.
<sup>3</sup> Il ms. impossibile.

|           | Giamai parea ch el fosse insensibele,  E cossi stando sull ora dela nona,  El trasse un gran grido e teribele  Dicendo: hely, hely, che tanto sona  Quanto, dio mio, non so perche se sia,                                                             | 70  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | Che toa possança in questo m abandona.  Algun diseua de lor: el chiama helia.  Uedemo s el uegnira a tuorlo adesso  Ço dela croce a portarlo uia.  Elli era si del gran dolor fesso,                                                                   | 75  |
|           | E si desfigurato, o trista, ch io Apena disernea si l era desso. Et in quella hora el disse: o padre dio, Con una uoce forte angustiosa, In manus tuas commendo <sup>1</sup> lo spirito mio.                                                           | 80  |
|           | Guardando questo, io lassa, dolorosa, Lui inclinato el capo, mando fuora Del corpo afflitto l anima gloriosa. Or qui cominça el dolor che m acuora, Qui cominça el pianto grande e duro,                                                               | 85  |
| [c. 2I v] | O dolorosa morte fa ch io muora.  Gia era fatto tuto el sole obscuro,  Per non ueder del suo fattor(e) tal morte,  E tutto lo aiere parea fatto azuro.  Poi cominçio un grande teremoto,                                                               | 90  |
|           | Et del tempio ancor se fesse <sup>2</sup> el uello Tutto quanto di sopra in fin de soto. <sup>3</sup> Le pietre se fendea <sup>4</sup> si per quello Uedendo altri segni con lor uiste. Multi <sup>5</sup> gridaua con le mane al ciello, <sup>6</sup> | 95  |
|           | Bateuase el pecto con lemente triste.  Uedendo cio disse centurione:  Uere filius dei erat iste.  Allora disse: oyme per qual casone,  O anima mia, fuor del corpo non uay,                                                                            | 100 |
|           | Auanti che portar tal passione.  Tu sola con el dolore conbati e stay,  E chi piu con la morte si conbate,  Piu duramente more e a piu guay.  Poi dissi: o morte sença pietate,                                                                        | 105 |
|           | Apri a colei che tanta doglia mena,<br>Che cotanto alle toe porte bate.                                                                                                                                                                                | 110 |

<sup>1</sup> II ms. comendo.
2 II ms. fesse.
3 II ms. sotto.
4 II ms. fendea.
5 II ms. multti.
6 II ms. cielo.
7 II ms. pe.

| Io t o chiamata tanto in questa pena,<br>Ancor te chiamo con dolçe pregare,<br>Apri a colei che d ogni doglia he piens                                                              | la.                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| [c. 22 r] Tu sola, morte, me poy consolare,  Tu sola sei colei da chi e spiero,  Tu sola, morte, me poy alturiare.                                                                  | 115                     |
| Tu say ben, morte, ch io te dico el uero,<br>Io te o pregato assay s el t aricorda,<br>Che tu me façi questo refriçero.                                                             | . 120                   |
| Tu fosti, o crudel morte, tanto ingorda<br>A farme del mio figliol cassa e priua,<br>E a mi trista te mostri si sorda.                                                              |                         |
| Non temer una femina catiua,<br>Non temer quella che per gran dolore,<br>Quasi spirito in lei non he che uiua.                                                                      | 125                     |
| Tu non temesti a tuore el creatore  Del cielo e dela tera e del uniuerso,  E teme quella che non ha uigore.                                                                         |                         |
| Dou e el tuo grande reforço e si diuerso,<br>Done e la tua possança e la tua balde<br>Doue e el tuo rigoglio che tu l ay cos                                                        | 130<br>;a,<br>si perso. |
| Cossi me staua piena de grameça, E quanto piu me lamentaua a ley, Piu la trouaua piena de dureça.                                                                                   | 135                     |
| Pensate questo, o peccatori rey, Quanto ch el mio figliol e stato feruo A redemirue, e dite meco: omey.                                                                             |                         |
| [c. 22 <sup>v</sup> ] Non desdegno de tuor forma de seruo<br>Ancor, per uoi portar morte si dura,<br>Che tuto e flagellato 1 osso e 1 neruo.<br>A dir poi questo par contra natura, | 140                     |
| Che uita porti de morte uelame, Che la luce deuentasse obscura, A dir ch el pane uiuo hauesse fame, A dir che la uirtude se infermasse, El uiuo fonte per sete aqua brame.          | 145                     |
| El redentor poy uender si lassasse, E de sse stesso a dio far sacrificio, A cio che l omo se iustificasse. De donqua ormay lassate star el uicio,                                   | 150                     |
| E cognoscete tanto beneficio.                                                                                                                                                       |                         |

Questo he lo otauo cap.<sup>0</sup>

Spandi la luce toa uerso lo oriente,

Spandi i toy raçi, o sol, e poi te gira

Ad aquilone, ad austro et occidente.

|                       | Annuncia ad ogni gente che desira                    |    |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----|
|                       | Talora aldire qualche strania nouella,1              | 5  |
|                       | El gran dolor che fuora el cuor me tira.             |    |
|                       | Annuncia <sup>2</sup> in tute parte ch io son quella |    |
|                       | Che per gran doglia a perso ogni senso,              |    |
|                       | Si che madre de pianto ormai s apella.               |    |
| [c. 23 <sup>r</sup> ] | Questa he la doglia, o trista, quand io penso        | 10 |
|                       | Che i mazi, quando el mio figliol naque,             |    |
|                       | Uener cum auro, mira e incenso.                      |    |
|                       | Dalla stella conduti, come piaque                    |    |
|                       | Al padre suo, da lontane contrade                    |    |
|                       | Per adorarlo: çio dauid non taque.                   |    |
|                       | Li ançoli cantaua per pietade:                       |    |
|                       | Gloria in excelsis deo et in tera paçe               |    |
|                       | Ali omeni de bona uoluntade.                         |    |
|                       | Alli pastori poi l angel ueraçe8                     |    |
|                       | Disse: io ue annuntio gaudio, ch ell e nato          | 20 |
|                       | Lo saluatore e nel presepe iaçe.                     |    |
|                       | Lor uene, e s il trouo in pani infassato,            |    |
|                       | Poi ritorno, fatta sua riuerentia,                   |    |
|                       | Dicendo sempre: el signor sia laudato.               |    |
|                       | Li animali hebe cognosentia                          | 25 |
|                       | Tanta, che cognoseno el suo possessore,              |    |
|                       | Et adorolo lui in mia presentia.4                    |    |
|                       | Si che grande alegreça del creatore                  |    |
|                       | Par che mostrasse ogni cossa <sup>5</sup> creata     |    |
|                       | Uedendo in tera nato el suo fattore.                 | 30 |
|                       | Oyme dolente mi, che may fu nata,                    |    |
|                       | Uedendo el mio figliol a cotal sorte,                |    |
|                       | Par ch el se friza ogni cossa creata.                |    |
| [c. 23 v]             | Cossi piançendo mi dolente forte,                    |    |
|                       | El conse i caualeri de pilato,                       | 35 |
|                       | Come color che par che furia porte.                  |    |
|                       | E per certeça si ll era passato,                     |    |
|                       | Un de lor tosto la sua lancia tolse,                 |    |
|                       | E tutto al mio figliol 1 aperse el lato.             |    |
|                       | E come al padre suo poy piaque e uolse,              | 40 |
|                       | Fuor della piaga sangue e aqua uene.                 |    |
|                       | Pensate alora quanto el cuor mi dolse,               |    |
|                       | Pensate quanta pena ch el sostene.                   |    |
|                       | Uedendo cio dolorosa io,                             |    |
|                       | Non ue la posso <sup>6</sup> tuta exprimer bene.     | 45 |

<sup>1</sup> Il ms. nouela.
2 Il ms. annucia.
3 Il ms. uerace.
4 Il ms. prensentia.
5 Il ms. cossi.
6 Il ms. poso.

| O dolce, o sumo padre omnipotente, De uedi come sta 1 tuo figliol e mio.  Qual e quelle si dure e crudel mente, Che pensando la passion ch io sento, Tute non stesse deuote e atente.  Poy dissi: o dolorosa, io mi lamento, E posso lamentar, pero che alcuno Rimedio non me trouo al mio tormento.  Io mi lamento in prima de ciascuno Profeta, sença mentouar el nome, Che longo seria dir a uno a uno.  [c. 24 r] Alcun de lor may non me disse, come Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some.  Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24 v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay.                                                                                                                                                                              |           | Io cominçai cridar: o alto dio,                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----|
| De uedi come sta l tuo figliol e mio.  Qual e quelle si dure e crudel mente, Che pensando la passion ch io sento, Tute non stesse deuote e atente.  Poy dissi: o dolorosa, io mi lamento, E posso lamentar, pero che alcuno Rimedio non me trouo al mio tormento.  Io mi lamento in prima de ciascuno Profeta, sença mentouar el nome, Che longo seria dir a uno a uno.  [c. 24*] Alcun de lor may non me disse, come Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some. Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo. Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24*] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego, |           | O dolce, o sumo padre omnipotente,              |    |
| Qual e quelle si dure e crudel mente, Che pensando la passion ch io sento, Tute non stesse deuote e atente. Poy dissi: o dolorosa, io mi lamento, E posso lamentar, pero che alcuno Rimedio non me trouo al mio tormento. Io mi lamento in prima de ciascuno Profeta, sença mentouar el nome, Che longo seria dir a uno a uno.  [c. 24 r] Alcun de lor may non me disse, come Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some. Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire. Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo. Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24 v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,     |           | De uedi come sta l tuo figliol e mio.           |    |
| Che pensando la passion ch io sento, Tute non stesse deuote e atente. Poy dissi: o dolorosa, io mi lamento, E posso lamentar, pero che alcuno Rimedio non me trouo al mio tormento. Io mi lamento in prima de ciascuno Profeta, sença mentouar el nome, Che longo seria dir a uno a uno.  [c. 24 r] Alcun de lor may non me disse, come Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some. Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire. Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo. Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24 v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                        |           | Qual e quelle si dure e crudel mente,           |    |
| Tute non stesse deuote e atente.  Poy dissi: o dolorosa, io mi lamento,     E posso lamentar, pero che alcuno     Rimedio non me trouo al mio tormento.  Io mi lamento in prima de ciascuno     Profeta, sença mentouar el nome,     Che longo seria dir a uno a uno.  [c. 24 r]  Alcun de lor may non me disse, come     Per lo mio figliol douesse uenire     A portar de grammeça tante some.  Alcuno non parse el uero dire,     Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹     Quando l portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo,     Disse lui a me che l anima de costuy     Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui,     Allora de allegreça era si piena.     O trista mi, ch io non intesi² lui.  Et eco ogni allegreça e fatta in pena,     Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa,     Ecco el dolor che mi cercha ogni uena.  O cielo, qualche tua uirtude arbassa,     La qual me fiera li spiriti tristi,     Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti     Dathan et abiron, sorbi coley,     Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey,     E la mia uita sempre star in guay,     Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24 v]  Oyme che piu non so que far ormay     De questa pena mia tanta crudele     Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,     Che me dicesti parole soaue,     Le quale io trouo tutte false e fele.³  Tu me dicesti in primamente: aue,     Gratia plena: gia questo te niego,   |           | Che pensando la passion ch io sento,            | 50 |
| Poy dissi: o dolorosa, io mi lamento,  E posso lamentar, pero che alcuno Rimedio non me trouo al mio tormento.  Io mi lamento in prima de ciascuno Profeta, sença mentouar el nome, Che longo seria dir a uno a uno.  [c. 24 r] Alcun de lor may non me disse, come Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some. Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo. Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24 v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                  |           | Tute non stesse deuote e atente.                |    |
| E posso lamentar, pero che alcuno Rimedio non me trouo al mio tormento.  Io mi lamento in prima de ciascuno Profeta, sença mentouar el nome, Che longo seria dir a uno a uno.  [c. 24 r] Alcun de lor may non me disse, come Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some. Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire. Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo. Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24 v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                          |           | Pov dissi: o dolorosa, io mi lamento,           |    |
| Rimedio non me trouo al mio tormento.  Io mi lamento in prima de ciascuno Profeta, sença mentouar el nome, Che longo seria dir a uno a uno.  [c. 24 r] Alcun de lor may non me disse, come Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some.  Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi³ lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24 v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                         |           | E posso lamentar, pero che alcuno               |    |
| Io mi lamento in prima de ciascuno Profeta, sença mentouar el nome, Che longo seria dir a uno a uno.  [c. 24 r] Alcun de lor may non me disse, come Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some. Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24 v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Rimedio non me trouo al mio tormento.           |    |
| Profeta, sença mentouar el nome, Che longo seria dir a uno a uno.  [c. 24 r] Alcun de lor may non me disse, come Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some. Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24 v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | To mi lamento in prima de ciascuno              | 55 |
| Che longo seria dir a uno a uno.  [c. 24 r] Alcun de lor may non me disse, come Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some. Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24 v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Profeta, senca mentouar el nome,                |    |
| [c. 24 r] Alcun de lor may non me disse, come Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some. Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire. Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo. Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24 v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Che longo seria dir a uno a uno.                |    |
| Per lo mio figliol douesse uenire A portar de grammeça tante some. Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire. Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo. Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [c 241]   | Alcun de lor may non me disse, come             |    |
| A portar de grammeça tante some.  Alcuno non parse el uero dire, Se non simeon cio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui.  Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [0. 24 -] | Per lo mio figliol douesse uenire               |    |
| Alcuno non parse el uero dire,  Se non simeon cio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy  Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui.  Et eco ogni allegreça era si piena, Co cielo, qualche tua uirtude arbassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | A portar de grammeça tante some.                | 60 |
| Se non simeon çio ch el me disse d elo,¹ Quando l portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo, Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui.  Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Alcuno non parse el uero dire,                  |    |
| Quando 1 portay al tempio offerire.  Tenendol lui in braço tenerelo,  Disse lui a me che 1 anima de costuy  Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui,  Allora de allegreça era si piena.  O trista mi, ch io non intesi <sup>2</sup> lui.  Et eco ogni allegreça e fatta in pena,  Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa,  Ecco el dolor che mi cercha ogni uena.  O cielo, qualche tua uirtude arbassa,  La qual me fiera li spiriti tristi,  Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti  Dathan et abiron, sorbi coley,  Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey,  E la mia uita sempre star in guay,  Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay  De questa pena mia tanta crudele  Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Se non simeon cio ch el me disse d elo,1        |    |
| Tenendol lui in braço tenerelo,  Disse lui a me che l anima de costuy  Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui,  Allora de allegreça era si piena.  O trista mi, ch io non intesi <sup>2</sup> lui.  Et eco ogni allegreça e fatta in pena,  Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa,  Ecco el dolor che mi cercha ogni uena.  O cielo, qualche tua uirtude arbassa,  La qual me fiera li spiriti tristi,  Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti  Dathan et abiron, sorbi coley,  Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey,  E la mia uita sempre star in guay,  Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay  De questa pena mia tanta crudele  Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Ouando l portay al tempio offerire.             |    |
| Disse lui a me che l anima de costuy Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui, Allora de allegreça era si piena. O trista mi, ch io non intesi² lui. Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena. O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa. O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.³ Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Tenendol lui in braco tenerelo,                 |    |
| Te passera la tua con un cortelo.  Allora lassa me si grossa fui,  Allora de allegreça era si piena.  O trista mi, ch io non intesi² lui.  Et eco ogni allegreça e fatta in pena,  Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa,  Ecco el dolor che mi cercha ogni uena.  O cielo, qualche tua uirtude arbassa,  La qual me fiera li spiriti tristi,  Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti  Dathan et abiron, sorbi coley,  Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey,  E la mia uita sempre star in guay,  Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay  De questa pena mia tanta crudele  Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele.³  Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Disse lui a me che l anima de costuy            | 65 |
| Allora lassa me si grossa fui,  Allora de allegreça era si piena.  O trista mi, ch io non intesi <sup>3</sup> lui.  Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena.  O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.  Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Te passera la tua con un cortelo.               |    |
| Allora de allegreça era si piena.  O trista mi, ch io non intesi <sup>3</sup> lui.  Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena.  O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.  Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Allora lassa me si grossa fui,                  |    |
| O trista mi, ch io non intesi <sup>2</sup> lui.  Et eco ogni allegreça e fatta in pena, Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena.  O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.  Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Allora de allegreça era si piena.               |    |
| Et eco ogni allegreça e fatta in pena,  Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa,  Ecco el dolor che mi cercha ogni uena.  O cielo, qualche tua uirtude arbassa,  La qual me fiera li spiriti tristi,  Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti  Dathan et abiron, sorbi coley,  Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey,  E la mia uita sempre star in guay,  Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay  De questa pena mia tanta crudele  Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele.  Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | O trista mi, ch io non intesi <sup>2</sup> lui. |    |
| Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa, Ecco el dolor che mi cercha ogni uena.  O cielo, qualche tua uirtude arbassa, La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.  Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Et eco ogni allegreça e fatta in pena,          | 70 |
| Ecco el dolor che mi cercha ogni uena.  O cielo, qualche tua uirtude arbassa,  La qual me fiera li spiriti tristi,  Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti  Dathan et abiron, sorbi coley,  Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey,  E la mia uita sempre star in guay,  Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay  De questa pena mia tanta crudele  Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Ecco quel gladio ch el cuor me trapassa,        |    |
| O cielo, qualche tua uirtude arbassa,  La qual me fiera li spiriti tristi,  Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti  Dathan et abiron, sorbi coley,  Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey,  E la mia uita sempre star in guay,  Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay  De questa pena mia tanta crudele  Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Ecco el dolor che mi cercha ogni uena.          |    |
| La qual me fiera li spiriti tristi, Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | O cielo, qualche tua uirtude arbassa,           |    |
| Poy che la morte piu uiuer me lassa.  O dura tera, la qual deglutisti  Dathan et abiron, sorbi coley,  Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey,  E la mia uita sempre star in guay,  Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay  De questa pena mia tanta crudele  Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | La qual me fiera li spiriti tristi,             |    |
| O dura tera, la qual deglutisti Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti. Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Pov che la morte piu uiuer me lassa.            | 75 |
| Dathan et abiron, sorbi coley, Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey, E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | O dura tera, la qual deglutisti                 |    |
| Che tanto sopra ti uiua tenisti.  Oyme ch io posso cridar oymey,  E la mia uita sempre star in guay,  Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay  De questa pena mia tanta crudele  Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele.  Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Dathan et abiron, sorbi coley,                  |    |
| Oyme ch io posso cridar oymey,  E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.  Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Che tanto sopra ti uiua tenisti.                |    |
| E la mia uita sempre star in guay, Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele.  Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Ovme ch io posso cridar oymey,                  |    |
| Poi che la morte non me tuole a ley.  [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay  De questa pena mia tanta crudele  Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele.  Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | E la mia uita sempre star in guay,              | 80 |
| [c. 24v] Oyme che piu non so que far ormay  De questa pena mia tanta crudele  Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Poi che la morte non me tuole a ley.            |    |
| De questa pena mia tanta crudele Se non gridar e lamentarmi assay. Poi me lamento, o angelo gabriele, Che me dicesti parole soaue, Le quale io trouo tutte false e fele. Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [c. 24 v  | Ovme che piu non so que far ormay               |    |
| Se non gridar e lamentarmi assay.  Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [-, -4 ,  | De questa pena mia tanta crudele                |    |
| Poi me lamento, o angelo gabriele,  Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Se non gridar e lamentarmi assay.               |    |
| Che me dicesti parole soaue,  Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue,  Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Poi me lamento, o angelo gabriele,              | 85 |
| Le quale io trouo tutte false e fele. <sup>3</sup> Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Che me dicesti parole soaue,                    |    |
| Tu me dicesti in primamente: aue, Gratia plena: gia questo te niego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Le quale io trouo tutte false e fele.8          |    |
| Gratia plena: gia questo te niego,<br>Perche non o de alcuna gratia chiane. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Tu me dicesti in primamente: aue,               |    |
| Perche non o de alcuna gratia chiane. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Gratia plena: gia questo te niego,              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Perche non o de alcuna gratia chiane.           | 90 |

Il ms. ello.
 Il ms. intexi.
 Il ms. felle.

| Et io 1 o perso e piango mi soleta, Sì che meco non pare ne io sego.  Tu me dicesti, ch io era benedeta Tra le altre donne, et ozi me reputo Sopra tute le donne maledeta.  Tu me dicesti: benedeto el fruto Del uentre tuo, et anchor in questo giorno Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno, Se non al graue pianto e lamento, Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25¹] Io posta son come segno a saita,³ Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,³ Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla çima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, | Sì che meco non pare ne io sego.  Tu me dicesti, ch io era benedeta  Tra le altre donne, et ozi me reputo Sopra tute le donne maledeta.  Tu me dicesti: benedeto el fruto Del uentre tuo, et anchor in questo giorno Da molti maledire io l o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno, Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 *] Io posta son come segno a saita,² Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,² Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 *] E quando* ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui, |           | Tu me dicesti: el signor sia tego,      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----|
| Sì che meco non pare ne io sego.  Tu me dicesti, ch io era benedeta  Tra le altre donne, et ozi me reputo  Sopra tute le donne maledeta.  Tu me dicesti: benedeto el fruto  Del uentre tuo, et anchor in questo giorno  Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno,  Se non al graue pianto e lamento,  Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento,  Si ch io non so come non sia finita,  E come in me sia cognosimento.  [c. 25 *] Io posta son come segno a saita,²  Che ogni dolor uer me sua corda tende,  Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende,  Ogni conforto fuçe da maria,  Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia,  Guardati s el fu giamai dona nata,  Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,²  Che aremaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire  Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione,  Quanta era reguardar le menbre sante  Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante,  Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,                                              | Sì che meco non pare ne io sego.  Tu me dicesti, ch io era benedeta  Tra le altre donne, et ozi me reputo Sopra tute le donne maledeta.  Tu me dicesti: benedeto el fruto Del uentre tuo, et anchor in questo giorno Da molti maledire io l o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno, Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 *] Io posta son come segno a saita,² Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,² Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 *] E quando* ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui, |           |                                         |     |
| Tu me dicesti, ch io era benedeta  Tra le altre donne, et ozi me reputo Sopra tute le donne maledeta.  Tu me dicesti: benedeto el fruto Del uentre tuo, et anchor in questo giorno Da molti maledire io l o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno, Se non al graue pianto e lamento, Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 *] Io posta son come segno a saita,² Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,²  Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                | Tu me dicesti, ch io era benedeta  Tra le altre donne, et ozi me reputo Sopra tute le donne maledeta.  Tu me dicesti: benedeto el fruto Del uentre tuo, et anchor in questo giorno Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno, Se non al graue pianto e lamento, Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 *] Io posta son come segno a saita,² Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,² Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla çima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 *] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui, |           | Sì che meco non pare ne io sego.        |     |
| Sopra tute le donne maledeta.  Tu me dicesti: benedeto el fruto  Del uentre tuo, et anchor in questo giorno  Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno,  Se non al graue pianto e lamento,  Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento,  Si ch io non so come non sia finita,  E come in me sia cognosimento.  [c. 25 *] Io posta son come segno a saita,²  Che ogni dolor uer me sua corda tende,  Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende,  Ogni conforto fuçe da maria,  Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia,  Guardati s el fu giamai dona nata,  Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,²  Che troppo meglio me seria morire,  Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire  Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione,  Quanta era reguardar le menbre sante  Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante,  Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                     | Sopra tute le donne maledeta.  Tu me dicesti: benedeto el fruto  Del uentre tuo, et anchor in questo giorno  Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno,  Se non al graue pianto e lamento,  Uedendome tante doglie di intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento,  Si ch io non so come non sia finita,  E come in me sia cognosimento.  [c. 25 ¹] Io posta son come segno a saita,²  Che ogni dolor uer me sua corda tende,  Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende,  Ogni conforto fuçe da maria,  Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia,  Guardati s el fu giamai dona nata,  Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,³  Che troppo meglio me seria morire,  Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire  Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione,  Quanta era reguardar le menbre sante  Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante,  Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,  E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona  Tutta pendere in forcia de tre chiaui,  Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                |           | Tu me dicesti, ch io era benedeta       |     |
| Tu me dicesti: benedeto el fruto  Del uentre tuo, et anchor in questo giorno  Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno,  Se non al graue pianto e lamento,  Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento,  Si ch io non so come non sia finita,  E come in me sia cognosimento.  [c. 25 r] Io posta son come segno a saita,²  Che ogni dolor uer me sua corda tende,  Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende,  Ogni conforto fuçe da maria,  Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia,  Guardati s el fu giamai dona nata,  Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,³  Che troppo meglio me seria morire,  Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire  Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione,  Quanta era reguardar le menbre sante  Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante,  Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                    | Tu me dicesti: benedeto el fruto  Del uentre tuo, et anchor in questo giorno  Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno,  Se non al graue pianto e lamento,  Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento,  Si ch io non so come non sia finita,  E come in me sia cognosimento.  [c. 25 ²] Io posta son come segno a saita,²  Che ogni dolor uer me sua corda tende,  Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende,  Ogni conforto fuçe da maria,  Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia,  Guardati s el fu giamai dona nata,  Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,²  Che troppo meglio me seria morire,  Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire  Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione,  Quanta era reguardar le menbre sante  Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante,  Si che in lui sanita parea  Dalla çima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,  E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona  Tutta pendere in forcia de tre chiaui,  Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                |           | Tra le altre donne, et ozi me reputo    | 95  |
| Tu me dicesti: benedeto el fruto  Del uentre tuo, et anchor in questo giorno  Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno,  Se non al graue pianto e lamento,  Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento,  Si ch io non so come non sia finita,  E come in me sia cognosimento.  [c. 25 r] Io posta son come segno a saita,²  Che ogni dolor uer me sua corda tende,  Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende,  Ogni conforto fuçe da maria,  Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia,  Guardati s el fu giamai dona nata,  Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,³  Che troppo meglio me seria morire,  Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire  Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione,  Quanta era reguardar le menbre sante  Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante,  Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                    | Tu me dicesti: benedeto el fruto  Del uentre tuo, et anchor in questo giorno  Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno,  Se non al graue pianto e lamento,  Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento,  Si ch io non so come non sia finita,  E come in me sia cognosimento.  [c. 25 ²] Io posta son come segno a saita,²  Che ogni dolor uer me sua corda tende,  Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende,  Ogni conforto fuçe da maria,  Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia,  Guardati s el fu giamai dona nata,  Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,²  Che troppo meglio me seria morire,  Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire  Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione,  Quanta era reguardar le menbre sante  Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante,  Si che in lui sanita parea  Dalla çima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,  E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona  Tutta pendere in forcia de tre chiaui,  Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                |           | Sopra tute le donne maledeta.           |     |
| Del uentre tuo, et anchor in questo giorno Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno, Se non al graue pianto e lamento, Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 *] Io posta son come segno a saita,² Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,³ Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                          | Del uentre tuo, et anchor in questo giorno Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno, Se non al graue pianto e lamento, Uedendome tante doglie d intorno. Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 *] Io posta son come segno a saita,² Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata,² Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla çima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 *] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                             |           | •                                       |     |
| Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno, Se non al graue pianto e lamento, Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 ²] Io posta son come segno a saita,² Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,³ Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla çima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                      | Da molti maledire io 1 o ueduto.¹  Si ch io non so ladoue ormay me torno, Se non al graue pianto e lamento, Uedendome tante doglie d intorno. Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 **] Io posta son come segno a saita,² Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata,³ Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 **] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                         |           |                                         |     |
| Si ch io non so ladoue ormay me torno, Se non al graue pianto e lamento, Uedendome tante doglie d intorno. Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 ] Io posta son come segno a saita, Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si ch io non so ladoue ormay me torno, Se non al graue pianto e lamento, Uedendome tante doglie d intorno. Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 r] Io posta son come segno a saita, Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita. Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                         |     |
| Se non al graue pianto e lamento, Uedendome tante doglie d intorno. Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 r] Io posta son come segno a saita, Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata, Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se non al graue pianto e lamento, Uedendome tante doglie d intorno. Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 r] Io posta son come segno a saita, Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                         | 100 |
| Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 ] Io posta son come segno a saita,2 Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Gruardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata,2 Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uedendome tante doglie d intorno.  Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 *] Io posta son come segno a saita, Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                         |     |
| Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25] Io posta son come segno a saita, Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata, Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tuto el tuo ditto me torna in tormento, Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 *] Io posta son come segno a saita, Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 *] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                         |     |
| Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 ] Io posta son come segno a saita, 2 Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata, 2 Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si ch io non so come non sia finita, E come in me sia cognosimento.  [c. 25 r] Io posta son come segno a saita, 2 Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, 2 Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                         |     |
| E come in me sia cognosimento.  [c. 25 <sup>r</sup> ] Io posta son come segno a saita, <sup>2</sup> Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata, <sup>3</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E come in me sia cognosimento.  [c. 25 r] Io posta son come segno a saita,2 Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata,2 Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando6 ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | •                                       |     |
| [c. 25 <sup>7</sup> ] Io posta son come segno a saita, <sup>2</sup> Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita. Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, <sup>3</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [c. 25 *] Io posta son come segno a saita, 2 Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita. Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, 2 Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                         | TOE |
| Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, Che troppo meglio me seria morire, Che troppo meglio me seria morire, Cha remaner(e) si trista e dessolata. Quando chi o dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Che ogni dolor uer me sua corda tende, Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, <sup>3</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla çima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [c. 25 r] |                                         | .05 |
| Per farme auere piu dolorosa uita.  Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata, <sup>3</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Per farme auere piu dolorosa uita. Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende. E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, <sup>2</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [0. 23.]  |                                         |     |
| Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, <sup>3</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tuti me fiere, tutti me offende, Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, <sup>8</sup> Che troppo meglio me seria morire, Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                         |     |
| Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata, <sup>3</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ogni conforto fuçe da maria, Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, Che troppo meglio me seria morire, Che troppo meglio me seria morire, Che a remaner(e) si trista e dessolata. Quando chi o dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25v] E quando chi o uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | •                                       |     |
| Ogni dolçeça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata, <sup>3</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ogni dolceça amara a mi se rende.  E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, <sup>2</sup> Che troppo meglio me seria morire, Che a remaner(e) si trista e dessolata. Quando chi io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando chi o uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                         | 110 |
| E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, <sup>3</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E tutti uoi che andate per la uia, Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia. Uedete come la mia uita e fata, <sup>3</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                         | 110 |
| Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata, <sup>8</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Guardati s el fu giamai dona nata, Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata, <sup>2</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                         |     |
| Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata, <sup>8</sup> Che troppo meglio me seria morire,  Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire  Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione,  Quanta era reguardar le menbre sante  Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante,  Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Che auesse doglia tal com e la mia.  Uedete come la mia uita e fata, <sup>8</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando <sup>6</sup> ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                         |     |
| Uedete come la mia uita e fata, <sup>8</sup> Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uedete come la mia uita e fata,*  Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                         |     |
| Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Che troppo meglio me seria morire, Ch a remaner(e) si trista e dessolata. Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire. Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione. Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                         | *** |
| Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire  Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione,  Quanta era reguardar le menbre sante  Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante,  Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ch a remaner(e) si trista e dessolata.  Quando ch io dissi: beata me de dire  Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione,  Quanta era reguardar le menbre sante  Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante,  Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,  E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona  Tutta pendere in forcia de tre chiaui,  Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                         | 115 |
| Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quando ch io dissi: beata me de dire Tute quante le generatione, A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                         |     |
| Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione,  Quanta era reguardar le menbre sante  Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante,  Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tute quante le generatione,  A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona  Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | * /                                     |     |
| A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A questo punto io non crede uenire.  Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                         |     |
| Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  125 Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giamay non fu tanta conpassione, Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | , -                                     | *** |
| Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  125  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quanta era reguardar le menbre sante Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25v] E quandoé ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                         | 120 |
| Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Piene de tante tribulacione.  Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea 125  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona 130  Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                         |     |
| Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  125  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Le piaghe era cruente tutte quante, Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona. Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                         |     |
| Si che in lui sanita parea 125 Dalla cima del capo per fin alle piante. El sangue tuto in terra discorea, Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si che in lui sanita parea  Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,  E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona  Tutta pendere in forcia de tre chiaui,  Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                         |     |
| Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dalla cima del capo per fin alle piante.  El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,  E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona  Tutta pendere in forcia de tre chiaui,  Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                         |     |
| El sangue tuto in terra discorea,<br>Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El sangue tuto in terra discorea,  Mouendosse fin de su la corona,  E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona  Tutta pendere in forcia de tre chiaui,  Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                         | 125 |
| Mouendosse fin de su la corona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mouendosse fin de su la corona, E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona  Tutta pendere in forcia de tre chiaui, Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E poi per tuto el corpo se spandea.  [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona  Tutta pendere in forcia de tre chiaui,  Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [c. 25 v] E quando ch io uedea quella persona  Tutta pendere in forcia de tre chiaui,  Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tutta pendere in forcia de tre chiaui,  Eli era piu del dolor che dir non sona.  Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eli era piu del dolor che dir non sona.<br>Poy dissi: oyme, perche non conseruaui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [c. 25 v] |                                         | 130 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poy dissi: oyme, perche non conseruani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Oy tristo zorno, el mio figliol ancora, |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Percha el toeto de esso me princur. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Perche si tosto de esso me priusuy.     | 135 |
| Oy tristo zomo, el mio figliol ancora,  Perche si tosto de esso me priuauy.  135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leiche m fosto de esso me bitant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                         |     |

<sup>1</sup> Il ms. aldito.
2 Il ms. saitta.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il ms. fatta. <sup>4</sup> Il ms. quado.

| O zorno, in cui ogni dolor dimora,                                           |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Quelui, che li altri zorni me seruaua,                                       |       |
| Tu me 1 ay tolto in tanta piçol hora.                                        |       |
| O tristo zorno, çamay non pensaua<br>Zonçer al ponto doue per ti zongo.      | 140   |
| Oyme perche el tuo tempo non passaua.                                        |       |
| O corno, quanto el cor per ti me pongo,                                      |       |
| Ovme, quanto m ai fato dolorosa,1                                            |       |
| O trista mi, quanto m ei stato longo.                                        |       |
| Guardati, o peccatori, mi angustiosa,                                        | 145   |
| Pungaue el cuor solamente una spina                                          |       |
| Della corona cotanto spinosa.                                                |       |
| Uedeti el mio figliol el capo inchina<br>Per salutarue e poi per darue paçe, |       |
| La bocha chiude, o trista mi topina.                                         | 150   |
| Uedete ancora la mano e lle braçe                                            |       |
| Cotanto aperte pur per abraçarue,                                            |       |
| De fati ch el cuor uostro se desghiaçe.                                      |       |
| [c. 26 r] Uediti el lato aperto, per donarue                                 | ~ # # |
| Ogni perfeto dono, e poy uedete                                              | 155   |
| Li pedi affitti pur per aspetarue.                                           |       |
| Si che ogni gratia che pensar uolete  Auereti dal mio figliuol iusta e uera, |       |
| Se de soa passion ue dolerete.                                               |       |
| Cossi piançendo e proximando a sera,                                         | 160   |
| Liquefacea el mio cuor come la cera.                                         |       |
| Questo lo nono e ultimo capitolo.                                            |       |
| Uenite, o fonti tutti, al mio secorso,                                       |       |
| Piouete, o nebbie tutte, come gronde,                                        |       |
| Mouete, o fiumi, uer me uostro corso.                                        |       |
| Spandete, o mari, uer me le uostre onde,2                                    |       |
| Pero che l'aqua mancha ali ochij mei,                                        | 5     |
| Si che lacrime a llor piu non risponde.                                      |       |
| Io son si persa, o trista, ch io uorey                                       |       |
| Esser çia sotto tera mile uolte,<br>Auanti che gridar con tanto omey.        |       |
| Cossi mi staua, et altre done molte                                          | 10    |
| Piangendo meco, dicendo: nui semo                                            |       |
| Tutte per graue doglie perse e tolte.                                        |       |
| Et ecco poi ioseph e nicodemo                                                |       |
| Per tuore el mio figliol <sup>a</sup> intrambe duy                           |       |
| Giu dela crose nui uenir uedemo.                                             | 15    |
| [c. 26v] Allora un puoco alleuiata fui,                                      |       |
| Sperando pur el mio figliol tochare,<br>Tanto bramosa era stata de luy.      |       |
| lanto bramosa era stata de luy.                                              |       |

<sup>1</sup> Il ms. dolorossa.
2 Il ms. unde.
3 Il ms. holol.

|                       | Yoseph, diss io, se me uoi consolare,         |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----|
|                       | Tosto el mio figliol dela crose cala,         | 20 |
|                       | Si che io me possi de lui saciare.            |    |
|                       | Per far piu tosto io uolsi alçar(e) la scala, |    |
|                       | E nedendome manchar ogni podere,              |    |
|                       | Oyme, diss io, che ogni pensier me falla.     |    |
|                       | Io staua piena de ogni despiacere,            | 25 |
|                       | Piu de cento ani me pare un hora,             |    |
|                       | Auanti ch io el potesse in brazo auere.       |    |
|                       | Stando cossi in picoleta de hora,             |    |
|                       | Guardando uidi un braço che pichaua,          |    |
|                       | Che l altro non era desfito ancora.           | 30 |
|                       | Poy trista mi, sulla schala montaua,          | 30 |
|                       |                                               |    |
|                       | E presi el brazo con doglia grande,           |    |
|                       | E tutto per la facia me l menaua,             |    |
|                       | E nichodemo el corpo sostenia:                |    |
|                       | Oyme, diss io, che tuta me disfaço            | 35 |
|                       | Per brama ch el se toglia tosto uia.          |    |
|                       | Cossi tenendo streto el dolce braço,          |    |
|                       | Le done me tolse uia con soa força,           |    |
|                       | Perch io facea a nichodemo inpazo.            |    |
| [c. 27 <sup>r</sup> ] | O done, diss io, pero non se asmorça          | 40 |
|                       | La pena mia, uedeti che dal pianto            |    |
|                       | El uolto me he indurato come scorça.          |    |
|                       | O dolorosa, uiuero may tanto,                 |    |
|                       | Ch io possa pur brancare el mio figliolo¹     |    |
|                       | Nelle mie braçe e saciarme alquanto.          | 45 |
|                       | In questo meço stando con gran duolo,         |    |
|                       | El mio figliol della crose fo tolto,          |    |
|                       | E posto in tera su uno bianco linçolo.        |    |
|                       | E uanti ch el fosse dentro inuolto,           |    |
|                       | Io mi butai sul corpo tuta prona,             | 50 |
|                       | E cominçai basar quel dolçe uolto.            |    |
|                       | Poy discorendo per tuta la persona            |    |
|                       | Dal capo ai pedi, in prima cominciando        |    |
|                       | Doue era stata quella aspra corona,           |    |
|                       | Con la mia bocha io lo andaua tochando        | 55 |
|                       | Li ochij e lla boca, e quella faça tenta,     | 33 |
|                       | El sangue dalle galte uia forbando.           |    |
|                       | Ali pedi e alle mane io staua atenta          |    |
|                       | Basando quelle piaghe e l corpo afflito,      |    |
|                       | Si che dal sangue era tuta cruenta.           | 60 |
|                       | Pensate uoi, che aldite questo dito,          | 00 |
|                       | Lo modo angustioso come io stana,             |    |
|                       | Che li ati non se puo poner in scripto.       |    |
|                       | One is an non se puo poner in scripto.        |    |
|                       |                                               |    |

<sup>1</sup> Il ms. fiololo.

| רב מחשו   | Quando io potea, uer el cielo gridaua:                |       |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------|
| [c2/,]    | O eterno onnipotente, o re celeste,                   | 65    |
|           | E con le mane el mio figliol mostraua.                | . 1   |
|           | Guarda, diseua io, se queste e le ueste,              |       |
|           | Con cui copristi la diuinitade,                       |       |
|           | Per non far tue uirtude manifeste.                    |       |
|           | De guarda, dio, per la tua pietade,                   | 70    |
|           | Se questa e quella carne che tolesti                  |       |
|           | De mi, prendendo uera humanitade.                     |       |
|           | E questa quella, de cui me disesti <sup>1</sup>       |       |
|           | Per lo ançolo tuo che adusse la nouella, <sup>2</sup> |       |
|           | Che della toa uertu me obunbreresti.                  | 75    |
|           | Che della toa uertu me obundetessa.                   | ,,,   |
|           | Considera se questa e la gonella                      |       |
|           | Che al tuo figliol ioseph recho instessa,             |       |
|           | Guarda et oserua se la ti par ella.                   |       |
|           | Tanta mi par dilacerata e fessa,                      | 80    |
|           | E sanguinata, oyme, ch io non dicerno                 |       |
|           | Per alcun modo se questa sia dessa.                   |       |
|           | Or dunqua, dio celeste e superno,                     |       |
|           | Quella fera crudel(e), che molti insidia,             |       |
|           | Ha denorato el mio figliol eterno.                    | 85    |
|           | Quella pessima con la sua perfidia                    | 05    |
|           | Contra el mio figliol messe li zudei,                 |       |
|           | E questa fo la dolorosa inuidia.                      |       |
| [c. 28 r] | Oyme dolente, o tristi li spiriti mei,                |       |
|           | Ovme come questa carne e stata onesa,                 |       |
|           | O trista me, de tanto dir omey.                       | 90    |
|           | Stando cossi sopra el corpo destesa,                  |       |
|           | Batendome le mane, e l pecto e l uoito,               |       |
|           | Giohanni con le done m aue presa.                     |       |
|           | Ma pur piançendo e batendome molto,                   |       |
|           | El mio figliol, o dolorosa mare,                      | 95    |
|           | Per força delle braçe me fo tolto.                    |       |
|           | E nedendolo al sepulcro portare,                      |       |
|           | La smania ch io menaua dir non posso,                 |       |
|           | Che cuor alcuno non poria pensare.                    |       |
|           | To me squarcaua, io me citaua adosso                  | 100   |
|           | A questa a quella per qualque contorto,               |       |
|           | Dicendo: oyme, quanto el cuor m e perc                | osso. |
|           | Owne, joseph, perche me fay tal torto,                |       |
|           | Dame el mio figliol, s en t en cial de di             | 0,4   |
|           | Non creder ch el me sia men caro mort                 | 0. 10 |
|           |                                                       |       |
|           |                                                       |       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il ms. disisti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il ms. nouela.

<sup>8</sup> Il ms. Rossiano Ch' al suo figliuol Rachel fec' ella stessa.

<sup>4</sup> Il ms. Rossiano Dammi il figliuolo, se ti cal di Dio.

Se uiuo lo portay nel uentre mio, Quando luy tolse de me carne pura, Ben lo posso portare morto, diss io. De non creder darge altra sepultura, Ch a le mie brace li uoglio ch el stia, De fin che la mia nita trista dura. [c. 28 v] Questo e lo mio figliol e la uita mia, Mio dio, mio padre, mio sposo e costui, De damel donqua per tua cortesia. Contra de ti, ioseph, giamay non fui. De dame lo mio figliol e non lo sepelire, O tu me sepelisse mi con lui. O dolorosa, che poss io piu dire, Non me ualea priego ne lamento, Che me uolesse ioseph exaudire. 120 Cossi inuolto con precioso unguento El mio figliol in un lincuolo fo chiuso, E posto dentro in nuovo molimento. Poy al sepulcro anday e staua suso De qua, de lla guardando con gran pianto, 125 Pur per ueder qualque fessura o buso. A co ch io uedesse el corpo santo Del mio figliol cruente, me ualea Ch elo iera chiuso intorno tuto quanto. El cuor, topina, tanto me dolea, 130 Ch io rabiaua co li piedi e con le mane, E tuta quanta squarçar me uolea. Poy nichodemo, ioseph e zuane Da tera me leuo con gran pietade, Con le done pianzendo in uoce altane. 135 [c. 29 1] E uedendo menarme alla citade, Io cominzai cridar uerso la tera Ierusalem piena de crudeltade. Ogni dolor per ti el cuor me sera, Piu non seray uision de paçe dita Da mi, che per ti sento tanta guera. Io uengo a te e llaso la mia uita, Io uengo a te e lasso ogni conforto, Io uengo a te, como tu uidi, afflita. Io lasso, trista mi, quello bel zio d orto,1 145 Io lasso, o trista,2 tuti li mei desiri, Quando ch io laso el mio figliol morto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il codice Vicentino degli Esposti, edito dal Morsolin, Frammento del Lamentum Virginis poema del sec. XIV (Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti (t. 38), S. VII<sup>2</sup>, t. I, Disp. 10<sup>2</sup>, Venezia, Antonelli, 1889—90, p. 933—965) ha: "Io lasso, o trista! quel çiio de lorto".

<sup>2</sup> Il cod. Lacchese "tista".

|                       | Da lui me parto piena de martirij,  Da lui me parto dolorosamente,  Da lui me parto con forti sospirij.                                             | 150  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       | Pero piançete <sup>1</sup> meco, tutta gente, Picoli e grandi, uerçene e poncele, Uedoue e maritate e[n] continente.                                |      |
|                       | Piançete, uoy popilli e orphanele,<br>Pianga ciascuna che figlioli proua,<br>Che si sono triste madre io son di quele. <sup>2</sup>                 | 155  |
|                       | Pianga ciascuno che iusto se troua,  Et ogni peccatore pianga in suo stato, Si che ciascuno a lacrimar se muoua.                                    |      |
| [c. 29 <sup>v</sup> ] | Oyme che l homo el seruo el rio a fato Tuta la offesa, aldite abusione, E dio el signor el iusto he condanato.                                      | 160  |
|                       | Uedete che sentencia e che racione,  Uedete che <sup>3</sup> iudicio, alor diss io,  Pero non piango sença gran cagione.                            | 165  |
|                       | O dolçe e piu che dolce figliol mio, O lume, o spechio del mio cuor radice, May non sera questa doglia in oblio.                                    |      |
|                       | O trista mi, topina e infelice, Ogni tormento par che in mi renoua, Si come fa la uita in la fenice.                                                | 170  |
|                       | Oyme che ogni grameça el mio cuor proua,<br>Oyme che la mia pena sempre monta,<br>Oyme che ogni dolor par che in mi pioua.                          |      |
|                       | Cossi lassa, dolente, io fui zonta<br>Con quele done in la citade a casa,<br>Dentro dal cuor(e) de doglia tuta ponta.                               | 175  |
|                       | Allora dissi: o done tute tasa,  Tute s en uada e tute se recline,                                                                                  | * 00 |
|                       | Possa ch io son cossi trista rimasa.  Madre sero sempre delle topine,  Poy ch el mio dolçe figliol morto iaçe,  E qui facemo a questo ditto fine.   | 180  |
| [c. 30 <sup>r</sup> ] | Le done aperse allora le sue braçe  Uer mi piançendo con grandi clamori,  Altre remase e altre ando in paçe.  Pensando questo anchora, o peccatori, | 185  |
|                       | Leuate li ochij al crucifixo aderto,<br>E uedereti li mei gran dolori.                                                                              |      |
|                       |                                                                                                                                                     |      |

<sup>1</sup> Il ms. piancete.
2 Il ms. quelle.
3 Il ms. que.
4 Il ms. suo.

Ad amar dio in tuto assay e non poco.

Habiate sempre el uostro cuore aperto

190

|          | Si çio fareti, dicoue per certo                                      |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|          | Che fuçereti lo eterno foco,                                         |       |
|          | E uegnereti nel beato luocho.                                        | 194   |
| (        | duesta he la regraciation fata ala uerzene                           | maria |
|          | In nelle brace toe, uercene maria,                                   |       |
|          | Con tuto el cuore e lla mente mi uodo,                               |       |
|          | Audi et exaudi, dolçe madre pia.                                     |       |
|          | S el tuo secorso non me mostra el modo,                              |       |
|          | Poder in me non sento ne uertute <sup>1</sup>                        | 5     |
|          | A darte e referirte degno lodo.                                      |       |
|          | Misericordia delle offese tute <sup>2</sup>                          |       |
|          | Dimando e chiamo, e tuto me dispono                                  |       |
|          | A ti principio de nostra salute.                                     |       |
|          | Non esere tarda de farme perdono,                                    | 10    |
|          | E poi dignare me, uirgo sacrata,                                     |       |
|          | Laudare te d entanta gracia e dono.                                  |       |
| [c. 30v] | 1 0                                                                  |       |
|          | A farme dire del tuo pianto lamento                                  |       |
|          | La mente mia non die esser ingrata.                                  | 15    |
|          | Ma ben che non sia ditto del tormento                                |       |
|          | El minimo dolor(e) per alcun uerso,                                  |       |
|          | Degno de darte loldo non me sento.                                   |       |
|          | Tu redemisti tutto lo uniuerso,                                      |       |
|          | Tu tramuasti el corso de natura,                                     | 20    |
|          | Tu secoresti el mondo che iera perso.                                |       |
|          | Tu renouasti la umana natura,                                        |       |
|          | Mostrando nato el tuo figliol in tera                                |       |
|          | De ti, uerçene dolçe, in carne pura.                                 |       |
|          | Tu facisti paçe doue era guera,                                      | 25    |
|          | Tu uenia de sperança e de merçede,                                   |       |
|          | Tu guida de ciascun fidel che era.  Tu fondamento della nostra fede. |       |
|          | Tu gloriosa asay piu ch io non dico,                                 |       |
|          | Tu fonte da cui ogni gracia procede.                                 | 20    |
|          | Tu scudo contra del nostro inimico, <sup>8</sup>                     | 30    |
|          | Tu uenenosa et acuta sagita,                                         |       |
|          | Tu gladio contra quel serpente antico.                               |       |
|          | Lu giadio contra quei serpente antico.                               |       |

<sup>1</sup> Il ms. uertude.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il ms. tutte. La lezione del cod. lucchese "Misericordia delle offese tute "è conforme a quella del cod. Vicentino degli Esposti edito dal Morsolin, Frammento del Lamentum Virginis etc. (Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, S.º VII, t. 1°, disp. 10², p. 959) e dell' edizione citata dell' Opera Nova di A. Phileremo Fregoso [c. 26 r.] (cfr. Appendice).

<sup>8</sup> Il ms. ininimico.

|                       | Tu porta nostra de salute e uita,               |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------|
|                       | Tu scuola de uertu e de costume,                | 35   |
|                       | Tu forma iusta e uera calamita.                 |      |
| C                     | Tu chiara stella, tu perfecto lume,             |      |
| [c. 31 <sup>r</sup> ] | Tu uia del paradiso, tu la chiaue,              |      |
|                       | Tu ponte del pericoloso fiume.                  |      |
|                       | Tu ponte dei pericoloso namos                   | 40   |
|                       | Tu graciosa, benigna e suaue,                   | 4-   |
|                       | Tu medecina e singular remedio,                 |      |
|                       | Tu contra ogni fortuna sei nostra naue.         |      |
|                       | Tu fosti dentro dio e l omo medio,              |      |
|                       | Tu summo bene de chi a ti se rende,             |      |
|                       | Tu sempre pugni contra el nostro asedio.        | 45   |
|                       | Tu scala per chi al ciel se asende,             |      |
|                       | Tu uaso e tenpio e santo tabernaculo,           |      |
|                       | Tu spechio in chi ogni uertu resplende,         |      |
|                       | Tu uera meta, tu uero signaculo,                |      |
|                       | Tu saluatrice dela humanitade,                  | 50   |
|                       | Tu del fiolo de dio uero habitaculo.            |      |
|                       | Tu norma de iusticia e castitade,               |      |
|                       | Tu titolo et exempio de ogni bene,              |      |
|                       | Tu forma de innocentia e puritade.              |      |
|                       | Tu alleuiamento delle nostre pene,              | 55   |
|                       | Tu auochata nostra auanti a dio,                |      |
|                       | Tu forte lito ch el pelago tene.                |      |
|                       | Tu uenia sey del peccator rio,                  |      |
|                       | Tu gloria sey de li anzoli soperni,             |      |
|                       | Tu graciosa a ciascun iusto e pio.              | - 60 |
|                       | In graciosa a ciascun fusto e pio.              |      |
| [c. 31 v]             | Tu sempre el nostro bene e l meglio çerni,      |      |
|                       | Tu nostra uita, conforto e baldeça,             |      |
|                       | Tu al porto de salute tuti gouerni.             |      |
|                       | Tu fosti, o madre, si suma alegreça             | 64   |
|                       | In tera, in cielo, si che da ti tole            | 65   |
|                       | Lo sole e lla luna e lle stele chiareça.        |      |
|                       | A ciascun che del peccato se dole               |      |
|                       | Tu apri el seno de misericordia,                |      |
|                       | Si che tuti ne pia quanto ch el uole.           |      |
|                       | Per la tua humanitade fo concordia              | 70   |
|                       | Dentro la creatura e 1 creatore,                |      |
|                       | Doue era in primamente discordia.               |      |
|                       | Per ti se asende nel diuino amore,              |      |
|                       | Per ti se asende al glorioso hospicio,          |      |
|                       | Per ti se fuçe lo eterno dolore.                | 75   |
|                       | Pensando donqua tanto beneficio                 |      |
|                       | Pensando a nui per tal gratia dare,             |      |
|                       | Pensando ti d ogni ben nostro inicio,           |      |
|                       | Chi¹ te po mai de çio rengratiare, <sup>2</sup> |      |
|                       | _                                               |      |
|                       |                                                 |      |

<sup>2</sup> Il ms. regratiare.

|           | Chi te po may retribuir de tanto,<br>Chi te po may, dico, tanto amare.                                                   | 80  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | Ma io te priego, oy tabernaculo santo,<br>Che le mie laude fraçele et indegne<br>Tu arcogli sotto el to pretioso manto.  |     |
| [c. 32 r] | E fa ch el tuo figliol non se desdegne<br>Contra le mie soperchie offensione,<br>E per le uoglie del peccato pregne.     | 85  |
|           | Recorda a lui cotanta passione,  Quanta el sostene sulla soa persona,  Per ritrouar la mia saluacione.                   | 90  |
|           | Dame la gracia toa, ch io me dispona  La mente e l cuore e tuti hi fati mey, Si ch io conquiste la uera corona.          |     |
|           | O uirgo, sponsa lesu naçarei,¹ O gloriosa regina de gloria, O alma redemptoris mater dei,²                               | 95  |
|           | O dolçe madre, fa sentir uictoria  Contra lo inimico de la humanitade,  Qualonqua del tuo nome fa memoria.               |     |
|           | En ti misericordia, en ti pietade,<br>En ti, madona, sempre se rennoua<br>Amor, dilectione e caritade.                   | 100 |
|           | En ti sperança e conforto se truoua,<br>En ti gratia, mercede, en ti, regina,<br>Ogni dilecto sempre par che pioua.      | 105 |
|           | Pero te priego, madre, en uer mi enchina<br>Li ochij piatosi, si che cognosentia<br>Habia, e dispona la mente mia topina | 5   |
| [c. 32 v] | A far çio che sia loldo e riuerencia  Del tuo dolçe figliol e ti, si ch io  Sempre m apresti a far toa obediencia.       | 110 |
|           | Fa, dolçe madre mia, ch al fine mio Tu me defendi dali spiriti rei, E l anima mia rendi al padre dio.                    |     |
|           | Fa, dolçe mia speranza che tu sey,  Ch io sia de quelli che sera chiamati:  Uenite, benedicti patris mei, <sup>3</sup>   | 115 |
|           | E sempre sia contrito di peccati.<br>Nona sint omnia in me, recedant uetera,                                             |     |
|           | Si ch io me troua con li santi beati                                                                                     | 120 |

II ms. nacarei.
 II ms. O alma redentoris mater dey.
 II ms. n..... patres mey."

A star con quelui, quem terra<sup>1</sup> ponthus et ethera Colunt, adorant, predicant et cetera.

- Amen deo gracias -

Qui finisse la salutatione e lo pianto | e la regraciatione dela uerzene maria.

## Appendice.

Capitolo "in laude di nostra Donna".

[Dal cod. Moücke 6, cc. 48 v—51 v]<sup>2</sup>

Nelle tue braccia, o Vergine Maria, Con tutto il core e la mente m' annodo, Aldi et exaldi, dolce madre mia.8 S' el tuo figliolo ad me non mostra il modo, Poter non sento in me, nè tal uirtute A darti et restituirti degno lodo. Misericordia di mia senectute Domando, chiamo et tutto mi dispono Ad te principio di nostra salute. Non esser tardi a farmi tal perdono, Et poi dignare me, Vergine grata, Laldare te di tanta grazia et dono. Pensando a quella grazia che m' hai data A farmi dir del tuo pianto e lamento, La mente mia non dee essere ingrata. 15 Ma ben' che non sia detto del tormento El minimo dolor' per alcun' uerso, Degno di darti lode io mi sento. Tu redemisti tutto l' uniuerso, Tu trasmutasti il corso di natura, Tu soccorresti il mondo ch' era perso. Tu rinouasti l'human creatura, Mostrando nato il suo signore in terra Di te, uergine dolce, in carne pura. Tu fosti pace oue era tanta guerra, Tu uena di speranza e di mercede, Tu caldo di ciascun' fedel che erra. Tu fondamento della nostra fede, Tu graziosa assai più ch' io non dico, Fonte da cui ogni grazia procede. 30 Tu sempre contro al nostro gran nemico, Tu uerso lui uelenosa ferita, Tu caldo contro ad quel serpente antico.

1 Il ms. tera

3 Variante non notata dal Bini (cfr. Bini, op. cit., p. 157).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il cod. Moücke contiene altre rime del Beccari, trascritte dallo stesso Moücke da varii codici. Ne darò l'indice dopo il testo del *Capitolo*. Non sarà inopportuno l'avvertire che il ms. Moücke è ora segnato nel catalogo della biblioteca di Lucca col n<sup>0</sup>. 1491.

| Tu porta nostra di salute et uita,                   |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Tu schola di uirtù, et di costume,                   | 35 |
| Tu uera forma et giusta calamita.                    |    |
| Tu chiara stella in perfecto lume,                   |    |
| Tu uia del paradiso, tu la chiaue,                   |    |
| Tu porto del pericoloso fiume.                       |    |
| Tu graziosa, benigna et soaue,                       | 40 |
| Tu medicina et singolar' rimedio,                    |    |
| Tu contra ogni fortuna nostra naue.                  |    |
| Tu fosti infra Dio et l'huomo medio,                 |    |
| Tu sommo bene di chi ad te si rende,                 |    |
| Tu sempre pugni contro al nostro assedio.            | 45 |
| Tu scala, per cui al ciel' sempre s' ascende,        |    |
| Tu uaso, tempio, et sacro tabernacolo,               |    |
| Tu specchio in cui ogni uirtù risplende.             |    |
| Tu uero tempio in dritto signacolo,                  |    |
| Tu saluatrice della humanitate,                      | 50 |
| Tu del figliol di Dio nero abitacolo.                |    |
| Tu norma di giustitia et castitate,                  |    |
| Tu sei tutto l' esempio d' ogni bene,                |    |
| Tu forma d'innocenza et puritate.                    |    |
| Tu leuiamento delle nostre pene,                     | 55 |
| Tu aduocata nostra innanzi ad Dio,                   |    |
| Tu forte lido ch' el pelago tiene.                   |    |
| Tu sei Regina del peccator rio,                      |    |
| Tu la gloria degli angioli superni,                  | _  |
| Tu grazia di ciascun' ch' è giusto e pio.            | 60 |
| Tu sempre al nostro bene il meglio scerni,           |    |
| Tu nostra uita, conforto, et fortezza,               |    |
| Tu di salute al porto ci gouerni.                    |    |
| Tu fosti madre, e sei somma allegrezza,              |    |
| In cielo, in terra, si che da te tole <sup>1</sup>   | 65 |
| La luna, el sole e le stelle chiarezza.              |    |
| Ad quel che del peccato suo si dole                  |    |
| Tu apri il seno di misericordia,                     |    |
| Di che ciascun' ne piglia quanto uole.               |    |
| Per la tua humiltà fu la concordia                   | 70 |
| Infra la Creature el' Creatore                       |    |
| Doue era prima cotanta discordia.                    |    |
| Per te auemmo quel diuino amore,                     |    |
| Per te si ascende <sup>2</sup> il glorioso hospizio, | B  |
| Per te si fugge lo eterno dolore.                    | 75 |
| Pensando adunque ad tanto benefizio, <sup>8</sup>    |    |
| Pensando tu ad noi tal grazia dare,                  |    |
| Pensando te, di uirtù nostra inizio,4                |    |
|                                                      |    |

<sup>1</sup> II ms. sole.
2 II ms. accende.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il ms. benefitio.
<sup>4</sup> Il ms. initio.

376

| Chi ti può mai degnamente laudare,          |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Chi ti può mai ritribuir' di tanto,         | 80  |
| Chi ti può mai di ciò ringraziare.          |     |
| Onde ti prego, tabernacol' santo,           |     |
| Che le mie lodi fragili et indegne          |     |
| Togli tu sotto il tuo pietoso ammanto.      |     |
| Che el tuo figliol' uer' me non si disdegne | 85  |
| Contro le mie soperchie offensione,         |     |
| Et per le uoglie di peccato pregne.         |     |
| Ricorda a lui cotanta passione,             |     |
| Quanta sostenne sopra ad sua persona,       |     |
| Per ritrouar la nostra saluatione.          | 90  |
| Dammi la grazia tua che mi dispona          |     |
| La mente, el cuore et tutti gli atti mici,  |     |
| Si ch' io acquisti la uera corona.          |     |
| O Uirgo, o sposa, miserere mei,             |     |
| O gloriosa regina di gloria,                | 95  |
| O alma redemptoris mater dei.1              |     |
| O dolce madre, da' sempre uittoria          |     |
| Contro al nemico dell' humanitate           |     |
| Qualun' che del tuo nome fa memoria.        |     |
| In te misericordia, in te pietate,          | 100 |
| In te, Madonna, sempre si rinoua            |     |
| Amor', dilectione, et charitate.            |     |
| In te speranza et conforto si troua,        |     |
| In te grazia, mercede, in te, Regina,       |     |
| Ognuno in te par sempre mai che pioua.      | 105 |
| Onde io ti prego, madre, uer me inchina     |     |
| Gli occhi pietosi, sì che conoscenza        |     |
| Abbia e disponga la mente tapina            |     |
| In far ciò che sia lalde et riuerenza       |     |
| Del tuo dolce figliolo, e fa sì ch' io      | 110 |
| Sempre mi troui a far' tal' obedienza.      |     |
| Fà, dolce madre mia, che al fine mio        |     |
| Tu mi difenda dagli spirti rei              |     |
| Et l' alma mia renda al' alto Dio.          |     |
| Fà, dolce mia speranza che tu sei,          | 115 |
| Ch' io sia di quegli che saran chiamati:    | ٠,  |
| Uenite benedicti Patris mei.                |     |
| Et io sempre contrito de peccati,           |     |
| Si ch' io mi troui co's santi beati.        | 119 |

NB. Lo stesso cod. Moücke contiene le seguenti rime di Maestro Antonio da Ferrara, delle quali darò le didascalie e gli *incipit*.

α) [c. 38 <sup>±</sup> — 40 <sup>v</sup>] Capitolo di Maestro Antonio da Ferrara, nel quale si dimostra come si maledisse in ciò che a lui interuenne dal nascimento

<sup>1</sup> Il ms. O alma redentoris, o mater dei.

<sup>2</sup> Il ms. co.

- β) [c. 41 <sup>r</sup> 45 <sup>v</sup>] [Cod. Vatic. 3212 pag. 165] Canson morale di M. Antonio da Ferrara doue dice della fallacia del mondo. Com. Con più mi specchio in lo 'utellecto, et guardo.
- γ) [c. 46 <sup>r</sup> 48 <sup>γ</sup>] [Cod. Vat. 3213 pag. 390.] Canzone di Antonio da Ferrara. Com. Le stelle universali e i ciel' rotanti.
- δ) [c. 52 r 54 v] [Cod. Vat. 3213 pag. 394.] Canzone ad Messer Galeazzo di Messer Malatesta Malatesti d' Arimini, et Messer Francesco degli Ordelaffi da Forlì, li quali s' erano disfidati insieme ad combattere ad Corpo ad Corpo. Com. Prima ch' el ferro arrossi e' bianchi peli.
- ε) [c. 55 <sup>r</sup>] [cod. vat. 3213 p. 399.] Sonetto di d.º Messer Antonio. Com. Cesare poi che riceue il presente.
- 3) [c. 55v-58v] [cod. vat. 3213, p. 400] Ternali di Messer Antonio d.º contro al Amore. Com. Diuiso sia per l'uniuerso pace.
- η) [c. 58 v 59 r] [cod. vat. 3213, p. 405] Sonetto di Messer Antonio detto ad Messer Francesco Petrarca. Com. Un' angelica forma et l' opre sante.

## "Capitulo Dela Gloria Vergine Maria Coposta p Misser Antonio Thibaldeo".

[Dall' "Opera Noua del Magnifico Caualiero Miser Antonio Phileremo Fregoso....", Venetia, per Zeorgio de Rusconi, 1513, c. 26 r—28 r].\*

Ne toe brazze, o Vergine Maria,

Mi getto: con el cor dogni error uodo Audi & exaudi o dolce Madre pia.

Se il tuo soccorso non mi mostra il modo,

Potere in me non sento: ne uirtute

A referir ne darti uero lodo.

Misericordia de le offese tutte

Dimando e chiamo: e tutto me dispono

A te principio di nostra salute.

Non esser tarda di farmi perdono:

E poi dignar me Virgo sacrata

Laudar te: di tanta grazia dono:

Pensando quella gratia che m' hai fata

A farmi dir el tuo pianto e lamento:

La mente mia non die essere ingrata. 15

10

20

E bench el non sia dicto del tormento

Lo minimo dolor per alchun uerso

Degno de darti lodo non mi sento.

Tu redemisti tutto l' universo;

Tu transmutasti il corso di natura:

Tu soccorristi al mondo ch era perso.3

<sup>1</sup> La lacuna è nel ms.

La c. 28 v è bianca.

La stampa psreo.

| Tu redemisti la humana figura:            |    |
|-------------------------------------------|----|
| Mostrando nato il tuo Signore in terra    |    |
| De ti, Vergine dolce, in carne pura.      |    |
| Tu festi pace doue era tal guerra:        | 25 |
| Tu uena di speranza e di mercede,         |    |
| Tu guida di ciaschun(o) fidel che erra.   |    |
| Tu fundamento de la nostra fede,          |    |
| Tu gloriosa assai più ch io non dico:     |    |
| Tu fonte da cui ogni gratia procede,      | 30 |
| Tu scudo sei contra el nostro inimico:    |    |
| Tu nenenosa e acuta sagita:               |    |
| Tu gladio contra quel serpente antico.    |    |
| Tu porta nostra di salute e uita:         |    |
| Tu schola de uirtute e di costume:        | 35 |
| Tu ferma: e uera: e iusta calamita.       |    |
| Tu chiara stella: tu perfecto lume:       |    |
| Tu uia del paradiso: e tu la chiaue:      |    |
| Tu ponte sei del periglioso fiume.        |    |
| Tu gratiosa, benigna e suaue,             | 40 |
| Tu medicina e singular rimedio,           |    |
| Tu contra ogni fortuna nostra naue.       |    |
| Tu fustil infra lo Dio e l homo medio:    |    |
| Tu summo ben di quei che a ti se rende,   |    |
| Tu sempre pugni contra il nostro asedio.  | 45 |
| Tu schala sei per cui al ciel se ascende: |    |
| Tu naso: e templo: e santo tabernaculo:   |    |
| Tu speculum doue ogui uirtù splende.      |    |
| Tu uera meta: tu drito signaculo:         |    |
| Tu saluatrice de la humanitate:           | 50 |
| Tu del figliol de Dio uero habitaculo.    |    |
| Tu norma de iusticia: e caritate:         |    |
| Tu titulo: & exemplo d ogni bene:         |    |
| Tu forma de innocentia e puritate.        |    |
| Tu aleuiamento de le nostre pene:         | 55 |
| Tu aduocata nostra inanti a Dio:          |    |
| Tu forte lito ch el pelago tene.          |    |
| Tu uenia sei del peccatore e rio,         |    |
| Tu gloria de li angioli superni,          |    |
| Tu gratia de ciaschuno iusto e pio.       | 60 |
| Tu sempre il nostro bene e meglio cerni,  |    |
| Tu nostra uita, conforto e baldeza,       |    |
| Tu al porto di salute ognun gouerni.      |    |
| Tu fusti, o madre, e sei soma allegreza   |    |
| In c[i]elo, in terra, si che da ti tole   | 65 |
| Lo sol, la luna e le stele chiareza.      |    |
|                                           |    |

<sup>1</sup> La stampa fussi,

| A quei che del peccato suo si dole<br>Tu apri el sino de misericordia:<br>Si che ciascun ne piglia quanto uole                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Per la tua humiltate: tu concordia Infra la creatura el creatore Doue era prima cotanta discordia.                                                   | 70       |
| Per ti noi fummo nel diuino amore,  Per ti se ascende al glorioso hospitio,  Per ti si fuge lo eterno dolore.                                        | 75       |
| Pensando adunque tanto benefitio,¹  Pensando a noi per ti tal gratia dare,  Pensando ti d ogni ben nostro initio,  Chi ti po mai degnamente laudare, | ,,       |
| Chi ti po mai retribuir di tanto,<br>Chi ti po mai di ciò ringratiare.<br>Ma io ti prego, o tabernacul santo,                                        | 80       |
| Che le mie laude fragile e indegne<br>Tu togli sotto il tuo pretioso manto.                                                                          |          |
| E fa ch el tuo figliol non si disdegne  Contra le mie² soperchie offensione:  E per le uoglie del peccato pregne.                                    | 85       |
| Ricorda a lui cotanta passione,  Quanta sostene ne la sua persona  Per ritrouar la mia saluatione.                                                   | 90       |
| Dammi la gratia tua che mi dispona<br>La mente, il core e tutti gli acti mei,<br>Si ch' io conquisti la uera corona.                                 | <b>,</b> |
| O uirgo sposa a iesu nazarei: O gloriosa regina di gloria, O alma redemptoris mater dei. O dolce madre, fa sentir uictoria                           | 95       |
| Contra il nimico de la humanitate  A chi de lo tuo nome fa memoria.                                                                                  |          |
| In te misericordia: in te pietate: In te madona sempre si rinoua Amor, dilectione e caritate.                                                        | 100      |
| In te speranza e conforto si troua:  In te gratia e mercede: in te, regina, Ogni dilecto sempre par che pioua.                                       | 105      |
| Onde io ti prego, madre, uer me inclina<br>Gli occhi pietosi: si che cognoscenza<br>Habia: e dispona la mente topina                                 | v        |
| In far ciò che sia laude e reuerenza                                                                                                                 |          |
| Del tuo dolce figliol e ti: si ch io<br>Sempre mi troui a far uostra obidienza,                                                                      | 110      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La stampa beneficio.
<sup>2</sup> La stampa mei.

Fa, dolce madre mia, che al fine mio

Tu me diffenda dali spirti rei

E l anima mia renda al padre dio.

Fa, dolce mia speranza che tu sei,

Ch io sia di quelli che seran chiamati

Venite benedicti patris mei.

E sempre io sia contritto di peccati:

Noua sint omnia in me, recedant uetera:

Si ch' io mi troui coi santi beati

120

Star con colui quem terra, pontus, ethera

Colunt, adorant, predicant: & cetera.

Finis.

VITTORIO FINZI.

## Un codice musicale pavese.

Il piccolo codice di cui ora mi occupo è così descritto nel nuovo Catalogo della Bibl. Universitaria di Pavia, compilato dal diligente bibliotecario De Marchi: "362. Miscellanea musicale francese. Cartaceo, del sec. XV, di carte 84 non num. alcune delle quali bianche, legato in tavola e cuojo impresso; 150 × 105 mm." indi segue l'indice. Io aggiungerò che l'antica segnatura del ms. era "131. A. 17", e che nell'indice aggiuntovi sono state tralasciate le carte 27, 27 bis, 42, che hanno poche parole, e 66 che ha solo musica. Aggiungerò ancora che nel fol. I sta scritto di mano posteriore (sec. XVI?) esto libro edidortea Rabia, della quale Dorotea Rabia non so assolutamente nulla; e che, a mia notizia, il codice era fin qui sconosciuto. Come sia capitato nella Universitaria di Pavia, nè il

Bibliotecario nè altri me l'han saputo dire.

I fogli 1b-5b contengono la gamma di Guido e degli esercizi di solfeggio senza parole, cioè salti di voce di seconda, terza fino alla dodicesima. Dopo un foglio bianco (62 e 6b) vi è, dal 72 al 13b, un trattatello: Prolaciones sunt due videlizet prolacio maior et prolacio minor, un riassunto cioè di quella teoria mensurale e dei tempi perfetto e imperfetto che era ed è la tortura di chi combatte con quella notazione musicale, definita dal Veckerlin una accumulazione di sistemi più strambi uno dell' altro. A parte il sistema, qui la scrittura musicale è diligente e chiara. Dopo altre pagine bianche (142-172) vi è infatti la parte del codice per noi più interessante, che per la grafia della musica nulla lascia a desiderare. Essa comprende le carte 17b-67b, con l'avvertenza che nella numerazione ivi recentemente segnata furono saltate 2 carte, che perciò sarebbero la 27 bis e 34 bis. Qualche pagina bianca la indicherò a suo luogo. Il codice è originariamente uno perchè le marche in filigrana nella carta son sempre uguali; non saprei se manchino fogli in principio; non ne mancano di certo nella parte conservataci. Ce lo prova la musica, di cui il Cantus è sempre nei fogli b e il Tenor e il Contra nei fogli a; le voci s'accordano, dunque non furono stracciate pagine. In fine rimangono dodici fogli (682-79b) bianchi.

È questa dunque una raccolta di canti a 3 voci; assai di raro (per es. 28b—29a) manca il Contra, ma credo per deficienza di spazio e non perché dovesse realmente mancare. La notazione musicale è bianca, meno la semiminima che è nota chiusa 1. Tro-

viamo anche chiuse altre figure, • | , ma come di regola per indicare l'imperfezione. Questo, e tutti i pochi indizii che ho racimolato dal testo, riportano il codice alla metà del sec. XV.

Siamo dunque nel periodo di transizione dell'arte musicale italiana; la quale insieme coi maestri d'arte fiamminga, creatori della polifonia (e nel ms. vi sono poesie che furono note, come vedremo, al Dufay, al Barbireau, al Dunstaple), accoglieva in tanta copia le canzoni d'oltralpe, da cantare, su quelle arie, perfino le nostre laude religiose, e da riempierne poi le prime stampe musicali del Petrucci e dei Gardane. Purtroppo e per quelle laude e in queste stampe l'indicazione del testo è fatta quasi sempre con le prime parole; sicché è un vero piacere quando si ripesca intera la poesia ivi appena indicata, ma d'altra parte si rimane spesso incerti se proprio si sia trovata quella o non un'altra d'egual principio. Quante poesie possono aver cominciato con Vive ma dame,

Languir me fault, Mon seul plaisir, e simili!1

Il testo è qui quasi sempre nei fogli b, cioè affidato al Cantus; sotto la musica è scritta la 1ª strofa o parte di essa: il resto della poesia è scritta in fondo la pagina. Di fronte, il Tenor e il Contra hanno soltanto la musica. Credo però che cantassero le poesie stesse del soprano; almeno nel Tenor ciò è talora indicato colle due prime parole del testo; (il Contra non ha mai indicazione di testo o di motti latini). Così non avviene però in tre casi. Al fol. 28b mentre il soprano ha un testo: Vous qui parlez du gentil Buciphal, il Tenor di fronte (29ª) canta un centone di cose popolari che principia He Molinet engreine engreine; così al fol. 36b, che ha testo diverso dal proprio Tenor (37ª). Una sola volta succede che mentre il Tenor (67ª) canta una poesia di carattere comico: Or sus or sus, il relativo Cantus (66b) ha musica ma non parole. È da notare che le sole tre volte che il Tenor ha testo, esso sia d'indole scherzosa e popolare.

È una fortuna che invece delle due o tre prime parole, qui il testo sia dato per intero o almeno, quasi senza eccezione, con intiera una strofa. Ma tuttavia il ms. resta veramente musicale, e intendo dire che il testo è tormentato, spezzato e rovinato senza pietà secondo le esigenze armoniche. Qui domina purtroppo quello

¹ Per esempio il famoso Forseulement (per i cui musicisti vedi Ambros, III 57 con nota del Kade, e Groeber Zeits. XI 387) ci è rimasto in due forme (Groeber ivi, Ambros V, XIX nº. 8) che non si capisce se sieno 2 strofe della stessa poesia o due poesie diverse. E in questo caso, quale delle due sarà il testo di tutte le altre composizioni musicali che non hanno altra indicazione che il motto For seulement? Quella poi musicata da Josquin Baston, dalle prime parole: Fors seullement rigueur, non pare nè l'una nè l'altra delle due or citate (Eitner: Bibliog. Musik - Sammelvo. p. 401). Si veda anche un rondel di Blosseville nei Rondeaux et autres poésies du XVe siècle edit dal Raynaud, Parigi 1889 (pag. 70). Qui voglio anche avvertire che molte raccolte, specialmente antiche, di rondeaux e poesie del genere, mi furono inaccessibili. A Parigi specialmente si devono poter fare molte aggiunte alle mie indicazioni.

che lo Zarlino lamentava "malo ordine et mala gratia et confusione nell' accomodar le figure cantabili alle parole" e che il Caccini più efficacemente definiva un "laceramento della poesia". Anche la scrittura è trascurata e frettolosa tanto da parere qua e là indecifrabile 1. La speranza di ricostruire con simili codici la forma genuina delle poesie è vana; bisogna, disse bene il Renier, riprodurle così come sono con tutte le storpiature e le mutilazioni dovute all'uso, alla musica, alla poca intelligenza dei testi. Questa poca intelligenza è qui patente specialmente nelle poesie italiane sparse qua e là, tanto che è supponibile al codice un' origine straniera più che nostrana, perché in complesso non sono le poesie francesi con italianismi, come nei mss. editi dal Renier e dal Groeber, ma le italiane infranciosate<sup>2</sup>. Io riprodurrò il codice tal quale, soltanto sciogliendo (sempre peraltro segnandole) le abbreviazioni non dubbie. Anche porrò il testo nella sua forma strofica, dove essa è indiscutibile; dove può esserci dubbio lascierò, avvertendone il lettore, la stessa giacitura del manoscritto. Le iniziali mancano sempre, perché forse le si volevano in rosso e poi si trascurò di porle. Dove l'evidenza lo vuole separo, senza porre apostrofe, le parole: in caso dubbio propongo la correzione in nota3.

17b.

1. [T]erriblement suis fortunee et de grans douleurs atornee plus que celuy a quy me suis du tout donnee 5 plus qu a nulluy m a du tout point habandonnee et prins aultrui

En mall heure fuz ie onques nee pour viure chescune journee 10 a tiel ennuy Ou que ne m est la mort donnee sans nul respit Dont je suis sy trescourroussee 14 que plus ne puy.

v. 3 l. puisque. - Dopo il v. 12, interrogativo.

18b.

2. [S]i me sanble qu il a mal feit
d avoir deffeit ung que luy vouloit tant de bien
Ar luy cuidoit estre reffait
mes sertes tant a ffait
5 que de luy n est plus riens

<sup>1</sup> Se non sono sicuro d'aver letto bene; stampo in corsivo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Renier: Un mazzetto di poes, mus. fr. (Miscellanea Caix-Canello 271) e Groeber: Zu den Liederbüchern von Cortona (in questo giornale, XI 371). Allo stesso Groeber, e ai professori Alfred Jeanroy e Berthold Wiese, debbo alcune cortesi indicazioni, per le quali ringrazio vivamente.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Scopo mio è che il lettore possa farsi un concetto preciso del ms. Quindi nel testo non faccio mai correzioni se non quelle che possono essere segnate colle solite [] o (), indicanti quel che aggiungerei o toglierei. Stetti incerto se porre le apostrofi e l'interpunzione: mi decido pel no perché, ad onta dei molti che pensano diversamente, io la credo una, anche piccola, usurpazione sui diritti del lettore. Il (?) segna che non capisco il testo.

Giacitura del ms. Pel senso pare continuare la precedente, ma è diversa forma strofica. Questa però non è certa:

a. Si me sanble qu'il a mal feit d'avoir un cœur deffeit qui lui vouloit tant (de) bien Ar lui cuidoit estre reffait mes sertes tant a fait que de lui n'est plus riens.

10b.

3. [F]ortune leysse moy la vie tu me tormentes durement seuffre moy viure seullement et ie t am prie 5 pouquoy m'est tu tant ennemie ne se peult il feyre aultrement [A?] chescunn tu es bonne amie si non amor aucunement (?)

J ai bien cause serteynement 10 que ie le die et sy n er d aultre bien envie meis ie te supply humblement Fortune.

Si me sanble qu'il a mal feit d'avoir deffeit un cœur qui lui vouloit tant (de) bien Ar lui cuidoit estre reffait mes tant a fait que de lui sertes n'est plus riens.

20b.
4. [S]i ie me pleins de ta durte dugangier (sic) on tu m as boute i ey leaulte et lealment me suis porte 5 sans riens meffeyre

Tu donnes ou tu veulx surte las pourquoy suis ie deboute ou i ey este sans cause fors qu a voulente 10 que puys ie feyre

Fortune leysse moy la vie

Cfr. due frammenti, Gröber loc. cil. p. 398, 404. Musicalmente sono due composizioni diverse. Oltre la stampa del Rhau (1542) citata dal Gröber, fu anche edita dal Le Roy nel Livre des Meslanges del 1560; musicata dal Rousée.

21b.

5. [L] ome bannis de sa pleysance
vit de ioye en deliesce
[plein] de deul ou de tristesce
sans nul espoir d alegeance
5 Apres zeline (?) m' amor avance
car de espoir iames ne ssesse
[F]ortune m a sans ordenance
mis en peril par grant rudesce
touziour de mes maulx point ne sesce
10 parlant m' apelle oultrecuidance

Nell' Odechaton (1501) del Petrucci, musicata da Alessandro Agricola. Fu pure musicata da Giacomo Barbireau (m. 1491). Vedi Fétis: Hist. de la mus, V 338, e Ambros III 187 con nota del Kade.

v. 2 hors de ioye? o vit = vide? —

22b

[N]e dy mot chut bouche cousue
ou[v]re les yeulx et ne voy goute
fey du fort teyse toy et escoute

fey sanblant d'avoir langue mue

E sy aulcune dame te boute
en chambre comme oyseau en mue
[A]nsy quant iras par la rue
tenu d aulcum par soubz la couste
se la dame en guignant te boute
en riant doulx regart te rue

23b.

[]]e ne pourroye plus celer
le deul que j ey quant garder
me convient la dame
que iecte feu et flame
5 des yeulx pour mon alumer
De savoir beaulx sansblans mouster
elle est feit pauvre vouloir
ie vous promet se n est la fame
[O]u tout luy direy mon pensier
10 qu elle vueillie reconforter
mon que gist en basse lame
et ie la garderey de blasme
au mon pouvoir sans plus parler

v. 2-5, il metro? - v. 6-8,?

8.

24b.

[M]on seul pleysir (et) ma doulce joye
la mestresse de mon tresor
j ey tel desir de vous voir
que demander ne le saroye
5 Elas penses que ie pourroye
nesung bien sans vous avoir
[Q]uar quant despleysir me gueroye
souvantes fois de son pouvoir
et ie vueil reconfort avoir
10 [e]sperance vers vous j envoye

È indicata nelle Laude ed. 1480, 1485, 1512; vedasi D'Ancona: Poes. pop. it. 434, e Alvisi: Canzonette antiche 102. Nelle XXXIII Chansons (1529) dell'Attaingnant, una musicata dal Sermisy, comincia: Le seul plaisir. La stessa a 4 voci music. dal Certon, è nelle XXX chansons ed. Attaingnant 1533.

v. 2-3: incerti di rima e di metro.

25b.

9. Ora cridarem omy posso ben io
et consomare me piacy
de li pauvry ogy mey
poy que vedere coste[i]
5 non posso comme sollya

Zeitschr. f. rom. Phil. XVIII.

Inga maledita unica e rea
che state sey casonne de tanto male
tu m ay conduto a tale
che en vero m è venuto a despiacere
10 E yo non credevio podere
mey più vedere el mio caro tresoro
Oimè capestra d oro
el collo mio botereyva
et ly finereyva la vita mia.

Indicata nelle citate Laude: Ora gridare omè posso ben io; vedasi D'Ancona, p. 434, e Alvisi, p. 107.

È una ballata di cui una ricostruzione, molto ardita e non del tutto regolare, potrebbe essere questa:

Ora gridare oimè posso ben io e consumare i poveri occhi miei poi che veder costei [ora] non posso come [già] solia.

O lingua maledetta unica (?) e ria che stata sei cagion di tanto male tu m' hai condotto a tale che in vero m' è venuto a dispiacere ch' io non credo potere mai più vedere — il mio caro tesoro Oimè, un capestro . . . . . . d' oro al collo butterei e così finirei — la vita mia.

## 26b.

10. [G]entil madona de no me habandonare preciosa gemma o fior gentille tu sey aquella qui teny la mia vita amorosa de non my far morire

5 y me debio semper in questo ardore stare la mia vita in dolorosi gay perque sey ensy crude en ver de mi
Tu sey ben che mirando el tuo bello viso
9 tu me festi de ty innomourare.

Come nel ms. — Indicata nelle Laude, ed. 1480, 1485, 1522, ed ivi è detto che su questa si cantava la lauda:

Humil madonna non mi abbandonare Degna per me il tuo figliuol pregare.

Così nelle op. cit. D' Ancona, p. 433, e Alvisi p. 92. — Come altre poesie italiane di questo ms., anche questa potrebbe essere di Lionardo Giustiniani, ma è un puro sospetto.

27b.

11.

[?]a san dam (?) sem
per dely ogy mey et lo mio de grando sospiri piangendo el mio core
el tuo miserable seruo amore spero que cumpire
li mey desiderij.

27b bis.

12.

[B?]ela cause crudela amare et tenir fede essere enganato et tradito perque non disse el so volere.

Comunico con la stessa giacitura del ms. questi due indovinelli!

28b.

18.

[V]ous qui parlez du gantil Buciphal Desgalete (?) qui tant ha de regnon au tamps d Estor qui estoit a chival com dit seluy de Mezence le bon

- 5 de qui Virgille loua sy fort le non pour ce qu il vouloit en le bon dut morir et ne digna le seruage souffrir d estre mains n estre soubz leur enseigne parler n en faut ne plus ne enquerir
- 10 fors seullement du bon courcier Montagne Se Broyefort et maint estat real le fit sy bien qu il heut bruit a seyson et Pirion le rosyn marcial et rous Baiart qui fut au filz Hemon
- 15 Legier Vignoles Caldoy et Calon
  et Gruinaude qui tant souloit courir
  qui Mazgis heult quant il vient secourir
  au bon Reynault encontre Charlemagne
  les feis de ceulx ne fault plus soustenir
- 20 fors seull

Pour ce prince aiant vouloir de conquerir ne sey courcier n aultre geignet d Espayne s enpresser veult soy bouter ou yssir

24 fors seullement du bon courcier Montagne.

Ai nomi propri ho messo io le maiuscole. — v. 5: nom. — v. 6: voult, droit. — v. 8: d'estranges mains. Rhebo infatti non volle jussa aliena pati et dominos Teucros (Eneide, X 866). — v. 14: le rous? — v. 16: Gramimund? — v. 21: Pour prince ecc.

29ª.

14. [H]e molinet engreine engreine he molinet engreine toy ne touches a moy Jay perdu tout mon argent au gieu de des conqueliquot la douleur que ie recoy obly obly obly obly

helas Je ne fille fille mye fillarey james eschaudes tous

5 chautz eschaudes visibilium ō m chāt compere et in visibilium

Sus le fon du cul du baril grant cop luy donne

ne touchez a moy Jay perdu tout mon argent au gieu de des.

Giacitura del ms. Parole del tenor di fronte alla poesia precedente. È un centone di gridi e canzoncine popolari che io dividerei così:

 He molinet engreine engreine he molinet engreine toy.

Nelle XXX chansons musicales ed. Attaingnant del 1529, c' è la musica a 4 voci, anonima, di una canzone indicata con: Et moulinet; probabilmente è questa. Di una molto simile: He mounier... ore engraine or engraine, v. parole e musica nello studio del Lavoix sulla musica al secolo XIII (Raynaud: Recueil de motets, 1883: II, 486).

2 - Ne touches a moy.

Dietro un' indicazione dell' Ambros (III, 146) questa canzone trovasi in un ms. parigino, musicata dall' Hycaert.

3 — J'ai perdu tout mon argent au gieu de des.

È un verso da gran tempo popolare. Nelle Resveries del sec. XIII (Bartsch, Chrest. fr. 362): j' ai perdu tout mon argent A la griioise.

4 - Couqueliquot

5 - La douleur que ie reçoy

6 — Obly obly obly helas.

Questo Obly potrebbe anche essere unito col 5, ma pare che la canzone cominciasse di qui; per lo meno nelle XXXII chansons musicales ed. Attaingnant del 1529, c'è la musica a 4 voci, anonima, di una poesia indicata con: Oubly oubly. La parola helas è impossibile dire se va qui, o sola, o col numero seguente.

7 — Je ne fille fille mye [je ne?] fillarey james 1

Pare il ritornello di qualcuno dei canti o contrasti (ed è un motivo molto antico e molto usato) tra la mamma che vuol che si tessa o fili e la fanciulla che preferisce far l'amore. Delle canzoni del tempo, ricorderò:

Je file quand dieu me m'y donne

[a 4 voci, music. dal Gosse in Seysiesme liure XXIX chansons ed. Attaingnant 1545, e Le Roy 1573; a 5 voci, music. dal Wildre in Mellange de chansons ed. Le Roy 1572]

Je file quand on me donne

[a 5 voci, music. dal Wildre in Rossignol musical ed. Phalese 1597]

Ma mere veult que je file
[a 4 voci, music. dal Lebrun in Contratenor . . . . XXVI chansons
ed. du Chemin 1549]

8 - Echaudes, tous chautz, eschaudes.

<sup>1</sup> La musica esige in questo v. l'aggiunta di 2 sillabe.

Era ed è, credo, ancora un grido di chi vende paste calde per le vie di Parigi. Il Crapelet (Proverbes et dictons populaires aux XIIIe et XIVe siècles. Paris 1831, pag. 140) nelle Crieries de Paris riporta anche questa: Galetes chaudes, eschaudez. [Non ho potuto vedere il libro di A. Franklin: La vie privée d'autrefois . . . . les cris de Paris. Paris, Plon, 1887.] Che questi gridi fossero nel sec. XV usati a temi musicali lo prova anche una canzone a 4 voci, music. dal Jannequin nelle Six Gaillardes ed. Attaingnant 1529, che comincia: Voulez ouyr les cris de Paris?—

9 — Visibilium v m chāt compere et in visibilium 10 — Sus le fon du cul du baril grant cop luy donne. 1

29b.

15. [P]our prison e pour maledie
ne pour chose que l on me die
ne vous peult mon obblier
et si ne puis alieurs penser

5 tant ey de vous voir grant anvie
Amour ma princesse ma mie
vous seulle me tenes en vie
et ne peult mon desir sescer

[N]e dobtes point que vous obblie 10 quar nulle onques tant asouye ne fut qui me sut feyre amer que vous belle dame sans per dont amour point ne me deslie

Con le parole: Pover prison pur maledies è indicata nelle Laude 1485, 1512; op. cit. D'Ancona, p. 435, e Alvisi, p. 83 e 112.

30b.

16.

[S]y i ey vostre grasse requise
et ma volunte soit submise
a vous amer plus que nulle ame
se a este en espoir madame
5 plus que vostre doulceur me prise.
v. 2: s'est? --- v. 5: il plus pare fuor di posto.

31b.

17.

[M]on chante ioyeusement
quant il luy souvient de la belle
tout son pleysir se renouvelle
de bien an mieux serteynement
[E]n esperant que bien brieusment
j arey quequel (sic) bonne nouvelle
[Fr]ont gracieux et doulx gent
l a mis ors du pensier de celle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si ripetono i numeri 2 e 3 che hanno qui la stessa frase musicale di prima.

dont ie merci amours et elle 10 chescung iour de fois plus de cent

A 4 voci, music. dal Wismes, è indicata col primo verso nel Second livre des chansons ed. Phalese 1554. Un'altra, indicata con le sole parole Mon cœur, a 4 voci music. dal Lys, è nel Paragon des chansons ed. Jacques Moderne 1538. Si badi però che ci furono diversi canti comincianti con Mon cœur: v. Eitner op. cit. p. 854 [Mon cœur est souvent - Mon cœur voulut] e 884 [Mon cœur se recommande - Mon cœur se rend]; e in questo stesso ms. fol. 50b; Mon cœur de dueil partira.

32b.

18.

[F]ortune n as tu point pitie de moy que lonc temps as tourne de soubztre(?) porquoy l as tant incline que me treuue renverse

dedens la voye Tu voys que ie suis despite tant que le monde en verite me feit lamoye

Estoye de plus hault degre 10 que nul faloit qu an amiste bayser ta ioye ie suis le plus desconforte du monde car de tout couste

me point la coye.

È delle più incerte e peggio scritte.

33b.

19.

[H]elas mestresse ma mie que i ayme prinse et crains quant de vous suis loingtains quant que ie voy m ennuye Deul et merancoullie sont tous mes biens mondains [S]oulet sans conpagnie souvant je feis mes plains et puis estans mes mains 10 en maudisant ma vie

Una canzone a 4 voci, ma probabilmente diversa da questa, musicata dal Susato (v. Eitner 872), incomincia: Ma mestresse ma bonne amye.

v. 1: Ma mest. oppure: Helas mest. amie. - v. 2: prise.

34b.

20.

[L]anguir me fault en grieus doleurs ven que n ey que plaintes et pleurs et que torment

or s en va ma vie en decors 5 et si n atans iames secours n aligement

[S]i me convient avoir mes tours et souspirer en tieulx atours piteusement

[E]ntans a moy vrey dieux d amours feis que mon vueil ayst son [se?]cours hastiuement

Car i ay mal enploye mes iours comme celui qui chasse touziours

15 et riens ne prans

Nel Second Livre des chansons ed. Phalese 1554 v'è una canzone a 4 voci music. dal Waebrant che comincia Souffrir my fault, e probabilmente è questa. Nel 1559 lo stesso Phalese pubblicava una messa a 5 voci di Jacobo Clemens non Papa ad imitationem cantilenae Languir me fault, (Ambros, III, 318, 320) ed è certo questa. Diversa invece credo la canzone Languir me fais en (o sans) douleur anch' essa più volte musicata (Eitner 401, 475).

v. 1: rime in -our - v. 2: bien. - v. 4: detours?

34b bis.

21.

[D]e tous biens playne est ma vie seschuns luy doibt tribut d amour.

Poesia molto divulgata, e sgraziatamente perciò anche qui indicata con i primi versi soltanto. Con alcune varianti, ma credo si tratti della stessa poesia, ce ne sono 4 versi nel codice di Digione:

De tous biens pleine est ma maîtresse Chascun lui doit tribut d'onneur Car assouvye est en valeur Autant que jamais fut déesse.

Vedine la musica di Heinrich von Gizeghem nell'Ambros, II, docum. 20. — È poi spesso citata sui primi anni del secolo XVI: con le parole: De tous biens playne in Petrucci Canti C 1503, fol. 143, 3 voc. anonimo; e semplicemente con le parole De tous biens in: Petrucci Odhecaton 1501 fol. 22 [4 voci? Anon.] 79 [3 voci. Bourdon] 103 [4 voci. Depres], Petrucci Canti B 1501 fol. 45 [3 voci. Ghiselin], Petrucci Motetti 1502 fol. 55 [4 v. Depres], Petr. Canti C 1503 fol. 80 [4 v. Japart] 89 e 111 [4 v. Anon.], Petr. Fragmenta missarum 1505 fol. 12: Patrem super De tous biens, 4 voc. del Depres.

35b.

22.

[S]erey ie voustre mieulx ame me tiendres vous pour serviteu[r] et ie garderey vostre honneur de ma perfeicte voulente Quant i arey tout habandonne
a vous seruir de tres bon

Et sy ie suis tiel destine
ou fortune m envoye l eur
qu en amours vive sans heureur
to tant que ie soye leal trouve

36b.

28.

[M]aulx envieux tenes vous quoy leysses vous langes repouser le pis hont vous feit tant parler et mesdire soit tout bon droit

5 On ne soit sur n estre droit que vous ne sachez mesparler ie prie a dieu ad haulte voix que vous leysse tant quaqueter qu a deux moities puisses creuer 10 et enrager a trois a trois.

378.

24.

[H?]e qui ne nous ame maul iour lui doint die[u]
la fievre quarteyne et le mal des yeulx
L antans tu l antans tu
l antans tu laturluryre l antans tu
les envieux mal iour aient il
ie prie a dieu qu ansin soit il
la fievre.

Parole del Tenor, di fronte alla poesia precedente.

37b.

25.

[P]our avenir a most actainte leyser me fault semblans ouvers post tenir tous termes couvers et user de maniere sainte

[P]arfois alamblee (?) crainte je gicte bien l neil a trauers

[T]rouver petite fasson mainte me fault et moins moyens diuers en feysant souvant le reuers

10 de mon vueil par droite contraincte

v. 8: mil? - Somiglia al nº. 92 dei Rondeaux del Raynaud.

38b.

26.

[V]iue ma dame pour amours celle que i ey volu choysir viue m amour et mon desir car de beaulte porte la fleur 5 C est ma ioye et mon zecours mon bien et tout mon pleysir C est la plus iante et la melieur la plus gracieuse du pais ie prie dieu de paradis 10 que i ay en brieuf d elle secours

Due canzoni: Vivons m'amie et l'amour, music. dal Phinot a 8 voci nel 1560, e Vive l'amour, music. dal Lejeune a 4 voci nel 1569, sono quanto ho trovato di più simile.

v. 4, 7: restituire la rima.

39b.

27.

[M]es yeulx ont feit dame nouvelle mille mercy a bon vouloir les quieulx luy hont feit asaboir que mon ne desiroit qu elle

C est la plus doulce domneyselle c om puist au monde parceboir

En ce prinstams que renouvelle ioyeusement sans decepvoir seruir la veulh de bon vouloir

10 en atandant la mercy d elle.

40b.

28.

[]e serviteur hault guerdonne
asouny et bien fortune
le liste des heureux de france
me suis troune pour la pronnance
5 d ung tout seul mot bien ordonne
[J]e estoy l'omme habandone
et le doulent infortune
alors que vostre bienvouliance
veul[t?] comfermer mon esperance
10 car ce beaulx non me fut donne
[I]l me samble un prime estreyne
car apres deul deshourdene
me suis fait par nounelle aliance

Sui primi del sec. XVI è spesso citata una poesia con le parole: Le serviteur [v. Vernarecci: Ottaviano de' Petrucci p. 236 e a p. 244 i numeri 136, 166, 167 e cfr. Ambros, II, 460], ma qui parrebbe dover cominciare: Je serv. oppure: He serv. D' altra parte che anche questa fosse molto divulgata lo prova l'essercene in questo ms. una specie di 2<sup>2</sup>. strofa o rifacimento (al fol. 45b) e la risposta a questa prima (al fol. 58b). Sull'aria del Serviteur si cantava anche una lauda; v. D'Ancona, op. cil. p. 435. Sulle parole e rime del Serviteur, o fortunato o non fortunato, deve esserci stato uno di

quei concorsi poetici di rondeaux dei quali parla il Raynaud nella prefazione al citato suo libro (p. III). Vi appartiene anche il rondel, nº. 108 del Raynaud, scritto da Carlo Blosset (metà del sec. XV).

v. 4: pourveance (v. fol. 58b). — v. 10: nom. — In fine sembra doversi ripetere i versi I e 2.

#### 41b.

29. rosa belle e dulcis ala mea no my
leysar morire in cortesya in cortesya in corte]sia
dio d amore qual pena ed aquesta
vedi che yo morte honne
per questa iudea per questa iudea
per questa iudea.

42b.

30. [A] lasse my a lasse my a lassa my
dolento dezo finire per ben
servire et lealment amare
[s]ecorme secorme secorme del mio
langore del corpo mio non mi leysar
perire non my leysar perire.

Malconcia e spezzata è una poesia di Lionardo Giustiniani i Cito in nota la musica che ne abbiamo di Giovanni Dunstaple (m. tra il 1452 e '64). È citata come motivo musicale nelle Laude, ed. 1485, v. op. cit. D'Ancona p. 434 e Alvisi p. 108. L'essere qui spezzata induce il sospetto che corresse anche da solo il: Lasso me dolente, e in tal caso potrebbero qui riferirsi le citazioni: O lasso o me dolente di un ms. di Monaco (v. Alvisi p. 106); Ahimè lasso, ahimè dolente nelle Frottole libro quinto ed. Petrucci 1505, con musica a 4 voci di Michele Pesenti 2.

È uma ballata, ma al v. 6 ci vuol rima in -are (penare?). Il Wiese ha: Cor del corpo mio; forse: Cor del cuor mio?

l' Edita dal Wiese: Neunzehn Canzonetten Lion. Giust. 1885 secondo la più antica stampa; poi dal Mazzatinti: Manoscr. ital. delle Bibl. di Francia, II 268; i primi 4 versi editi (con la musica del Dunstaple) in Fétis: Hist. mus. V, 332, secondo il ms. di Digione, e dall'Ambros II Docum. 22, colla stessa musica, secondo un ms. Vaticano. Tenendo conto di tutte, io arrischierei così la ricostruzione:

O rosa bella o dolce anima mia
non mi lassar morire in cortesia.
Lasso dolente me, dezo finire
per ben servire e lialmente amare.
5 Secorrime oramai del mio languire,
del corpo mio non mi lassar perire.
Dio d'amore qual pena è questo amare
vedi che morte ho per sta giudia!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non Ahime lassa, e non libro quarto come dice il Vernarecci 2 pag. 256.

43b.

31.

[Q]ui m amera de bonne amour ardiement sy le me die je l amerey toute ma vie et servirey sans nul faulx tours

par mon ame n en doubte mie

[]]e garderey tout son honnour comme le miens sans villenie ie amare meulx perdre la vie 10 que si par moy heult dissonneur

44b.

32.

[D]ieu gart de mal la compagnie et ma mie s il y estoit je pri a(d) dieu que ensin soit que voulez vous que ie vous die

[M]aulx envieulx dieu vous mauldie car vous parlez sur moy a tort dunt je prie dieu que la mort vous peult touloir oures la vie

Dieu gart.

v. 2: s'elle y. - v. 4: interrogativo.

45b.

33.

[P]ar ung seul mot bæn ordomne je suis le plus heureux de Fran[ce] car ma dame pour sa pleysance haultement m a guierdonne

[J] ey bien este infortune meis plus ne me dure la chance

[P]our ce me suis habandonne de la seruir de ma puissance a touziours mais car sans doptance ro a celle suis du tout donne

v. nota al 40b.

5

46b e 47ª bianchi.

47b.

34.

[P]ar le regart de vous biaulx yeulx et de vous mantiens bel et gent a vous belle vient humblement moy present vostre amoureux

De vostre amour suis desireux et mon vouloir tout ly consant

Or vous pleyse gracieux moy retenir pour le presant par vostre amy entierement et serey vostre en toux lieux

48b.

35.

[H]e fortune pourquoy suis fortunee suis ie per toy a tu ma mort iuree qui m as houste le pleysir de mes yeulx mon en ha pour iames sy m ait dieux deul anguoyseus rage demesuree

[O]u aultrement face descoulouree arey touriours et pramdrey pour livree drap sans couleur puis apres pour le mieulx sur ma manche seront les escrips tieulx

10 langueur sans fin et vie maleuree.

v. 1: sy fort. - v. 2: interrogativo. - v. 10: virgolato.

40b.

86.

[H]elas c est ce que plus j amoye et que tenoye mos espoir mos veul mos amy [J]e te pri que ie le reuoye 5 et que m otroye que ie puisse parler a luy.

50b.

37.

[M]on cuer de dueil partira
madamme si ansi de vous se part.
de plus .... sapart
car a nulz tens ne partira
De tous plaisirs apartira
.... plains .... tard
Bon espoir de luy partira
si ains n aura de nulle part
un espoir .... dueil depart
jusques a la mort despartira

Trascritto malissimo e con lacune.

51b.

38.

Je dois bien estre ensor[cele]
(et) de mourir avoir volente
ie m aba[n]donne maintenant
viegne la mort apertement
5 ie suis tout aparelhe
Et vouldroye estre trespasse
quant ie me voys habandonne
las que sera mon doulant
dont puys dire serteynement
to terriblement infortune

Onques ne fut de mere ne
le plus triste desconforte
par ung meffeit tant seullement
j ey perdu mon esbatement
15 et toute ioye deleysse.

v. 5: Que je? Je suis du? - v. 10: pare un richiamo al 17b.

52b.

89.

[D]ona gentille belle come l oro quy supra li altre po<sup>r</sup>te corona come per l uniuerso se razona datime secorso datime secorso stella que moro

[Q]ue piu non estago in questo plogatoro transquillata envers de my fortune
[L]asso ia sono di talle martirio que vivie non posso en una qui me voy chera luna

10 per semper seruire quello qu adoro.

Così nel ms. — La 1ª quartina è facile ricostruirla ma pel resto non mi ci provo; la lacuna al v. 9 è nel ms. Il Wiese mi accenna la graziosa poesia del Giustiniani [ed. Bologna XXVII]:

O Rosa mia sentile
che dele belle done porti el fiore
Tu porti el vanto, (tu) porti la corona, ecc.

e mi dice che il verso: che sopra le altre porti la corona ricorre spesso con piccole varianti nelle poesie di lui. — Questa potrebbe essere la poesia indicata soltanto con: Donna gentil, nel Primo liòro de Madrigali ed. Antonio Gardane 1548 [4 voci. Anon.]; ma di poesie comincianti per Donna gentile ce n'erano diverse. V. Eitner a pag. 825, 861.

53b.

40.

pellegrina
o luce chiera stella O sole espechio
so in cuy mie vyta piacy vydy
aquesta anima afflicta e topinella che
5 sol per te languisse et me deface.

Così nel ms.; per fortuna ci è conservata altrove. È citata col primo v. O pellegrina luce o chiara stella nelle Laude ed. 1480, 1512 (D' Ancona p. 434, Alvisi p. 107). Edita dal Morpurgo (Bibliot. popolare del Ferrari, II 118) e lo Zenatti (Riv. crit. lett. ital. II 20) l'attribuisce al Giustiniani. Su ciò il Wiese mi scrive: "non l'ho trovata col suo nome, ma la credo tale anch' io perchè si compone di versi che appartengono a poesie di lui. Si legge anche nel ms. senese I. VII 15; non si trova nelle stampe del 1500, 1506, 1518, sec. XV senz' anno, sec. XVII Trevigi senz' a., Trevigi 1662".

54b.

41.

[V]iue qui amoureux sera
et que touziour bien seruira
sa bela dame pour amour
En paradis tout droit yra
5 et ya nul n y contredyra
fors ceulx quy mouront sans secours.

55b.

42.

Luce o luce que reluce
el cor mio
resplendente piu que sole
la mia linga dil ne pole
5 aquel tu stesse me conduyce
In te sola digna stella
relucente
tute mete el mio core
de remoue el mio doulore
10 tu que sey tanto belle
Si tu mande lo mio sospirio
dolorose
che sey archa de pietate
apere el core par bontate

v. 1; reluci. — v. 2; nel. — v. 3; lingua dir non. — v. 4; qual tu stessa ... conduci. — v. 8; tutto metto. — v. 10; cotanto bella. — v. 11; Se ti mando il ... sospiro. — v. 12; doloroso. — v. 14; apri. — v. 15; riguarda ... martiro. — Del Giustiniani?

56b.

43.

[O]uant iames altre bien ie n auroye que d estre avoye serviteur de la mestresse de mon mieulx demander ie ne saroye

[E]t quant bien fort je panseroye aux grans biens d elle et valeur ie merceroye dieu d ung tiel heur et ansin me contentaroye.

57<sup>b</sup>.

44.

[U]ng regart d elle seulement
mon contente tellement
que n est riens que tant luy reviegne
amer et seruir loyalment
la vueil touziou[r]s non aultrement
quelque chouse que m en aviegne.

Questa poesia e la precedente con ordine mutato, formano insieme una bergerette di Le Rousselet edita dal Raynaud, op. cit. p. 99.

58b.

45.

[]e serviteur infortune
me trouve et tout habandonne
exant (?) ma doulce sperance
et de la amoureuse aliance
5 ou souloye estre fortune
[Bie?]n fortune ha tout destourne
et du hault siegle m a tourne
par douleureuse meschance
[C]ar ung seul mot bien ordonne
10 qu amours m avoit piessa donne
par sa benigne pourveance

o qu amours m avoit piessa donne
par sa benigne pourveance
m a tourne en desperance
et stabili (?) pauvre guierdonne.

Cfr. 40b. - v. 8: mescheance.

59b.

46.

[D]e bien loing mon oueil vous salue prenes [l']? en gre pour le presant feyre ne le puis aultrement car trop loing de moy estes tenue

5 Je prie (a) dieu que de ceste mue me vueille giter bien briefment
[M]eis pourtant droit ne se remue belle car tout mon pensement de vous seruir loyalment

10 plus que dame desoulx la nue.

v. 9: est de? - v. 10: desoubz.

5

10

60b.

47.

[P]uis qu il ha pleu a la tres belle moy retenir pour seruiteur iames par mon createur ne seruirey aultre qu elle [A]u monde non ha la plus belhe cela puis dire sans hereur [L]es yeulx rianz bouch[e] vermelhe blonde blanche comme la fleur nature par sa doulceur veult que ensin ie l apelle.

61b.

48.

[G]ardes le treit de la fenestre belle gente et amoureuse archiere ne soyes pas de moy murtriere ie ne puis que ceste foys estre [N]e tires plus de l ueil senestre mon i est qu on ne le fiere

E ne suis sy semple ne destre se basiere ne s y manifiere (?) que une fleche dure et entiere ne m ut feit bourllie de l euilh destre.

Il primo v. è di un rondel di Charles d'Orleans, ma il resto varia. Forse era ritornello popolare.

62b 63ª bianchi.

63b.

49.

[V]reys amoureux oyes oyes a(d) bien chanter vous abouys (?) le dieu d amors vous feit saluer pour moy qui suis vous doux espoir que refus est a mort iuges craulte que bien congnoyses il(l) a tant feit qu il sera noyes grasce ara de dame pouvoir.

64b 652 bianchi.

65b.

50.

[S]e la fasse ey pale la cause est d amer c est la principale et tant m est amer amer que l amer ne vouldroye voir or s est bien de voir la belle a qui suis que nul bien avoir 10 sans elle ne puis

Ey pensee malle de deul a pourter ceste amour est male pour moy despourter 15 car moy conforter ne veult de vouloir fors qu a son vouloir obeysse et puis qu elle a tel pouvoir sans elle ne puis

Est la plus realle qu on pourroit trouver en chambre ou en salle pour gans conforter

25 je ne puis penser ne feire (?) deuoir d amours recepvoir fors d elle ie suis ce ne veulx douloir 30 sans elle ne puis.

La poesia Se la face ay pale dette il motivo ad una messa di Guglielmo Dufay (Fétis, V 328—329, Ambros, II 385, 456). Il Dufay morì nel 1432, ma le sue messe paiono anteriori al 1400.

662 66b seguita musica senza parole.

67a.

51. [O]r sus or sus depersus tous les aultres benoit soit le coucu quar onqes tiel oyeseau ne fu ieniz ienot est tu poi[n]t

Sire que dieux en ait bon gre ā une fille qui d amours
[maple ianī ianot es tu point marie.

Così il ms. — linea 5: m'appelait?

Pare che si tratti di accenno a due diverse poesie popolari1. La prima è forse quella indicata con Or sus or sus nel trente troysieme livre ed. Attaingnant 1549, musicata a 4 voci dal Dutertre. -La musica seguita in 67b; indi tutti fogli bianchi. Avrei voluto soggiungere esempi della musica di questo manoscritto, ma me lo hanno impedito necessità tipografiche. Era mia intenzione dare, quasi a fac-simile, il nº. 5: del nº. 29 porre il confronto col Dunstaple (v. nota a pag. 394), essendo qui identico soltanto il cantus (22 voce nel Fétis) e differenti le altre 2 voci: trascrivere infine il popolare tenor dei numi. 14 e 51, e comunicare la traduzione a 3 voci del nº. 50 cortesemente favoritami dal Dr. Oscar Chilesotti. Il dispiacere che la mancanza di tipi musicali impedisca questa comunicazione, sarà mitigato dalla speranza che il codice sia presto esaminato dal Chilesotti stesso. Nessuno meglio di lui potrebbe illustrare, per questo rispetto, questo codicetto che di certo ha molto maggiore importanza per la storia della musica che per la storia della letteratura.

Quanto alla metrica delle poesie qui pubblicate, le quali salvo rare eccezioni si riducono alle varie forme del rondeau (e in generale alle più semplici) rimando al citato libro del Raynaud. Qui noterò soltanto che alla fine di molti di questi rondeaux il senso par chiedere la ripetizione di più di un verso, e non solo del primo; del che ci sono pure esempi, ma non frequentissimi.

ANTONIO RESTORI.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si badi però che la musica ha la stessa frase dal principio alla fine, il che parrebbe indicare una sola poesia.

## Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik. Dritte Reihe.

## quoique, malgré que, bien que.

Dass nfz. quoique und quoi que etymologisch eins seien, dass hier nur die Schrift zwischen zwei Gebrauchsweisen einen Unterschied sichtbar mache, der auch für das Ohr nicht vorhanden ist, wird schwerlich jemand bezweifeln. Wie der Sinn des ersteren aus dem des zweiten nach meiner Meinung erwachsen sei, haben die Leser von Johannsens Dissertation , Der Ausdruck des Concessivverhältnisses im Altfranzösischen, Kiel 1884' aus S. 20 dieser Schrift ersehn können (s. darüber ASchulze im Lit. Bl. 1886, 180 und meine eigene Bemerkung in Zts. f. rom. Philol. XI 444). In der That geht meine Ansicht dahin, dass, wie der Objektsaccusativ que "was" häufig zum adverbialen Accusativ mit dem Sinne ,wie sehr' geworden ist:

Caitive riens, que dix le (= la) het! Ille 3272; Fiz de sainte Marie, .. Ke tu fais de mervelles, ke tu es mervilhos! Poème mor. 71b; Chaitif, ke sumes dur, qui n'i volons entendre! eb. 163d; Et dieus! que Blonde en ot grant joie, Qui voit que ses peres s'otroie A tout quanques il vaurront, faire! Jeh. et Bl. 6067; Gautier, que vous estes vilains! Rob. u. Mar. 603; que chis vient adolés Et qu'il vient petite alëure, eb. 724; E Mahommès! dist li soudans, Que chilz enfes par est vaillans! Rich. 2690; Dieus, fait la dame, castelain, C'on vous doit tenir a vilain! eb. 1618; Dame, qui vous saroit a vo voloir siervir, Que vous le sariés bien largement desiervir! Priere Theoph. 42b in Zts. f. rom. Philol. I 251; Las, que che sont for campion! GMuis. I 56; Ves, ke vela grant ypocrite! eb. I 82; H. las, dist il, Florie, que me faites dolor! Venus 41 C; Ay, Huon feaus rois, que vechi povre signe, Et que la nostre amour dure par no termine! HCap. 195; que li homs est mesquans, Qui trop se fi en femmes! BSeb. V 682; He las, dist li vassaus, qu'il me doi annoier, Quant chius que j'ai nourri . M'a ensi decheut! eb. VI 459 he lus, qu'il y en a peu qui veillent pour acquerre les biens espiri tuels! Ménag. I 57; nfz. que c'est beau! que je vous aime! auc mit Anrücken eines Adjektivs oder Adverbiums an que: o hallee des richeces de sapience et de la science de deu! ke nient compren dable sont sei jugement! (quam incomprehensibilia sunt judicia ejus Dial. Greg. 81, 25; Diex, que bien me sui esprouvez Et con j' grant honor conquise! Escan. 12456; e diex! que grant amour li a le jour monstree! BSeb. XV 1312; nicht selten, wie schon Littré unter que 13 zeigt, auch nfz. mit dieser Stellung: vous m'accusez de vous mal juger; qu'à meilleur titre je pourrais vous rétorquer l'inculpation! Desnoiresterres, Étapes d'une passion 395; qu'heureuse et grande est leur jeunesse! Rev. bl. 1886 II 529a; que grand fut ton plaisir! Glouvet, Marie Foug. 1121; in der alten Sprache bisweilen auch in der eigentlichen, direkten oder indirekten Frage: Que longuement avez esté ou bois perdue?—Dame, des ier matin, Berte 1308; Erranment les vi entremettre De demander k'est fies d'amur Et ke loing s'estent, Tr. Belg. I 185, 64; E las, k'il sont des cors alé! Voités que cascuns poi a lé Le pis, le ventre ne le dos (wie wenig breit ..), BCond. 199, 50,

so auch neben dem als Subjekt oder als Accusativobjekt oder nach Präpositionen auftretenden quoi que oder que que ,was auch', zunächst ein adverbialer Accusativ quoi que oder que que ,wie sehr

auch' sich eingestellt hat.

Subjekt: Quoi qu'avenist de son finer, Mousk. 1431; Quoi que del roi fust avenant, eb. 27272; Mes que que l'an avaingne après, Eidier li voudra il adès, Ch. lyon 3371; que que l'en aviengne Ferg. 4, 21; vostre plesir Ferai, que qu'en doie avenir, Ren. 26330 (M XI 1966). Objekt: Quei qu'il algent disant, Quei qu'il algent faisant, Ph. Thaon Comp. 3315; La ira il, que que nul die, Chr. Ben. 34447; nach Präposition: a quoi que tort, Ch. lyon 1303; A quoi que la chose tornast, eb. 1592; a coi qu'il tort, Ferg. 12, 18; 13, 30; 69, 3; a que que il tort, Erec 48.

Adverbial: Esclarmonde.. L'avoit fait (den Baum) par si grant noblece De nigremance qu'en tous tanz Sambloit, coi c'on en fust dotanz (wie sehr man daran zweiseln mochte), Qu'il deust flors et fruit porter, Escan. 15974; Mais coi qu'il i deust mesprendre (wie schlimm es ihm dadei ergehn möchte), Il morroit ou il vainceroit, eb. 21050; coi k'ele voist atendant (wie lange sie säume), Ja son cuer si felon n'ara.. Que miex ne m'en soit en la fin, BCond. 284, 481; N'onques mon cuer n'en pos garder, Quoi que

¹ Es sei hier daran erinnert, dass auch an das gleichbedeutende combien das Adjektiv oder das Adverbium im ausrusenden oder indirekt stagenden Satze ost herangerückt wird, so dass die Frage in welchem Grade' sich nicht mehr auf den Satz als Ganzes, sondern auf eine Eigenschaft, eine Art und Weise bezieht, die im Satze einem Seienden, beziehungsweise einem Thun beigelegt ist: notre histoire d'hier nous rappelle combien cher se payent ces impatiences, Rev. bl. 1882 II 503a; combien peu j'ai gagné sur moi-même, eb. 1884 II 328b; combien peu il était la dupe de certains dehors, eb. 1887 II 589b; nous n'avions pas deviné combien grave était cette chose, eb. 1890 II 430a; combien souvent nous passons à côté d'un bonheur chossible, Maupassant, Toine 192; elle confessait ... combien peu elle avait trouvé de bonheur dans son ménage, Zola, Bête 181; combien plus lâche encore il était à l'heure présente, Richepin, Cadet 62; il fallait voir combien digne, la mine grippée ... elle s'asseyait le dimanche ... au banc réservé de la famille, eb. 76. Von entsprechendem Wechsel der Stellung bei plus ... plus ... handelt Robert, Questions 107.

poi me peust aidier, D'une dame tel souhaidier, Watt. 332, 87; Coi que jou aie ëut pour lui grant marrison, N'en maudirai ja l'ame, BSeb. XVIII 496; Chil furent si doi frere ... Mais ne le savoit mie, coy que cascun ama, eb. XV 1229; Il maine lie chiere, coy qu'ait le coer dolent, Bast. 578; Et est tenus de recevoir Quanqu'il plest a sa dame, voir, Quoi qu'elle soit dure ne fiere, Froiss. P. I 13, 411; — que qu'il me griet, Trestot me plest quanque li siet, Ch. lyon 4599; Et jel ferai, que qu'il me griet, eb. 6433; ähnlich Ferg. 68, 1; GCoins. in Méon II 99, 3135; Itel peine, que que m'anuit, Ai tut un jurn e une nuit, Brand. Seef. 1387; Que que Paris en ait doté, La pome d'or dona Venus, En. 172.

Bisweilen lassen die Beispiele einem Zweifel Raum, ob wirklich der Sprechende jeden Grad einer Eigenschaft, jedes Mass eines Thuns einräumen wolle, oder ob seine Absicht bloß sei einen entgegenstehenden Sachverhalt anzuerkennen ohne jede Hinsicht auf das Mass, ob man also mit ,wie sehr auch' (à quelque point que ..., si .. que, tout .. que) oder mit ,obschon' (quoique) zu übersetzen habe. Ist jede Unsicherheit durch die Wortstellung ausgeschlossen, wenn wir lesen: Nos mimmes en poriens, ke poi ke soit, parler (nfz. tant soit peu), Poème mor. 136c, so thun wir vielleicht wohl daran quoique in seinem heutigen Sinne zu nehmen, wo die Dialogues français-flamands sagen: Mais se misericorde n'est mie sans justice, Quoyque se misericorde.. par sa grant merchi passe sa justice (hodat sine ontfermichede . . bi sine groter ghenaden liid sine gherechtichede), F 1 b. Im allgemeinen wird es das Richtige sein dem Worte in altfranzösischer Zeit den ersteren Sinn beizulegen, der ja sicher der ursprüngliche ist, den andern nur da, wo der Zusammenhang der Rede dazu zwingen sollte. Wie jener sich zu diesem verflachen konnte, versteht man leicht; so vereinigt ja auch it. quantunque jenen mit diesem. Man kann auch sagen, es durchlaufe der Ausdruck drei Stadien: 1) Einräumung jedes Masses in einem gewissen Thatbestand, 2) jedes Mass von Einräumung eines Thatbestandes, 3) Einräumung eines Thatbestandes. So stelle ich mir die Entstehung des heutigen Gebrauches des zusammengeschriebenen quoique, so sein Verhältnis zu quoi que vor.

Darüber wie es sich mit mal gré le roi, mal gré sien, mal gré lui, malgré qu'il en ail, endlich malgré le mauvais temps verhalte, hat schon zwei Jahre vor Johannssen, aber in einer Berliner Dissertation, Über den Gebrauch des absoluten Casus obliquus des altfranzösischen Substantivs' Hans Nehry S. 39—41 meine Auseinandersetzungen zutreffend wiedergegeben, und ich brauche darauf nicht zurückzukommen. Bloß das möchte ich hier aussprechen, daß malgré mit einem que, das nicht mehr Relativpronomen wie in malgré qu'il en ait, sondern Konjunktion ist wie in dem von Littré verworfenen malgré qu'il ait agi ainsi, mir die Verurteilung nicht zu verdienen scheint, die es bei den Grammatikern gefunden hat. Es ist allerdings nicht altfranzösisch, aber malgré le mauvais temps

ist es ebensowenig; und wenn heute malgré von keinem sprachgeschichtlich ungeschulten Franzosen mehr als das empfunden wird, was es eigentlich ist, wenn es heute einfach als eine (sogenannte) Präposition, gleichbedeutend mit nonobstant gilt, so ist nicht zu erkennen, warum man der thatsächlich bestehenden Neigung malgré que im Sinne von nonobstant que zu gebrauchen entgegentreten sollte. Hölder S. 455 Anm. 34, Mätzner Gr.<sup>2</sup> § 123αα geben aus namhaften Autoren Beispiele solches Gebrauches. Mir scheint nun, mit dem unbilligen Verbote des malgré que stehe ein nicht eben selten begegnender anderer Gebrauch in kausalem Zusammenhange, dem ich noch ein paar Zeilen gönne. Ich vermute, die französische lugend werde angelegentlich vor malgré qu'il ait agi ainsi u. dgl. gewarnt und immer wieder darauf hingewiesen sich des maleré que doch ja nur da zu bedienen, wo die Grammatiker es heute zulassen und es in der That auch früher immer statthaft gewesen ist, sonst aber quoique, bien que zu gebrauchen. Ist dem so, was ich freilich nicht weiß, dann ist es sehr begreiflich, wenn man sich früh gewöhnt dem unheimlichen Worte ganz aus dem Wege zu gehn und es durch quoique oder quoi que auch da zu ersetzen, wo man mit malgré que durchaus auf gesetzlichem Boden sich befände.

Fix regarda attentivement le gentleman, et, quoi qu'il en eût, malgré ses préventions, en dépit du combat qui se livrait en lui, il baissa les yeux devant ce regard calme et franc, Verne, Tour du m. Kap. 30; elle riait, mais ses dents claquaient, quoi qu'elle en eût, Gréville, Dosia, Kap. 24; il y en a, de l'histoire, là-dedans, et de la neuve et de la solide, quoi qu'ils en aient, A Daudet, Immort, 78; à quoi bon d'ailleurs se préoccuper ainsi d'un incident? Quoi qu'elle en eût, elle y pensait, Rev. bl. 1886 II 395b; il faut bien, quoi qu'on en ait, se résoudre à cet aveu, A Thomas in Romania 21, 13. Oder mit Verbindung der zwei Wörter in der Schrift: Charlotte était contrainte de subir ma présence. Quoiqu'elle en eût, nous devions nous rencontrer, Bourget, Disciple 274; la sienne (curiosité) fut en effet éveillée aussitôt, quoiqu'il en eût, par un bien simple détail, ders. Cosmop. 91; ders. NPast. 39, 299; Toinet, dont la gaieté native reparaissait à l'occasion, quoiqu'il en eût, .., Glouvet, Marie Foug. 230.

Es wird mir schwer in diesem Gebrauche, dessen Littré nicht gedenkt, der aber bei Sachs unter quoique erwähnt ist, das Ergebnis natürlicher Entwickelung zu sehn; wer quoique als ein Wort schreibt, kann sich über die Einzelheiten der Redensart kaum Rechenschaft geben. Bei getrenntem quoi que wäre sie eher zu rechtfertigen; der Sinn von quoi qu'il en ail wäre; "was immer er darüber haben (empfinden) mag' (d. h. Ärger oder Freude); nirgends aber ist durch den Zusammenhang der Gedanke an die Möglichkeit einer Freude nahe gelegt, immer nur die Einräumung größeren oder geringeren Verdrusses, eines mal gré, und eben dies läßt mir die Annahme, es sei einfach und zwar erst in neuerer Zeit quoique

oder quoi que an die Stelle von richtigem malgré que getreten, natürlich erscheinen.

Auch da ist die Sprache, meine ich, auf einen wunderlichen Irrweg geraten, von dem verständige Grammatiker sie auf die Strasse der Vernunft zurückführen könnten, wo sie quoi que, als wäre es die Konjunktion quoique, mit bien que hat wechseln lassen. das in den in Rede stehenden Fällen weder durch Vernunftgründe

noch durch alten Gebrauch zu rechtfertigen ist:

je vois bien le besoin qu'il a eu de ta société et de tes enseignements, auxquels, bien que tu en penses, je sais qu'il doit le peu qu'il vaut, Sand, Consuelo XIX; le palais de l'Institut, ancien collège des Quatre-Nations, et qui, bien qu'on en dise, n'est toujours qu'un collège, HMaret, citiert in Rev. bl. 1888 II 368b; bien qu'elle prétendît, ce n'était certes pas prudent de la rejoindre ainsi, Bourget, Pastels 306; aucune femme, bien qu'elles prétendent, n'étant indifférente à la beauté physique et à la gloire, .., Maupassant, Fort comme la mort 27.

In Wörterbüchern oder Grammatiken scheint dieser Gebrauch nicht

verzeichnet.

Coi que oder que que, auf das ich noch einmal zurückkomme, heist altfranzösisch bekanntlich auch "während"; für die erstere Form ist diese Bedeutung bei Godefroy VI 524b, für die andere bei Orelli<sup>2</sup> 413, für beide bei Burguy II 391 erwiesen; weitere Beispiele füge ich hier hinzu. Es frägt sich bloß noch, wie man sich diesen Gebrauch zu erklären habe. Es liegt nahe zu sagen, da que im Sinne von quid, quantum gebraucht worden sei (o qu'a de Douceur, doucele pucele, en toi! Barb. u. M. I 274, 136; Ke tu fais de mervelles! Poème mor. 71b), wie es ja immer noch gebraucht wird, da es ferner auch als adverbialer Accusativ bei intransitiven Verben im Sinne von ,wie sehr' ,combien' stand und steht, so habe nichts hindern können diesen adverbialen Accusativ auch von der Zeitdauer zu verstehn, wie ja auch combien ,wie lange' heißen kann, und so sei es denn durchaus natürlich, wenn man coi que, que que mit der Bedeutung von "wie lange immer" angewandt habe, und dies sei so viel wie ,während'. Ist dies die Genesis des Gebrauches, so muss coi que zunächst in solchen Fällen gebraucht worden sein, wo die Dauer des im Nebensatze ausgesprochenen Thuns als eine Erschwerung des im Hauptsatze ausgesprochenen erschien: \*que que ses mariz fust (oder estoit) en estrange terre, ele li garda foi, oder doch in solchen, wo festgestellt werden soll, das Thun des Hauptsatzes erstrecke sich über die volle Dauer des Thuns, von dem im Nebensatze die Rede ist, so dass also que que mit afz. tant come, nfz. tant que gleichbedeutend war. Dies letztere ist aber wenigstens nicht das Gewöhnliche; es gilt etwa für:

Que que il einsi se demante, Une cheitive, une dolante Estoit an la chapele anclose, Si vit et öi cele chose, Ch. lyon 3563; Or fusse a Amiens tout le pas, Que que m'avez ci amusé, Barb. u. M. III 201, 139 (während der ganzen Zeit, da ihr mich hier hingehalten habt, wäre ich gemächlich bis nach Amiens gekommen); Coi que chilz crie (man dürfe ohne seine Erlaubnis aus dem Quell nicht trinken), et Richars boil, Qui le chevalier poi prisoit; Et tant a fait qu'il a bëu (bis er mit Trinken fertig ist), Rich. 959; Coy que la damoisielle proie (Richart möge den Riesen totschlagen), Richars s'efforche toule voie (unterdessen), eb. 1475; quoi que li feste estoit plus plaine, et Aucassins fu apoiiés a une puie tos dolans et souples (von Suchier im Glossar unter que nicht richtig gedeutet, wie schon Johannssen a. a. O. S. 19 Anm. bemerkt, besser von Bida: alors que la fêle était le plus brillante), Auc. 20, 12; Que g'ansi vont disant, vers lui sont aprochié, Ch. Sax. I 254 (bei Burguy citiert); Que g'ansi va li rois a Berart demandant, Guiteclins va sa gent par le pré espandant, eb. II 79 (desgl.),

im ganzen wohl häufiger ist das Verhältnis der zwei Thätigkeiten so beschaffen, dass die des Hauptsatzes nur einen ganz kleinen Teil der Dauer in Anspruch nimmt, über welche die des Neben-

satzes sich erstreckt:

Que qu'ele se demante einsi, Uns chevaliers del bois issi, Erec 2795; Que que il parloient issi, Li rois fors de la chanbre issi, Ch. lyon 649; ähnlich eb. 972, 4965; Et que que il se desarmoient, Le lion corant venir voient, eb. 6455; Que qu'ainsi s'aloit dementant, Es vos deus messagiers le roi, Barb. u. M. III 5, 128; Que qu'il pensoit en son corage, Regardez s'est, si vit l'ymage, eb. II 422, 33. Gewiss ist ein solcher Sachverhalt der oben vorgetragenen Ansicht über die Entwickelung des Gebrauches des temporalen que que nicht günstig: was wir für die erste Stufe in der Bedeutungsentwickelung halten müssen, vermögen wir überhaupt nicht nachzuweisen (,wie lange auch'); was die zweite bilden muss, kommt vor, aber ziemlich selten und nicht recht entschieden (, die ganze Zeit über, da'), und erst eine dritte ist die völlig unverkennbare (,innerhalb der Zeit, da'). Und doch scheint keine andere Entwickelungsreihe denkbar. Die Bedeutung ,während' aus der Bedeutung ,obgleich' hervorgegangen sich zu denken, fällt auch nicht leicht. Nicht als ob Gleichzeitigkeit und Gegensätzlichkeit nicht in dem nämlichen Ausdrucke zusammentreffen könnten, man denke an cependant, toutefois, tout en pleurant, tandisque u. dgl., aber in all diesen Fällen ist doch die temporale Bedeutung die erste, und ist die adversative die abgeleitete. Ein wichtiger Umstand spricht für die Richtigkeit der sonst eingestandenermaßen ansechtbaren Annahme der drei bezeichneten Stufen, und zwar der, dass auch cant que, dessen erster Teil unzweifelhaft quantum also mit dem quantitativ genommenen quoi, que gleichbedeutend ist, und das in der Bedeutung "wieviel irgend, wieviel immer, alles was" jedem des Altfranzösischen noch so wenig Kundigen geläufig ist, die Bedeutung .während' entwickelt hat:

Mestre Edward le tint, kank'il (die Mörder) l'unt desachié, SThom. 5481; kanke li felun l'unt feru et detrenchié E del ferir se sunt durement esforcié, N'aveit bret ne gruni ne crié ne huchié, eb. 5521;

Se (sc. die Fama) de la rien set tant ne quant, De molt petit fait asez grant; Ele l'acreist et plus et plus, Quant qu'ele vait et sus et jus, En. 1552; Quanque la dame est issi dementee, Par la cité est la novele alee, Morz est li quens, n'i a mestier celee, MAym. 4016; und mit dem Sinne ,innerhalb der Zeit, da' (nicht ,die ganze Zeit über, da'): Quanque cil s'avoine saiet (secabat) ..., Gens de la parroisse passaient Par la, qui le aumonestaient, ND Chartres 168; Quant qu'estoient en la champaigne, Si leur vint o grant compaigne (fehlt eine Silbe) Richart li dus des Borgueignons, eb. 182.

Dass der Modus nach quoi que, wenn es recht eigentlich zulassenden Sinn hat, der Konjunktiv ist, wird jedem das Natürliche scheinen; ein Thun oder Sein, für welches jedes Subjekt oder jedes sonstige bestimmende Seiende oder endlich jede Mass- und Gradbestimmung eingeräumt wird, erscheint dem Sprechenden eben um der Unsicherheit dieser Bestimmungen willen als nur angenommenes, gewissermaßen herausgefordertes, und dafür ist der Koniunktiv der durchaus angemessene Modus.1 Ist der eingeräumte Sachverhalt dagegen ein in jeder Hinsicht thatsächlicher, soll bloß gesagt sein, die Wirklichkeit eines Thatbestandes schließe die Wirklichkeit eines andern, entgegenstehenden nicht aus, so ist auch der Indikativ nach quoique ganz wie nach dem in diesem Falle gleichbedeutenden nonobstant que wohl gerechtfertigt und ist denn auch nicht ganz selten anzutreffen, s. Littré unter quoique Remarq. 4 und 5, Haase, Franz. Syntax des XVII. Jahrh. § 83. Wenn er nicht häufiger auftritt, so hat dies seinen Grund darin, dass auch in diesem Falle dem Nebensatze etwas von seinem herausfordernden Wesen bleiben kann und meistens gelassen wird; er enthält dann nicht so sehr die Herausforderung der Verwirklichung eines Thatbestandes (denn dieser ist ja als wirklich anerkannt), wie die Herausforderung, der Thatbestand möge seine ganze entgegenstehende Kraft geltend machen. Wird aber quoi que, que que rein temporal, dann ist auch ein anderer Modus als der Indikativ gar nicht denkbar.

2.

#### Nachlässigkeiten beim Zusammenzug von Sätzen.

Kühner, Ausführl. Gramm. d. lat. Spr. II 1045, 10 handelt von den Fällen zusammengezogenen Ausdrucks, wo ein verneinender und ein dazu adversativer und bejahender Satz so verbunden auftreten, dass nur der erstere ein Verbum aufweist, der zweite aber,

¹ Auch der Indikativ ist durchaus statthaft — unter Umständen. Wenn es im Rou III 11406 heißt faiseit que qu'il voleit, so dient hier keineswegs voloir, zur Umschreibung des Konjunktivs', wie Johannssen S. 19 meint; wie sollte wohl der Konjunktiv lauten, den er da umschrieben sieht? Es soll hier nicht die Auswahl unter Verschiedenem freigestellt werden, was der König etwa wollen mochte; sondern es wird als ausgeführt in seinem ganzen Umfange bezeichnet, was er thatsächlich wollte. Ganz wie bei Anwendung von cant que, dessen Sinn Johannssen S. 28 zutreffend bestimmt, der Indikativ steht, so steht er bei einem gleichbedeutenden que que.

wenn man ihn vervollständigen wollte, doch nicht etwa das Verbum des ersten in sich aufnehmen könnte, sondern ein anderes erfordern würde, das einen Gegensatz zu jenem bildete, wie ihn etwa dicere zu negare, velle zu nolle, scire zu nescire bildet. Dergleichen Fälle trifft man auch im Altfranzösischen, oft aber so beschaffen, dass nicht etwa bloss der positive Gegensatz der verneinenden verbalen Aussage des ersten Satzes in den zweiten eingeführt werden könnte um die richtige Vervollständigung zu ergeben, sondern ein anderes Verbum erfordert wäre, das manchmal ziemlich weit von jenem abliegt: immer aber müssen doch der negative und der hinzuzudenkende positive Ausdruck sich so nahe stehn, dass ein drittes denkbar wäre, welches dort mit der Negation, hier ohne sie sich würde einführen lassen. Der Gegensatz, der zur Bildung eines adversativen Gefüges führt, liegt ja auch nicht zwischen den Verben — wäre dem so, so würde nie das zweite Verbum fehlen können —. sondern zwischen zwei Subjekten oder Objekten oder adverbialen Bestimmungen einer und derselben Thätigkeit, welche, auf die eine Weise bestimmt, negiert, auf die andre Weise bestimmt, behauptet werden soll. Das nicht völlig Koncinne, das Nachlässige der Ausdrucksweise liegt darin, dass an Stelle jenes dritten Ausdrucks in positiver Aussageform aber mit Negation der Bestimmung ein verbaler negativer Ausdruck gewählt ist, der freilich mit jenem gleichbedeutend ist, aber sich nicht eignet mit blosser Weglassung der Negation in den adversativen Satz sich einzufügen. "Er ordnete an, dass keiner über den Fluss gehn, sondern dass diesseits ein Lager geschlagen werden solle' ist korrekt; ersetzen wir den ersten Satz durch , er verbot über den Fluss zu gehn', so wird zwar ein vielmehr solle diesseits u. s. w.' immer noch verständlich bleiben, aber dass der Ausdruck minder sauber wird, ist nicht in Abrede zu stellen, so wenig man ihn als gradezu fehlerhaft bezeichnen wird, vgl. Andresen, Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit<sup>2</sup> S. 130.

Ich lasse ein paar altfranzösische Beispiele folgen. Mousket rühmt von Karl dem Großen: fist tenir les droites lois, Et deffendi louiers a prendre, Mais selonc droit faire et aprendre Et siervices guerredonner Et droite disme a dieu donner, 3568; Se del vivre ne trovon ci, N'i a neient del sejorner, Mais del metre nos en la mer, En. 351 (d. h. en la mer nos estuet metre); Or escri donc en tel maniere Au premier a ta dame chiere Ou'il n'i ait mot de vilanie, Mes d'enor et de cortoisie, Clef d'am. 601 (tuit li mot soient); Car ne sevent pas que aiez Armes, ainz soiez en lor serne. Claris 4551 (lor est avis, schon von Alton richtig erklärt); Il (ein zu Gerichte sitzender Ritter) ne se doit pas enragier Ne son sens en ire plongier, Dont il fache a home torment Plus grief, mais anchois plus legier, Rencl. C 45, 7 (son corage doit atemprer); dem entsprechend ist W Foerster geneigt die Worte aufzusassen: Mainte mort ai sofert por lui (le dieu d'amor) et por s'amor, Dont ainc ne pus (= puis) morir, mais vivre en grant dolor, Venus 208b, wo er annimmt, aus dem puis sei ein doi zu entnehmen, wenn man nicht vorziehe vivre geradezu mit vif zu vertauschen; doch ist zu erwägen, dass auch puis selbst in dem (Arch. f. d. Stud. d. n. Spr. 91, 107 nachgewiesenen) Sinne von ,ich habe Grund, Anlass zu vivre sich hinzudenken läst.

Verschiedene andere Arten von entschuldbarer Nachlässigkeit begegnen noch bei Satzzusammenzug: man spricht eine Objektsbestimmung zu zwei Verben nur einmal aus, auch wenn die Art ihres Verhältnisses nicht zu beiden Verben die gleiche ist: ge ne vi onques Ne n'öi parler a nului De rien qui pëust feire enui, Ou il ëust tant de bonté Con vos m'avez ci aconté, Poire 485; oder man lässt zu dem nämlichen Verbum zwei Objekte treten, deren eines doch zu dem ausgesprochenen Verbum gar nicht Objekt sein kann, sondern ein anderes Verbum verlangen würde: Mainte ensegne öissiés crier Et maint tronçon par l'air voler, Mousk. 21860, wo schwerlich an das Sausen der durch die Luft sliegenden Lanzentrümmer gedacht ist.

Am häufigsten stölst man auf die allerwärts verbreitete, zu einem Relativsatz vollzogene Koordination eines zweiten Satzes, in welchem doch das Relativpronomen die syntaktische Funktion gar nicht übernehmen kann, die ihm im ersten eigen ist, weil in dieser der zweite Satz ein anderes Wort aufweist, oder aus anderem Grunde. Ich habe davon schon in der dritten Auflage von Hollands Ausgabe des Ch. lyon zu 3400 Beispiele gegeben und gebe hier weitere. Das Relativpronomen ist Subjekt: Carités ..., tu morus o le martir, Ki toi ama et tu l'amas, Rencl. C 24, 6; es ist Accusativobjekt: Brandaliz a lors reconté . . la proece qu'il vit faire Les deus et la grant paine traire, Claris 5343; S'il m'en poise, vous le savrez, De mon cheval, que me tolistes Et a pié venir m'en fëistes, eb. 17764; el pere soverain (im Papste), Cui on doit trover primerain En bien et prendre essemple a lui, Rencl. C 7, 11; ein relatives Adverbium an Stelle eines Pronomens: Et s'or venoit la dameisele, Ja desresneroit la querele (würde den Handel durchfechten) Don ele l'a tant pleidoitee, S'an a esté mout leidangiee, Ch. lyon 1783. Gleichartiges aus späterer Zeit findet man bei Haase, Französ. Syntax des XVII. Jahrh. S. 258. Wie häufig man in der besten deutschen Prosa derartige Erscheinungen zu beobachten Gelegenheit hat, ist bekannt, s. Andresen a. a. O. 126.

3.

## nous chantions avec lui = nous chantions, moi et lui.

Ein Verbum im Plural und von dem entsprechenden pronominalen Subjektsplural begleitet kann statt der zu größerer Deutlichkeit erforderlich scheinenden, den Plural des Subjekts in seine zwei Elemente zerlegenden Apposition ein avec mit der Bezeichnung bloß des zweiten Subjektes zu sich nehmen, während die Angabe des ersten als überflüssig unterbleibt; oder, wie man auch sagen darf, an die Stelle eines vom Singular des pronominalen Subjektes begleiteten Singulars des Verbums, welchem mit avec die Bezeich-

nung eines zweiten, an dem Thun teilnehmenden Seienden sich anschlösse, kann ein Plural des Verbums samt entsprechendem Pronomen zum Ausdrucke des gemeinsamen Thuns treten und gleichwohl jenes avec nebst Angabe des zweiten Beteiligten sich anreihen; statt je chantais avec lui kann gesagt werden nous chantions avec lui. Wie in so zahlreichen andern Fällen, stellen dem Sprechenden zwei verschiedene Gestaltungen des Gedankens sich gleichzeitig zur Verfügung und, wo er für die eine oder die andere sich entscheiden könnte oder auch sollte, vollzieht er eine Mischung, die psychologisch leicht zu begreifen ist, der logischen Analyse jedoch natürlich nicht standhält. Siede hat S. 43 seiner lobenswerten Arbeit ,Syntaktische Eigentümlichkeiten der Umgangssprache weniger gebildeter Pariser' Berlin 1885 ein paar Beispiele solches Verfahrens aus HMonnier beigebracht: da man aber deren auch bei sorgsamen Schriftstellern, die im eigenen Namen reden, nicht selten trifft, so wird man in ihrem Auftreten keinesfalls ein Zeichen unzulänglicher Bildung, anstößigen Unvermögens, sondern höchstens ein Merkmal ungezwungenen Sichgehenlassens erblicken dürfen und von der Grammatik, die ja heutzutage immer mehr eine Grammatik der gesprochenen Sprache zu werden sich rühmt, zu verlangen ein Recht haben, dass sie auch davon Notiz nehme. Die Beispiele, die ich gebe, lassen, aus dem Zusammenhange gerissen, worin ich sie gefunden habe, nicht mehr erkennen, ob in der That das nous oder ils. das beim Verbum steht, nur zwei Personen in sich begreift, also außer derjenigen, deren Bezeichnung mit avec nachfolgt, nur eine, oder aber mehrere, in welchem letzteren Falle die Redeweise nichts Auffälliges haben würde. Da die Fundstellen angegeben sind, wird es leicht sein sich zu überzeugen, dass ersteres der Fall ist.

Nous le tenions à deux avec la marraine (wo à deux den Zweifel ausschliesst), Loti, Yves 197; je ne la trouve pas. Nous la cherchons partout avec Mariette et Jean (hier im ganzen drei Beteiligte), Bourget, André Corn. 103; nous nous sommes rencontré (dass hier ein s fehlt, wird nur Druckfehler sein) de nouveau avec Gambetta, A Daudet, Souv. 39; nous avons toujours été ici avec défunt mon père, tous les deux tout seuls. Droz, les Étangs 226; que de peine nous eûmes, avec cette Rosalie, pour le remettre d'une pareille émotion! Rev. bl. 1889 I 651a; nous nous promenons avec Zélie le long de la Saulx, eb. 1890 I 193b; c'est au pied de cette statue que souvent, avec mon ami, nous allions nous reposer (hier avec .. vor dem Verbum), eb. 1892 II 125b; vers le même temps, nous discutions beaucoup, avec Émile Hennequin, la théorie des milieux, Rod, Trois cœurs 14; nous nous trouvions déjà, avec Norette, dans la lumière et le soleil, Arène, Chèvre d'or 171; nous marchons côte à côte avec Norette, la main dans la main, sans rien nous dire, eb. 168; dimanche dernier, avec Bouilhet, nous avons lu des fragments de Saint Antoine (avec .. vor dem Verbum), Flaubert in Du Camp, Souv. litt. II 10; mit der dritten Person: tout jeunes, ils s'étaient aimés avec une jeune demoiselle, Töpffer, Nouv. gen. Elisa et

Widmer; ce mațin même je les ai trouvés qui se parlaient avec la fille

d'Alari, Pouvillon, Césette 77.

Dass man Beispiele gleichen Verfahrens schon in altfranzösischen Texten vorsinde, glaube ich nicht. Im Chevalier au lyon 2501, wo Gauvain den Ivain auffordert sich von seiner Gattin auf eine Weile zu trennen und mit ihm sich auf ritterliche Fahrten zu begeben, liest man in der Hds. P: Ronpez le frain et le chevoistre, S'irons tornoüer avec vous, und das würde sich hieher ziehen lassen; aber P steht damit allein (die andern Hdss. haben moi et vos), und außerdem wäre es altem Brauche nicht entgegen, wenn Gauvain irons im Gedanken auch nur an sein eigenes Gehen verwendete.

lm Italienischen ist dagegen der hier erwiesene Gebrauch nicht ganz selten. Ich habe natürlich nicht solche Fälle im Auge wie io con lui Volgemmo i nostri passi, Purg. XVII 64 oder la reina coll' altre donne . . cominciarono, Decam. Introd. S. 26 (Fanfani), deren Verschiedenheit von den eben behandelten leicht erkannt wird, und die wohl bekannten aus andern Sprachen sich an die Seite stellen (s. Hölder § 180 I 1 Anm., Koch-Zupitza § 72, Kühner, Ausführl. Gramm. d. lat. Spr. II § 14, 2), sondern solche wie: Io mi godo, fra gli altri (comodi), un camerino, Ove col mio Tiberio di Gennaro N' ascondemo talor fin dal mattino, Tansillo, Stanze a BMartirano XXX, oder aus neuester Zeit: siamo stati a scuola insieme, con Torranza, e posso dirlo, Fogazzaro, Fedele 63; nessuno ti capisce. - Scusi, .. c'è per esempio il signor Bolzoni, col quale ci comprendiamo a meraviglia, Rina del Prado, Sorelle 28. Im Deutschen ist Entsprechendes wohl nicht üblich; doch finde ich in Henckels Übersetzung von Dostojewkijs Raskolnikow: "Wir haben mit Lisaweta die Kreuze getauscht; sie gab mir das ihrige, und ich gab ihr dagegen mein kleines Heiligenbild', III 106. Vielleicht ist damit russische Redeweise nachgebildet.

4.

#### Ausruf in der Form positiver Bestätigungsfrage.

Man sagt kaum jemandem etwas Neues, wenn man darauf hinweist, dass im Neufranzösischen die Form der positiven Bestätigungssrage (d. h. der Frage, die ,ja' oder ,nein' als Antwort fordert) oftmals auch da zur Anwendung kommt, wo der Sprechende über die Thatsächlichkeit des in Frage Gestellten keineswegs im Zweisel, sondern er vollkommen sicher ist, dass nur mit ,ja' geantwortet werden kann, oder sagen wir ,könnte'; denn so wenig ernst ist es mit der Form der Frage gemeint, dass eine Antwort gar nicht abgewartet, dass gefragt wird, auch wo gar niemand vorhanden ist, der antworten kann, im Selbstgespräche, in der Auszeichnung eigener Gefühle für die Nachwelt u. dgl. Es nimmt auch in der mündlichen Rede der so gemeinte Fragesatz eine andere Betonung an als der, welcher wirklich die Lösung eines Zweisels herbeiführen will; der Stimmton steigt nicht nach dem Satzende hin, sinkt vielmehr oder erreicht wenigstens nicht gleiche Höhe

wie sonst. Hölder S. 89 Anm. 3 erwähnt der Thatsache und giebt ein paar Beispiele, die er wohl etwas minder unter sich gleichartig hätte wählen können (sie zeigen alle est-il mit einem prädikativen Adjektiv oder Substantiv); auch Seeger II § 145, 7 gönnt der ,exklamatorischen Frage' eine Bemerkung, in welche die negative Bestimmungsfrage mit einbegriffen wird. Ich gebe hier zunächst einige weitere Beispiele:

As-tu vu ce vapeur, là-bas? ça vient du Havre. Hein? file-t-il! (nicht wahr, der fahrt!), Zola, Joie de v. 418; était-elle jolie, quand il l'avait vue pour la première fois! Bourget, Pastels 226; fallait-il qu'elle l'aimât, cet homme, et qu'elle comptât sur sa confiance, à lui! eb. 229; la petite gueuse s'amuse-t-elle? s'amuse-t-elle? eb. 240; en ai-je vu, de drôles de choses! Maupassant, Inut. Beauté 131; ai-je aimé tout cela! eb. 133; oh! derrière mes persiennes, me suis-je amusé, ces beaux soirs-là; ai-je ri, tout seul, des cris, des effarements, des réflexions! Loti, Rom. d'un enfant 251; m'en a-t-il servi, des tirades! Bourget, Cosmop. 35.

Dass die gleiche Ausdrucksweise schon in altfranzösischer Zeit häufig begegnet, hat A Schulze, Der altfranz. dir. Fragesatz S. 27 gezeigt, und zutreffend auseinandergesetzt, dass, wer fest überzeugt ist, etwas sei schön, gleich gut dazu kommen mag die rhetorische Frage aufzustellen ,ist das schön? (ich dächte doch wohl) wie die andre ,ist das nicht schön? (das wird doch wohl niemand sagen wollen).

Auch unsere deutschen Ausrufe ,ist das ein schöner Tag!', hat er mich gequält!' mit betontem Verbum werden ursprünglich Fragen gewesen sein, wenn wir sie jetzt gleich mit anderm Tonfalle sprechen als dem, den wir echten Fragen geben würden. Wir betonen sie, ohne wesentliche Änderung des Sinnes, oft auch so, dass wir allen Nachdruck auf das Subjekt legen: ,ist das ein schöner Tag!', fügen auch wohl ein ,aber', ,einmal' hinzu: ,ist das aber (einmal) ein schöner Tag!' Es kommt damit eine in ausdrücklichen Worten nicht vollzogene, auch kaum mehr ins Bewufstsein tretende Gegenüberstellung zu schwacher Andeutung, in die wir das Subjekt unserer gegenwärtigen Aussage zu andern Subjekten bringen; von diesen andern redend würden wir die nämliche Aussage nicht gleich bestimmt, vielleicht gar nicht thun, die Frage nicht so voller Zuversicht auf bejahende Antwort aufwersen; von diesem Subjekte aber, bei diesem Anlass endlich einmal, meinen wir, wird jeder das Prädikat gelten lassen.

Dem Französischen ist eine in gleicher Weise wirkende Verwendung des Accentes versagt; aber dasselbe d. h. eine ebensolche leise Andeutung eines unbestimmt vorschwebenden Gegensatzes kommt hier auf anderem Wege zu stande, durch ein in der Frage hinzutretendes asses. Es zeigt dieses an, daß wenn in Bezug auf andere Subjekte möglicherweise Ungleichheit des Urteils bestehn könnte, von dem gegenwärtigen die Aussage zu thun doch wohl endlich Grund genug vorhanden sei, damit jeder Widerspruch

verstumme. "Ist das ein hinlänglich schöner Tag (damit jeder ihn als schön gelten lasse)?" Inwiefern heute einem Franzosen noch bewuſst sein mag, daſs der Sinn seines assez der angegebene ist, vermag ich nicht zu sagen; leicht möglich, daſs er sich den Gebrauch des Wortes nicht erklärt, erst nach einigem Besinnen ihn zu deuten vermag, am Ende die hier gegebene Deutung anſicht; aber ein Verständnis der Thatsache begehrt der Grammatiker, und von obiger Auslegung bin ich bis auf weiteres beſriedigt. Beispiele:

Pauvre petite Désirée! L'ai-je assez maudite dans le fond de mon cœur, A Daudet, From. jeune 203; en avais-je assez éprouvé la nostalgie, plus tard, Bourget, André Corn. 131; il terminait sa dernière lettre par cette phrase - me la suis-je assez souvent répétée! , c'est si triste . ., eb. 141; et quand il avait demandé sa main, était-il, lui, assez profondément ému! ders., Pastels 226; le connaissais-je assez, ce décor! eb. 78; et vous allez faire des visites dans cet état-là? Est-ce assez peu raisonnable? ders., Cosmop. 293; est-ce assez mélancolique d'aveuglement? eb. 377 (ist das aber eine betrübende Verblendung!); est-elle assez canulante (ma femme)! Zola, Assomm. 129; l'empire est-il assez vendu à Gundermann! ders., Argent 430; bon Dieu! fit Désiré, es-tu assez changé, mon cadet! Richepin, Cadet 20; était-elle assez pure, assez petite fille, assez bandeaux à la vierge! ders., Glu 6; vous voyez bien que ce n'était pas la peine d'y venir. Vous avais-je assez annoncé que vous n'obtiendriez rien? GDuruy, Fin de rêve 135; ah, les jolis représentants du peuple! Le mettez-vous assez en coupe réglée, ce pauvre pays, l'exploitez-vous, le grugez-vous assez! eb. 207; m'en avait-on assez parlé! Rev. bl. 1884 II 326a; l'érudition de M. Brunetière parle une langue forte et saine, mais qui n'a plus la prétention de faire dire d'elle: Est-ce assez XVIIe siècle! eb. 1887 II 24 b.

5.

## en erst durch den Fortgang der Rede verständlich.

In mehreren Grammatiken des Neufranzösischen ist von pleonastischem oder doch "scheinbar pleonastischem" Gebrauche des tonlosen Adverbiums en die Rede, so bei Plattner² § 138; andere, wie Hölder § 93, 6, Seeger I § 134, 4 reden von den nämlichen Verwendungen des Wortes richtiger, obgleich auch nicht so, daß ein wirkliches Verständnis der Thatsachen dadurch eröffnet würde. Nirgends aber, auch nicht in den Wörterbüchern von Littré, Sachs, Darmesteter und Hatzfeld finde ich eines Gebrauches von en Erwähnung gethan, der doch sehr verbreitet, auch merkwürdig genug ist um die Beachtung der Grammatiker zu verdienen.¹ In den Fällen, die ich im Auge habe, hat en durchweg partitiven Sinn, es weist hin auf eine Mehrzahl oder Menge, aus der ein bestimmt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dagegen ist er in Kürze berührt in der sleissigen Dissertation von J Siede, Syntaktische Eigentümlichkeiten der Umgangssprache, Berlin 1885 S. 11. Meine Beispiele werden zeigen, dass er über die Kreise ,minder gebildeter Pariser' heutzutage weit hinausgeht.

bezeichneter oder ein unbestimmt gelassener Teil zu denken sei, grade wie es der Fall ist, wenn, nachdem von livres die Rede gewesen ist, man fortfährt: j'en ai deux, j'en ai peu, j'en ai. Das Besondere aber des hier zu besprechenden Falles liegt darin, dass von der Gattung oder dem Stoffe, davon ein Teil zu denken sei, zuvor gar nicht gesprochen ist, dieses Ganze aber auch nicht bloß unbestimmt angedeutet wird, wie es in c'en est trop, il n'en a plus que pour six mois geschieht, sondern in voller Bestimmtheit vom Gedanken erfasst wird und in der Sprache seinen Ausdruck findet, nur dass dieses letztere erst nachträglich geschieht. Die Bildung des Ausdrucks scheint so vor sich zu gehn, dass einem Sachverhalte gegenüber in dem Sprechenden die Vorstellung einer Gattung (eines Stoffes) aufgestiegen ist ohne sofort zum Aussprechen des korrespondierenden Namens zu führen, dass er dann seine Rede so gestaltet, als wäre jener Name ausgesprochen, endlich aber, gewissermaßen sich selbst berichtigend, das en nachträglich erklärt durch ein Substantivum mit dem sogenannten Teilungsartikel.1 So kommt es zu Ausdrucksweisen wie die folgenden, wo das vor dem Substantiv angebrachte Komma noch deutlich die Pause anzeigt, die den im Grunde vollständigen Satz von der nachfolgenden Erläuterung trennt: ah, si ma mère savait cela, elle m'en ferait, des sermons! Ribaux in Schweiz. Rundschau I 368; m'en a-t-il servi, des tirades! Bourget, Cosmop. 35; en voilà, des idées, par exemple! G Duruy, Sans dieu ni maître 80. Ein Anfang von Verkennung des eigentlichen Sachverhaltes mag schon darin liegen, dass oft jene Pause nicht mehr eingehalten wird, wie man aus dem Wegbleiben des Kommas entnehmen darf: en aurai-je, moi, perdu des heures, assis à une table de restaurant, enfoncé dans un coin de wagon, debout sur un trottoir de rue ..., en aurai-je perdu des heures, à déchiffrer de mon mieux le caractère et la destinée de créatures dont je ne savais rien! Bourget, Pastels 327; en voilà des idées! Richepin, Cadet 248; en voilà des stupidités, ders., Glu 221; en avons-nous fait des parties! Coppée, Jeunesse 178; tu as de la chance, tout de même, de gagner tant d'argent sans plaider. Moi, j'en ai plaidé des centaines de causes, autrefois, et ça ne me rapportait pas de quoi payer mes bocks, GDuruy, Fin de rêve 97; c'est long, quinze années de clientèle à Paris, et l'on en voit des misères, Bourget, Nouv. Pastels 476; en voilà des psychologues! en voilà des moralistes! Comme ils connaissaient les âmes et comme ils savaient les manier! Rev. bl. 1892 II 762a.

Wenn nun neben dem en der Satz noch ein un, une enthält, welches angiebt, dass aus der Gattung, auf welche en hinweist, nicht eine beliebige Anzahl sondern ein Einzelnes zu denken sei, so könnte man erwarten, es würde sich am Numerus des erklärend nachgeholten Substantivs mit de nichts ändern, und wie man sagt:

¹ So wird ja ganz gewöhnlich versahren bei nicht partitivem Sinne des en: Ahl crueile, que mon cœur en est loin, de cette odieuse vertu que vous me supposes, Nouv. Héloïse I 42, und dem entsprechend bei den personalen Fürwörtern.

en voilà, des idées, so sagte man auch \*en voilà une, des idées oder \*en voilà une, d'idées , das ist einmal einer, von (den) Gedanken'. Doch so spricht man nicht; auch während man an dem de festhält, das doch hier im Grunde sich nur mit einem Plural zu vertragen scheint, weil eins ein Teil nur von der Mehrheit sein kann, läst man darauf den Singular folgen: en voilà une, d'idée; so mächtig ist die Vorstellung der Einzahl, nachdem un einmal ausgesprochen worden. Vielleicht auch mischt sich hier störend die Erinnerung an den Singular nach de ein, der in un coquin de valet oder une drôle d'idée vorliegt. So heisst es denn: on peut dire qu'il en a une, de brave femme, Richepin, Cadet 204; en voilà une, de chance, Mau-

passant, Pierre et Jean 39.

Man geht aber noch weiter; man verzichtet auch auf die Pause. die das Komma vor de mit dem Singular andeutet, lässt auch das de weg und spricht das un, une in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Singular des Substantivs. So ergiebt sich dann eine neue Redeweise, die einen seltsamen Kompromiss darstellt, indem sie einerseits mit en anhebt, als sollte eine Erklärung mit de folgen. andererseits aber un mit dem Substantiv an den Schluss stellt, als ware jenes en nicht vorangegangen: on lui en ménage une réception, Rev. bl. 1888 II 327a; en voilà une idée, eb. 1889 I 461a; Jacques! s'écrie le fils du menuisier, en voilà une veine, eb. 1890 I 195b; en voilà une consolation d'un amour tragique, eb. 1894 I 612a; en v'là un déluge, Glouvet, Mar. Foug. 242; en voilà une bêtise, Richepin, Glu 171; ah, il doit en mener une jolie vie, Bourget, Mens. 36; en voilà une expédition où 'tu m'as envoyé, eb. 301; en voilà une veine, une rude veine, Maupassant, Pierre et Jean 42; il cria du seuil du petit salon à son cousin et à sa fille: Eh bien, en voilà une nouvelle! Claretie, Million III. Ebenso mit dem Plural: Et puis, étail-il donc si grièvement blessé? Il en avait reçu bien d'autres coups de corne, ders. Cigarette 323, wo vor coups ein de zu erwarten war. Ein einziges Mal erinnere ich mich bei der zuletzt besprochenen Ausdrucksform durch ein Komma eine Pause angezeigt gefunden zu haben: nous resterons toujours bons camarades, n'est-ce pas? - En voilà, une question! G Duruy, Sans dieu ni maître 40, und zwar ist sie hier vor une gelegt; in der That ist sie hinter une auch gar nicht mehr denkbar, sobald ein de nicht da ist; vor une question freilich will sie auch nicht recht angemessen scheinen, es wäre denn, dass ein erstes une schon vor der Pause ausgesprochen würde: \*en voild une, une question.

ADOLF TOBLER.

# Die letzte Tirade des Rolandsliedes, und die Beziehungen desselben zum thüringischen Kriege vom J. 531.

Bekanntlich schließt das Rolandslied mit der Aufforderung des Engels Gabriel an den Kaiser Karl, alsbald ein neues Heer zu sammeln, um einem christlichen König, der von den Heiden belagert wird, zu Hilfe zu kommen:

V. 3993 ff. Sainz Gabriels de part Deu li vint dire;
Carles, semun les hoz de tun empire,
Par force iras en la terre d'Ebire,¹
Rei Vivien si sucurras en Imphe,
A la citet que paien unt asise;
Li chrestien te reclaiment e crient."

Die Frage, welche Oertlichkeiten unter den Namen Ebire und Imphe zu verstehen sind, harrt noch immer ihrer Lösung, trotz aller bisher gemachten Deutungsversuche. Man suchte bisher jene Oertlichkeiten im Süden bezw. im Orient, im allgemeinen also im Sarazenenlande; ich habe sie dagegen im deutschen Osten gesucht, und glaube sie mit zwei thüringischen, an der Unstrut gelegenen Orten identificieren zu können, die gegenwärtig die Namen Nebra und Memleben führen. Dazu, jene Oertlichkeiten grade in Thüringen zu suchen, wurde ich angeregt einmal durch das epochemachende Werk von Rajna: Le Origini dell' epopea francese, dann durch das sehr verdienstliche Werk von G. Kurth: Histoire poétique des Mérovingiens, Paris 1893.

In der Merovingerzeit sind verschiedene Kriege zwischen den Franken und den Thüringern geführt worden. Ich erwähne zunächst den (nur von Kurth besprochenen) Krieg vom J. 642, der in der Chronik Fredegars erzählt wird, und der mit einer Niederlage der Franken (an der Unstrut) endet; die letzteren werden hier befehligt von ihrem König Sigebert, die Thüringer von ihrem Herzog Radulf, der sich gegen die Herrschaft jenes fränkischen Königs

empört hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müller und die meisten Hgg. lesen de Bire; beides entspricht der Hd. (deт oxforder, der einzigen, welche diese Stelle enthält); dieselbe bietet, zusammengeschrieben, debire.

Mit Recht, wie mir scheint, hat Kurth aus dem vom Chronisten angeführten Umstande, dass der Verrat der im fränkischen Heere befindlichen Mainzer die Ursache der Niederlage der Franken war, den Schlus gezogen, einerseits, dass hierauf ein Grundzug des Rolandsliedes beruht, wonach die Niederlage der fränkischen Nachhut durch Verrat im eigenen Lager herbeigeführt worden ist, anderseits, dass hierauf die bekannte Genealogie der *Chansons de geste* zurückzuführen ist, wonach alle Verräter, auch Ganelon, aus einem mainzer Geschlecht stammen.

Eine noch weit bedeutendere Rolle, wie in der Geschichte, so auch im Volksepos, kommt dem Kriege zu, den im J. 531, etwa ein Jahrhundert vor dem soeben erwähnten Ereignis, der fränkische König Theodorich, Sohn Chlodwigs, gegen den König von Thüringen, Irminfrid, führte. Beide vorhin genannten Forscher haben ausführlich über diesen Gegenstand gehandelt: Rajna S. 95—105, und, noch eingehender, Kurth, S. 347—78.

Die Quellen unserer Kenntniss von diesem Kriege sind hauptsächlich Gregor von Tours in seiner Historia Francorum, anderseits Widukind's sächsische Chronik; geringere Bedeutung hat das Chronicon Quedlinburgense, das sich hauptsächlich an Widukind anschließt. Der Bericht Gregors ist im wesentlichen und so weit er uns hier interessiert, der folgende: Theodorich rückt gegen die das fränkische Heer erwartenden Thüringer heran. Es findet eine Schlacht statt, in der die Thüringer besiegt werden; die Fliehenden werden bis zur Unstrut verfolgt; hier wird ein großes Blutbad unter ihnen angerichtet, und der Fluss bedeckt sich dermassen mit den Leichen der Thüringer, dass sie den Franken als Brücke dienen, um den Fluss zu überschreiten. Ganz Thüringen wird darauf der Herrschaft der Franken unterworfen. - Dieser Bericht Gregors wird ergänzt und erweitert durch denienigen Widukinds. Derselbe erzählt, dass die Thüringer von den gegen sie anrückenden Franken in einer dreitägigen Schlacht bei Runibergun<sup>1</sup> besiegt wurden, worauf sie sich in die an der Unstrut gelegene Burg Scîthingi, das gegenwärtige (Burg-) Scheidungen, zurückziehen. Die Franken rufen nun die mit den Thüringern in bitterer Erbfeindschaft lebenden Sachsen als Bundesgenossen herbei, und die Thüringer werden in Scîthingi belagert, Bei einem Ausfall fügen sie indess den Sachsen sehr schwere Verluste zu; auch gelingt es einem Abgesandten des thüringischen

Darunter verstand man früher Ronneberg bei Hannover; in neuerer Zeit hat man jedoch mit Recht diese Ansicht aufgegeben; unter Runibergun (Dat. Pl.) ist ohne Zweisel eine im Unstruttal, am linken oder nördlichen User gelegene Gegend bei dem Ronneberge, den die Vitzenburg krönt, zu verstehen. Vgl. O. Moser: Wanderungen im Unstruttal, Leipzig 1885, S. 22, wo darauf hingewiesen wird, dass noch jetzt eine Landstrecke in der dortigen Gegend das Ronnebergsseld genannt wird; serner namentlich Lorenz: Die thüringische Katastrophe vom J. 531, Jena 1891 (Inaug.-Diss.), S. 57 ff.; auch Kurth, a. a. O. S. 352, Anmerkung, hat sich, wenn auch etwas zögernd, dieser Ansicht angeschlossen.

Königs, mit Namen Iring, die Franken mit Mistrauen gegen die Sachsen zu erfüllen; Theodorich gibt ihm Friedens- und Freundschaftsversicherungen. Aber die Sachsen, die von diesen Unterhandlungen Kunde erhalten, greifen in der nächsten Nacht die Burg an, erstürmen sie und machen die Verteidiger bis auf wenige, die entkommen (derunter König Irminfrid), nieder. Das thüringische Reich wird darauf zwischen Franken und Sachsen geteilt.

Dass die diesen Erzählungen zu Grunde liegenden Ereignisse in der deutsch-fränkischen Volksdichtung ihre Schatten geworfen haben, ergibt sich, wie Rajna' überzeugend ausgeführt hat, daraus. dass wir verschiedene Personen, die nach der Erzählung der Chronisten bei jenen Ereignissen eine Hauptrolle spielten, im späteren deutschen Volksepos wiederfinden, so im Nibelungenlied Irminfrid als Irnvrit von Düringen sowie den auch hier ihm eng verbundenen Irinc. Davon aber, dass auch das romano-fränkische oder französische Volksepos Spuren alter Ueberlieferungen über jene Ereignisse aufweist, was bisher nichts bekannt. Ich glaube nun solche Spuren eben in den im Eingang dieses Artikels angeführten Versen des Rolandsliedes, bezw. in den daselbst erwähnten Ortsnamen zu finden. Wie schon bemerkt, identificiere ich die letzteren mit Nebra und Memleben, Orten, die unmittelbar an der Unstrut liegen und zwar in geringer Entfernung von den bei Widukind angegebenen Orten, d. h. Runibergun (das Ronnebergsfeld bei der Vitzenburg) und Scîthingi (Scheidungen). Was zunächst Nebra betrifft, so ist es von dem bei Widukind als Schauplatz der dreitägigen Entscheidungsschlacht bezeichneten Ronnebergsfelde (Runibergun) nur durch die Unstrut getrennt, an deren rechtem oder südlichem Ufer Nebra liegt. Dass aber auch dies rechte Ufer und im besonderen der soeben angegebene Punkt desselben in den Bereich jener Kämpfe hineingezogen wurde, ergibt sich deutlich aus dem durch Widukind ergänzten Berichte Gregors, wonach die (ohne Zweifel von Westen, nicht von Süden anrückenden) Franken das thüringische Heer zunächst an einem, von Gregor nicht näher bezeichneten, aber jedenfalls in der Nähe der Unstrut gelegenen Orte (eben dem Runibergun Widukinds) besiegen, dann bis zur Unstrut verfolgen und endlich über eine von den Leichen der Thüringer gebildete Brücke nach dem andern (d. h. rechten) Ufer hinübergehen. Gerade an diesem Punkte des rechten Ufers aber, gegenüber der Vitzenburg und dem Ronnebergsfelde, liegt heute der Ort Nebra. - Jene Flucht der von den Franken verfolgten Thüringer an und über die Unstrut wird von Lorenz (a. a. O. S. 59) in durchaus überzeugender Weise folgendermaßen erklärt: "Nachdem die Defensivstellung [bei Runibergun] genommen war, flohen die Thüringer nach dem etwa zwei Meilen südöstlich gelegenen Scîthingi. Nun wurde ihnen der Fluss mit seinem engen Tale gefährlich. Zwar lag ja Scithingi auf demselben [d. h. linken] Ufer wie die Ronneberge, aber die Krümmungen der Unstrut verlegten den direkten Weg. Die fränkischen Reiter mochten den Rückzug

um die letzte Krümmung herum abgeschnitten haben: so blieb nur der direkte Weg mit zweimaliger Ueberschreitung der Unstrut. Es war das eine für die Verfolger äußerst günstige Lage, durch welche sich die furchtbare Metzelei aufs natürlichste erklärt".¹

Was dann Memleben betrifft, so liegt dies, für Fussgänger, etwa 11/2 Stunden südwestlich von dem soeben genannten Nebra und etwa 21/2 Stunden westlich von Scheidungen, jener Feste, wo nach Widukind sich der Untergang des thüringischen Reiches vollzog. - Beide genannte Orte, Nebra und Memleben, gehören ohne Zweifel zu den ältesten im östlichen Deutschland. Dass sie schon im VI. Jahrh., zur Zeit jener Kämpfe, bestanden haben, lässt sich zwar nicht nachweisen; Memleben ist nämlich erst aus dem VIII. Jahrh. (Breviarium des hl. Lullus) bezeugt, Nebra erst aus dem IX. Jahrhundert; aber anderseits spricht auch nichts gegen die Annahme, dass diese Orte ein viel höheres Alter als das urkundlich bezeugte besitzen. Was im besondern Memleben betrifft, so ist zu beachten, dass Ausgrabungen, die der thüringische Altertumsverein veranstalten ließ, und wobei man u. a. auch auf Aschenkrüge stieß, das Vorhandensein einer befestigten Ansiedlung schon in heidnischer Zeit sehr wahrscheinlich machen, vgl. O. Moser, a. a. O. S. 24, ferner Schumann und Schiffner, Lexikon von Sachsen, Zwickau 1833, Band XVIII, S. 121, sowie namentlich die sehr sorgfältige Untersuchung von Wilhelm: Geschichte des Klosters Memleben, Naumburg 1827, der S. 9 auf Grund solcher Funde von Aschenkrügen und auch durch allgemeinere Erwägungen geleitet die Ansicht ausspricht, dass Memleben ursprünglich eine heidnische Begräbnisstätte gewesen sei und dass überhaupt "der Ursprung fast aller Ortschaften, die, bald nach der Einführung des Christentums, in unserm Vaterlande durch die Geschichte namhaft gemacht werden, sich in das früheste Heidentum verliert".

Die formalen Schwierigkeiten, die sich zunächst der Identifizierung von Ebire und Imphe im Rolandsliede mit Nebra und Memleben entgegenzustellen scheinen, verschwinden bei näherer Betrachtung. Was den Namen Nebra betrifft, so ist nach Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, 2. Band, Ortsnamen, 2. Bearbeitung,

<sup>1</sup> Der Verf. erläutert diese Verhältnisse durch eine topographische Skizze und verzeichnet auf derselben den mutmafslichen Weg der fliehenden Thüringer, der hiernach unmittelbar an dem heutigen Nebra vorbeiführte. Er fährt hierauf fort: "Verhältnifsmäfsig nur wenig Thüringer werden dem Blutbade entronnen und nach Scithingi entkommen sein, so wenig, daß die Eroberung der Feste eine ganz selbstverständliche Folge des Sieges war, die von Gregor als wenig entscheidendes Moment nicht einmal erwähnt wird." Hinsichtlich des zuletzt angeführten Punktes kann ich freilich Lorenz durchaus nicht beistimmen. Ich glaube vielmehr, daß die Belagerung und Erstürmung der Feste, in die sich Irminfrid mit den besiegten Thüringern warf, von Gregor nur deshalb nicht erwähnt wird, weil dieser zweite Abschnitt des Krieges, in dem die von den Franken herbeigerufenen Sachsen entscheidend auftreten, für die Franken, auf deren Seite doch jener Geschichtschreiber steht, keineswegs rühmlich erschien.

Nordhausen 1872, sowie dem soeben genannten Lexikon von Sachsen Nebiri (Nebire) oder Neviri die alte und ursprüngliche Form desselben, daneben gewiss auch Nebira, worauf die heutige Form mit ausl. a hinweist. Aus Nebire oder Nebira aber konnte im Munde der Franko-Romanen sehr leicht Ebire werden, besonders in der Verbindung mit der Präposition en = lat. in, in welcher dieser Ortsname doch zumeist gebraucht werden musste: en Nebire wurde en Ebire, und endlich sagte man durchweg Ebire,1 - Was Memleben betrifft, so ist nach Förstemann dessen älteste Form Mimileba oder Minileva, aber daneben kommen auch Formen ohne das anlautende M vor: Imileba oder Imileva; ich möchte sogar die Vermutung wagen, dass diese Formen ursprünglicher sind als diejenigen mit anl. M, und dass, entgegen der Ansicht Förstemann's, dieser Name identisch ist mit demjenigen des bei Gotha liegenden Ortes Imileba, jetzt Emleben. Der letztere Name ist sicher eine Zusammensetzung mit dem bekannten Personennamen Immo, während bei der Voraussetzung, dass der Name unseres an der Unstrut gelegenen Ortes ursprünglich mit M angelautet habe, der erste Bestandteil der Zusammensetzung schwer zu erklären ist: Grimm dachte an das altnord. Mîmir, eine Vermutung, die doch recht unwahrscheinlich aussieht. Ich bin also der Ansicht, dass dem romanischen Imphe die Form Imileva zu Grunde liegt; v = f, im Romanischen, nach m, durch ph bezeichnet; zum Abfall des l vgl. frz. Namle (= Haimilo?), daraus Naime; oder frz. Guene = Wenilo.

Betrachten wir nun allgemeiner das stoffliche Verhältnis der Chronistenberichte vom thüringischen Kriege zu den letzten Versen des Rolandsliedes, so bemerken wir sofort einige wichtige Uebereinstimmungen, denen einige, leicht zu erklärende Abweichungen gegenüberstehen. In dem christlichen König Vivien, der von den Heiden belagert wird und von den Franken unter Karl dem Gr. unterstützt werden soll, haben wir wohl den Thüringerkönig Irminfrid zu erblicken, der von der Volksdichtung aus einem Heiden und Gegner der Franken zu einem Christen und Bundesgenossen bezw. Schützling derselben umgestaltet worden ist. Und dies erklärt sich leicht aus verschiedenen Gründen. Es kann auf den Umstand zurückgeführt werden, dass (nach dem Berichte Gregors) Irminfrid ursprünglich in der That der Bundesgenosse des Frankenkönigs Theodorich gewesen war, dessen Hilfe er zur Niederwerfung seines Bruders Baderic angerufen hatte; oder auch auf den Umstand, dass (nach dem Berichte Widukinds) der von den Sachsen in Scîthingi belagerte Irminfrid Friedens- und Freundschaftsverhandlungen mit Theodorich anknüpft, die von diesem günstig aufgenommen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man könnte bei diesem Namen auch an das etwa eine Stunde südlich von Scheidungen bezw. der Unstrut liegende Städtchen Bibra (alt Bibaraha, bezeugt seit dem VIII. Jahrh.) denken; dann wäre natürlich mit den meisten Hgg. des Rolandsliedes nicht d'Ebire, sondern de Bire zu lesen. Indessen scheint mir Nebra, schon wegen seiner Lage unmittelbar an jenem Flusse, dessen Tal der Schauplatz jener Kämpfe war, den Vorzug zu verdienen.

Vornehmlich aber dürfte die Erklärung für jene durch die Sage vollzogene Umwandlung in der durch Widukind verbürgten Rolle zu suchen sein, die die Sachsen in diesem Kriege spielen. Danach fällt, wie wir gesehen haben, nach dem Rückzuge des thüringischen Königs in die Burg Scheidungen den Sachsen die Hauptrolle im weiteren Verlaufe des Krieges zu; gegen sie richtet sich der Ausfall der belagerten Thüringer, und sie, nicht die Franken, sind es. die schliesslich durch die Eroberung jener Burg die Macht des thüringischen Königs völlig vernichten. Die Erinnerung an diese auf alter Stammesfeindschaft beruhenden Kämpfe der Sachsen gegen die Thüringer ist nun in der franco-romanischen Volksdichtung festgehalten worden, die weiterhin dazu gedrängt wurde, die von den heidnischen Sachsen bekriegten Thüringer zu Christen und Freunden der Franken zu machen und den letzteren die Aufgabe zuzuweisen, den Thüringern gegen die Sachsen zu helfen. Dies hängt auf's engste mit dem im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr zur Herrschaft gelangenden, am reinsten im Rolandsliede ausgeprägten religiösen Grundgedanken des französischen Volksepos zusammen, wonach nur zwei große Heerlager unterschieden werden: einerseits das christliche, in dem die Franken bezw. Franzosen die vorherrschende Stellung einnehmen, anderseits das heidnische, in dem die Hauptrolle ursprünglich wohl den Sachsen, später aber immer ausschließlicher den Sarazenen zuerteilt wurde.1

Uebrigens scheint die in der letzten Tirade des Rolandsliedes angedeutete Chanson de geste über den Krieg, in dem die Franken den Thüringern gegen die Heiden (Sachsen) zu Hilfe kommen, das Vorhandensein eines andern Liedes vorauszusetzen, dessen Stoff dem spanischen Kriege Karls des Gr. vorausliegt und in dem vermutlich erzählt wurde, wie der thüringische König von den Franken besiegt und genötigt wird, das Christentum anzunehmen; wie er in der Taufe den Namen Vivien erhält und nun ein Vasall des fränkischen Königs bezw. Karls des Gr. wird.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Möglich wäre es auch, dass die Sage den historischen Zug sestgehalten hätte, dass (abgesehen davon, dass schon unter der Herrschaft Irminfrid's durch dessen ostgothische Gemahlin Amalaberga das Christentum in Thüringen einige schwache Wurzeln geschlagen hatte) die Einführung des Christentums in Thüringen (durch Bonifaz, um 725) der Christianisierung der Sachsen (unter Karl dem Gr.) weit vorauslag.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Natürlich kann man sich das Verhältnis auch anders denken. Vivien kann z. B. ein Sohn oder Neffe des in der Schlacht mit den Franken getödteten Irmintrid's sein und also hier eine ähnliche Stellung einnehmen wie jener "Guiteclin le Converti" am Ende der Chanson des Saisnes; oder es kann einer der französischen Barone sein, der, nachdem er sich im Kampse gegen Irminsrid ausgezeichnet, dessen Krone gewinnt, ähnlich wie Baudouin in der Chanson des Saisnes die Krone des Sachsenkönigs Guiteclin. Ueberhaupt ist von vornherein anzunehmen, dass sich von dem verlorenen Liede vom sächsisch - thüringischen Kriege manche Züge in der Chanson des Saisnes erhalten haben werden.

Die letzte Tirade des Rolandsliedes ist nicht die einzige Stelle dieses Gedichtes, die das Fortleben von Volksüberlieferungen über den thüringischen Krieg bezeugt; auch aus andern Stellen gehen. mehr oder weniger deutlich, Beziehungen dieses Liedes zu jenen Ueberlieferungen hervor. So erinnert die Erzählung des Rolandsliedes, wie die nach ihrer Festung Saragossa fliehenden Heiden von Karl verfolgt und in den Ebro gedrängt werden, wo sie ertrinken (Tir. 210), auffällig an den geschichtlichen Bericht, wonach die nach Scheidungen fliehenden Thüringer von den Franken bis in die Unstrut verfolgt werden, woselbst ein so großes Gemetzel unter ihnen angerichtet wird, dass der Fluss von ihren Leichen bedeckt wird.1 Ferner ist es wohl nicht zufällig, dass, wie im Rolandsliede, so auch in der von Gregor berichteten Vorgeschichte des thüringischen Krieges von der treulosen Tödtung, einerseits fränkischer Gesandter durch die spanischen Sarazenen, anderseits fränkischer Geiseln durch die Thüringer die Rede ist: wie Roland unter Hinweis auf ein solches Vorkommniss zur Fortsetzung des Krieges räth (V. 207 ff.), so weist bei Gregor Theodorich darauf hin, um die Franken zum Beginn des Krieges zu entstammen. Ebenso ist zu beachten, dass, wie im Rolandsliede (Tir. 13 und folgende) so auch in der Erzählung Widukinds von einer Ratsversammlung der Franken berichtet wird, in der die Frage wegen Fortsetzung des Krieges oder Rückkehr in die Heimat entschieden werden soll. Endlich besteht eine Uebereinstimmung darin, dass, wie das Rolandslied, so auch der Bericht Gregors mit der Fortführung einer dem besiegten Volke angehörenden Fürstin bezw. Prinzessin schließt, die dann im Frankenreiche getauft wird: dort ist es die Königin Bramimonde, hier die thüringische Prinzessin Radegunde (die spätere Heilige); auch die Namen klingen, mit der Endung, an.

Es wird kaum eine andere Chanson de geste geben, wo sich so viele und so deutliche Analogieen zu den Berichten vom thüringischen Kriege aufzeigen lassen, und wir werden daher zu der Annahme berechtigt sein, daß im französischen Volksepos eine besonders enge Verknüpfung und z. T. Verschmelzung der Ueberlieferungen stattgefunden hatte, die sich einerseits auf den thüringischen Feldzug Theodorichs, anderseits auf den spanischen Feldzug Karls des Gr. bezogen. Hieraus sowie aus dem geschichtlichen Umstande, daß auf den spanischen Feldzug von 778 sich unmittelbar ein Feldzug gegen die Sachsen anschloß, erklärt es sich leicht, daß in der Oxforder Hd. auf die daselbst auf bewahrte Bearbeitung des Rolandsliedes unmittelbar der Uebergang (leider nicht mehr!) zum Liede vom sächsisch-thüringischen Kriege folgt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man vergleiche hier namentlich V. 2464: Tolent lur veies, e les chemins plus granz (die Franken schneiden den Heiden die Wege und Hauptstraßen ab) mit dem Umstande, daß (nach der, schon oben hervorgehobenen Ansicht von Lorenz, der ich vollkommen beipflichte) die Flucht der Thüringer über die Unstrut damit zusammenhängt, daß ihnen der auf dem linken Flußuser nach Scheidungen führende Weg durch die Franken abgeschnitten war.

Indem ich diese Zeilen nochmals überlese, sehe ich einen Einwand voraus, der leicht erhoben werden kann. Er betrifft den Umstand, dass unser Imileva (Imphe) ein Ort ist, der in den Berichten der Chronisten über den thüringischen Krieg von 531 gar nicht erwähnt wird und den man, beschränkt man sich auf diese. sogar als außerhalb des Bereiches der kriegerischen Ereignisse stehend anzusehen Grund hätte. Aber man erwäge die Dürftigkeit und Mangelhaftigkeit der Berichte über jenen Krieg, und der Einwand wird viel von seinem Gewicht verlieren. Dass auch das dem Königssitze Irminfrid's so nahe gelegene Imileva mit in jene Ereignisse hineingezogen wurde, wird niemand als unmöglich hinstellen wollen. Uebrigens bliebe als Ausweg immer noch die Annahme, dass der Name Imphe nicht in Folge der Ereignisse von 531, sondern derjenigen von 642 dem französischen Volksepos bekannt geworden sei. Wenigstens ist es die Ansicht eines so umsichtigen Forschers wie Wilhelm, dass der Kriegsschauplatz von 642 in die Umgegend von Memleben zu verlegen ist, wo noch gegenwärtig (an der sog. Steinklebe) uralte Festungswerke zu Tage treten, für deren Identificierung mit der von Fredegar erwähnten Festung Radulfs viele und gewichtige Gründe sprechen (Ueber das Kastell Radulfs. Ein Sendschreiben des Herrn Dr. Wilhelm zu Rossleben, Naumburg 1823). - Ein weiterer Punkt, der vielleicht geeignet ist, einiges Bedenken zu erregen, ist der, dass gerade der Name der Königsburg, die nach der Geschichte den Untergang des thüringischen Reiches sah, ein Name, den man doch zu allererst im Volksepos zu finden erwarten sollte, in keiner Chanson de geste vorzukommen scheint. Bei nochmaliger Durchmusterung der Ortsnamen des Rolandsliedes finde ich indessen einen Namen, der wohl mit Scîthingi identificiert werden könnte. Es ist das 3246 und 3286 vorkommende Occiant (Ociant), das vielleicht nichts anderes ist als eine auf volksetymologischer Deutung (Anlehnung an occident = occidentem) beruhende Verstümmelung der aus Scîthingi (oder Scithing) zu erwartenden Form Eschiant.

F. SETTEGAST.

#### Ueber den Ortsnamen Orange.

Die Discrepanz zwischen der heutigen Namensform Orange und dem alten gallischen Arausion, dem Arausio der Römer, hat schon verschiedene Forscher überrascht und Geographen und Historiker beschäftigt. Gleichwohl kann man nicht sagen, dass die bisher ausgestellten Entwickelungsreihen in dem Punkte, auf den es am meisten ankommt, plausibler Natur seien, und ich glaube, dass der Romanist von Fach sie nicht länger hinnehmen darf, sondern versuchen muss, eine andere, befriedigendere Erklärung zu geben; handelt es sich doch auch um den Namen einer Stadt, welche in Sage und Geschichte eine so bedeutende Rolle gespielt hat, und wäre es doch betrübend, wenn die Sprachwissenschaft hier noch immer vor einem halben Rätsel stehen sollte.

Die Deutung von Gasparin, Histoire de la ville d'Orange et de ses antiquilés, Orange 1815, S. 3 Anm. darf man füglich übergehen; sie ist von Bastet in seiner Histoire de la ville et de la principaulé d'Orange, Orange [1856], S. 183—185 widerlegt, aber obwohl Bastet verschiedene Namenformen der Stadt mit den dazu gehörigen Adjektiven aufführt, schreitet er zu keiner Erklärung. Schon vor ihm hatte Pott, Die Personennamen, 1853, S. 431 bemerkt: "Orange (Arausio), durch Einschiebung von n scheinbar zur Frucht Orange geworden", ohne das hierdurch verständlich wurde, wie aus Arausio ein \*Orage hätte entstehen sollen. Egli in seinem merkwürdigen Buche Nomina geographica, 1872 verzeichnet überhaupt Orange nicht.

Von vornherein war es klar, dass Orange lautgesetzlich nicht aus Arausio geslossen sein konnte, welches letztere Etymon, wenn es in Betracht käme, überdies wahrscheinlich in der Obliquussorm als \*Arauso erhalten worden wäre, vgl. Avignon < Avenionem, Caaillon < Cabellionem. Quicherat, De la formation française des anciens noms de lieu, 1867, S. 31 erkannte denn auch wohl, dass an Stelle von Arausio das Adjektiv Aurasicus heranzuziehen sei, das seinerseits aus Arausicus erwachsen wäre; dasselbe sand Longnon in seinem Atlas histor. de la France, Texte 2º livr., 1888 S. 141, wie es scheint, ohne Quicherat's Ableitung gekannt zu haben. Die Form Arausicus (civilas Arausicorum; pagus Arausicus) steht, wie Longnon an anderem Orte (Géographie de la Gaule au 6º siècle S. 51 Anm.) aussührt, völlig parallel den Bildungen Avennicus zu Avenio, Cabellicus zu Cabellio, Segestericus zu Segestero, und es kann in der

That nicht zweifelhaft sein, dass für Orange zunächst von diesem Arausicus auszugehen ist. Weiterhin erscheint ebenso sicher, dass Arausicus durch Metathese zu Aurasicus wurde, obwohl sich ganz gleichgeartete Fälle kaum finden dürften; Behrens, Ueber reciproke Metathese im Romanischen S. 107 bringt nur Gauvada neben Gavauda (pagus Gabalitanus) bei. Wann taucht die metathesierte Form auf? Nach Longnon scheint es, dass sie schon im 8. Jahrhundert existiert hat, und gewiss kann man sich in diesen Dingen auf keinen besseren Gewährsmann als ihn stützen; ich vermag dieselbe erst z. J. 896 nachzuweisen: Aurasicensi civitate (Hist. génér. de Languedoc 2 V col. 91), indem es meines Wissens ein geographisches Wörterbuch des départ Vaucluse nicht giebt, welches in der Anlage der bisher in der Sammlung der Dictionnaires topographiques de la France erschienenen abgefasst wäre. Doch gleichgültig, ob die Metathese erst romanisch oder schon vorromanisch ist, sie bildet jedenfalls die Voraussetzung für Orange, und ihr Eintreten dürfte sich wohl am einfachsten daraus erklären, dass Auras'cu(m) bequemer auszusprechen war als Araus'cu(m).

Bis hierher ist die Sache in Ordnung, und Quicherat und Longnon stimmen, wie bemerkt, überein, nur dass der erstere richtiger ein Aurasica statt Aurasicum zu Grunde legt. Allein es fragt sich nun, wie aus Aurasica die Form Orange entstehen soll. Quicherat sagt: "Orange qui vient de Arausica en passant par Aurasica, s'est augmenté d'une nasale par épenthèse", und Longnon: "Aurasicum ... a dû donner en français "Orage". Le nom moderne Orange vient de cette dernière forme par l'addition d'un n épenthétique." Beide Gelehrten treffen also wieder in derselben Meinung zusammen, welche zum Teil auch schon Pott ausgesprochen hatte, aber trotz-

dem ist diese Auffassung unannehmbar.

Gewiss ist, dass man in der alten Sprache der n-Epenthese häufig begegnet, und dass ein solches n sich auch in Ortsbezeichnungen festgesetzt hat, vgl. Angoulême < Ecolisma, Anzin (dép. Nord) < Azinium, Quincampoix < qui qu'en poist, aber es dürfte sich in derartigen Fällen fast immer um eine unbetonte Silbe handeln. Indessen, auch die Epenthese in Orange zugegeben, setzt dies eine Form Orage voraus, welche niemals im Nordfranzösischen bestanden hat, auch garnicht hat bestehen können, denn Aurasica musste afrz. \*Orasche ergeben, und Aurasicum musste zu \*Oras werden wie discum zu deis nfrz. dais, oder allenfalls auch zu \*Orasche, wie Diez, Gram. II, 387 afrz. ferasche von \*ferascum herleitet. Von Aurasica zu einem vermeintlichen \*Orage würde keine auf lautgesetzlichen Wandel sich gründende Brücke führen; es bliebe übrig, Suffixvertauschung anzunchmen, allein es ist überhaupt nicht richtig, eine alt- oder neufranzösische Form direkt mit Aurasica in Verbindung zu bringen. Man hat es darin versehen, dass man die altprovenzalische Namensgestalt ganz unberücksichtigt ließ, und doch musste sie naturgemäß in erster Linie herangezogen werden; auch schon die neuprovenzalische Form Ourendjou hätte stutzig machen müssen. In dieser Beziehung war Bastet (S. 182) auf dem richtigen Wege und nahm nur an dem Wandel des a in Orange aus e in prov. Aurenga einigen Anstoss; hierbei entging ihm. dass ja auch im Altfranzösischen fast ganz ausschließlich die Form Orenge mit dem e auftritt, welche völlig dem prov. Aurenga entspricht, indem die unetymologische Schreibung mit a. begünstigt durch das frühe Zusammenfallen der e- und a-Nasalen, späteren Datums ist 1 und sich dann ebenso festsetzte wie in langue < lingua, Angleterre < Englaterra, Angoulême < Ecolisma nebst Angoumois < Ecolismensem, Avranches < Abrincas, Langres < Lingones u.a. Eine Anlehnung an die Frucht orange < arab. narang wegen der Schreibung mit a anzunehmen ist daher durchaus nicht nötig, ebenso wenig wie die Metathesis Aurasica < Arausica aus einer Bezugnahme auf aurum zu erklären sein wird, während allerdings orange für arange wohl unzweifelhaft Anlehnung an or zeigt, aber vermutlich erst später, denn noch im 13. Jahrhundert schrieb man lat. arangia, s. Diez, EW. S. 23.

Die für afrz. Orenge (Orange) zu Grunde liegende Form ist also prov. Aurenga, das sich neben älteres Aurenca stellt, wie etwa rangura neben rancura. Schon bei R. d'Aurenca findet sich Aurenga im Reime (MW. I, 82), also vor 1173; im Girart de Rossilho 4 ed. Hofmann V. 5012 heisst die Stadt Aurencha, desgleichen Aurenca in einem lateinischen Dokumente vom Jahre 1172 (Hist. génér. de Languedoc<sup>2</sup> V col. 1178 u. 1179): dies dürften so ziemlich die ältesten Belege sein, denn provenzalisch geschriebene auf Aurenca bezügliche Urkunden, welche höher hinaufreichen, giebt es meines Wissens nicht. Interessant ist die Schreibung Aurenja bei P. Vidal ed. Bartsch S. 16 V. 54, vgl. Oreina in Hs. M (MG. 320 u. 325); dieselbe begegnet auch im lateinischen Texte des Livre des privilèges de Manosque ed. Isnard z. J. 1293, während die Uebersetzung Aurenga zeigt. Andere provenzalische Formen sind mir nicht bekannt, und das sonderliche lateinische Auraica, z. B. in einer Urkunde von 1257 (Abschrift aus dem 14. Jahrhundert) bei Papon, Hist. génér. de Provence III, preuves S. XIII und Winkelmann, Acta imperii inedita I, 584, sowie im Livre des privilèges de Manosque S. 128 und 157 zu den Jahren 1293 und 1307 lässt keinen Rückschluss zu, ebenso wenig die Formen Araïca und Auriaca, die noch Bastet S. 185 aufführt und die ich nicht nachweisen kann.

Die etymologische Schwierigkeit ist nun allerdings durch Bei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Umstand, dass im "Willehalm" des Wolfram von Eschenbach die Schreibung Oransche die durchaus gewöhnliche ist, würde nicht dagegen sprechen, da es nicht ausgeschlossen ist, dass Wolfram die Klangsarbe des französischen Vokals hat wiedergeben wollen; freilich läst die Stelle auf S. 424 der Ausgabe von Lachmann "Kuns Gwillams de Orangis" die Möglichkeit offen, dass er in seiner Vorlage, die er vom Landgrafen Herrmann erhielt, schon die Orthographie mit a vorsand, vgl. Orange auf S. 250 der Ausgabe von Jonkbloet. Üebrigens bieten einige Handschriften des Willehalm auch vereinzelt Orense z. B. auf S. 429 und 446, eine Form, die auch bei von der Hagen, Minnesinger II, 88 Str. 12 anzutreffen ist.

seitesetzung der sekundären nordfranzösischen Namensgestalt keineswegs gehoben, sondern nur verlegt. Wie soll man von Aurasica zu Aurenca gelangen? Aurasica musste \*Aurasca ergeben und hat es wahrscheinlich ergeben, nur dass uns diese Form nicht mehr erhalten ist. Ein lautgesetzlicher Uebergang von \*Aurasca zu Aurenca ist unmöglich, und es leidet für mich keinen Zweifel, dass wir es hier mit einer Vertauschung von Ausgängen zu thun haben, wie ja auch das 7 Kilometer von Orange gelegene Piolenc auf diese Art aus Podiolanum entstanden zu sein scheint, s. Courtet, Dictionnaire géogr. d. communes du départ, de Vaucluse S. 278. Dass dieselbe eingetreten ist, wird nicht etwa einer etymologischen Ausdeutung = "die goldene" zuzuschreiben sein, schon deshalb nicht, weil ein provenzalisches Adjektiv nur in der Form aurienc vorkommen dürfte (Diez, Gram. II, 377; Levy, Provenz. Supplementwörterbuch S. 103) und es von diesem noch dazu fraglich ist, ob es eigentlich volkstümlich war; eher könnte der Umstand in Rechnung gezogen werden, dass die Ortsnamenausgänge auf -asca in Südfrankreich wenig zahlreich waren, doch begegnet gerade in der eigentlichen Provence Manoasca1, jetzt Manosque (Basses-Alpes), und Vennasca, heute Venasque (Vaucluse) < Vendasca. Indessen wird sich überhaupt die Frage, warum der Wandel stattgefunden habe, kaum beantworten lassen, ebenso wenig wie man sagen kann, warum das alte Vapincum schon frühe seine Endung aufgab und statt als Gapene als Gap erscheint3, oder etwa, warum Namucum zu Namur, Ramerudum zu Ramerupi (Aube) wurde. Anders steht es, wenn man fragt, warum die Vertauschung gerade mit Suffix -enc eintrat. War dieses Suffix bei Ortsnamen so häufig? Für das départ. Vaucluse kann ich dies nicht feststellen, da meines Wissens kein erschöpfendes geographisches Wörterbuch dieses Départements existiert und mir nur das oben genannte Buch von Courtet zu Gebote steht, welches sich auf die Kommunen beschränkt, unter denen für uns lediglich Richerenches in Betracht käme (S. 283); allein da wo ausführliche Ortslexica für bestimmte Distrikte Südfrankreichs vorliegen, zeigt sich alsbald, dass allerdings das Suffix -enc zur Bezeichnung von Oertlichkeiten in ganz geläufiger Weise verwendet wurde. Es tritt häufig, ebenso wie bekanntlich zur Bildung von Münznamen, an

génér. de Provence II, preuves S. XXXIII.

<sup>2</sup> In dieser Form bei Uc de S. Circ, Gr. 457, 42 V. 19 begegnend in Vennasqu' e Cavaillon; zugleich läßt diese Schreibung erkennen, auf welchem

<sup>1</sup> In den Privilèges de Manosque (1169-1315) kommt nur diese ursprüngliche Form vor, s. die Bemerkung von Chabaneau auf S. LXXI und seinen Erklärungsversuch daselbst von Manosca, doch sei erwähnt, dass schon in einer Urkunde von 1206 die Form Manosca auftaucht, s. Papon, Hist.

Wege das d unterging, vgl. Compiègne Compendium.

3 Anders dürste die Sache sür den heute verschwundenen Ort Pondre (Gard) liegen, sür den Germer-Durand, Dict. topogr. du départ. du Gard S. 286 als alte Form Podragincum anführt, denn nach der Angabe auf S. 167 scheint es, dass ein im 12. Jahrhundert genannter Weg Pondra die Grundlage sur die neue Namensform wurde.

Personennamen, wie man auch aus dem Cartulaire de l'abbaye de Conques ed. Desjardins ersehen kann: Gaucelmeng, Guilbaldenc, Guilbertenc, Joannenc, Willelmengs, Beispiele, die sich leicht aus Cartularien aller Gegenden Frankreichs erheblich vermehren ließen; es erwies sich weiterhin als fruchtbar und dehnte sein Gebiet aus. indem es sich an schon vorhandene Ortsbezeichnungen, an Appellativa und Adjectiva anheftete. Diez, Gram. II, 380 sagt: "Im Provenzalischen ist ing von inc schwer zu scheiden"; es ist nicht meine Aufgabe, hier darauf näher einzugehen, doch möchte ich bemerken, dass wenigstens für die Ortsbezeichnungen ganz ausschließlich germ. ing in Frage kommen dürfte, ebenso wie ia die italienischen Ortsnamen auf -ingo, -engo Diez II, 370 treffend aus der germanischen Ableitungssilbe erklärt, denn dasselbe war ja schon mehrfach in germanischen Namen mit patronymem Charakter fest (vgl. Waning > Ganene und Pott, Personennamen S. 169 ff.), und von hier aus vollzog sich der Uebergang zur Bezeichnung der Zugehörigkeit, des Besitzes offenbar sehr leicht.

Ich stelle nun im Folgenden die Ortsbenennungen auf -enc, -enca aus den dem dép. Vaucluse benachbarten Départements Gard und Drôme zusammen, wie ich sie mir aus den beiden topographischen Wörterbüchern von Germer-Durand und Brun-Durand notiert habe, indem ich ein nicht selten dabeistehendes mas, comba,

bosc u. dgl. fortlasse:

Département du Gard: Alestencum, Alsonenca, Balonencum, Bernadenca, Celendrenca, Cezarenca, Gardonenca, Majenca, Odonencus, Avencum, Podragincum, Podium-Garincum, Salandrenca, Salindrenca, Vedelencus, Virenca.

Département de la Drôme: Allamencum, Babodenc, Baitaillenc (Bataillenc), Bonetenc, Borrelencha, Botinencha, Brunenc, Chamarlenca, Chambarlenche, Clausenc, Combencs, Fabrencha, Flamenchas, Gaidenc,

Gerlenc, Masenco, Oulenc, Tholorenc.

Von diesen sind die meisten eigentliche Ortsnamen, einige Fluss-, Thal-, Wald- oder Hügelnamen. Manche von ihnen lauten heute ganz anders, viele haben ihre Endung vertauscht, meist mit -in, nur verhältnismäsig wenige haben den alten Ausgang bewahrt.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, das Saurel in seinem Dictionnaire des villes du département Bouches-du-Rhône II, 19 einen kleinen bei Marseille liegenden Weiler les Aurengues verzeichnet, der i. J. 1504 als terra Petri Aurengue begegnet und also seinen Namen von dem früheren Besitzer erhalten haben wird, dessen Namen seinerseits ich für identisch mit Aurenga ansehen möchte, indem ja schon im 13. Jahrhundert Ortsbezeichnungen zu Personennamen wurden, vgl. Cadenet, Palais u. a. Sollte nicht auch Aurenga in dem Namen der Frau Orenge de Fontenay stecken, welche von Ludwig IX. geheilt wurde (Bouquet XX, 182e, 183a—c), so wie in dem neufranzösischen Familiennamen Dorange (— d'Orange)?

## VERMISCHTES.

# I. Zur Handschriftenkunde.

# Urkunde Joinville's.

September 1256.

Mit Urkunde in Lichtdruck.

<sup>1</sup> Je Jehans, sires de Jonville et seneschax de Champaingne, fas savoir a touz cex qui verront <sup>2</sup>ces lettres, que je ai vandu et quité a touz jors a mon segnor Thiebaut conte de Bar le fié, <sup>3</sup>que li sires de Gondrecort tenoit de moi enterinement a Gilauvillers et a Badonviller, pour viii<sup>xx</sup> <sup>4</sup>livres de Provenisiens fors, des quex je me teing a paié enterinement. Ce fu fait en l'an de <sup>5</sup>grace m. cc. l. et six ans en mois de septembre.

Vorstehende Urkunde, von der ich ein Facsimile beigebe, befindet sich jetzt im Besitz des Herrn J. Chappée in Le Mans. Sie war von Eugène Charavay fils in Paris (Revue des autographes, Juillet 1893, N. 355) zum Verkauf angeboten worden. Ich habe wenig zu derselben anzumerken.

Zeile 2. Graf Thibaut II von Bar (1240—1296 oder 1297) ist auch als Dichter bekannt; vgl. Art de vérifier les dates, in 8, XIII. 436 Histoire litt. de la France XXIII. 760. Gaston Raynaud, Bibliographie des chansonniers II. S. 234.

Zeile 3. Gondrecort, jetzt Gondrecourt im arr. Commercy (Meuse). Die Ortschaften Gilauvillers, jetzt Gérauvilliers, und Badonviller, jetzt Badonvilliers, liegen nordöstlich von Gondrecourt; vgl. Liénard, Dict. topograph. du département de la Meuse (Paris 1872) unter den betreffenden Namen.

Zeile 4. Wegen der Provenisiens fors ist Du Cange zu vergleichen unter Moneta fortis und unter Monetae comitum Campaniae.

Dieselbe Urkunde war schon von einem Französchen Gelehrten herausgegeben, freilich so fehlerhaft, dass der Neuabdruck gerechtsertigt scheint. Herr J. Simonnet hatte sie in seinem Essai sur l'histoire et la généalogie des sires de Joinville (Langres 1875) S. 227 mit folgenden Abweichungen von meinem Texte (und dem Facsimile) abgedruckt: I Joinville, 2 quitté, 3 entièrement a Gillauvillers et Badonvillers pour huict vingt, 4 tieng, entièrement, fut, 5 mil deux cens cinquante.

Ungeachtet dieser Abweichungen vermute ich, das Simonnet das selbe Exemplar der Urkunde benutzte, das mir vorlag, und ich srage hier: Wie ist es möglich, das eine Urkunde aus dem Archiv des Meurthe Departements (das bekanntlich seit 1871 mit dem der Mosel vereinigt ist) neuerdings in Privatbesitz übergehen konnte?

Simonnet hat in dem erwähnten Werke S. 322 fg. ein Verzeichnis der bis dahin bekannten Urkunden Joinvilles mitgeteilt. 32 Urkunden waren von De Wailly herausgegeben (Bibliothèque de l'École des chartes Série VI Tome III 1867; gleichzeitig auch in den Mémoires de l'Académie des Inscriptions XXVI, II). Eine Reihe weiterer Urkunden hat sodann Simonnet in dem erwähnten Werk (1876) drucken lassen, von denen er dreizehn schon vorher in den Mémoires de l'Académie de Dijon, Année 1874, veröffentlicht hatte. Ich trage hier zu Simonnet's Verzeichnis nach, was mir zutällig bekannt geworden ist. Unzugänglich sind mir die von François Delaborde veröffentlichten Urkunden, vgl. Bibl. de l'École des chartes XXXV. 436 und XXXVII. 569.

1239 I. Mai. Die von Lecoy de la Marche, Textes pour l'enseignement de l'histoire (ich citiere nach dem Gedächtnis) herausgegebene Urkunde ist wohl die selbe, die auch bei de Wailly (A) und im Musée des Arch. nat. N. 236 S. 132 gedruckt ist.

1258 16. April. Bibl. de l'Éc. des chartes XLVII S. 5 (1886).

1258 Dezember. Jobin, Histoire du prieuré de Jully-les-Nonnains S. 283 (1881).

1264 27. Juli. Bibl. de l'Éc. des chartes XXXI S. 133 (1870).

1264 Dezember. Ebenda XLV S. 655 (1884).

1268 20. Juli. Ebenda XLVII S. 468 (1886).

1294 Oktober. Auch im Musée des Arch. départ, N. 99 S. 207 (bei de Wailly Charte U).

1298 September. Auch im Musée des Arch. nat. N. 300 S. 162 (bei de Wailly Charte W).

1303 30. November. Auf Joinville bezüglich. De Barthélemy, Recueil des chartes de ... Cheminon S. 135 (1883).

Zwei Urkunden (von 1269 und Juni 1270) eines andern Jehan de Joinville, dessen Frau Renarde heißt und der nicht mit dem berühmten Joinville zu verwechseln ist, stehen bei De Barthélemy S. 131 und 148 (vgl. auch Revue des Sociétés savantes, Série VII. Tome I S. 236. 1880). Auf den berühmten beziehen sich noch zwei Texte bei Langlois, Textes relatifs à l'histoire du parlement S. 122 (1888) und in der Bibl. de l'École des chartes XLIX S. 705 (1888).

HERMANN SUCHIER.

## II. Zur Wortgeschichte.

# r. Französische Etymologien.

wall., lorr., franco - provenç. berau(l), berou(l), "bélier".

Ce mot est assez répandu dans les patois wallons: ainsi, à Verviers, on dit bara, à Couvin (prov. de Namur) bero.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marchot, Revue des pat. gallo-romans, III, 271. J'abandonne l'étymologie que j'ai soutenue à cet endroit, à savoir mar(em) + suff.

Il est possédé également par le dialecte lorrain: ainsi, dans le canton de Falkenberg on dit bere,1 dans le pays messin bera,2 à Remilly - lez - Metz berio "selon les uns un petit cochon, selon d'autres un petit bélier ou un petit taureau",3 à Uriménil près Epinal "beura", à Fillières "barôt", à Saint Amé "beurau", à Vagney beura".4

Haillant dit que le mot est connu du franco-provençal et cite, d'après Bridel, "berou" à Lausanne. En effet, je relève beru à

Vionnaz (Bas-Valais).5

Ce mot est donc possédé par les dialectes du Nord-Est et

de l'Est.

C'est l'équivalent de l'a fr. Beroul (nom d'un auteur d'une version en vers de Tristan) et il représente Beroldus ou bien Berulfus. Les formes locales se sont diversifiées à l'infini; la finale -oul y devient au comme dans Arnoul Arnaud (phénomène picard et wallon en partie). C'est de cette manière qu'est produit le nom propre Beraud, qui est dialectal.

Est-il besoin de rappeler que beaucoup d'animaux possèdent des noms qui à l'origine étaient des noms d'hommes? Je citerai seulement Renard, Pierrot, Martinet, Martin-pêcheur, Sansonnet.

A ma connaissance, beroul "bélier" n'existe pas en a. fr.: du moins, il n'est pas dans Godefroy.

## fr. maraud, maroufle.

"Marou" est le nom du-matou dans des patois picards, wallons, lorrains: par exemple, on dit marou à Mons (voy. Godefroy, Dictionn. s. v. marcou), à Couvin (prov. de Namur), où j'ai relevé moi-même le mot, à Vouxey (Haillant, Dict., p. 376 s. v. matou). Marou est Marulfus comme l'a. fr. marcou "matou" est Marculfus.

Je regarde l'a. fr. maraud "gueux", "mendiant" comme une forme dialectale, picardo-wallonne, de marou et dérivée de Marulfus. Il est à marou ce que le dialectal marcau (à St.-Hubert, Luxembourg, par exemple: cf. ma Phonologie d'un pat. wall., § 105) est à marcou, ce qu' Arnaud est à Arnoul, beraul à beroul. Que des noms propres aient passé au sens de noms communs pour désigner des qualités, des dispositions morales etc., la chose n'est pas contestable et je citerai Benêt, Peronnelle, Catin, Ladre (pic. Lazaire "mendiant").

Maroufte apporte, en quelque sorte, une preuve à mon argumentation: c'est la forme savante de maraud, comme Arnolphe est celle d'Arnoul, Rodolphe celle de Raoul, Adolphe celle d'Aioul. C'est

Marolfe, Maroulfe avec transposition de l'1.

4 Haillant, Dictionn. phonét. et étymol., p. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This, Die Mundart der franz. Ortschaften des Kant. Falkenberg, p. 74. This donne une fausse étymologie, en tirant le mot de bélier. <sup>2</sup> Zeliqzon, Loth. Mundarten, p. 81. <sup>3</sup> Rolland, Romania, V, 197.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gilliéron, Patois de la commune de Vionnaz, p. 140.

Il y a aussi une forme dialectale "marlou" qui existe en wallon, en lorrain: par exemple, à Uriménil près Epinal marlou, matou, très famil. qui passe pour paillard (Haillant, Dict., p. 374), à Rémilly-lez-Metz "morlat", coureuse, petite fille qui fréquente les garçons (Romania, V, 204). Ce marlou doit être maroul avec une métathèse de l'l, cf. les métathèses wallonnes blouk' de buccula, plop de populu.

#### a. fr. mitan.

Quand je pense aux formes adverbiales que nous présente le wallon (ancien et moderne) emmetant, entremetant, demeytant, etc., signifiant "dans l'intervalle", "au milieu", "entretemps":

..., et dementant entra en palais...

(voy. cette Zeitschrift, XVI, 384)

je ne puis m'empêcher d'être reporté à des formes italiennes tout à fait correspondantes in tanto, frat tanto, où l'adverbe tantu apparaît d'une façon manifeste. Le mot mitan a pu être tiré de l'expression emmitant (formée de emmi et de tant) comprise en mitant "au milieu", quand, par métathèse, du temps elle fut appliquée à l'espace.

Si nous avons des parlers qui nous reportent pour la lettre, comme l'a très bien vu M. Horning (cf. ce que je dis dans cette Zeitschrift, loc. cit.), à mi-temps, j'explique la chose par l'influence que peut avoir eue le mot "temps" sur des adverbes comme emmitant, demitant signifiant "pendant ce temps-là". Il s'agit ici d'un cas d'"étymologie populaire". L'analogie de entretant devenant entretemps me paraît et paraîtra à quelques-uns concluante.

PAUL MARCHOT.

#### 2. Prov. altfr. bloi.

Vor Jahren habe ich mir in meinem Diez zu diesem Worte das irische blå "gelb" angemerkt, das ich zuerst in Windischs Wörterbuch gefunden hatte und das jetzt in dem "Urkeltischen Sprachschatz" von Stokes und Bezzenberger unter \*blåvo-s, lat. flåvus, ahd. blåo steht. Wäre nicht ein romanisches \*blavius, \*blaujus denkbar? Eher wohl hierher als zu urkelt. \*blavi-s, "Haar" gehört Blåva, Blävia, jetzt Blaye (s. Holders Alt-celt. Sprachschatz).

H. SCHUCHARDT.

# BESPRECHUNGEN.

G. Rydberg, Le-développement de facere dans les langues romanes. Paris, Noblet 1893. VI, 265 SS. 80.

Die Wandelungen eines so wichtigen und vielformigen Verbums wie facere in den romanischen Sprachen zu verfolgen ist eine sehr dankbare Aufgabe, die anzugreisen ein nicht geringer Grad von Kenntnissen verschiedener Art nötig ist um so mehr, als sich an manche Form die schwierigsten lautlichen Fragen knüpfen. Man wird dem jugendlichen Verf. das Lob zuerteilen müssen, dass er sich nicht leichtfertig an das schwierige Thema gemacht, vielmehr sich überall gründlich unterrichtet und nicht nur so ziemlich alles, was in den letzten zwanzig Jahren von Belang über die Entwickelung von facere gesagt worden ist, zu Rate gezogen, sondern auch sich in die Lage versetzt hat, überall selbständig urteilen zu können. Wenn trotzdem im einzelnen manches nicht so sicher begründet ist, wie der Verf. vielleicht meint, so liegt das z.T. in der Natur der Sache, z.T. daran, dass eine vollständige, gleichmäßige Beherrschung aller romanischen Mundarten eine Unmöglichkeit ist, z. T. auch daran, dass die Ansichten des Verf. über sprachliches Leben doch nicht ganz zutreffend sind. Dass trotzdem das Buch eine hervorragende Leistung ist und von weiteren Arbeiten das allerbeste hoffen lässt, wird jeder Urteilsfähige gerne anerkennen.

Nach einigen einleitenden Seiten über facere, feci im Lateinischen, zu denen ich mancherlei zu bemerken hätte, wenn ich nicht in einer romanischen Zeitschrift zu berichten hätte, folgt die Besprechung des Infinitivs. In Schuchardts Vokalismus findet sich ein einmaliges fare statt facere aus einer Handschrift, ein dreimaliges ferunt statt fecerunt auf Inschriften. Der Verf. möchte in diesen Schreibungen wirklich gesprochene Formen sehen. Mir sind sie nur Schreibfehler. Zunächst ist die Inschrift Orelli 4670 eine Fälschung, wie mir Kollege Bormann freundlichst mitteilt, sie steht C. I. L. VI 5, p. 251\* als Nr. 3633\*. Die beiden andern sind echt, beweisen aber darum wenig, weil es epigraphisch sehr leicht möglich ist, dass der Steinmetz bei einem FECERUNT der Vorlage von dem ersten e auf das zweite übergesprungen ist. Was sodann ein handschriftliches fare betrifft, so ist auch hier bei der Vereinzelung der Form die Annahme eines Schreibfehlers viel näherliegend, vgl. exertus für exer-ci-tus bei Hagen, Gradus ad criticen, S. 106. Endlich soll der Inf. calefare schon im litterarischen Latein angewendet werden, doch ist mir eine solche Form ganz unbekannt und auch Neue und Georges verzeichnen sie nicht. Es muss hier ein Versehen des Vers. vorliegen. Unter den romanischen Formen beginne ich mit der französischen.

Mit Diez erklärt der Verf. den Inf. faire aus fagre und setzt voraus, die Synkope des e sei älter als der Wandel von k zu ts. Allein zunächst ist zu bemerken, dass frz. faire von prov. faire nicht zu trennen ist, dieses aber, trotz der gegenteiligen Behauptung S. 30, nicht die reguläre Entwickelung von lat. facre sein kann, wie sagramen aus sacramentum, lagrema aus lacrima zeigen. Man könnte nun freilich annehmen, lat. fakere sei in Nordfrankreich zu fakre, in Südfrankreich zu fagre geworden wie pulice dort zu puce, hier zu piuze, es hätte also die Synkope des Nachtonvokals im Norden die Konsonanten noch unversehrt gefunden, im Süden dagegen verschoben. Allein das stößt auf große Schwierigkeit. Will man den Parallelismus annehmen, so muss man auch pulke voraussetzen und folgerichtig deke; da nun aber zur Zeit, als das i in pulice fiel, deke sein -e schon verloren hatte oder es jedenfalls eben verlor, das afr. diz aber nicht auf dek beruhen kann, sondern detse voraussetzt, so folgt, dass auch pulitse anzusetzen ist und dass also entweder fatsere vor der Synkope bestand oder pulitse nicht zur Erklärung von afr., prov. faire benutzt werden kann. Es ist somit auf alle Fälle für prov. faire eine andere Deutung zu suchen. Ascoli nimmt an, facere sei im Vulglat. zu fagere geworden; vgl. Arch. glott. I 80, IX 104 Anm. Der Verf. hat nur die erste Stelle im Auge und A.'s Transcription missverstanden, an der zweiten wird das g ausdrücklich bezeichnet als "schietta esplosiva palatina". Der Einwand also, dass aus Ascolis g im Frz. ž werden müsse (S. 33), fällt weg. Es frägt sich, ob sich sonst etwas dagegen sagen lasse. Mit facere gehen dicere, ducere, fécerunt, die durchaus stimmen; decimus kommt nicht in Betracht, acinu > aisne, cicinu > cisne, gracile > graisle scheinen zu widersprechen, vocitu > vogitu, vuide, fracidu > rum. fraged, acidu > agidu, sard. aidu stimmen. Cicer kann man nicht zum Vergleich heranziehen, da afr. coire, prov. cezer wie ital. cece auf dem neutralen Nom. Acc. beruhen werden. Von den drei Ausnahmen ist cisne übrigens ein sehr schwieriges Wort. Griech. zúzvoc konnte im Altlat. zu cucinus werden, da ja allerdings das Lateinische kein en besass, vgl. drachuma aus δραχμή, und diese Form findet sich auch bei Plautus, daraus kann aber weder aital. cecino noch frz. cisne entstehen. Entstammt aber cycnus der jüngern Zeit, in die auch cyma > cime gehört, so liegt nichts im Wege, anzunehmen, facere sei schon fagere gewesen, als cycnus zu cycinus wurde. Zu acinus gesellt sich noch ricinus, das ich im Französischen nicht kenne, das aber unter anderm in obw. raisen, sard. erighina lebt. Es scheint also mit ziemlicher Sicherheit für -cin- eine

<sup>1</sup> Aus frz. chauffer, prov. calfar möchte ich nicht ohne weiteres ein lat. calfare erschließen, schon darum nicht, weil sich diese Form im Lateinischen nicht rechtsertigen liese. Gegen die, Rom. Gramm. II, S. 142 gegebene Erklärung des französischen Wortes bemerkt G. Paris Rom. XXII 570, 5, die Volkssprache hätte calfácit wie perfácit betont. Das ist keineswegs nötig. Die Bildung von calfacere muss in die vorhistorische Zeit des Lateinischen fallen, da in historischer eine Zusammensetzung zweier Verbalstämme, wie sie in calfacere vorliegt oder vorzuliegen scheint, nicht mehr möglich ist, wogegen perfacere erst der nachhistorischen angehört. Weshalb man pérficit, aber cálfacit nicht calficit sagt, kann ich hier allerdings nicht erörtern, da das zu sehr in die altlateinische Laut- und Accentlehre führen würde.

andere Behandlung als für -cer-, -cid-, -cit- vorzuliegen. Ob gracilis alt oder erst später aus der Schriftsprache eingeführt ist, vermag ich nicht zu sagen. Mir scheint also, dass gegen die Ascolische Reihe ein entscheidender Einwand nicht zu machen ist, dass sie für das Provenzalische und, wie ich gleich bemerken will, für das Italienische unbedingt nötig und daher auch für das Nordfranzösische in hohem Grade wahrscheinlich ist. Der Verf, wendet gegen die Reihe facere > fagere > fayere > fare ein, dass suocero, acino, cecino c bewahren. Die zwei letztgenannten kommen nicht in Betracht; der Unterschied "peut provenir de la nature physiologique des différents phonèmes qui sont en jeu dans les deux cas" heisst es S. 35 mit Rücksicht auf die Verschiedenheit von afr. faire und aisne; was aber dem Frz. recht ist, ist dem Ital. billig. Aber auch suocero lässt sich nicht vergleichen, da soceru aus socru aus einer Zeit stammen kann, wo facere schon fagere lautete. Noch weniger können nuocere, recere, dicere entscheiden, da sie natürlich umgebildet sein können. Bei jeder Erklärung von fare darf man die entsprechenden dire, durre nicht beiseite lassen: die Grundlagen sind die nämlichen, nur zeigt durre rr, die beiden andern r, da nun aber durre an kein anderes Verbum anklingt, dagegen ein entsprechendes farre (belegt Zs. X 439) und \*dirre zu den Inf. auf -are und -ire in enger Beziehung standen, so wird durre der lautgesetzliche Vertreter sein. Wie ist es nun aber entstanden? Man könnte mit Rücksicht auf scerre u. dgl. annehmen, im Fut. sei ducere zu durro geworden, allein der Vergleich passt nicht, da dort l'r, rr vorliegt, während er und e+ r wohl geblieben wären. Also damit kommt man wieder nicht durch und so bleibt eben duyere > durre, fayere > \*farre. Eine Schwierigkeit ist freilich auch jetzt noch zu lösen: weshalb wird duyere zu durre, voyito dagegen zu vuoto, nicht vuotto, vorayina zu frana, nicht franna? Der Grund kann nur in der Natur des r liegen: r liebt im Italienischen e vor sich, während also vorayina zu fraina, frana wird, bleibt duyere zunächst, wird dann zu duere und nun mit Verlust des e und Dehnung des r wegen des kurzen Vokals durre. - Der Verf. glaubt, einen Inf. fare schon dem Vulgärlateinischen zuschreiben zu können und zwar stützt er sich dafür außer auf ital. fare noch auf aspan. far, kat., prov. far. Allein die zwei letztgenannten Formen erklären sich ohne Schwierigkeit als einzelsprachliche Umbildungen nach dar, span. far wird eine im Futurum entstandene Verquickung von fer-é und dem Stamme faz- sein.

Auf das Futurum einzugehen habe ich kaum Veranlassung. Was der Vers. zusammenstellt ist richtig, und seiner These eines vulgärlateinischen far habeo stimme ich zu insoweit, als wir überhaupt die Verschmelzung des Ins. mit habere dem Vulglat. zuschreiben können, kann mich aber mit seiner Annahme, dass darin ein uralter Ins. fare vorliege, nicht besreunden. Hätte das Lat. von der Wurzel von facere einen Ins. besessen ohne die c-Ableitung, so hätte der doch fere lauten müssen, woraus also erst wieder durch Anlehnung an fäc-fare — eine Annahme, zu der man sich doch erst entschließen könnte, wenn fare gesichert wäre. Allein es ist, wie gezeigt wurde, für den Ins. gar nicht nötig, sondern nur für das, nicht vor dem 4. Jh. n. Chr. entstandene Futurum wahrscheinlich. Da giebt es nun eine viel einsachere Erklärung. Die afr. Form frai zeigt, das das Futurum von facere vermöge seines häusigen Gebrauches eine stärkere lautliche Reduktion erlitt als andere

Wörter, und nichts steht im Wege, für eine frühere Epoche dasselbe anzunehmen: fagerhabeo > fderhabeo oder farhabeo. Übrigens ist auch frz. ferai eine Kurzform, da farhabeo als Vollwort farai lauten müßte.

Bei der Besprechung des Praesens fällt zunächst ein verhängnisvoller Fehler auf. "Il paraît", heisst es S. 71, "a priori extrêmement probable que, dans le latin populaire, le présent de la IIIe conj. n'a pas pu, à la longue, garder intact l'accent classique des 4e et 5e personnes" und gestützt auf diese aprioristische Annahme wird als Ausgangspunkt für die romanischen Formen facimus facitis angesetzt. Der Verf, schwächt allerdings seine Behauptung nachher wieder wesentlich ab, aber das Paradigma, das er giebt, hält er für ganz sicher. Allein worauf gründet es sich? Es ist mehr als fraglich, ob wir die Betonung vendimus venditis vor das 6. Ih. hinauf verschieben dürfen. Das Rumänische kennt sie noch nicht und von der 2. Plur. vénditis haben sich auch auf andern Gebieten Spuren erhalten, s. Rom. Gramm. II, S. 165, 169, 178. Man darf ferner wohl annehmen, dass florisco als 1. Sing. zu florímus durch die gleichmässige Betonung von légo und légimus hervorgerusen worden sei (Risop, Studien 36, Rom. Gramm. II 241); bedenkt man aber, dass florisco florimus Spanien und Süditalien fehlt, so wird man den Übergang von véndimus zu vendimus ziemlich weit hinabrücken. Aber auch wenn er in seinen Anfängen älter sein sollte, so folgt doch aus vendimus venditis nicht unmittelbar facimus facitis. Je häufiger eine Form gebraucht wird, um so weniger leicht wird sie analogisch umgestaltet, um so fester haftet sie im Gedächtnis und zeigt also die lautgesetzliche Gestalt. So sehen wir, dass est und sunt sich fast gar nicht verändern, so werden wir, wenn alle oder wenigstens alle ältern romanischen Formen der 1. und 2. Plur. auf fácimus fácitis weisen, darin die direkten Nachkommen der lateinischen Vorbilder, nicht einzelsprachliche Neubildungen sehen. Dies gilt namentlich von ital. fate. Es ist ja richtig, dass, einmal fai gegeben, fate nach dai date gebildet werden konnte; es ist aber ebenso richtig, dass, wenn facitis zu faite wird, dieses faite im Ital. zu fate werden muss. Nun ist aber faite nicht etwa eine bloss angenommene Form, es kommt vielmehr in den Mundarten, die VokiKons. bewahren, also namentlich im Senesischen vor, vgl. den Beleg Zs. X 439. Damit verschiebt sich natürlich sehr manches in den Ausführungen des Verf., doch gehe ich nicht darauf ein. Nur die 3. Plur. möchte ich nochmals besprechen. Der Verf. spricht sich gegen P. Meyers Erklärung aus, die also keineswegs von jedermann anerkannt ist (Rom. XXII 320). Mit dem volkslateinischen faunt, das S. 102 namentlich auch mit Bezug auf Lambriors Bemerkung über rum. fâ (Rom. X 352) aufgestellt ist, kann ich mich freilich noch weniger befreunden. Zunächst ist rum. få eine Anlehnung an stå, då, die lautgesetzlichen Vertreter von stat, dat. Rydberg ist ein viel zu guter Kenner des Rumänischen, als dass er das nicht sosort selber eingesehen hätte, doch kommt er leider in dem Abschnitte über das Rumänische gar nicht mehr auf få zu sprechen, beurteilt aber S. 198 den Impt. få ganz richtig. Weiter würde faunt dem frz. font, prov. faun, südital. fauno, fonno allerdings entsprechen, aber so gut wie ital. fanno, prov. fan einzelsprachliche Neubildungen sind, so gut können es auch font u. s. w. sein, und das wird schon dadurch in hohem Masse wahrscheinlich, dass die drei Gebiete, in denen au erscheint, völlig unabhängig von einander sind. Ich habe zu dem, was ich Rom, Gramm.

II & 234 darüber gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Gegen facunt macht Rydberg entscheidende Einwände. In der That widerspricht diese Form der Entwickelung, die sonst die 3. Plur. Ind. der Verba auf -io zeigt, durchaus und wird auch nicht von mehreren romanischen Sprachen gefordert, ein südital. faco z. B. erweist sich als einzelsprachliche Anlehnung an dico, im Volkslateinischen aber waren die Bedingungen, die die Umformung von facere nach dicere ermöglichten, noch nicht gegeben. Die einzige Form, die meines Erachtens mit Sicherheit auf facunt weist, ist das feent des Jonasfragments. Rydberg giebt S. 101 keine Erklärung, die meinige hat aber weder er noch Lindström, auf den er verweist, zurückgewiesen. Beide weisen nur darauf hin, dass ich zwei Möglichkeiten der Entwickelung von lacu zu lai aufstelle, allein das ist für die Frage nach feent ganz unwesentlich: das Wesentliche, das Rydberg übersieht, wenn er sagt, wie lacu zu lou, so hätte facunt zu fou werden müssen, ist, wie ich Rom. Gramm. I 239 ganz ausdrücklich gesagt habe, dass in lacu ein labialer Vokal am Ende steht, der infolge des Auslautgesetzes schwindet, wogegen derselbe Vokal bei facunt nicht schwindet, sondern erst später zu e abgeschwächt wird. Das sind also durchaus verschiedene Bedingungen, die \*facunt vielmehr mit aqua als mit lacu vergleichen lassen und die Annahme nahe legen, dass facunt und aqua annähernd gleiche Wege gehen, also feent wie eve. Ob die Zwischenstusen gerade die sind, die ich früher angesetzt habe, ist dabei gleichgültig. Dann wäre also für einen Teil Nordfrankreichs facunt die erste Umgestaltung von faciunt und zwar wird man auch hier einen Einfluss von dicunt zu sehen haben, ohne dass sich freilich bei der Lückenhaftigkeit des Materials sagen ließe, weshalb diese Umgestaltung nur hier eingetreten sei. Dass P. Meyer in seiner Erklärung von facunt aus faciunt Rom. XIV 293 Dinge heranzieht, die gar nichts damit zu thun haben, hat Rydberg S. 91 schon hervorgehoben. Ich kann aber auch nicht für richtig halten, was G. Paris, Rom. XXII 571 darüber äussert. Er schreibt: "toutes les 3e personnes en -iunt ont perdu leur i en roman, donc en lat. vulg. (aucune trace de l'i de dormiunt, serviunt, audiunt, sapiunt, capiunt); faciunt n'a pu faire exception et a nécessairement passé par facunt." Die Beispiele sind wenig glücklich gewählt. Auch dormio, servio haben keine Spur des i hinterlassen und doch kann man, wie die Thatsachen lehren, daraus keinen Schluss auf alle übrigen ¿-Verba ziehen. Sobald wir aber diejenigen Verba zum Vergleich heranziehen, die wie facio ihr i in 1. Sing. Ind. und im Konjunktiv beibehalten, so kommen wir zu ganz andern Ergebnissen: veniunt lautet im Ital. vengono, moriunt muojono, saliunt salgono, woraus also folgt, dass das i sich in der 3. Plur. mindestens im Ital. genau so verhält wie in der 1. Sing. und dass sein Mangel in afr. vienent, span. vienen erst einzelsprachlich sein kann, ein vulglat. facunt also geradezu gegen die Regel verstoßen würde. Man sieht aber auch schwer ein, weshalb facio, faciam geblieben sind, faciunt aber vor facunt zurücktreten soll. Die Lösung der Frage ist in einer ganz anderen Richtung und zwar in einer, dem angenommenen facunt ungünstigen zu suchen, s. Ital. Gramm. § 464, Rom. Gramm. II § 182. Auch dass faunt "prononcé en deux syllabes" feent habe geben können, mus ich bestreiten. Wenn es ein vulglat. fa-unt gegeben hätte, so wäre dies vor dem Wandel von a zu e doch wohl ebenso zu einsilbigem faunt geworden wie Pictavo zu Pictau, clavo zu clau u. s. w., ist aber der Schwund des c in facunt erst französisch, so werden wir erst recht zu meiner Erklärung gedrängt. Ein vulglat. faunt ist aber mit noch mehr Grund abzuweisen als facunt, da ihm nur frz. font, prov. faun entsprechen, wogegen, so weit ich die lautliche Entwickelung zu beurteilen im stande bin, weder ital. fanno noch obw. fan, noch prov. fan daraus entstanden sein können.

Beim Perfektum wiederholt sich der bei facimus begangene Fehler: S. 170 wird fekimus angesetzt und S. 204 zu dem ital, fécimo gesagt, es könne nach féci gebildet sein. Das ist aber ganz unwahrscheinlich. Die Entwickelung der Sprache ziehlt durchaus auf Endungsbetonung hin, die I. Plur, des Perfektum richtet sich nach der 2. Plur., nie nach der 1. Sing.; den in älterer Zeit über fast ganz Italien verbreiteten stammbetonten 1. Plur, treten je länger je mehr endungsbetonte zur Seite und verdrängen sie, während der umgekehrte Vorgang kaum zu beobachten ist. Besonders instruktiv ist aviemu = ital. avemmo in S. Fratello. Das auslautende -u weist auf ursprüngliche Proparoxytonierung, das ie auf eine Form, die dem lucc. ébbimu entspricht und etwa ievmu gelautet haben mag. An dieses ievmu ist das av- der schwachen Formen angetreten. - Es ist ja auch gar kein Grund vorhanden, fectmus anzusetzen. Die Sprachen der iberischen Halbinsel kommen bei Accentfragen überhaupt nicht in Betracht, das Altrumänische und der größte Teil Italiens bewahren fécimus, das Nordfranzösische zeigt mit seinem -imes eine Endung, die lautgesetzlich mit fecimus ebenso wenig vereinbar ist wie mit fécimus, ja mit ersterem sogar noch weniger, vgl. Rom. Gramm. II S. 313. Worauf beruht nun also fecimus? Vermutlich auf demselben Fehler wie viele andere Irrtümer. Wir sind naturgemäß gewöhnt, bei unsern sprachlichen Studien von den Schriftsprachen auszugehen, diese als das wichtigste zu betrachten und die Mundarten nur nebenbei zu behandeln. Das hat auch in vielen Fällen seine volle Berechtigung. Allein gerade bei der Erschliessung der vorlitterarischen Sprachperiode ist eine solche Beschränkung oft vom Übel. Jeder einzelne Dialekt ist da genau von demselben Werte wie die Schriftsprache, namentlich wenn, wie dies in Italien meist der Fall ist, die Dialektdenkmäler an Alter die schriftsprachlichen kaum hinter sich lassen; wo also Differenzen bestehen, kann die Neuerung ebenso gut auf Seite der uns längst bekannten, uns daher unbewusst wertvolleren Form liegen wie auf Seite der neuen, die, weil sie erst neu für die Wissenschaft verwertet wird, allzuleicht uns den Eindruck des Unursprünglichen macht.

Es sind dies einige, z. T. prinzipiell wichtige, z. T. mir persönlich am Herzen liegende Punkte, in welchen ich dem Vers. glaubte widersprechen zu müssen, die aber dem zu Ansang ausgesprochenen Urteile keinen Abbruch thun sollen.

[Zur Bestätigung von vulglat. fagere dient jetzt auch  $\varphi\acute{\alpha}\gamma \epsilon \varrho \epsilon$  neben  $lov\acute{\delta}\iota \varkappa \epsilon$ ,  $\delta ov \iota \varkappa \acute{\epsilon} lov$  in der ältesten sardischen Urkunde, die O. Schultz oben S. 157 beibringt.]

W. MEYER - LÜBKE.

Schiber, Adolf, Die fränkischen und alemannischen Siedlungen in Gallien, besonders in Elsafs und Lothringen. Ein Beitrag zur Urgeschichte des deutschen und des französischen Volksthums. Mit zwei Karten. Strafsburg 1894, K. J. Trübner. 8°. IX, 109 S.

Drei Fragen sucht der mit der Geographie und Geschichte des Reichslandes wohlvertraute Verfasser insbesondere zu beantworten, die nach den Besiedlern deutscher Zunge, sowie die nach der Art und die nach der Ausdehnung der germanischen Besiedlung des linksrheinischen, ehemals galloromanischen Gebietes. Das Material zur Beantwortung dieser Fragen bilden die Ortsnamen auf -ingen, von Arnold u. a. aus allein alemannischer oder oberdeutscher Gründung erklärt, die gewöhnlich für fränkisch gehaltenen Namen auf -heim, die als schwäbisch geltenden auf -weiler und die französischen auf -ville, -villers, -court, soweit deren erste Bestandteile germanische Personennamen sind. Es handelte sich darum, nach Ortsnamenverzeichnissen u. a. Hilfsmitteln die Gründungszeit, Dichtigkeit und Lage der Orte, die mit jenen Ausgängen versehene Ortsnamen führen, annähernd zu ermitteln, — worüber die zwei beigegebenen schematischen Karten und Übersichten eine bequeme Orien-

tierung gewähren.

Danach nun finden sich die ingen-Namen besonders im südlichen Deutschland und zwar auf der romischen Seite des limes, sowie westlich des Rheins, wo Germanen zur Zeit der Völkerwanderung, also im 4.-6. Jahrh., in Masse niedergelassen waren; sie fehlen dagegen im allgemeinen in den erst in der Karolingerzeit germanisierten Teilen Deutschlands, im bayerischen Oberfranken, Rheinhessen, Teilen des Unterelsasses u. a., wo auf die germanische Einwanderung der Völkerwanderungszeit eine Kolonisation in andrer Form (s. u.) gefolgt war. Hieraus ist mit dem Verf. zu schließen: die mit -ingen benannten Orte, die den Besitz einer Mehrheit von Personen, eines Familienverbandes (vgl. Thüringen, nach dem ganzen Volke genannt), der längere Zeit an dem nach ihm benannten Orte sesshaft war, bezeichnen, sind Sippensiedlungen, die Namen: Flur- und Markgenossenschaftsnamen. Sie bilden in Lothringen und Luxemburg eine abgegrenzte Fläche, die von den Quellen des Our (Norden) bis zum Ursprung der Saar (Süden) reicht, im Osten sich dem Lauf der Saar, im Westen der Wasserscheide von Mosel und Maas nähert. Die Besiedlung dieses Gebietes aber ist nur von Norden her, also als eine frankische, nicht vom Süden aus als eine alemannische 1 denkbar; sie war friedlich, erstreckte sich auf den fruchtbaren Boden in niederen Lagen mit Weidegrund für das Vieh und wurde von den römischen Machthabern als Schutz gegen das Vordringen der Alemannen angesehen und begünstigt, wofür eine Reihe geschichtlicher und politischer Gründe vom gelehrten Verf. beigebracht werden. Die ingen-Orte sind die ältesten Gründungen der germanischen Niederlassung auf gallorömischem Boden, und sie wurden als Massensiedlungen gegen Westen zu Grenzorten der deutschen Sprache gegen Frankreich, wo ein Vorkommen derselben zweifelhaft bleibt (S. 76).

Anders die heim-Orte, die, seit dem 6. Jahrh. belegt, in den frühesten Sitzen der Franken, Brabant und Flandern, verbreitet und äußerst zahlreich in Rheinhessen, Baden und Oberelsaß, noch mehr aber im Unterelsaß, spär-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alemannische ingen-Gründungen in der Schweiz u. a. s. bei Schiber S. 62.

lich dagegen in Lothringen und Luxemburg sind. Heim = Wohnsitz, bedeutet Zugehörigkeit, Zueignung eines Wohnsitzes, im Unterschied zu den Sippensiedlungen auf -ingen, Herrensiedlungen, die von den frankischen Königen seit dem 5. Jahrh, in dem unterworfenen Lande ihrer Gefolgschaft ohne Vertreibung der Eingesessenen verliehen, auf ehemals nichtfränkischem Gebiete eine Art strategischer Bedeutung (gegen Alemannen u. s. w.) besassen. gemischte Bevölkerung haben konnten und weit genug auseinander liegen, um solche Landverleihungen mit oberhoheitlicher Befugnis an die im Ortsnamen bezeichneten Personen darzustellen. Die Entstehung dieser heim-Namen wäre also ähnlich der, die noch im 10. Jahrh. bei Thietmar von Merseburg (+ 1018), Chron. 2, 23 bezeugt wird, wonach ein Vorgänger Thietmars im bischöflichen Amte, Boso, in der Nähe von Zeitz, in einem von ihm ausgerodeten Walde Gebäude errichtete und den so entstandenen Ort nach seinem Namen benennen liess, d. i. Bos-an, jetzt Posen bei Zeitz. Durch ihre Verbreitung im südwestlichen Deutschland ist nirgends die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die heim-Orte Frankengründungen sind; in Lothringen aber war bei der Häufigkeit der frankischen Sippensiedlungen zur Herrensiedlung kein Anlass gegeben, daher die geringe Zahl der lothringischen heim-Orte; im Unterelsass wird durch das Überwiegen derselben eine Verdrängung von Alemannen aus demselben wahrscheinlich. Dass auch ingen-Orte gelegentlich zu heim-Orten aufgelöst wurden, scheint sich nicht zu bestätigen.

Hervorragendes Interesse haben für den Romanisten namentlich die folgenden Kapitel (V ff.) des alle Möglichkeiten erwägenden, äußerst vorsichtig in der Beweisführung und Folgerung fortschreitenden, überall zugleich mit den rechtsgeschichtlichen Verhältnissen rechnenden Buches. Ich hatte, Grundrifs d. rom. Phil. I 4241, hervorgehoben, dass sowohl in Deutschland die mit -weil -wyl, -weiler -wyler, wie die in Frankreich mit -ville -villiers (etc.), -court hinter Personennamen benannten Orte auf schon in römischer Zeit in Deutschland und Frankreich angelegte villae, villaria, cohortes u. s. w. zurückgingen, die ursprünglich (vgl. noch jetzt Villes Dép. Ain etc., oder Ville sous-La Ferté Dép. Aube, Les Cours Dép. Orne, oder Cours-de-Vincennes Dep. Seine; ferner Wiehl Regb. Coln, Weil Oberbayern oder Wyler Regb. Düsseldorf, Weiler Unterfranken) bis zur fränkischen Einwanderung schlechthin so genannt, zur nächstgelegenen Ortschaft gehörige Ökonomie- und Viehhöse waren, in deren Dienst sie bewirtschaftet wurden, und dass daher die villae etc. erst in frankischer Zeit nähere Bestimmungen, und zwar durch germanische Personennamen erhalten hätten, woraus der Beginn einer neuen, vorher nicht vorhandenen Gestaltung des Bodenbesitzes, und zwar nach deutschem Muster, zu datieren wäre, also die Ablösung von Höfen, Ökonomieanlagen etc. von den Orten, denen sie ursprünglich zugehörten. Hatte ich Namen wie Ursionis-villa bei Gregor v. Tours = frz. Orsonville?, Ursione-villare vom Tahre 628 = frz. Orsonville S. et Oise, Eppone-curte 709 = Ippécourt Meuse deutschen Bildungen auf -hof, -stadt, -weiler, -heim (vgl. Frimarsheim 8. Jh. = Frimari-curt 9. Jh. = Frémé-court Metz) gleichgestellt, hinsichtlich ihrer

<sup>1</sup> S. Ausführlicheres darüber bei Kornmesser, Frz. Ortsnamen (1888) S. 19 ff. 3 S. ebd. S. 22. 26.

unfranzösischen Fügung sowohl wie nach ihrer Entstehungszeit und ihren Gründern 1, so erkennt nun der Verf. mit geographisch und historisch geschultem Blick in jenen Ortsnamen auf -ville, -villers, -court des heutigen französischen Sprachgebiets, deren Verbreitung sich als eine geographisch begrenzte, mit gegen Westen und Süden fortschreitend sich vermindernder Dichtigkeit erweist, völlige Parallelen zu den frankischen heim-Orten, also Benennungen frankischer Herrensiedlungen auf dem Boden gallorömischer Sprache, wie nicht minder in den Namen auf -weil, -weiler solche auf dem deutschen Boden der ehemaligen römischen Niederlassung zu erblicken sind.2 Am größten ist die Zahl der - wie schon Kornmesser (S. 25) bemerkt hatte, die Loire nicht überschreitenden, auf gegen 600 sich belaufenden ville-Orte in der Normandie und in Gebieten, wo die Franken als Bundesgenossen des Aetius schon 486 ansäßig waren; größtenteils liegen sie in dem von Chlodwig 486 eroberten Reiche des Syagrius und bilden eine westliche (neustrische) Gruppe, vermutlich mit den Stützpunkten Paris und Soissons, und eine östliche (austrasische), an Metz angeschlossen. Als Einzel- und auseinanderliegende Siedlungen fränkischer Krieger auf dem eroberten gallischen Boden mit überwiegender gallorömischer Bevölkerung mussten sie notwendig galloromanisch bleiben und konnten nicht deutsch werden, wie die kompakten Sippensiedlungen Lothringens auf -ingen es geblieben sind, und so wurden auch die Namen jener Herrensiedlungen französisch. Ihre westlichsten und südlichsten Vorposten zeigen daher nicht die Grenzen an, bis zu welchen fränkische Sprache Landessprache wurde, sondern nur den Umfang der Verfügungsgewalt fränkischer Herrscher über gallorömisches Gebiet. Und jedesfalls reichte diese Gewalt hin, um der großen Zahl germanischer Appellativa in die galloromanische Sprache Zutritt zu verschaffen, die wir als frankische Wörter kennen gelernt haben und die im Französischen bis heute lebenskräftig fortbestehen. Es ist wohl kein Zweisel, dass der Vers. im Recht ist, wenn er annimmt, dass mit den massenhaften Herrensiedlungen auf -heim diesseits und mit denen auf -ville jenseits des deutschen Sprachgebietes, mit der Hingabe von Gütern an Gefolgsleute gegen die Übernahme der Verpflichtung zur Heeresfolge im persönlichen Dienste des königlichen Spenders (S. 60), schon eine Wendung in der Entwicklung des Gesolgschaftswesens, nämlich zum Feudalwesen hin, eingetreten ist, ein wie weiter Weg bis zur Durchbildung desselben von da auch noch zurückzulegen gewesen sein mochte.

Ein vom Versasser berührter, aber absichtlich, ohne Nachteil für seinen Zweck, unerledigt gelassener Punkt (S. 56) ist die Frage, wie sich die germanische Bildungsweise mit der normalen Französierung der Namen der Herrensiedlungen in Frankreich vertrage, die doch Galloromanen als die sprachlich maßgebenden Ortsangehörigen anzusehen zwingt. Ich hatte, gestützt auf das chronologische Verhältnis bei der Namenüberlieferung für Frimars-heim 8. Jh., Frimari-curt 9. Jh., Frémé-court, oder bei Beyssingen Vog. 823, Bexen-

assen auf diese und anniche Anisverstandinsse sould <sup>2</sup> S. bei Arnold S. 88. 164, wo jedoch eine Grenze des Gebiets der

weil- und weiler-Orte noch nicht gezogen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Witte, Deutsche und Keltoromanen (1891) S. 20. 38 u. pass., schob mir die Ansicht unter, als hätte ich mittels dieser Namen die ehemalige westliche Grenze der deutschen Sprache bestimmen wollen; ich kann hier unterlassen auf diese und ähnliche Missverständnisse seiner Schrift einzugehen.

court 1347 j. Vexaincourt u. a. an eine Namengebung in der Art gedacht, wie sie Boso nach Thietmar im 10. Jh. noch vornahm, erfolgend durch den germanischen Herrn und die zu ihm gehörigen und für seine Autorität eintretenden Leute, die Frimarsheim den vorhandenen Hof (curtis) nach dem Muster der deutschen heim-Orte nannten, wodurch der eingesessene Gallorömer genötigt wurde, fortan den Namen des Hofherrn dem von ihm für die Sache bis dahin gebrauchten einfachen Gattungsnamen curtis voranzustellen (s. Grundr. I 424); der Vorgang wäre also eine Art Übersetzung¹ gewesen. oder bei zweisprachiger Benennung desselben Orts von Haus aus, wie sie an Sprachgrenzen überall begegnet, hätte der deutsche Einwanderer wenigstens die Bildungsweise des Namens bestimmt. Hiermit erklärte sich Witte (S. 34) nicht einverstanden; dieser sein Einspruch mag hier kurz erörtert werden. Er meinte, die Französierung jener Namen schließe auch gallorömische Bildung derselben ein, und da in Namen wie z. B. Frimari-curt das deutsche Genitivzeichen des Personennamens -es (vgl. Frimars-heim2), also ein Frimar(e)scourt, nicht auftrete, so handle es sich gar nicht um Anzeige eines Besitzverhältnisses in den Ortsnamen mit germanischem ersten Teile, sondern lediglich um eine Juxtaposition und daher stamme auch das Schwanken der Qualität des Fugenvokals bei diesen Ortsbezeichnungen in den lateinischen Dokumenten des frühen Mittelalters, zwischen e o u. Die Hinfälligkeit dieser Einwendung liegt auf der Hand. Denn 1) drücken die parallelen Namen auf -heim (Frimars-heim = Frimari-court) thatsachlich ein Besitzverhältnis aus; 2) ist die Forderung der Übertragung des deutschen Genitivelements in die gallorömische Volkssprache unberechtigt, sofern in derselben z. Z. ein Genitivcasus unbekannt war, die deutsche Genitivendung vom Galloromanen also nicht percipiert werden konnte, vielmehr der Casus obliquus bei ihm die Funktion dieses Casus ausübte - das galloromanische Volk sprach für deutsches Frimars(-heim); Frimar(-curt), daher später Frémé(-court), - und die mit den Franken nach Nordfrankreich gelangten deutschen Personennamen die Genitivform (Lodhuviges, Hugin) ja ebenfalls nicht beibehalten haben. Das Besitzverhältnis wird eben durch die Stellung der Kompositionsglieder: 1) Personenname, 2) Ortsgattungsname, in deutscher Weise angezeigt; vgl. damit die französ. in les fils Aymon oder Villebernier Maine et L.; 3) erklärt sich das Schwanken der Schreiber lateinischer Urkunden beim Fugenvokal eben aus dem Fehlen eines Flexionsvokals in den vom Volke gebrauchten Ortsnamen; auch außerhalb Frankreichs latinisierten sie denselben, wie zu jeder Zeit geschehen ist, nach Analogie der Wörter gleicher Gattung: Rimuneuillare Rimu-uuillare Rimono-uillare Rims-dorf u. dgl. nach Augusto-dunum Augusti-dunum (Greg. v. T.), Canto-bennicus und Canta-bennensis (das.); vgl. auch Bertha-charius und Berte-charius (das.) u. a. m.; 4) findet Juxtaposition im Französischen wohl statt bei Subsumption der Glieder, z. B. Luné-ville = Lunacum-villa, nicht aber bei Determination, wie sie im obigen Falle besteht.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Beispiele von Übersetzung lat. Ortsnamen ins Deutsche im Elsafs, 8. Jh., bei Witte S. 50 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. aber auf deutschem Boden Ratrammes-villare 861 mit Dagolfes-haim 793, woneben Baroni-villa 846, Berono-villare 847 (Witte S. 30 f.), und im Elsafs schon 742 Gerlages-uuilare 742 (das. S. 32).

<sup>3</sup> Vgl. Darmesteter, Traité de la formation des mots composés S. 50 etc.

Mithin durste man an Übersetzung des heim-Namens in dem angegebenen Sinne wohl denken. Allein es kommt freilich in Betracht, was uns über das Verhältnis der heim- zu den ville-Orten noch mehr aufklären kann, dass das deutsche haim(s) selbst im pic. ham und erweitert im franz. ham-eau, sowie im Norden als Ortsname (Ham P. de C., Somme; Le Ham Ard. etc.; Hamel Nord etc.; Le Hamel Somme etc.) fortlebt, mit -haim gebildete Ortsnamen wie Frimar(s)heim also ohne Ersatz des zweiten Bestandteils ins Galloromanische aufgenommen werden konnten, und \*Fréméham statt Frémécourt nicht unerhört gewesen wäre1; aber es findet sich thatsächlich in Frankreich kein Name dieses Ausgangs. Es ist weiter zu beachten, dass auf deutschem Gebiete Herrensiedlungen von der Art der heim-Orte vor der Festsetzung der Franken auf gallorömischen und alemannischen Boden nicht sicher nachzuweisen sind, also wohl mit derselben erst, wie oben dargelegt, erstanden. Bei der Gleichartigkeit der heim- und ville-Orte ist daher wahrscheinlich, dass die heim-Orte umgekehrt Neuanlagen auf weniger bevölkertem und angebautem Boden, als es der von den Römern betretene war, nach dem Muster der germanischen weil-Orte sind, und diese letzteren zunächst mit den germanischen Herren den germanischen Namenszusatz erhalten hatten, zuerst auf niederrheinischem Boden an Stelle der alten römischen villa (vgl. Gatz-weiler M. Gladbach), dann, mit dem Vorrücken der Franken nach Westen und Süden, auch an Stelle der villae auf gallorömischem und alemannischem Gebiete tretend. Dass die heim-Anlagen überall und in Masse vorhanden sind (Rheingebiet etc.), wo die weil- und weiler-Orte spärlich oder in geringer Häufigkeit auftreten (s. Schiber S. 92 ff.) und heim- unter ville- und villers-Orten (im Gebiet französischer Zunge) nur vereinzelt sich in alten Dokumenten noch nachweisen lassen, spricht jedenfalls für diese Succession; -villa und -heim wird übrigens, wie es scheint, an der bekannten Stelle der lex Salica (s. Schiber S. 15 f.) bereits gleichgesetzt ("in villis quae ultra Rhenum sunt, in Budo-chem et Sala-chem et Vido-chem"), die heim-Orte werden danach schnell den Herrensiedlungen auf -villae gefolgt sein, jedenfalls schon früh im 6. Th.

Diese Sachlage ändert nun aber nichts an dem germanischen Charakter einer Zusammensetzung wie Frimaricurt, wenn die heim-Zusammensetzung ihr auch nicht, wie urkundlich bei Frimarisheim, voranging. Die Herrensiedlungen auf villae deutscher Seite wie Suinderado-villa 737 = Schwindratzheim² — mögen die lat. Urkunden immerhin dem deutschen Genitiv im Namen (Ratrammes-uilare Riesweiler)³ erst später Zutritt verstattet haben — sind genügend, um den französ. Typus Abain-ville auf eine deutsche Namengebung wie bei Suinderado-villa Schwindratzheim zurückzuführen, an der der galloromanische Hörige diejenige idiomatische Substitution vorzunehmen gehalten war, auf die der Zustand seiner Sprache ihn hinwies. Rührte die Fügung des

<sup>1</sup> Vgl. die so gebildeten englischen Ortsnamen auf '-ham.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Witte S. 31. <sup>3</sup> Witte das.

<sup>4</sup> Man vergleiche damit die in Frankreich heimische Weiterbildung weiblicher Eigennamen wie Berta zu Bertain für das einfache deutsche Bertha oder auch die Verdrängung des keltischen Hochtons durch den lateinischen bei keltischen Ortsnamen, worüber Williams, Die frz. Ortsnamen keltischer Abkunft (1891) S. 15 verglichen werden kann.

Namens aber nicht von ihm her, so war sie das Werk des Herrn und seines Gefolges 1; dem Suinderado-villa wegen des fehlenden Genitivs es 2 den deutschen Charakter absprechen, hieße auch die Ortsnamen auf -weil, -weiler u. dgl. am Rhein, in Baden und Württemberg für gallorömische Namen ausgeben, was doch gewiß nicht angeht.<sup>3</sup>

Aber wir haben noch des Versassers Ansicht über die weiler-Namen kennen zu lernen, die, wie er ausführt, auf deutschem Gebiete sich zwischen die östlichen heim- und die westlichen ingen-Orte einschieben und auf dem Boden französischer Sprache mit germanischen Personennamen gleichfalls verbunden worden sind. Während sie aber, als ursprünglich römische villaria, im Norden rechtsrheinisch ganz fehlen, sind sie linksrheinisch sehr häufig. am zahlreichsten in Elsass-Lothringen und in der Pfalz, und in ihrer Lage charakterisiert dadurch, dass sie sich dort besonders in bergigem und waldigem Terrain in ziemlich breiten Komplexen in langer Reihe vorfinden (Buchsweiler, Rappolts-weiler u. dgl.). Häufig sind es Reborte 4; es waren nach dem Verf. Wohnsitze der vorgermanischen Bewohner des Landes, die jedoch in fränkischer Zeit ihre Grundherren erhielten, und zwar, dem Namen zufolge. ebenfalls deutsche; unbestimmbar erscheint Sch. nur die Stellung des Grundherrn zu den ursprünglich galloromanischen Bewohnern, die diesseits der ingen-Orte, weil von ihren Sprachgenossen durch deutsche Sippensiedlungen abgeschnitten, germanisiert wurden. Da er aber germanische Besitzer in den in den Ortsnamen bezeichneten Personen selbst sieht, können mit Rücksicht auf die ursprüngliche Abhängigkeit des villare von der villa und seiner ursprünglich geringeren Ausdehnung und Bedeutung (im 9. Jh. gab es freilich schon villaria mit zwei Kirchen, s. Verf. S. 71) nur (fränkische) Gefolgsleute in Frage kommen, die nach Würdigkeit, Leistungen und Bedürfnissen oder vermöge persönlicher Eigenschaften als geeignetere Herren für diese kleineren, als für die größeren villae-Anlagen erschienen. Eine chronologische Verschiedenheit zwischen der Besiedlung von villae und villaria besteht, wie es scheint, nicht, da schon 628 ein Leubaredo-villare auftritt.

Ihre Zahl ist erheblich geringer als die der villa-Orte. Im französischen Sprachgebiet begegnen ihrer, wie ich nach Kornmesser (S. 26) beifüge, nur gegen 80 und zwar lediglich in einem Teile des Gebietes der französischen ville-Orte mit germanischen Namen, ebenfalls gruppenweis, in längerem Strich von der französischen Grenze bis ins Dép. Loiret, Eure et Loire (hier am meisten) und Eure hinein, ohne die Loire zu berühren. Die Gründe für die Undichtigkeit und für die lokale Beschränkung sind im Zusammenhang mit der topographischen Lage noch aufzusuchen. Ihnen stehen im südlichen Frankreich gegen 100 Villar- etc., im nördlichen Frankreich über 200 Viller- Vil-

2 s. weitere Namen der Art aus dem Elsass bei Witte S. 50 f.

<sup>1</sup> s. Schiber S. 72 Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dass es willkürlich ist, wegen des Vorkommens deutscher Personennamen unter den mancipia Frankreichs im 9. Jh. auf galloromanische Gründer, die bereits deutsche Namen angenommen hätten, bei den Herrensiedlungen auf -ville etc. in Frankreich zu schließen, wie Witte thut, zeigt einleuchtend Schiber S. 49. Sie, als Romanischredende, hätten den Personennamen ja ebensalls nicht voranstellen können.

<sup>4</sup> Jedoch nicht immer, wie aus gelegentlichen Angaben über die Bestandteile von villaria zu ersehen ist.

liers- etc. genannte Orte ohne germanischen ersten Bestandteil und über 300 auf -villar(d) etc. und -vill(i)er etc. gegenüber, deren erster Bestandteil keltisch oder französisch ist, Orte, die mithin der deutschen Besiedlung entzogen blieben.

Dieselbe knüpft sich aber noch an die umhegten Teile einer villa oder eines villare, malt. curtis (= cohors) genannt, deren Verselbständigung die seit dem Jahre 709 nachgewiesene Vereinigung von curtis mit german. Personennamen (gegen 400 unter gegen 1400 -court-Bildungen; am häufigsten in Isle de France, s. Kornmesser S. 30) erkennen lässt; die -curtes werden vom Vers. nur gelegentlich herbeigezogen, weil zu dieser nördlich der Loire bis in die Normandie verbreiteten Schicht französischer Ortsnamen genaue diesseitige Entsprechungen fehlen, die über ihren Charakter genauen Aufschluss geben könnten. Es kann sich mit ihnen, bei ihrem frühen Auftreten, jedoch nur ebenso verhalten wie mit den viller-Orten. Da sie nirgends die Bedeutung von ville-Orten erreicht haben, werden sie von vornherein klein, in der Ausdehnung beschränkt und Begabungen an Geringere, jedoch nicht lediglich etwa an Gallorömer mit germanischen Namen, gewesen sein, wofür sie doch zu früh erscheinen. Wie das Verhältnis der Besiedler von cours im einzelnen zu denen der ville zu denken ist, ist eine rechtsgeschichtliche Frage, bei deren Beantwortung noch auf weitere Zeichen zu achten sein wird, als auf die gelegentliche Verwechselung von -court mit -villa im 9. Jhr. (Kornmesser S. 30 u. 33).

Auf alle diese Siedlungsnamen ist hier deshalb ein großes Gewicht zu legen, weil sie im Gebiete französischer Zunge nur so lange möglich waren, als der Deutsche dort maßgebend war. Mit der Nachsetzung der Personennamen (Villethierry Yonne, Villa Theodorici 9. Jh.; Courtenot Aube, Cortis Onulphi 896, u. a.), die erst im 9. Jh. erfolgt und französische Wortbildungsregel zur Geltung bringt, ist jener Einfluß deutscher Herren erloschen. Platz griff er noch zur Zeit, als man die noch kleineren mansa (Hufen, frz. meis etc.) und mansionilia (Hausgrundstücke, frz. mesnil etc.) vergab, denn bei ersteren finden sich gegen 15 (Kornmesser S. 33), bei letzteren gegen 30 deutsche Personennamen (s. das. S. 35) vorangestellt (Gibeau-meix M. et Mos., Thiebau-mesnil das.); überliefert seit dem 10. Jh., müssen sie mindestens im 8. Jh. vorhanden gewesen sein.

An Tragweite gewinnt die Beobachtung über die Folge der Glieder in den mit deutschen Personennamen gebildeten französ. Ortsnamen, wenn man berücksichtigt, dass castellum (castrum) niemals die deutsche, sondern nur die französische Verbindung eingeht (Château-Thierry Aisne, Castrum Theodorici 923), obwohl Kastelle aus fränkischer Zeit genug bekannt sind, und ebenso wenig vicus und burgus. Dass die Beschaffenheit dieser Ortsanlagen oder die Nichtbefähigung der fränkischen Herren ihre Besiedlung verhindert haben muss, ist klar; die Ursachen dieser Verhinderung würde man von dem mit dem Blicke des Rechtshistorikers und Geographen die Dinge betrachtenden Verfasser gern auch noch erörtert sehen.

Am Schlusse seiner Ausführungen ist es die Sprachgrenze in Lothringen, über die er aus dem Dargelegten Folgerungen zieht. Zur Bestimmung derselben erweisen sich ihm mit Recht einerseits die als fränkische Massensiedlungen erkannten ingen-Orte, andrerseits für die französische Sprache, die fast überall in Frankreich anzutreffenden (i) acum-Orte keltischer Grün-

dung1, ostfranz. auf ey oder y ausgehend, allein brauchbar. Die Grenze liegt zwischen den dichter bei einander liegenden ingen- (frz. bisw. ange) und den zusammenliegenden y- (ey)-Orten; bei schwankender Benennung gewisser dieser Orte, die in den Urkunden den keltischen Wortausgang gelegentlich statt des ursprünglicheren deutschen annehmen, und umgekehrt, sind Flurnamen und andere Kriterien zur Entscheidung vom Verf, herangezogen, der noch von der Ermittelung von Einzelheiten absieht und zunächst die großen Verhältnisse im Auge hat. Die von ihm (S. 79 ff.) vorgeführten Grenzorte germanischen Ursprungs von der luxemburgischen Grenze (Ibingen = Aubange) bis zum Donon (Ibingen = Ibigny), die jetzt im französischen Sprachgebiet liegen, stellen eine Grenzlinie zwischen Deutsch und Französisch dar, die ziemlich übereinstimmt mit der von Witte für das 15. und 16. Jh. nach Urkunden? angenommenen (vgl. Karte II) und der von ihm für das frühe Mittelalter aufgestellten.8 Sie zieht im Süden im allgemeinen mehrere Kilometer noch erheblich mehr westlich als die heutige (s. die Karte II); es ist also in der langen Zeit von mehr als tausend Jahren nur ein schmaler Streifen Landes, auf dem das Deutsche seit seiner Niederlassung in Lothringen zurückgewichen ist,

Nur wenige Bemerkungen noch zu Einzelnem. In den S. 57 erwähnten normannischen Ortsnamen Mani-quer-ville, Valli-quer-ville steckt wohl das in der Bretagne so häufige kelt. ker Stadt. - Dass schon die gallorömischen villae und villaria, von denen noch jetzt manche ohne nähere Bezeichnung fortbestehen, in der Regel einer individuellen Bezeichnung bedurft hätten, weil sie in umfangreichen Bezirken mit wenigen civitates, zu denen sie gehörten, oft vorkamen, wie S. 69 vermutet wird, ist mir zweiselhaft. Denn, wenn auch solche Individualnamen den villae und villaria in den Urkunden und Geschichtsquellen seit dem 6. Jh. in der That gelegentlich gegeben werden, so finden sich doch oft genug noch villae und villaria lediglich nach ihrer Lage zu einer mit Individualnamen versehenen Ortschaft kenntlich gemacht. Sie umgaben nicht bloss die civitates, sondern auch die Hauptorte der pagi und die in denselben gelegenen zahlreichen vicus und zwar immer in beschränkter Anzahl, so dass es leicht war sie von dort aus individuell zu bestimmen. Wo, was häufig schon bei Gregor v. Tours der Fall, appositionell, als Rangbezeichnung zu einem keltischen Ortsnamen villa u. dgl. gefügt wird (z. B. Cala villa = Chelles, Bonogelo villa = Boneuil, Compendium villa - Compiègne u. dgl., wo villa nicht hasten geblieben ist, oder Mondon-ville u. dgl., wo es haften blieb, vgl. Mondon ohne ville, Doubs etc.), handelte es sich vermutlich immer um Umgestaltung einer Ortschaft älteren Ursprungs zu einer villa u. dgl. Bekannt ist, dass frühzeitig die Bezeichnung eines Ortes als vicus villa villare curtis wechselt, oft aber nur infolge der Unkenntnis der Geschichtsschreiber und des nicht feststehenden Sinnes der so bezeichneten, nicht immer einartigen Ortsanlagen. - S. 70. Gegen die Herleitung von -hofen in deutschen Ortsnamen aus hube (jetzt Huse) scheint der Vokal zu

Zur Geschichte des Deutschthums in Lothringen (1890).

<sup>1</sup> Vgl. Hölscher, Die mit dem Suffix -acum, -iacum gebildeten frz. Ortsnamen (1890).

Ders., Deutsche und Keltoromanen (Karte). Ueber das Verhältnis von vicus zu villa s. Arbois de J., Propriété fonç. S. 93 f.

sprechen. — S. 73. Dass die weil-, wyl-Namen auf deutschem Boden das Gebiet römischer Kolonisation nirgends überschreiten, ist doch wohl als ein Anzeichen für Gründung in römischer Zeit und für Entstehung der Sussiae aus willa anzusehen. Dass sie in Graubünden sehlen, ist vielleicht aus der Art der römischen Kolonisierung Rätiens zu erklären; auch der Norden Deutschlands behalf sich ohne villae etc. In der Westschweiz sind sie selten; sie sind selten auch in Teilen Südfrankreichs und überhaupt nur im gallisch-germanischen Barbarengebiet angelegt und zu Ortschaften entwickelt worden. — S. 78. Ein frühzeitig vorkommendes -ingen bei zweiselhaster Herkunst des Stammworts (z. B. Ritz-ingen gegenüber älterem Ricc-iacum) dürste jedensalls für eine germanische Besiedlung der Gegend giltiger Zeuge sein; ebenso wie die volkstümliche Behandlung des -acum-Sussixes (z. B. Aich — Ay Ayey, Flaich — Flévy Flaivey — \*Agiacum, Flaviacum) im deutschen Sprachgebiet dafür in Anspruch zu nehmen ist (S. 76).

Der Verfasser ist höchst wichtigen Problemen der Ortsnamenkunde nahe getreten und hat die nationalgeschichtliche Seite erheblich geklärt; nächst den Historikern sind ihm auch die Philologen für seine mühevolle, scharfsinnige Abhandlung zu Dank verpflichtet. Mögen die letzteren sich dadurch angeregt finden endlich mit beizutragen, dass die Fülle vorgeschichtlicher Thatsachen, die in den romanischen Ortsnamen verborgen liegt, bald in größerem Umfang ans Licht trete.

G. GRÖBER.

Henry Schoffeld, A. M., The source and history of the seventh novel of the seventh day in the Decameron. Boston, Ginn & Company 1893. (Separatabdruck aus den Harvard studies and notes in philology an literature, Vol. II, 1893 S. 185—212).

Nach der bisherigen Annahme geht Boccaccios siebente Novelle des siebenten Tages auf das afz. Fabliau von der Borgoise d'Orliens zurück. Schofields sorgfältige Arbeit weist darauf hin, daß die Erzählung von Bauduins Liebe zu der Schwester des Grafen von Flandern Blanche im Bauduin de Sebourc Boccaccios Darstellung noch näher kommt. Alle drei Erzählungen zeigen aber doch wieder so charakteristische Verschiedenheiten, daß sie als von einander unabhängige Varianten eines älteren Typus erscheinen, dessen älteste bekannte Form sich in Brunos Erzählung von Heinrich IV. und seiner Gemahlin Bertha findet (De bello saxonico 6/7). Schofield verfolgt diese Erzählung in ihrer Entwicklung bis zu Boccaccio und schließt daran eine interessante Aufzählung der späteren Überarbeitungen und Nachahmungen nach Völkern geordnet an.

### Berichtigung.

Bd. XVIII S. 234 der Ztschr. citiert Horning aus meiner Abhandlung im Grdr. I 440: cufit cotitium, dem er mit Recht ein Fragezeichen hinzufügt. Es liegt ein von mir übersehener Druckfehler vor. Ich leite cufit "Messer" von \*cotītum "mit dem Wetzstein geschliften" her, eine Etymologie, welche durch ascufi "schleifen" \*excotīre m. E. vollkommen gesichert ist.

H. TIKTIN.

# Das spanische Relativ - und Interrogativpronomen.1

### Relativpronomen.

Die heute gebräuchlichen relativen Fürwörter sind dieselben, über welche auch die alte Sprache verfügte, nur besaß diese außerdem noch das später erloschene qui. Die in Frage kommenden Wörter sind also qui, que, quien, el cual, el que, cuyo. Zu ihnen gesellen sich dann noch wegen ihrer teilweisen Verwendung in relativem Sinne cual, cuanto, cuando, donde.

### I. Adjektivpronomen.

#### A. Das Antecedens ist ein Nomen

1. Quien erfordert heute für den Akkus. die Präposition  $\dot{a}$ , ebenso el cual (el que), wenn sie auf Personen bezogen werden; dagegen lautet der Akkus. von que in allen Fällen wie der Nomin, die Präposition  $\dot{a}$  kommt dabei nicht zur Verwendung. Bei quien und bei qui verhält sich das Altspan. ebenso, der Akkus. ist der Regel nach  $\dot{a}$  quien,  $\dot{a}$  qui; nur hin und wieder einmal läßt sich Verzicht auf die Präposition beobachten. Häufiger tritt dieser bei el cual (el que) auf, und dies hängt zusammen mit dem früher noch ungleich mehr als heute vorhandenen Schwanken in dem Gebrauche von  $\dot{a}$  bei der Bildung des Akkus. von Substantiven mit dem bestimmten Artikel, die Personen oder lebende Wesen überhaupt bezeichnen.

Los iuezes qui mandare el rey, deven terminar el pleyto sin el obispo, F Juzgo 22b. — Reciba aquela pena en si mismo qual querie fazer que recibiesse aquel quien el acusaba (derjenige, den er angeklagt hat), ib. 103b. Peche diez sueldos á aquel quien quiso ferir (den er verwunden wollte), ib. 110b.

CSancho (13. Jahrh.) = Castigos é Documentos del Rey Don Sancho:
Bibl. 51.

Lemcke = L. Lemcke, Handbuch der spanischen Litteratur, Leipzig

LGranada (16. Jahrh.) = Luis de Grahada: Bibl. 6. Santillana (1. Hälfte des 15. Jahrh.) = Obras del Marqués de Santillana von Am, de los Rios, Madrid 1852.

Die Abkürzungen s. Zeitschr. XVII, 1 beim Personalpronomen. Ferner CrCid (13.—14. Jahrh.) = Chronica del Famoso Cavallero Cid Ruydien Campeador ed. Huber, Stuttgart 1853.

Ebenso natürlich bei substant. quien: si non hobieren quien enviar, Part. I, 27. — Alonso Perez de Vivero, el qual él habia levantado del suelo, Guzman 715a, 1. Mi sobrino Belleriz, el cual estos dias pasados envié á la tentar, Amadis 471a ob. — El obispo debe tomar el que fuere mas letrado, Part. I, 406.

Wichtiger ist, dass in älterer Zeit que als Akkus. nicht selten à zu sich nimmt. Häusig geschieht dies zunächst bei llamar und decir = nennen. Allerdings ist hier der Sinn der Präposition sehr verständlich, sie soll das Objekt von dem prädikativen Substantiv unterscheiden, wie dies das Span. bei den genannten Zeitwörtern zu thun pflegt (å esto llama el filósofo mansedumbre; å eso llamais ventura?). Immerhin verdient es Beachtung, das in einer früheren Epoche der Akkus. ohne Unterschied in diesem Falle bald que, bald å que lautete. Hier nur einige Beispiele der Präposition.

Las otras passariellas a que diçen avoletas, Alex. 1335c. El que nasciese primero á que dicen en latin primogenitus, Parl. III, 725. Respondió uno dellos á que decian Democrates, CSancho 148a m. Yendo para una cibdat á que decian Mayal, Calita 23a u. — Los que non quieren estar á mandamiento de santa eglesia, á que llaman en latin rebeldes, Parl. I, 326. Otra sciencia que an los judios muy escondida a que llaman cabala, Caza 1, 15. Ficieron un muy gran foyo é muy fondo, á que llamaban carnero, Conq. 70a m. Cierto número de gente repartida pocos á pocos, á que usurpando el nombre llamaban cuadrillas, Mendoza bei Lemcke I, 228.

Entscheidender sind die Fälle, in denen der Akkus. á que bei anderen Verben austritt.

Se non por nuestro rey á que todos serviemos, Alex. 1467 c. De muchos ha (l. á) que maias non sé uno que sanes, Roiz 259a. Era el filósofo á que el mas amaba, Calila 14a m. Aquel Galieno era hombre á que amaba mucho el Emperador, Conq. 54a ob. Vgl. ib. 58a ob., 73a m., 93b m. Con ellas vayan los hombres á que la grande edad del mundo casi los tiene despedidos, Amadis 509b m. Überall in den angeführten Stellen waltet Bezug auf Person ob; aber selbst bei Sachen scheint der Akkus. nicht ausgeschlossen: Son á semejanza de la cañavera que non ha raices, á que derriba luego en tierra pequeño viento, CSancho 147a ob. La justa justicia á que tan tenidos de guardar son, Amadis 405b u. — Vgl. auch Interrogativpron. 42.

2. Qui steht als Nomin. besonders in Beziehung auf Personen (a). Bei Sachbezug erscheint der Nomin. sehr selten (b). Nach Präpositionen geht es namentlich auf Personen (c), nicht selten aber auch (besonders in Berceo) auf Sachen (d). Selbst auf neutralen Begriff scheint es hinweisen zu können (e).

- a. El qui quisiere comer, e qui no cavalge, Cid 421. Deve penar al qui faze mal, F Juzgo 3b. Vgl. BDom. 60b; BMlg. 309b; F Juzgo 31b, 102b; Appol. 72d; Alex. 2453a.
- b. La pena qui es contenida en el escripto de la convenencia, F Juzgo 39 Var. 27.
- c. Ante otro iuez ante qui mandare el rey, F Juzgo 22b. Aquellos á qui lo tomaron, Part. I, 483. El Emperador á qui vos él encomendó, Conq. 61b m. Vgl. BMlg. 98d; Appol. 4a; MEgipe. 80; Calila 54a u.; Conq. 504a m.
- d. El sepulcro glorioso De qui manaba tanto miraclo precioso, BDom. 586 ab. Vgl. BMil. 68b; BSacr. 6b; BMlg. 867c; BDV. 116b; BSOR. 154 d.
- e. Quequiera qui lis vino (was ihnen auch begegnete), BLoor. 160d.

Qui gehört nur den ersten Jahrhunderten an. Oft begegnet man ihm im Berceo, ziemlich häufig auch in F Juzgo. Juan Manuel bedient sich seiner im ganzen selten. Andere Denkmale (Roiz, RPal.) kennen es gar nicht. Erhalten hat es sich durch das 14. und wenn die aus Conq. angeführten Stellen nicht trügen, bis in das 15. Jahrh.

3. Que. Dieses gewöhnlichste aller relativen Wörter ist als Nomin. und als Akkus, auf Personen und Sachen bezogen von den ältesten Zeiten bis heute in Gebrauch. Von Präpositionen begleitet dient es ebenfalls durch die ganze Entwickelung der Sprache dazu den Bezug auf leblose Dinge herzustellen. Von Belang ist hier nur dies: mit Präpositionen kann que heute zwar auch von Personen gesagt werden, doch geschieht das im allgemeinen selten, das gewöhnliche Wort hierfür ist quien (el cual). Dagegen verwendet das Altspan. für den Personalbezug que nach Präpositionen überall ganz unbedenklich neben qui und dem gleichfalls von jeher üblichen quien. Erst mit dem 16. Jahrh. tritt nach meiner Beobachtung das präpositionelle que für die Bezeichnung der Person zu gunsten anderer Pronominalien in deutlich erkennbarer Weise zurück.

Seines geringen Lautgewichtes wegen soll que heute nicht nach mehrsilbigen Präpositionen gesetzt werden; auch nach por wird es (der Verwechselung mit porque halber) vermieden. Die ältere Sprache kennt diese Bedenken nicht.

Con placenteria de aquellos sobre que lo ponen, Part. I, 34. Aquella gloria é reposo para que fué criada, Amadis 326a ob. Era el rucio sobre que Pasamonte venia, Quij. I, 30 p. 176. Tantos títulos sobre que recaer, Cart. Mar. 80, 82. — Cal creçe conpaña por que mas valdra, Cid 296. Aquellos guarnimentos é tesoro por que sospechades á muchos, Calila 71 a ob. Fablando en muchas cosas por que habían pasado, Amadis 245 b u.

Das Weitere über que s. unten 12.

4. Quien dient von der frühesten Zeit an besonders für den Bezug auf lebende Wesen, namentlich nach Präpositionen (a), seltener als Nomin., wo que das gewöhnliche Wort ist (b).

a. Con aquestas mys dueñas de quien so 30 servida, Cid 270. Aquel caballero tras quien vó, Amadis 85a ob. Lotario á quien contó lo que pasaba, Quij. I, 35 p. 217. Bemerkt mag werden, dass á quien als Akkus. gemäs dem bei que Gesagten ausserordentlich leicht und oft mit dem Akkus. que in Konkurrenz tritt: Politania mi hija, á quien por muerta en mi pensamiento tenia, Patran. 151b u. Por el amor de aquellas á quien amaron, Selva 486a u. Un mercader estranjero á quien llamaban Micer Jacobo, Alfar. 316b u.

b. Deve seer tormentado aquel quien es acusado, F Juzgo 101 a. Aquel es engannado quien coita (= cuida) que enganna, Roiz 93 c. Aquel habian por sano quien mas dinero me daba, Celest. 43 b m. Los de Mojacar y Vera, quienes ... dieron luego aviso al marqués de Mondéjar de lo que pasaba, Guer. Civ. 598 a m. Mi amigo Nuño quien me dijo ..., Cart. Mar. 9, 7.

Bekannt ist der Bezug von quien auf Sachen. Die frühesten Denkmale zeigen sich diesem Gebrauch weniger geneigt; er ist z. B. in Roiz, Patronio, Calila, vielleicht auch in Alex. gar nicht vertreten; ebenso wenig in Berceo, wenn man nicht das auf alma zurückdeutende quien (BMlg. 208b; BSOR. 90d) dafür in Anspruch nehmen will (a). Später wird er gewöhnlicher, in Quij. begegnet er häufig (b). Erhalten hat er sich bis in die Gegenwart (c).

a. La eglesia á quien siervien, F Juzgo 68b. Tal estado á quien todo el mundo acata é tiene mientes, CSancho 214a m. En la tu noble figura A quien fago oraçion, RPal. 747bc.

b. La vista á quien objeto no se antepone, cansa, Celest. 6 a m. Fuste en quien se arman todos los males, Alfar. 241 a ob. La manta de la cama con quien tenia ojeriza Sancho, Quij. I, 35 p. 214.

c. Aquella casa, á quien su mismo dueño llamaba el arca de Noé, Clemencia 120 m. Una magnifica rosa blanca que tiene en su mano, y á quien acaricia distraida, Amalia I, 170 m.

Sehr auffallend auf ein Neutrum bezogen findet sich quien in Criticon 82 a ob.: siempre es mas aquello por quien otro es tal.

Quien war lange Zeit zugleich die Form für den Plural des Pronomens (wie noch heute im Portug. quem beide Numeri vertritt). Erst mit der zweiten Hälfte des 16. und dem Beginn des 17. Jahrh. tritt quienes entschiedener in den Vordergrund, um dann bald die herrschende Form zu werden. Noch in Alfar. und Quij. ist quienes das ungleich Seltnere (Alfar. 206b m.; 237a m.; Quij. I, 30 p. 171; II, 22 p. 431; II, 58 p. 603). Die Guer. Civ. bevorzugen im ersten Teile quien, während im zweiten quienes vorzuwalten scheint. Im

Criticon sind beide Gestaltungen vertreten. Der dem Ende des 16. oder dem Anfange des 17. Jahrh. angehörende Lazar L. wählt mit augenscheinlicher Vorliebe quienes. Vor der Mitte des 16. Jahrh. ist letztere Form selten und immer nur vereinzelt (a). Im übrigen ist quien als Plural bis auf die Gegenwart noch nicht völlig geschwunden (b).

a. Muchas serán las gentes a quienes quitarás la vida, FGon. 239b. E otros muchos ovo á quienes ploguiera que el Rey non declarara ..., Cr Juan I p. 75a m. Muchos vemos pobres é rahezes á quienes ni la nobleza de sus primeros pudo quitar pobreza ni dar autoridad, Pulg. Letr. 14, 105. Pedirme han señas de quiénes eran, Celest. 68a ob.

b. Los amigos que ahí tengo y con quien me correspondo, Ant. Cart. 1, 200. Vgl. ib. 3, 15; 3, 113; 6, 104. El decoro de las personas de quien se trata, FGerd. I, 23 u. Todas aquellas á quien se lo ofrecéis, Clemencia 232 m.

- 5. El cual. Es nimmt wegen seiner vielseitigen Verwendung eine ganz besonders wichtige Stellung unter den relativen Pronominalien ein.
- a. Wie im Altital. (Diez III, 368) findet es sich auch spanisch in alten Denkmalen hin und wieder ohne den Artikel.

Por tal que en los nuestros dias non avenga el tiempo de qual (= del cual) dixo el apóstol, F Juzgo 177 a. El blago Sobre qual se soffria con la grant cansedat, BMil. 148 cd. Dios a qual solo non se encubre nada, BMlg. 742 d.

Man könnte geneigt sein hierher auch F Juzgo VIIIb zu ziehen (contra Dios, en qual nomne fecieront la promision, entsprechend dem latein. Text: in Deum in cujus nomine pollicetur ipsa promissio), wenn dieses cual nicht so deutlich an das altfranz. quel im Sinne eines Genitivs erinnerte (saint Jaque, quel pelerins je estoie, Joinville. Pour l'honour dou roy, en quel messaige il estoient venu, ib.). Übrigens habe ich ein weiteres Beispiel dieser Verwendung von cual im Span. nicht gefunden; sie erscheint hier noch weniger üblich als altfranz.

b. Syntaktisch greift el cual vielfach in die Funktionen der andern Relativa ein. Sein größerer Lautgehalt gestattet leichter Trennung von dem Antecedens, und der Umstand, daß es durch den Artikel das männliche und das weibliche Geschlecht unterscheidet, empfiehlt es besonders bei möglicher Zweideutigkeit (la quarta peticion que nos a Dios pedimos, La vida es del cuerpo sin la qual non vevimos, BSacr. 259 ab. Venna alli una hermana del rey de Chipre, à quien todos servian, la cual iba à la ciudad de Damasco, Clarco 456 b ob.). Aber der das Pronomen am meisten charakterisierende Zug ist, daß es wesentlich explikativer Natur ist d. h. daß es nicht dazu dient einen Gegenstand von anderen zu unterscheiden, sondern ihm eine ausführende Bestimmung beizulegen. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß ihm der determinierende Gebrauch ver-

schlossen ist, nur tritt dieser gegen den explikativen sehr in den Hintergrund. Determinierend erscheint *el cual* namentlich bei größerer Entfernung von seinem Beziehungsworte und nach Prä-

positionen.

Como aquella la cual su padre metió en órden antes que finase, Conq. 96 b m. Non era otra gente salvo aquella la qual le avian mostrado á su vista, CrLuna 321, 15. — Mandamos que aquellas muieres sean sin pena desta ley, las quales se casan ante del anno complido, F Juzgo 50a. Derecho es que aquellos seyan departidos de la companna de los fieles de Cristo, é que pierdan sus cosas, los quales se trabaian de contrallar lamor de Cristo, ib. 183a u. — Plaçeme ir a la casa, enna qual ella posa, BDom. 103d. Quitóse una caperuza, dentro de la cual estaba una vejiga de buey., Lazar L. 121 b m. Tradiciones de padres á hijos, por las cuales sabemos..., Cart. Mar. 58, 65.

Da nun einerseits el cual den determinierenden Gebrauch nicht von sich weist, andrerseits aber die explikative Verwendung auch den andern Relativen nicht fremd ist, so ergiebt sich, daß el cual mit diesen leicht kollidiert und daß zwischen den mit el cual und den mit que, quien eingeführten Sätzen häufig überhaupt gar kein oder ein kaum bemerkbarer Unterschied obwaltet, nur daß el cual vielleicht dem Gedanken eine etwas größere Selbständigkeit verleiht. Daher auch bei ganz gleichartigen Sätzen so leicht bald das eine, bald das andere Fürwort.

Habia un caballero el cual servia á tres damas neben un caballero estranjero que allí con el duque se estaba holgando, Clareo 443a. Unas bien obradas letras que así decian neben unas letras de oro muy bien hechas, las cuales decian desta manera, Selva 478b. Se fué para el africano, quien no menos enojado le recibió neben se fué para el africano, que venia ya sobre él con todo su poder, Guer. Civ. 631b.

Für das explikative el cual Beispiele zu geben ist bei der Überfülle derselben unnötig. Erwähnung verdient etwa nur der namentlich in früherer Zeit häufige Gebrauch des Nomin. (Akkus.) bei Hinweis auf Personen und Sachen.

Todas sus feridas, Las quales por nos ovo en la cruz rescebidas, BLoor. 172 ab. Fué llamado Jesu Cristo el qual sofrió lacerio, Part. I, 40. En aquella tierra era un loco, el cual era el primero que cada dia venia al baño, Patr. 413 a m. Deja los vanos prometimientos de los señores, los cuales desecan la sustancia de sus servientes ..., Celest. 14a 0b. Determinó el marqués de visitar á la marquesa, la cual halló muy triste, Patran. 132 b u. Un tan nombrado caballero como lo es y será D. Quijote de la Mancha, el cual ayer recibió la órden de caballerta, Quij. I, 4 p. 15.

c. Auf seiner explikativen Natur beruht auch die bekannte Verbindung von el cual mit einem in den Relativsatz hineingezogenen Substantiv, welches entweder ein früheres Substantiv des Nachdrucks oder der Deutlichkeit wegen direkt wiederholt, oder sich einem vorangehenden einzelnen Begriff oder einem vorangehenden Satze appositionell anschließt. Die Konstruktion gehört allen Epochen der Sprache an.

Mandó venir á todos los grandes Señores de su Regno, para que estoviesen á las bodas de su fijo el Infante Don Juan; las cuales bodas fué ordenado que se ficiesen en la cibdad de Soria, CrEnr. II p. 27 a. Así entró el valeroso Sarracino con su carro, no menos rico y costoso que el del mantenedor Abenámar, al cual carro tiraban cuatro caballos bayos, Guer. Civ. 532b m. — La una dellas le dió una medalla, y la otra una cadena, y la otra una rica espada, con las cuales cosas él se iba paseando un dia, Clareo 443a ob. Era burgalés, galan, mozo, discreto y rico, las cuales prendas pudieran allanar los montes, Alfar. 318a u. — Como su pasion no pudiese manifestar, cayó malo. De la cual enfermedad de muchos médicos fué visitada, Patran. 147a u. El duque estuvo esperando que todas las damas y caballeros volviesen de cenar, en el cual tiempo se cantó suave y dulcemente . . ., Clareo 442b m.

d. Von diesem ausführenden ist nur ein geringer Schritt zu demjenigen Gebrauch von el cual, den man den fortführenden nennen könnte. Ich meine damit die Fälle, wo die durch das Pronomen eingeleitete Bestimmung nicht einen Gedanken abschließt, sondern nach einem stärkeren Ruhepunkt die Rede mittels eines neuen Gedankens fortsetzt. Daher das häufige Auftreten von el cual nach einem Punkte. Das Pronomen giebt dabei einen guten Teil seines relativen Wesens auf; es wahrt allerdings seine Fähigkeit auf einen früheren Begriff zurückzuweisen, verzichtet aber in starkem Grade auf die dem Relativ sonst innewohnende Neigung eine innige Verbindung mit seinem Beziehungsworte herzustellen und wird fast zum Demonstrativ.¹ Daß im übrigen eine scharfe Grenzlinie zwischen diesem fortführenden und dem einfach ausführenden el cual nicht gezogen werden kann, bedarf wohl keiner Erwähnung.

Sabe que menor delito es el privado que el público; menor su calidad, segun las leyes de Atenas disponen. Las cuales no son escritas con sangre ..., Celest. 59b u. El bravo Sarracino ... se llegó á reconocer quien era el que cantaba. El cual, como sintió gente, dejó de proseguir su música, Guer. Civ. 528 a ob. Rogó afectuosamente á los Procuradores que esto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Neigung des Span, den festen Zusammenhang der relativen Bestimmung mit dem Vorhergehenden zu lockern giebt sich auch darin kund, dass es unschwer andre Wörter vor dem Relativ duldet: todo lo cual (quae omnia), oyendo lo cual. Cervantes in Quij. II, 21 p. 426 gestattet sich sogar: el cura oyendo lo cual le dijo zu sagen.

menme coquescen en Rey En man ne per la sera de la Infamie ne per consideran de los Primaradores com caser com
augment Crimara II y 1020 e 112 e 112 p. 300; Unió se aprime en
generalmen casa Cervanies can à Kaymen en s. Teme com
Ques mon com l'occar. En com aom bidones corman deguno
mon Beaug and che ll'occar à como de II Questos mon mencien
can incomprehende Kapper sonnelle. Annoche doi angle
memen Kappen mon es como a anche CrEnr III p. 2700
p. 2710.

Les Weisere ficer de forditarence Krait von el mal vy.

e Des van einem Sutaranno annärgigen Gemmo des Relativa nefert mensens a ram seven ein andres Pronomen o. Was dates die fole mig von a ram betrifft so folgt es dem von einer Präpolitics begreineren Nomen (3). Ist letmenes Nomin. Axxia so
men beine a ram greichfalls hinter demaenten, fröher konnte es
film anch vorangesetzt werden (3).

a égree consuers de que considé el nombre. Patr. 3636 to l'en serra de que non me acuerdo el nombre. 18 2222 co. Los dos figos des rey Amoures, de que va una fuera majer del Marqués. Conq. 5336 to.

E Agueurs por la crianza de los quales fué fecho el casamiento E Junys 77 a a. Las trompetas y carmes, al son de las cousies se juntoren muchos caracters, Guer. Cas 513 a ta.

- y Des vertuaes de las cuales la una cata à grandes despensas. Camer 183 à la. Mucros caracios de los cuales de termes garean maiertos en el campo. Comp Esto de Maioris ciras fortaleses, de las quales ninguna los hárases recotraron. Cr Juan II p. 86,30 de. 132. Amades 3532 della Larar II 354 della Contro 4534 della hier auct. Caracio 4534 della carnero los dos cuernos del qua Grenranti hierandre hier. 1646 del cuernos del qua Grenranti hierandre hier. 1646 del promera palatra, el entendemiento, de la cual es este. Cancho 2230 della El profesa 166, el corazon del cual non pudo sojuzgar el perdimiento... Enxipl. 4778 m.
- 6 El que les me nions resentates non el cual reterniecem. Una cleare clemi en cazo ses metretem l'obstantivem die mogliche Commercial tres cent Bezog assausch leinen oder die Verbindung un cent reternischtetenden leinenungsmorte zu bewerktie ig m. Es an hauppharmich exclusion 'a , ver engoet jedoch, grade me et aus ands cent deberminerenden Charakter mont, besondern ben embergemen historietenn und nach Prapositionen (b).
  - a. Patth can et rej at que Dur de bon poro, B.Dom. 268a.

    1. 109 tu tempra majer Geronova, lo que mandaste motar,
    Fatran. 1614a ts. La península llamada España solo está con-

tigua al continente de Europa por el lado de Francia, de la que la separan los montes Pirineos, Cart. Mar. 3, 33.

b. El cuerpo, el que trasco esta alma consigo, Fue de Sancta Maria vassallo e amigo, BMlg. 276cd. Aquel es dicho paterfamilias, el que es señor de la casa, Part. III, 720. Hemos de llevar recaudo de aquello por lo que somos venidos, Amadis 524b m. Vgl. BMil. 101cd; Alex. 924b, 1163b; CSancho 226a ob.; Cart. Mar. 75, 61.

Gern steht el que, wenn der Satz an einen vorhergehenden Relativsatz geschlossen werden soll.

Creo en el Espiritu Sancto que manó del Padre é del Fijo, que es adorado con el Padre é con el Fijo ensemble, el que fabló por bocas de las prophetas, F Juzgo 195b ob. El gran amor que con muchos de vosotros tengo y el que me tencis, Amadis 364a ob. La venganza que yo anhelo, la que desean nuestras gentes, y la que pide la maldad del conde, Cid Tr. 117. Vgl. BMlg. 487 cd; Guer. Civ. 665 a m.; Clemencia 44 m., 60 u., 256 m., 258 m.

7. Cuyo. Das Adjektiv cuyo hat seine Syntax nicht geändert; von der frühesten Zeit an, und grade in dieser mit Vorliebe, vertritt es den Genitiv des von einem Subst. abhängigen Relativs in possessivem Sinne (a); daher so gewöhnlich bei ser zur Angabe des Besitzes (b).

a. El obispo en cuya tierra es, F Jusgo 22a. En casa de una viuda cuyos vinos solia yo pregonar, Lazar L. 115b u.

b. Si aquel cuva es la cosa prendada, se querellar al rey, F Jusgo 27 a u. Para te presentar à aquellos señores cuyo yo soy, Amadis 409 a u.

Wie el cual gesellt sich cuvo zu einem Subst., um entweder ein vorhergehendes Subst. nachdrücklich zu wiederholen oder um einen früheren Satz oder einzelnen Begriff appositionell zu bestimmen.

Así dijo con voz que atronaba la venta ... à cuya gran voz todos se pararon, Quij. I, 45 p. 283. — Aquel propio dia se mató con un cuchillo, de cuyo hecho gran admiracion recebió aquella ciudad, Sclva 492b ob. Lo mejor seria hacerlos amigos, à cuyo trabajo y cuidado ellos se obligaban, Guer. Civ. 545b ob. — Otros muches ignominiosos nombres, con cuyos titulos asombran à los niños de cuna, Celest. 29 b ob. Capitan de infanteria, à cuyo honrese cargo me subió mi buena ventura, Quij. I. 39 p. 238. Murió gobernador, cuyo empleo habia logrado por su valentía, Wiggers p. 95. In den beiden letzten Beispielen ist das appositionell bestimmte Subst. in abstraktem Sinne genommen.

8. Cual gehört hierher, wenn es sich auf einen bestimmten Begriff des Hauptsatzes bezieht (nicht auf ein unbestimmt gelassenes Subst., bei dem tal ergänzt werden kann, wie z. B. Celest. 63 am.:

acompañemos nuestra única hija con (tal) marido, cual nuestro estado requiere).

Estonce reciba la pena qual deve recebir, F Juzgo 13 b. Sufra aquella pena qual es de suso dicha, ib. 58 b. Con aquellos autos amorosos cuales pensar é sentir puede aquel é aquella ... Amadis 84 a u. En aquel traje é apostura cual el ama solia traer, Patran. 133 b m. Vgl. F Juzgo 103 b m.; BLoor. 142 b; Patran. 147 a m.; 164 a u.

- 9. Cuanto. Es verhält sich damit wie mit cual. Gleich diesem kann es auf ein bestimmtes Subst. Bezug nehmen (a). Besonders gern weist es auf todo zurück und in diesem Falle zieht es leicht das Subst. an, welches zu todo gehört (b).
  - a. Contóle sus periglos quantos havie sofridos, Appol. 410 a. Essos gañados quantos en derredor andan, Cid 466.
  - b. Todas las cosas, quantas en el cielo son é en la tierra, F Juzgo 195a u. De todas cosas quantas son de vianda, Cid 63. Contó todo cuanto con él le aviniera, Amadis 74b u.— Todas quantas buenas andanças oviera él, todas las oviera por el Cid, Cr Cid 73 u. Con el fuego é con el fumo morirán todos cuantos buhos y están, Calila 53a ob. Puedes en mi persona probar todos cuantos géneros de tormento quisieres, Clareo 449b ob.

Bemerkung. Die alte Sprache fügt dem relativen *cuanto* in zahlreichen Fällen ein überflüssiges *que* bei.

Pierda todo quanto que ha, F Juzgo 180 a u. Todos eran rricos quantos que alli ha, Cid 1215. Delante de todos quantos cavalleros que hy estavan, Cr Cid 67. No ha de ser oro cuanto que reluce, Celest. 52 b m.

10. Cuando. Diese Partikel erscheint bisweilen statt des Relativpronomens auf ein Antecedens bezüglich zur Angabe der Zeit.

Esperando la ora quando verrie el mandado, BMil. 295 a. Aquel dia espantoso é postrimero cuando los mezquinos pecadores non podrán facer penilencia, CSancho 225 b u. En la noche cuando se hubo de ir á su casa, Patr. 393 b m. Esta era propia hora cuando se suele proveer de lo necesario, Lazar M. 84 a m.

- 11. Donde. Der relative Gebrauch des Wortes ist heutzutage gegen früher stark eingeschränkt; während es gegenwärtig im wesentlichen nur lokal angewendet wird, drückte es in der älteren Zeit auch zahlreiche andere Bestimmungen aus. Meistens wird donde von Sachen gesagt, jedoch ist es auch dem Bezug auf Personen nicht abgeneigt. Es geht Verbindungen mit zahlreichen Präpositionen ein.
  - a. Lokaler und lokal übertragener Sinn.

Saldrien del monesterio do elle las dexo, Cid 1353. Mujer semejante y donde tanta hermosura de cuerpo estaba, Alfar.

206a u. — Los logares a do suele cada dia usar, Roiz 598c. — En caso tan arduo do todo mi bien y vida penden, Celest. 12a ob. Ambos á dos se sentaron en un logar, de donde se parecia mucha tierra, Selva 472a u. — Un hospital muy grande, en donde fuesen curados los moriscos pobres, Guer. Civ. 591a u. — Vióle ciertos agujeros por do sospechaba habian entrado, Lazar M. 82b m.

Sehr gewöhnlich wird donde bei Angabe der Abstammung gebraucht.

Los de Vanigomez, Onde salien condes de prez e de valor, Cid 3444. Aquellos de donde él viene se llaman de Mendoza, Guzman 710a m. Por parecer á aquellos donde vengo, Abencer. 512 b ob.

Bemerke donde bei llamar und decir statt des zu erwartenden que.

Un arenal allende el rio, donde dizen Santiago, CrCid 80 u.

Mandó poner en la torre, onde llaman los Almuendanos, campanas ..., ib. 127 m.

## b. Temporaler Sinn.

Un dia dó andaba radia commo loca, BDom. 681 a. En tiempo de peligro dó la muerte arapa, Roiz 1131 a. Una gran pieza, donde á la memoria le ocurrió el gran valor de Amadis, Amadis 327 a u. Le cogieron en tiempo donde menos las esperaba oir, Quij. I, 34 p. 207.

c. Zur Bezeichnung anderer Verhältnisse.

In diesem Falle steht donde meist nach Präpositionen und zwar besonders nach de (das sich leicht in do = de o, donde = de onde verbirgt) und nach por, selten nach anderen Präpositionen.

De. Mit diesem verbunden dient das Adverb zur Angabe sehr verschiedener Beziehungen, die auch sonst durch diese Präposition zum Ausdruck zu kommen pflegen. Non caló a sus yerras do venie bien plena, BDV. 68c. Que nol fiziesen tan malos tormientos onde muriesse, F Juzgo 101 b u. Dezir vos quiero novas ond seredes pagados, Alex. 283b. Su amiga donde nunca perdia deseo, Amadis 9a ob. Sevilla de donde fué rey, Guer. Civ. 513b m. Alguna insula de donde le hiciese gobernador, Quij. I, 10 p. 37.

Por giebt das Mittel, Werkzeug an. Ella nos guie fer cosas por ond salvos seamos, BMlg. 582d. Buscando arte por do escapase, Calila 18b u. Tal persona por donde todos seremos muy temidos, Amadis 228b m. Quiso finalmente hacer un hecho por donde se pierda su alma, Quij. I, 29 p. 170 m.

Vaya á aquel lugar para donde fué criada, Selva 477a m.

12. Que als relatives Adverb. Von der relativen Anknüpfung eines Gedankens durch das adverbiale que macht das Span. einen ganz besonders häufigen Gebrauch. Sie beruht auf einer nach-

lässigen Gestaltung der Rede. Der Sprechende bewirkt die von ihm beabsichtigte relative Weiterführung des Gedankens durch das allgemeine und unbestimmte que, indem er für das Erfassen des Sinnes auf das Verständnis des Hörenden rechnet. Dabei geschieht es oft, dass der syntaktisch geforderte Kasus des Relativs durch ein folgendes Pronomen kenntlich gemacht wird, oder dass er sich durch die engere Beziehung, in die que zu einem bestimmten Worte des Satzes tritt, ohne Schwierigkeit offenbart.

a. Am bekanntesten sind die Fälle, in denen das relative Adverb durch ein nachfolgendes Personalpronomen bestimmt wird; das letztere ist entweder Dativ oder steht mit einer Präposition.

Algunos avia dellos que les (= á quienes) pesaba desto, BDom. 90d. El Rey que nunca le fallescen buenos ministros. Guzman 699 a m. El cautivo, que desde el punto que vió al oidor, le dió saltos el corazon, Quij. I, 42 p. 264. - Tal es Sancta Maria commo el cabdal rio Que todos beben delli (= del cual todos b.), BMlg. 584 ab. - Es cosa que pesa mucho á Dios con ella (= con la cual), Part. III, 664. Aquellos que él rehusaba de se combatir con ellos. Amadis 449a u. - Es como la jarra de la miel, que yace en ella en su fondon muerte supitaña (= en la cual vace), Calila 17 b ob. - Fuimos llegados á otra puerta, que salidos por ella hallamos cielo con muy claro sol (= por la cual salidos), Amadis 498b ob. -Una cappa de muy fuertes maderos, Que bien cabien so ella (= so la cual) quinientos cavalleros, Alex. 206 ab. — Joya que sin ella (= sin la cual) en la tierra ni en el cielo puede haber bien alguno, Quij. I, 37 p. 232.

Selbst zu dem Personale der 1. und 2. Person kann gemäß dem unter 16b Bemerkten dieses adverbiale que treten: me pareces hombre que hay en ti mas valor encubierto que muestras (ein Mann, in welchem ein größerer Wert steckt), Selva 476b ob.

Bemerkung. Wenn das in der angegebenen Art que nachträglich fixierende Personale direktes Objekt ist (en una villa bona que la claman Pavia, BMig. 281a), so wäre zwar von seiten der Logik nichts dagegen einzuwenden, in ihm ebenfalls das relative Adverb zu vermuten; allein es empfiehlt sich mehr dieses que als wirklichen Akkus. anzusehen, der nach span. Gewohnheit durch das persönliche Fürwort wieder aufgenommen wird, grade wie dies bei jedem andern Kasus des Relativs geschehen kann. Besonders auch spricht der Umstand, dass das wiederausnehmende Personale ganz gewöhnlich auch zu dem Akkus. des Relativs tritt, wenn dieser sich unter der Form el cual, al cual, å quien darstellt, in deutlicher Weise dafür, dass man es in diesem Falle nicht mit dem Adverb que zu thun hat. Dieser Punkt ist daher auch bei dem Personalpronomen p. 20 und 23 behandelt worden.

b. Wie an das Personale kann das relative Adverb seine Anlehnung auch an ein Subst. oder ein gleichwertiges Wort nehmen; es repräsentiert dann den von einem Hauptwort abhängigen Genitiv des zurückbezüglichen Fürwortes. Ist dies der partitive Genitiv, so tritt gern, aber nicht notwendig, der größeren Deutlichkeit

halber noch der Genitiv des Personale zu dem Nomen. Auch bei anderen Genitivverhältnissen liebt es die Sprache, bald das possessive su, wenn es sich um den Besitz handelt, bald den Genitiv des Personalpron. zu größerer Klarheit oder rein abundierend

hinzuzufügen.

Dos Reyes Moros que avia el uno nombre Faris e el otro Galve (deren einer Faris hiels), CrCid 103. Una fuente, que todos los dias manaba por la una parte vino blanco é por otra tinto, Cr Juan II p. 359 b u. Diez gigantes, que á cada uno le sirven de piernas dos grandisimas torres, y que los brazos semejan árboles de gruesos navíos, Quij. II, 6 p. 353.—Sendas sayas de un aspero sayal Que cada una dellas pesará un quintal, BSJ. 37 cd. Dos cosas, que cualquiera dellas era bastante para me sacar de seso, Celest. 24 b u. Mil atributos, que será el menor dellos tonto ó nescio, Alfar. 188 a m.

Aquel Dios que al comienzo del mundo el su espíritu andaba sobre las aguas (dessen Geist über dem Wasser schwebte), Part. I, 65. Guárdate del home que la su lengua es abaldonada..., CSancho 170a u. Aquella que cerca ó lejos siempre en su poder estó, in deren Macht ich stehe, Amadis 246 m. Las letras humanas, que es su fin poner en su punto la justicia distributiva, Quij. I, 37 p. 231. — Tenia en su mano una trompa que al tañer della habian los caballeros de mover, Amadis 164a ob. Una muy fermosa torre, que desde las finiestras della se pueden ver todas las cosas, ib. 1736 m. — Tenia una espada, que la vaina y correas eran tan verdes como una ardiente esmeralda, Amadis 499 a ob. Miraron á Jarifa, que con una honesta vergüenza se encendió el rostro, Guer. Civ. 534b, 16. Una cancion arábiga, que para quien sabia la lengua eran los acentos claros (ein Lied dessen Weise verständlich war), Alfar. 214b u.

c. Auch an einem Adjektiv kann das adverbiale que seinen Stützpunkt finden, wenn das Antecedens des Relativs mit einem anderen Gegenstande im Positiv oder Komparativ verglichen werden soll. Hier erscheint ebenfalls neben que zuweilen ein erläßliches Personale.

Los citas que en el mundo non ha tales guerreros (die Scythen, wie es solche Krieger nicht wieder giebt), Alex, 1140d. Fallaron una tienda... que nunca ome tal noble cosa vido, CrCid 223. Esta es una muger que non ha tan fermosa de aqui á España, Rios V p. 454. Una esmeralda que á duro otra tal en gran parte se fallaria, Amadis 238a m. Una invencion que el mismo Satanas no hubiera urdido otra semejante, LazarL. 114b ob. Vgl. Appol. 259d; Alex. 2318b; Rios V p. 400 u.; Amadis 408b m.; 546a m.; 546b u.

Grant graçia le a fecha que non podrie maior (qua majorem facere non posset), BMlg. 261c. Un caballo que, aunque otros muchos habreis visto, no será ninguno mejor, Amadis 220a m. La hambre que no hay mejor maestra en el mundo, Celest. 41 a ob. Vgl. Alex. 87 c; Amadis 185 b m.; Guer. Civ. 669a m.; Lazar L. 123 b m.

Bemerkung. Seltsamerweise läst sich in den hier untersuchten Fällen bisweilen der Nomin. el cual statt des zu erwartenden que betreffen. Dies giebt dann Konstruktionen, wie sie Diez III, 381 an einem altsranz. Beispiel ausweist (li trei prelat qui mult lur pesa = à qui mult pesa). Solche Satzbildungen sind unkorrekt und als Anakoluthe auszufassen, indem der zunächst mit dem Relativ als Subjekt gedachte Satz in eine andere Wendung übergeht.

Una maravilla, la cual (statt que) nunca otra tal vista fué, Amadis 474b ob. La una he visto, la cual otra tal como ella nunca ver pude ni espero ver, ib. 547a ob. Clorinia, la cual cuando se lo dijeron le salieron las lágrimas de gozo (== que le salieron, á la cual salieron), Alfar. 261b u. Unos pasajeros, los cuales no poco les pesó de hallarnos allí, ib. 355a m. Vgl. Amadis 287a u.; LazarL. 113a, 27.1

d. Nicht minder oft stellt sich das relative Adverb da ein, wo ein bestimmtes Wort, an welches es sich anlehnen könnte, fehlt und wo es also syntaktisch direkt an das Zeitwort gebunden ist. Auch in diesen Fällen vertritt das nachlässig verknüpfende que einen präpositionellen Kasus des Relativs; es handelt sich dabei um die verschiedensten Beziehungen bald temporaler, bald lokaler, bald irgend welcher anderen Natur.

Aun vea el dia que de mi ayades algo, Cid 205. Era venido el tiempo que habia de poner sus huevos, Calila 31 b u. Agora que se ha resfriado, agora que está helada la sangre, Celest. 59 b ob.

Del otero que sóvi qui me a derribado? (von der Höhe auf der ich stand), BMlg. 751 b. Díjole que fuesen amos á otra villa cerca de aquella que ellos moraban, Patr. 404 b m. Fuéronse para el logar que los posteron (der Ort wo sie sie verborgen hatten), Calila 32 b u. Llegando á un valle que los ya no podian ver ni oir, comenzólo á llamar, Amadis 243 b ob.

Estos usavan caçar en la manera que de suso es dicho, Caza 46, 20. Yo te mostraré manera que lo puedas tomar, Roiz 507 d.

Que me digás el nombre que te suelen llamar, Appol. 173c. Ha y otros que se come lo de dentro et non lo de fuera, Cabal. 252b ob. Un home me vino á rogar que le ayudase en un fecho que había mester mi ayuda, Patr. 379a u. A las veces

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine ähnliche Unregelmäsigkeit läst sich zuweilen bei dem substant quien beobachten. No faltó quien otra cosa no le cayó de su boca (= d quien otra c. no cayó), Alfar. 316 a u. Júzguelo quien despues de muy deseada una cosa la ventura sela pone en las manos, Montemayor bei Lemcke 1, 243. Yo quedé como quien caminando por unas desperas montañas se le eclipsa el sol, Abencer. 509b m.

acaescen algunas cosas al rey que ha menester á los flacos é á los menospreciados, Calila 21b ob. Acordándoseme de aquellas grandes afruentas que la vuestra (espada) en mi servicio puesta fué, Amadis 163a u. La codicia de señorear me desvió de lo que la virtud me obligaba, ib. 381a ob. Con esta riña, que parecia hundirse Granada, salieron todos á la calle, Guer. Civ. 545a u. No hay oficio, ciencia ni arte, que si se ha de saber con perfeccion no sea necesario emplear la capacidad del mas agudo entendimiendo, LazarL. 118b ob. Era como una religion... que se presupone que los que la profesan han de ser caballeros valerosos (ein Orden bei welchem man voraus-setzt), Quij. I, 49 p. 307.

Noch kühner sind die Fälle, wo que geradezu statt des Dativs à que steht. De los omnes nenguno non pudo estorçer Fuera el Rey solo que quiso Dios valer, Appol. I I I cd. Ovol a veer el que dé Dios rancura, Alex. 500 a. Quiero del muy noble rrey fablar, Que Dios mantenga la vida, AOnc. 266 cd. La Mesquita mayor de Coymbra, que pusieron nombre santa Maria, CrCid 24 u.

Bemerkung. Nicht hierher zu ziehen ist das que, welches als Objekt von einem zu ergänzenden Infinitiv abhängt. Veries por ella cosas que avries grant plaçer (de ver), Appol. 476c. Los señores no les hacen aquellos bienes que á su parecer les son obligados (á hacer) segun sus servicios, Amadis 456b m. Hechas con todo secreto las diligencias que convino (hacer), Alfar. 262 a ob. La buena muger estaba obligada á quitalle todas aquellas ocasiones que le fuese posible (quitar), Quij. I, 34 p. 212.

Sehr oft vertritt que einen Kasus des Relativs, für dessen Darstellung diejenige Präposition erforderlich ist, welche das Antecedens des Fürwortes begleitet. Es kann in diesem Falle fraglich sein, ob man in que das relative Adverb oder das Wirkliche Pronomen zu erkennen hat, vor dem sich die Sprache die Auslassung der bereits bei dem Beziehungsworte ausgedrückten Präposition gestattet. Dabei ist es gleichgültig, ob die für que notwendige Präposition durch dasselbe (oder sinnverwandte) Zeitwort, welches der Hauptsatz bietet, oder durch ein anderes herbeigeführt wird. Hierher würden die bei Diez III, 380 Anm. gegebenen Beispiele des komplexiv gebrauchten Pronomens gehören.

Non cuidé veerme en esto que (= en que) me veo, BMlg. 638 d. El padre non yaga con la mugier que yogo el fiio, FJuzgo 63 b. Con aquella ferramenta que face una labor puede facer muchas, Part. I, 62. Cuando me refreno de algunos vicios que no me refrenaria si el miedo del competidor no tuviese presente, Pulg. Letr. 23, 380. Porque no cayese en la infamia y pena que las romanas matronas caian, Patran. 135 a u. Quiera Dios que no cojecis del pié que cojea vuestro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die letztere Ansicht wird begünstigt durch Stellen wie: peche otro tal servo a agnel quien (= a quien) lo vendio primero, FJuzgo 154a ob. Peche diez sueldos a aquel quien (= a quien) quiso ferir, ib. 110b u.

huesped D. Quijote, Quij. I, 32 p. 186. Estuve observando el lento ascenso ... con la impaciencia y cuidado que un astrónomo está viendo la subida de un astro por el horizonte, Cart. Mar. 64, 201. Este corazon la ha hallado y la ama con el entusiasmo que se ama la gloria, con la sensibilidad que se ama á una hermana, con la adoracion que se ama á Dios, Amalia I, 212.

La manceba sea rendida á aquel que (= á quien) la prometira el padre ó la madre, F Juzgo 46a u. Si se pudiere purgar daquello que (= de que) fué acusado, ib. 120b. Sea dado por siervo á la muier que (= á quien) fizo fuerza, ib. 58a. Por fuerza os farán subjecto de aquellos que (= de quien) la libertad que agora teneis os face rey é señor, Pulg. Letr. 7, 207. Acudais á su libertad, que es la mia, con las veras que os lo suplico, Alfar. 216a u. Que el cielo aparte de mi patria los efectos de la cultura de este siglo, si consiste en lo que este ponia su defensa, Cart. Mar. 4, 161.

Bemerkung. Dahingestellt kann auch bleiben, wie man das ganz gewöhnlich bei decir, contar, oir und ähnlichen Verben auftretende que zu deuten hat  $(\alpha)$ . Eine korrekte Darstellung läfst die Präposition de erwarten (vgl. altfranz. ce gentil seigneur que je vus dis; ce bon jaloux que je vous compte neben li bacheler dont vus ai dit; le buissun dont jeo dis avant, und so liegt es nahe in que das durch eine bequemere Ausdrucksweise veranlafste relative Adverb zu erblicken; indessen fehlt es andererseits nicht an einzelnen Beispielen, wo sich que als wirkliches Objekt offenbart  $(\beta)$ .

- a. Embraçó el escudo que oystes cuntar, Alex. 620 a. Preguntolis por ella la freyra que oydes, BSO. 71 a. Aquellos Monges tenian alçado mucho trigo e mucho ordio e mucho mijo e muchas legumbres, que non sabian los Moros (von denen sie nichts wulsten), CrCid 22 u. Un fraile de la Merced, que las mujercillas que digo me encaminaron, LazarM. 88 a u. Echando aquellas vivas llamas que hemos contado, entraron en la batalla, Clareo 463 b u.
  - β. Esta festa preçiosa que avemos contada, BMlg. 65 a. Todas estas tres virgines que avedes oidas, BSOR. 29 a.
- e. Wenn in den bisher angeführten Beispielen que, indem es sich an das Prädikat oder an ein andres Wort des Satzes anlehnt, eine zwar unscharf ausgedrückte, aber doch erkennbare syntaktische Funktion erfüllt, so kommt es in selteneren Fällen auch vor, dass es ohne bestimmten grammatischen Anhalt, ohne syntaktischen Boden unter den Füsen lediglich den Zweck hat, die Verbindung der Gedanken als eine relative zu charakterisieren.

Saldrá una fuente que cualquier ciego que se lavare los ojos en aquella agua, luego será guarido (eine Quelle die die Eigenschaft hat, das jeder Blinde ... alsbald geheilt wird), LGalos 551 b m. Romerías hay á veces que valiera mucho mas tener quebrada una pierna en casa (Wallfahrten, statt deren es besser wäre mit gebrochenem Fuse zu Hause

zu liegen), Alfar. 340 b m. Ninguna cosa puede suceder en la vida, por grave y terrible que sea, que, si el que la padece se pusiese á mirar los grandes trabajos que otros padecen, ciertamiente su mal ternia por liviano (nichts was mit den Leiden anderer verglichen das eigene Unglück nicht als unbedeutend erscheinen liesse), Selva 462a m. Algunas cosas que el hacellas ó no le seria de honor ó de vituperio, Quij. I, 33 p. 189. Una cosa que solo el pensarla le hacia estremecer, Comp. joc. 229. Yo non quise al sinon contender con mi alma et defenderla de se non abrazar de las cosas, que nunca hobo ninguno que por ellas non apocase su algo, Calila 15 a ob. Yo llevaros he á la fuente Aventurosa, que por maravilla es tenido cuando en ella aventuras faltan, Amadis 471 b m. In den beiden letzten Beispielen könnte man zur Not que mit por ellas, en ella (= por las cuales, en la cual) in Verbindung bringen; man hätte dann, da das Personale in einem zweiten Nebensatze steht, eine kühnere Anwendung des unter 12a erörterten Gebrauches. - Ein wirklicher Anakoluth liegt dagegen vor in Conq. 110a m.: delante él mesmo servian tres, que el que peor guarnido era, los paños é la guirlanda que traia valia muy gran haber (ihn selbst bedienten drei vornehme Herren, von denen der am schlechtesten Gekleidete Gewänder trug, die ein großes Vermögen darstellten).

f. Nur selten nimmt das adverbiale que seinen Bezug statt auf einen bestimmten Begriff auf eine vorhergehende Aussage im Sinne des neutralen "was".

Mis amigos consoláronme, que fué menester poco para ello, Lazar L. 117 a m.

### B. Das Antecedens des Relativs ist ein Satz.

13. In Betracht kommen hier que, lo que, lo cual und donde.

a. Zwischen que und lo que ist kaum ein Unterschied. Während heute letzteres das Gewöhnliche ist ohne dass jedoch que ausgeschlossen wäre, zeigen sich in der älteren Sprache beide Formen willkürlich neben einander; in dem einen Denkmal überwiegt que, in dem andern lo que.

Tienen que saben las cosas que han de venir, que es como manera de despreciamiento de Dios, Part. III, 669. Así perderia la duenna que seria pesar sobejo, Roiz 662d. Cuatro dias estuvo el baño con genle, que fué ocasion que cuatro dias tardase en parecer la caña, Quij. I, 40 p. 247. Sin manzano, sí! y sin culebra, que es mas, Clemencia 53.

Los sacramentos facen ayuntar amor de home con Dios, lo que otra cosa non podria facer, Part. I, 51. Dessó mugier fermosa e muy grant posesion, Lo que farien bien poccos de los que oi son, BMlg. 349 ab. Maldito seas, que hecho me

has reir lo que no pensé hogaño, Celest. 7 b ob. Uno á uno los pusimos en tierra, de lo que ellos se quedaron admirados, Quij. I, 41 p. 258. Ha habido dos siglos há un lujo nacional, lo que me parece demostrable de este modo, Cart. Mar. 41, 90.

Mit Vorliebe greift die ältere Sprache zu que, wenn ein Gedanke erläutert oder übersetzt wird.

Jesu Cristo dixo á los apóstoles que echasen sus redes en la mar que quier tanto decir como que caboprenderien los pecadores con pedricacion, Part. I, 195. Ubi est tesaurus tuus, ibi est cor tuum, que quiere decir: dó es tu tesoro, y es el tu corazon, Patr. 382 b u. Quidquid venerit ad me, non ejiciam foras, que dice: Lo que á mí viniere no lo lanzaré fuera, Guzman 716 b m. Aqui se da tarde, que es tanto como no dar, Criticon 137 b m.

 $L_0$  que steht, wenn die Aussage, auf welche der Relativsatz Bezug nimmt, diesem nachgestellt wird.

Lo que peor les era, unos gestos facie, Que tenien muchos omnes que demonio avie, BDom. 400 cd. Roto, desnudo, falto de todo humano consuelo, y lo que es peor de todo, falto de juicio, Quij. I, 29 p. 163. No sé á cuántos estamos de educacion pública, y lo que es mas, tampoco quiero saberlo, Cart. Mar. 7, 42. Vgl. BDom. 648 b; Appol. 647a; Guzman 699 a u.; Celest. 6a ob.

b. Lo cual fällt mit lo que, que zusammen, wenn dem Gedanken eine abschließende Bemerkung hinzugefügt wird ( $\alpha$ ). Ganz besonders tritt es in Wirksamkeit (vgl. oben 5 d), wenn die Rede weitergeführt werden soll ( $\beta$ ); doch kann sich auch hier lo que, seltner que, einstellen ( $\gamma$ ).

a. Lo peor es que se han atrevido a nosotros et saben nuestro logar, por lo cual es menester que entremos en nuestra facienda, Calila 47a u. La duquesa me importunó que yo pusiese alguna quistion, de lo cual yo me escusé, Clareo 443a ob. Nunca ante tus ojos volviera, sino que entendi que estabas casada, lo cual jamás pude creer, Selva 505a m.

β. Los privados siempre andan en decir mal unos de otros ... por lo cual, fijo, non debes mandar matar al anxahar, pues fuiste pagado dél é te fiaste en él ..., Calila 69 a ob. La ira convierte el amor en odio como en muchos habemos visto. Lo cual avino á Tesiandro que viendo ..., Clareo 449 a u. Debo dar de tí la cuenta conforme á la confianza que de mí se hizo. Por lo cual y por lo que mi deseo de tu servicio merece, has de corresponder, como quien eres, con el buen trato que ..., Alfar. 208 b u. No os dije yō, señores, que alguna legion de demonios debe de habitar en él (castillo)? En confirmacion de lo cual quiero que veais por vuestros ojos

como se ha pasado aquí ..., Quij. I, 45 p. 283. Daher das so überaus häufige á lo cual respondió, dijo bei fortgeführter Rede.

- γ. Mandó el rey que la sentenciasen á quemar, porque así lo disponia la ley. A lo que contradijo el valiente Muza diciendo que ..., Guer. Civ. 565 a u. No tardaria en escoger la muerte de los primeros. A lo que debes añadir que, habiendo cesado tantos años ha la mortandad de los indios y durando ..., Cart. Mar. 9, 243. Contó quien era y la causa por que así andaba, de que Porcia quedó muy maravillada y por otra parte muy alegre en saber que ..., Selva 477 a m.
- c. Donde in dem hier behandelten Gebrauche kommt schwerlich anders vor als mit den Präpositionen por  $(\alpha)$  und de, sei es daß letztere wirklich ausgedrückt ist oder sich in dem Adverb verbirgt  $(\beta)$ .
  - a. Por donde wird hauptsächlich in kausaler Bedeutung (weshalb, daher) verwendet, doch kommt es auch in anderem der Präposition por entsprechenden Sinne vor. Hanos fecho Dios merced de te nos dar por rey en vez del que habiamos; por onde rogamos á Dios que te faga ser piadoso, Calila 74a ob. Deste suceso recibieron todos sus vasallos grandísimo enojo por el amor que le tenian, por do el marqués le hizo hacer solemnes honras cual á su estado convenia, Patran. 133b m. Dió gran priesa á los caballeros que acometiesen la villa, por donde se ganó, Amadis 478b m. Por mejor certificarse dello, apartóla en puridad, por do se vinieron á conocer y á abrazarse del gozo que concibieron, Patran. 144a m.
  - B. Unas veces siente uno y otras veces el mesmo siente lo contrario ... de do nace tanta diversidad de opiniones de los hombres, Oliva bei Lemcke I, 184. Los acusadores falsos han de morir ó retractarse de lo dicho, de donde se seguirá mayor lauro y corona de honor á la inocente reina, Guer. Civ. 559 a m. Gozan no solo de la propia dicha, sino tambien de la del otro. De donde se infiere que ..., Cart. Mar. 46, 54. Sehr leicht nimmt es auch wie por donde die Bedeutung "weshalb" an. Diolos todos a pobres, on diz la leyenda: Dispersit, dedit pauperibus, BLaur. 40bc. Non puedo ir convusco. ..; onde vos ruego que catedes algunt consejo como me podades levar convusco, Calila 31 a ob. He fecho morir de hambre á todos los cristianos; donde vos digo que guarde cada uno sus tierras, Conq. 335 a ob.

Notwendig ist noch die Besprechung einer Anzahl weiterer das Relativ betreffender Punkte, in denen das Span manche eigentümliche Erscheinung aufweist.

14. In der Formel "derjenige welcher" wird das Determinativ wie heute so auch altspan. vorzugsweise durch el, aquel ausgedrückt; doch übernimmt nicht selten auch este, aqueste, ese diese Funktion.

Este qui la (cosa) recibió venga á su sennor con testmonios, F Juzgo 91 a ob. Bien vos fallaredes, Si bien lis enviaredes esto que lis devedes, BMil. 480 cd. Estos tiramos ende, los que salieron ende (de los monesterios) por enganno dotri, F Juzgo 61 b ob. — Fablemos nos daqueste que en buen ora naçio, Cid 3709. Si por aventura aqueste que lo erró, Al rey en algund tiempo atanto le servió, Roiz 134 ab. — Essos que a Dios amarán Grant gualardon ende recibrán, MEgipc. 13. Credien bien afirmes, non era de dubdar, Que almas eran dessos los que sumió la mar, BMlg. 601 cd. Debes, señor, reposar y dormir eso que queda de aquí al dia, Celest. 53 b m.

15. Nach lateinischer Art tritt im Span., wie ebenfalls in anderen romanischen Sprachen, das Relativ vor die den Nebensatz einführende Konjunktion (a). Auch kann es seine Stellung vor dem Relativsatz, der direkten oder indirekten Frage nehmen, wozu es gehört (b), wie nicht minder vor dem Infinitiv (c) und vor dem Gerundium und dem Particip (d). Das in allen diesen Fällen vornehmlich zur Verwendung gelangende Wort ist el cual, doch ist auch anderen zurückbezüglichen Pronominalien ihr Anteil an dem Gebrauche nicht versagt.

a. Esta cibdad que tienen cercada los cristianos; la cual si nos la toman por fuerza, toda la tierra de los moros será destruida, Conq. 333b u. Estuve cercado casi de aquella claridad; la cual como cesada fué, abajé los ojos hácia abajo, Amadis 498a m. Nuevos modos de pensativo tormento; donde si perseveras, ó de muerto ó loco no podrás escapar, Celest. 10b ob. Jamás hacia sino visitar frailes, con quienes cuando estaba á solas, no habia juglar como ella, LazarL. 123b m. Fué convertido en un rio llamado de su mesmo nombre, el cual quando llegó á la superficie de la tierra, fué tanto el pesar que sintió..., Quij. II, 23 p. 436.

Ist que das vor die Konjunktion gestellte Pronomen, so wird es als Akkus. und als Dativ in der Regel durch ein nachfolgendes Personale gestützt oder näher bestimmt.

Tenia unas manos como la nieve, que cuando las sacaba de un guante, parescia que se derramaba azahar por casa, Celest. 68 a u. Aquel cosario que á Florisea habia robado; que cuando lo vió y se afirmó en ser él, toda la color se le mudó, Clareo 443 a u. El pobre honrado tiene prenda en tener muger hermosa, que cuando se la quitan le quitan la honra y se la matan, Quij. II, 22 p. 429. Selten ohne Personale: habemos pensado una cosa, que si tú otorgares connusco, habremos algun vito tú é nos, Calila 29b m. — Vimos á otro que, cuando queria comer unas hermosas manzanas que se le llegaban á la boca, el árbol se le alsaba (= al cual, cuando queria . . ., el árbol se alzaba (vgl. oben 12a), Clareo 466 a m.

Admirablemente lo sintió Séneca, que como en la plaza le diese una coz un enemigo suyo, todos le incitaban que dél se querellase á la justicia, Alfar. 200 a u.

- b.... alcanzar los bienes complidamente, De los quales, al fin, quien mas cobra es mas doliente, RPal. 1545cd. Esentos de los escarnios de fortuna, en los cuales quien cayere, con mucha razon será atormentado, Oliva bei Lemcke I, 199. Se mantienen con pan del cielo, del cual quien comiere no padecerá mas hambre, LGranada 344a ob. Tuvo libertad para discurrir predicando el Evangelio dentro de Hierusalem hasta el Illirico. Lo cual como pudiera si no estuvieran ...? LGranada 177a m. ... para que allí buscase las yerbas que decia, las cuales considerad cuales serian, siendo buscadas por la mano de aquella ..., Clareo 445b u. No tengo mas que deciros de mi historia, la cual si es agradable y peregrina, júzguenlo vuestros buenos entendimientos, Quij. I, 41 p. 263.
- c. Das vor den Infinitiv tretende Relativ hängt von diesem ab, kann aber auch ein dazu gehöriger Nomin. sein. Auch hier wird das Objekt que gewöhnlich durch das Personalpron. aufgenommen: Emprenden amistades, las cuales por sustentar, vienen con sus maridos á reñir, Guev. Ep. 51, 789. ... la grand crueldad, la qual por mas acrescentar ovo mandado ..., CrLuna 382 ob. Comenzamos de consolar aquellas doncellas, las cuales despues de haber mas amansado su llanto, nos comenzó la una dellas á decir en esta manera, Clareo 439b m. - Aquella que por la sostener é acrecentar he hecho mucho mal á mi conciencia, Amadis 342 b ob. Los capítulos matrimoniales fueron los siguientes: que para decirlos es menester tomar el agua de atrás, LazarL. 127 a u. Dió dos coces en el aire, que á darlas en el pecho de maese Nicolas, él diera al diablo la venida por D. Quijote, Quij. I, 29 p. 168.
- d. Für das Gerundium sind Beispiele zu wählen, in denen das Subjekt desselben ein anderes ist als das des Prädikats. Una arqueta de oro, la cual ante todos abriendo, aquellos grandes fuegos luego muertos fueron (als sie diese öffnete, erlosch sogleich das Feuer), Amadis 1566 u. La casa de aquel sabio, en la cual habiendo descansado algunos dias, tomo aparte à Felesindos (nachdem wir in ihm ausgeruht hatten), Clareo 4666 ob. El pintor de Ubeda, al cual preguntándole qué pintaba, respondió, Quij. II, 3 p. 342.—Dijéronme una cosa que yo faciendola á la sazon que han de salir, seremos seguros que ..., Calila 75a ob. Constantino Magno, que viniéndole à decir (= à quien viniendo à decir, als man ihm sagte) como sus enemigos le habian apedreado su retrato, fué tanta su modestia que ..., Alfar. 200 a ob. Se trabó un bien concertado juego, que habiendo pasado en él

(= en el cual habiendo p.) como un cuarto de hora, entraron algunos otros caballeros, ib. 212a m.

Hierher kann auch der mit dem Relativpron. gebildete absolute Kasus gezogen werden. Auch hier ist el cual das übliche Wort (lo cual visto, visto lo cual), nur selten stößt man auf que.

Que siendo sabido, Amadis 517 a u. Que visto por los cercados, ib. 550 a ob. Un suspiro, que pareciéndole imaginacion ó ilusion de la noche, pasó adelante, Guevara, Diablo coj.

16. a. Allgemein romanische Konstruktion ist es, dem auf ein Personalpron. der ersten oder zweiten Person bezüglichen Relativ als Subjekt das Prädikat in der durch das persönliche Fürwort angedeuteten Person beizugeben, ohne dass dabei das Personale, wie im Deutschen, wiederholt wird. Das Span. folgt hier dem Gebrauche der Schwestersprachen (á mí que tengo de mantener hijas ajenas (mir, die ich zu erhalten habe), Celest. 21 a m. Soilo para vosotros, los cuales vistes las señales de mi apostolada, LGranada 363 a m.).

Eine beachtenswerte Eigenheit ist es nun, das das Relativ als Objekt, wenn es auf die erste oder zweite Person zurückweist, der Wiederholung des Personale beim Zeitwort nicht ab-

hold ist.

Yo que nueva sed me aquexava (ich, den ein neuer Durst qualte), Canc. de Baena ed. Michel I, 248 a u. Grand rethórico eloquente, A quien la raçon florida Con reverençia devida Se vos inclina humilmente (vor dem sich demütig verneigt). Tú, á quien te dió juicio y tiempo de te Santillana p. 325. arrepentir, Amadis 410a u. A tí, buen señor, que siempre te hallamos padre verdadero, ib. 468 a u. Somos mancebos que hermosura ni riqueza no nos falta, Patran. 142b ob. Nosotros que nos llaman oledores de casas ajenas, Alfar. 245 b u. Soy el desdichado Cardenio, á quien el mal termino de aquel ... me ha traido á que me veais cual me veis, Quij. I, 29 p. 163. Yo soy Alonso Quijano, á quien mis costumbres me dieron renombre de Bueno, ib. II, 74 p. 671. Tú, á quien se te ha pegado el oro, Criticon 132 a u. Nosotros, á quienes Ustedes nos tratan de hereges, FGerd. II, 244 m.

Auf Grund dieser Konstruktion kann auch das Possessivpron. in den Relativsatz eindringen: nosotros, para cuyo uso todas estas cosas fueron criadas y puestas delante de nuestros sentidos (= y á quienes fueron puestas delante de los sentidos), LGranada 176a ob.

b. Wenn das Personale der ersten oder zweiten Person mit einem prädikativen Nomen in Verbindung gebracht ist, so kann es zweifelhaft werden, ob das Relativ auf das persönliche Fürwort oder auf das Nomen zu beziehen ist. Der Gebrauch im Span. ist hier schwankend, doch überwiegt die Neigung das Prädikat nach dem Personale zu bestimmen d.h. es in die erste und zweite Person zu setzen  $(\alpha)$ ; namentlich soll dies bei dem Fürwort im Plural geschehen (nosotros somos los que lo hemos visto). Nicht eben selten aber beobachtet man auch die dritte Person, die durch den Bezug auf das Prädikatsnomen bewirkt wird  $(\beta)$ .

a. Io so la que pari al vero Salvador, BMlg. 4876. Urraca so que yago so esta sepultura, Roiz 1550a. Yo soy la que gozo, yo la que gano: tú, señor, el que me haces con tu visitacion ineomparable merced, Celest. 696 u. Nosotros somos dos caballeros que por agora no tenemos sino esas armas, Amadis 78a u. In freierer Art auch: el corazon me fallece, como quien una hora sola vivir no espero, ib. 726 ob. No soy hombre que me dejaria empreñar del rey que fuese, Quij. I, 47 c. 295.

Sogar wenn das Relativ nicht Subjekt, sondern präpositioneller Kasus ist: me pareces hombre que hay en ti mas valor encubierto que muestras (ein Mann, in dem mehr Wert steckt), Selva 476b ob.

Daher auch das hin und wieder erscheinende Possessiv der ersten und zweiten Person im Relativsatze: vos érades aquella que con vuestra sabrosa membranza era yo mantenido (durch die Erinnerung an welche ich aufrecht erhalten wurde), Amadis 242 a u.

β. Vos sois aquella que las mercedes puede hacer, Amadis 508 b ob. Yo soy sin falta el que mató al hombre que culpais que este ha muerto, Patran. 165 b m. Yo fui tambien el que hizo los despachos falsos para los turcos, Guer. Civ. 648 b u. Vos sois, y no otro, el que destrae y sonsaca á mi señor, Quij. II, 2 p. 336.

17. Wenn das Relativ in Verbindung mit einem bestimmten oder unbestimmten Zahlwort (Adjektiv) den Begriff des Antecedens in seinem ganzen Umfange deckt, so setzt das Deutsche den Genitiv des Relativs, ohne daß doch eine Teilvorstellung vorhanden ist. Das Span. folgt in diesem Punkte der Syntax des Lateinischen (libri quos multos habeo, deren ich viele habe).

Pescaban los peces que se criaban allí muchos, Calila 74b m. Ficieron armar un tablado en los campos que ahí habia muy grandes, Conq. 72a m. Sus mismos criados, que muchos y muy discretos tiene, Selva 494b u. Las armas, que pocas ó casi ningunas tenian, Quij. I, 41 p. 254. Las mujeres, que eran cuatro, me preguntaron para quién pedia limosna, LazarL. 126b u.

18. Der aus dem Lateinischen bekannte Übergang des relativen Satzes in einen demonstrativen (species pulchritudinis eximia quaedam, quam intuens in eaque defixus...) ist auch dem Span. nicht fremd geblieben. Nicht selten springt hier die Rede, statt in re-

lativer Wendung weiterzugehen, in einen Hauptsatz über; ein persönliches oder besitzanzeigendes Fürwort in diesem nimmt Bezug auf das Relativ des ersten Satzes.

Los obispos que puso Dios por pastores é les dió poder de aver piedat de los mezquinos, F/uzgo 175a u. La costumbre que quiere el pueblo poner et usar della, Part. I, 32. Por grand haber que sea, donde sacan cada dia et non meten y (= á el) nada, non puede durar mucho, Pair. 301 a m. El maestro Elisabat, en quien mucho se fia é fabla mucho con él apartadamente, Amadis 236 b ob. Otras muchas (obras) que sé y las callo, Alfar. 220b ob. El rey Artus de Ingalaterra, que anda hasta ahora convertido en cuervo, y le esperan en su reino por momentos, Quij. I, 50 p. 306. Una niña que recogió su tio y la hizo educar en un convento. Clemencia 3.1 - El que se muestra á las gentes por buen cristiano et home bueno et leal, et la su intencion es falsa (derjenige, der sich als guter Christ zeigt und dessen Gesinnung falsch ist), Patr. 412a ob. El tu Luzman, á quien despreciaste y tuviste en poco sus servicios, Selva 504 b u.

Hierher stellt sich die im Romanischen beliebte Satzverkürzung, bei welcher mit Auslassung des im Relativsatze befindlichen Prädikats die Kasus des Personalpron, hart an einander treten.

Mi hermano que me tanto amaba é yo á él (der mich so sehr liebte und der von mir ebenso geliebt wurde), Calila 39 b ob. Sus escuderos, con que mucho le plugo, é á ellos con él, Amadis 381 a m. Aquella que tanto queria y amaba á mi nuevo esposo, y él á ella, Clareo 445 b u. El valiente Zaide, el cual amaba á su bella Zaida, y ella á él, Guer. Civ. 524 a ob.

19. In recht zahlreichen Fällen wird im Span. das Relativ (meistens el cual) mit einem in demselben Kasusverhältnis stehenden Subst. mittels der Konjunktion "und" verbunden. Dem Deutschen widerstrebt diese Koordination des Relativs mit dem Subst.

Ella se fué para la Reina, de la cual y de Oriana é de todas las otras dueñas é doncellas fué con mucho amor recebida (die Königin, von welcher so wie von Oriana und den andern Damen sie liebreich aufgenommen wurde), Amadis 157 b ob. Un caballero Abencerraje, por el cual y la voluntad de Dios soy vivo y libre, Guer. Civ. 564 b ob. Vanle (el rio) administrando de sus aguas las referidas lagunas, con las cuales y con otras muchas entra pomposo en Portugal, Quij. II, 23 p. 436. Un mediano Beneficio, con el cual y con la pension lo passaba con mucha decencia, FGerd. 1, 109. Vgl.

¹ Auch in Fragesätzen zeigt sich dieser Übergang: qué mujer eligió ni le cupo en suerte marido tan acabado, que no hallase en él algun repelo? Guev. Ep. 51, 88,

Amadis 323a ob.; 471b u.; Mariana bei Lemcke I, 336 m.; Guer. Civ. 517b m.; 672b ob.; Alfar. 236b u.

Weniger auffällig erscheint diese Konstruktion, wenn el cual einen neuen Gedanken einführend die Natur des Demonstrativs annimmt.

Embié á mandar á los dichos Condestable y Arzobispo su hermano ... que viniesen á mi á la dicha villa de Medina; los quales y otras personas de su parte é valía con ciertas gentes de armas vinieron y entraron en la dicha villa, Cr Juan II p. 588b m. Por la mañana dió su Majestad el tuson al archiduque su cuñado, al almirante de Castilla y al principe de Malfet; á los cuales y á los demás caballeros del tuson dió aquella mañana el duque del Infantado una espléndida y suntuosa comida, Alfar. 428a m.

20. Zwei Attribute, von denen das erste sich in der Gestalt einer einfachen Bestimmung, meist Adjektiv, das zweite in der Form eines relativen Satzes darstellt, werden im Span. oft durch das beiordnende "und" verbunden. Die erste attributive Bestimmung wird dadurch selbständiger und erhält ein größeres Gewicht. Im Deutschen ist diese Konstruktion nicht zulässig; hier wird die relative Bestimmung direkt auf das durch das Adjektiv eingeschränkte Nomen bezogen. Natürlich kann so auch im Span. verfahren werden.

El buen consejero leal é verdadero é que ama derechamente á su señor, CSancho 155 a u. La duenna non se paga De peresoso torpe nin que vilesa faga, Roiz 441 ab. Caballero mucho esforzado é que no desmayaba por embargos que le viniesen, Conq. 67 a u. Fué principe de gran discrecion (= muy discreto) y que siempre hizo sus hechos con maduro consejo, Guzman 700 a u. La justicia desinteresada y que no se dobla, Quij. 1, 34 p. 211. La filosofía aristotélica desterrada ya de toda Europa, y que solo ha hallado asilo en este rincon de ella, Cart. Mar. 21, 66.

Ist in diesem Falle die erste Bestimmung ein appositionelles Subst., so deutet die Konjunktion an, dass der Relativsatz nicht auf dieses Subst., sondern auf den vorhergehenden Hauptbegriff bezogen werden soll.

Yo, como hijo de tan honrado padre, y que tanto á la venganza desta muerte obligado era (ich, der ich als Sohn eines so angesehenen Vaters zur Rache verpflichtet war), Amadis 392a m. El ministro Calonne, sucesor de Necker, y que queria la revolucion del pueblo contra la aristocracia, Amalia I, 205.

Seltsamerweise wird mitunter durch "und" ein relativer Satz an ein bloßes Adjektiv ohne Subst. geschlossen, ohne daß das Relativ überhaupt eine Berechtigung in dem Satze zu haben scheint; eine solche könnte nur durch ein bei dem Adjektiv hinzugedachtes Subst. gewonnen werden. Otras algunas menudencias habia que advertir; pero todas son de poca importancia (= poco importantes) y que no hacen al caso á la verdadera relacion de la historia (sie sind alle wenig wichtig und bleiben ohne Belang für die Geschichte), Quij. I, 9 p. 35. Fué este Arzobispo de Santiago ... muy bien guarnido en su persona é casa, y que tenia magnificamente su estado, Guzman 710a m. Fué ... malenconioso é triste, y que pocas veces se alegraba, ib. 707 a ob. Fué ... fengido é cauteloso, y que mucho se deleytaba usar de tales artes y cautelas, ib. 715 b u.

21. Zusammenziehung zweier durch koordinierende Konjunktion mit einander verbundener relativer Nebensätze kommt spanisch, wie auch sonst im Romanischen, in der Weise vor, daß nur der erste Satz das zurückbezügliche Pron. enthält, während es im zweiten unterdrückt wird, obgleich es nicht derselbe Kasus ist. Am gewöhnlichsten ist der Fall, wo das Relativ in dem einen Satze Subjekt und in dem andern Objekt ist; die gleichlautende Form beider Kasus macht den Fortfall erklärlich.

Todo elo que ganó con derecho, et (que) li fo dado, que lo tenga en paz, F Juzgo XIII a. Digo que la mejor cosa que home puede haber en sí, et es madre et cabeza de todas las bondades, digovos que esta es la vergüenza, Patr. 422 b m. Estas armas que vestimos, y nos fueron dadas para las emplear, Amadis 479 a m. Luego nos hicieron mostrar su casa, la cual vimos y nos pareció la mas linda y hermosa que jamás habíamos visto, Clareo 441 b m. Y ast os digo que el don que os hé pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que mañana me habeis de armar caballero, Quij. I, 3 p. 9. Obsequiaba á Clemencia en las personas que ella queria ó le eran allegadas, Clemencia 196.

Die Fälle, in denen das Verhältnis der Relativa in beiden Sätzen ein andres ist, sind ungleich seltener und im ganzen vereinzelt.

La segunda cosa es decir por su boca los males é los pecados en que está é (que) ha fechos, CSancho 1496 m. Las otras personas de mis Reynos en quien cabian y (que) eran hábiles é capaces é bien merecientes dello, Cr Juan II p. 686 a m. Sintió el Condestable que Alonso Perez de Vivero, el qual él habia levantado del suelo y hecho muy gran hombre, é dado (= é al cual habia dado) mucho gran lugar cerca del Rey, que trataba ..., Guzman 715a ob. Tenia una sola hija, de la cual Clareó se enamoró y (que) tan estremadamente quiso, que grandes penas y trabajos por ella sufrió, Clareo 433a m. A cuento me viene salirme de lugar que no conozco ni soy conocido (= y donde no soy c.), Alfar. 326b m.

22. Der sehr üblichen Verbindung des Relativs mit todo (todos los cuales, todo lo cual, lo cual todo) würde keine Erwähnung ge-

schehen, wenn nicht darauf aufmerksam gemacht werden sollte, dass statt des dabei gewöhnlich verwendeten el cual bisweilen auch que angetroffen wird.

Bien parecia ella ser una mora de grande estima por ... las manillas y arracadas de oro, de todo lo que yo la despojé, Guer. Civ. 679b m. Otros hacen graciosos matachines, que todo para Daraja eran grados de gloria, Alfar. 211b m. Que todo fué volverle á manifestar las heridas, ib. 210b u. Contó D. Quijote la desgracia de su vencimiento y el encanto y el remedio de Dulcinea, que todo puso en admiracion á D. Alvaro, Quij. II, 72 p. 665.

23. In seinen Beiträgen p. 203 f. bespricht Tobler die eigentümliche Konstruktion, in welcher der Relativsatz gewissermaßen das Prädikat des Hauptsatzes darstellt, so daß man es anscheinend mit einem abundierenden zurückbezüglichen Pron. zu thun hat (alles ist heiter und froh, und du, der du traurig und in dich gekehrt dasitzest! — und du sitzest . . .). Hier einige spanische Beispiele.

Los montes son altos, las rramas puian con las nues, E las bestias fieras que andan aderredor, Cid 2699. Veia á su señora Oriana cercada al derredor de una gran llama de fuego, y él que daba grandes voces diciendo: Santa Maria! acórrela, Amadis 119a ob. Firió al caballo de las espuelas, la lanza so el sobaco, é fué contra él, é Amadis, que ya movia por el semejante, é firieronse, ib. 207 a m. Todas sabeis esa oracion ... y el bobo de Calisto que se lo escucha, Celest. 59a m. Comienza á limpiar y sacudir sus calzas y jubon, sayo y capa, y yo que le servia de pelillo, y visteseme . . ., LazarM. 85 a m. Era cosa de alegría ver tanto bullicio, cuál que lleva los galgos de trailla, cuál va con los podencos y hurones, Alfar. 214b m. El alguacil miró toda la casa y no halló cosa de lo que buscaba. Yo que quisiera decir: miren las tinajas y echar á huir, ib. 234b ob. Habrá almorzado con algun paisano suyo, y se habrán bebido un par de docenas de botellas de Jerez! Y yo que no me apercibia! qué torpeza! Clemencia 276. Y yo! respondió el oficial, yo que me habria dejado cortar las dos piernas por evitaros los malos ratos que habéis pasado! Gaviota 135.

Den Relativsatz kann auch ein Gerundium vertreten: levélas á un logar do habia buen pasto, é díles de mano, et fueronse volando, et yo catándolas (= yo que las caté, yo las caté) fasta que se alongaron de mí, et posaron en tierra ..., Calila 74 a m.

Anders geartet ist ein für den Sinn ebenfalls erläfsliches que, welches sich besonders in Ausrufsätzen findet.

Los ángeles la van levando, Tan dulce son que van cantando (so süssen Sang stimmen sie dabei an), MEgipc. 1330.

Hy iazen essa noche, e tan grand gozo que fazen, Cid 2869. Qué porradas que dan! Celest. 65 a m.

24. a. Es liegt in der Natur des Relativs überhaupt möglichst nahen Anschluss an das Beziehungswort zu suchen; jedoch sind die Sprachen dabei nicht so ängstlich, dass sie nicht eine Trennung durch Einschiebungen gestatteten, falls diese die Klarheit der Beziehung nicht beeinträchtigen. Am wenigsten verfänglich erscheint es, das Antecedens durch eine eng dazu gehörende Bestimmung namentlich im Genitiv zu erweitern (el castellano de aquel castillo, que estaba puesto en una grave mengua, wo que auf castellano geht). Allein auch manche andere Satzteile drängen sich zwischen Antecedens und Pronomen ein, und gerade das Span. lässt erkennen, dass es eine Trennung selbst durch recht umfangreiche Einschiebungen nicht scheut. Natürlich geschieht dies am leichtesten bei den klangreicheren relativen Wörtern; aber selbst das durch seinen Lautgehalt am wenigsten hervortretende que folgt dem allgemeinen Zuge der Sprache. Sehr gewöhnlich ist es das Prädikat entweder allein oder mit anderen Satzgliedern, das sich vor das Relativ stellt (a). Oft auch das Subjekt, das Objekt oder andere Satzteile, die selbst wieder eine relative oder sonstige Erweiterung erfahren können (β). Auch ganze Sätze erscheinen als das Trennende (γ), und selbst Wörter, die in den Nebensatz gehören, zeigen sich mitunter vor dem Relativ (δ).

a. Jesu Cristo nos guarde de tales pesconadas Qui guardó a Sant Peidro en las ondas iradas, BSJ. 47cd. Dos caballeros de los enemigos se metieron á la vuelta con nosotros, que han hecho maravillas en armas, Amadis 474b ob. Ningunt home non puede ligeramente escoger lo mejor é la verdat del consejo que ha á dar, á quien estas cuatro cosas son contrarias, CSancho 152b w. Derecho es que aquellos seyan departidos de la companna de los fieles de Cristo é que pierdan sus cosas, los quales se trabaian de contrallar lamor de Cristo, F Juzgo 183a w. El cuerpo del muy noble Rey Don Juan fué en el monumento sepultado, cuya ánima en el Señor haya holganza, Cr Juan II p. 694a w.

β. Pone allí mesmo otro enjiemplo natural del rey de las abejas, que es sin aguijon, que ya posimos desuso, CSancho 160 a m. Estos mensajeros daban cartas del Emperador á los príncipes é grandes que por el camino fallaban, en que les rogaba ..., Amadis 240 a m. Esplandian envió mucha gente al rey Norandel, que en la montaña. Defendida con su muy hermosa y amada reina Menoresa de asiento estaba, en que fueron muchos de aquellos caballeros ..., ib. 558 a m. Al salir del aposento se oyó una voz temerosa, todo cuanto la supo formar el barbero, no el del albarda sino el otro, que decia ..., Quij. I, 46 p. 289. En la ciudad de Bisanzo fué un caballero, de noble sangre y honesta vida dotado, y cumplido de todas las

partes que á un gentilhombre convenian; el cual por nombre tenia Clareo, Clareo 433 a m. Acabo de leer el último libro de los que me has enviado en los varios viages que has hecho en Europa, con el cual llegan á algunos centenares las obras europeas ..., Cart. Mar. 32, 1. Amadís se fué á su posada con mas enojo e malenconía que en su semblante mostraba, donde falló muchos é buenos caballeros, Amadís 170a ob.

- γ. Las personas de menor guisa, si quiere sean siervos ó libres, que non quisieren lexar el pleyto, F Juzgo 28 a. Mostrólis fuertes signos que lis era irado, Que de sue mantenençia era muy despagado, Por qui el pueblo todo era mal espantado, BMil. 376 abc. Las nuestras mesquindades, quién las podrá contar, Que en el mundo sofrimos? RPal. 1513 ab. Dixo en alta voz á los dichos Señores Reyna é Infante que pusiesen las manos sobre la Cruz, los quales lo hicieron así, CrEnr. III p. 271 a m. Mandó al mensajero que de palabra les contase cómo había pasado, el cual lo dijo enteramente, Amadis 234 a m. Isea había dado cien ducados á uno porque malase á Florisea, al cual debeis de mandar examinar, Clareo 451 a m.
- 6. Establecemos por esta ley que tod omne desdel tiempo del rey Don Cintillando fastal segund anno, que nos regnamos, que se fuxo pora los enemigos (jeder, welcher von der Zeit des Königs D. C. an bis zum zweiten Jahre unsrer Regierung zu den Feinden geflohen ist), F Juzgo 11a. El preste ordenado, de celebrar la missa al que es comendado, Enclina la cabeça (der Priester, dem es obliegt die Messe abzuhalten), BSacr. 205 ab. Fueron para Proiecto, fuera cuyo rendido (sie gingen zu Pr., dessen frommer Diener er gewesen war), BMlg. 255 a. La cuyta de la madre que me era venida, Con esta lo cuydava aduzir á medida (den Kummer, der mir von der Mutter gekommen war, glaubte ich durch diese, meine Tochter, zu mildern), Appol. 441 cd. Vgl. ib. 282 cd. El cuytado enfermo, lasrado e doliente, O de otra majadura que fuese pagiente (oder der an einer andern Not leiden mochte), RPal. 136 ab. - Ebenso bei vergleichendem cual: levaré tal derecho, prisi qual fiador, BMlg. 687 c.

Bemerkung. Diez III, 474 und Mätzner, Synt. II, 435 rechnen wohl irrtümlich hierher auch Sätze wie: doña Elvira, muger que fué del Conde don Remon de san Gil, wo also muger que fué = que fué muger wäre. Diese Erklärung ist, wenigstens vom grammatischen Standpunkt, allerdings in den spanisch häufigen Fällen möglich, wo der Relativsatz sich mit der Geltung einer Apposition an einen Eigennamen oder einen entsprechenden Gattungsnamen anlehnt; aber es finden sich zahlreiche, offenbar ganz analoge Sätze, bei denen an Inversion des Fürwortes überhaupt nicht gedacht werden kann. In allen diesen Wendungen ist vielmehr que als das neutrale "was" anzusehen, welches sich in ganz regelmäßiger Weise seinem Beziehungsworte anschließt (d. Elvira, die Frau, was sie war, des Grafen don Remon). Solche Relativsätze erfüllen verschiedene Zwecke. Entweder dienen sie zur schärferen Bezeichnung der Zeit, so daß que es, que fué die Begriffe "jetzig, ehemalig" wiedergiebt; oder sie legen einen nur schwachen Nachdruck auf den

durch sie bestimmten Begriff und sind somit eine ziemlich müßige Beigabe, deren Wegfall keine besondere Lücke lassen würde; oder endlich sie haben auch wieder gerade die entgegengesetzte Bedeutung, den Begriff, zu dem sie treten, mit Energie hervorzuheben.

Governarán é regirán los Regnos é Señoríos, é guardarán el servicio del dicho Príncipe é Rey que será (des genannten Prinzen und künftigen Königs; von derselben Person gesagt), CrEnr. III p. 271 a m. Las muy grandes y enormes y detestables cosas que Don Alvaro de Luna, mi Condestable que fué de Castilla, hacia y cometia (mein ehemaliger Konnetabel; dieser ist nicht mehr am Leben), Cr Juan II p. 684 b ob. Nosotros tres somos nietos de Almadán, alcaide que fué de Ronda, y ahora lo es nuestro padre, Guer. Civ. 551 a m.

Yo, como vasallo que só del rey (ich, als Vasall des Königs), non es razon sinon que le faga saber su dapno, maguer que le pese, Calila 68 a m. Ella se aderezó lo mejor que pudo, como rica é gran señora que era, para lo recebir, Amadis 240 b ob. La condesa de Ribadeo, señora principal y prudente, y sobrina que era del mismo conde, Mariana bei Lemcke I, 344.

Nunca delante príncipe que fuese sirvieron tanto honrado hombre como aquí veo servir (niemals dienten, selbst einem Fürsten nicht, so viele...), Conq. 110a u. No soy hombre que me dejaria empreñar del rey que fuese (auch von einem Könige nicht), Quij. I, 47 p. 295.

b. Es ist hier der Ort, das oben 5d über den fortführenden Charakter von el cual Gesagte zu vervollständigen. Es ist daselbst erörtert worden, wie das Pron. in diesem Falle seine subordinierende Natur verleugnend geradezu die Natur des Demonstrativs annimmt. Für die diesen Vorgang veranschaulichenden Beispiele sind dort absichtlich nur solche Stellen gewählt, in denen el cual unmittelbaren oder wenigstens nahen Anschluss an sein Beziehungswort hat. Zieht man nun die hier besprochene Eigentümlichkeit des Span. in Betracht, selbst an recht umfangreichen Einschiebungen zwischen Antecedens und Relativpron, keinen Anstofs zu nehmen, so wird es erklärlich, dass die Sprache zu Bildungen gelangen konnte, in welchen der Zusammenhang von el cual mit seinem Beziehungswort syntaktisch vollständig vernichtet erscheint und nur noch durch den Gedanken aufrecht erhalten wird. Solche Beispiele sind besonders in den mittleren Jahrhunderten häufig. 1 Sie zeigen übrigens einen sehr verschiedenen Charakter; neben solchen, wo der Bezug auf das Antecedens trotz ziemlicher Entfernung oder trotz möglicher Zweideutigkeit doch noch erkennbar bleibt, treten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es kann darauf aufmerksam gemacht werden, dass bei dem aus qualis stammenden Relativum das frühere Französisch und Italienisch sich ähnlich verhält wie das Span.

zahlreiche Konstruktionen auf, in denen er dank den langen und zahlreichen Einschachtelungen so gut wie gänzlich aufgehoben ist.

El Rey salió de su palacio, que llaman la Aljafería, cabalgando encima de un caballo blanco muy ricamente vestido, é con él sus hijos é todos los Grandes que dicho habemos; el cual se fué á la Iglesia mayor, Cr Juan II p. 359 b m. Antes que en ella (la villa) entrasen vieron dos caballeros armados en sus caballos lasos é cansados, é las armas cortadas por algunos lugares, que bien parecia no haber estado sin grandes afrentas; los cuales (auf dos caballeros gehend) habian nombre don Bruneo de Benomar é Branfil, Amadis 147 b ob. Bien verias cómo Celestina habia tomado el cargo, por intercesion de Sempronio, de ser medianera, pagándole su trabajo; la cual puso tanta diligencia y solicitud ..., Celest. 61 b u. Dijeron á Sancho que los guiase adonde D. Quijote estaba; al cual advirtieron que no dijese que conocia al licenciado ni al barbero (wo al cual nicht auf D. Quijote sondern auf Sancho

sich bezieht), Quij. I, 29 p. 166.

Luego otro dia el Infante mandó à Diego Fernandez de Ouiñones que pusiese sus tiendas delante de la puerta de la villa, en tal manera que hiciese velar é guardar que de dia ni de noche no pudiese entrar gente en la villa, así por la puerta que no tenia mas de una, como por el postigo del castillo, el qual (auf Fernandez de Quiñones bezüglich) lo puso así en obra, Cr Juan II p. 291 b ob. Habia en aquel palacio una cámara apartada, de bóveda, sobre un rio que por allí pasaba, é tenia una puerta de hierro pequeña, por donde algunas veces al rio salian las doncellas á folgar, y estaba yerma, que en ella no albergaba ninguno; la cual (auf cámara) Elisena á su padre é madre demandó, Amadis 4 b u. A la princesa fué forzado, por cumplir su honra, de dar por sentencia que la reina fuese obligada de dentro en dos meses dar caballero que se combatiese con aquellos pastores, y la librase de la acusacion que contra ella ponian; donde no, que muriese, y Arquesileo, si á la insula tornase; y ansí la mandó meter en prision; la cual (auf reina) hacia muy gran llanto, Clareo 434 a u. Hablé á doce españoles, todos valientes hombres de remo, y de aquellos que mas libremente podian salir de la ciudad; y no fué poco hallar tantos en aquella coyuntura, porque estaban veinte bajeles en corso á acabar una galeota, y se habian llevado toda la gente de remo, y estos no se hallaran, si no fuera que su amo se quedó aquel verano sin ir en corso á acabar una galeota que tenia en astillero: á los cuales (auf doce españoles) no les dije otra cosa sino ..., Quij. I, 41 p. 250. Fernere Beispiele findet man CSancho 216a u.; Cr Juan II p. 548a ob., p. 694a m.; Amadis 106b u.; 453a m.; Clareo 458b ob.; Patran. 141a m.: 148b u.; Ouij. I, 37 p. 227 (el cual con mucha gravedad ... dijo).

c. Wenn soeben speciell von el cual geredet worden ist, so geschah dies, um das oben 5 über dieses Pron. Beigebrachte zum Abschluß zu bringen. Es ist jedoch notwendig hinzuzufügen, daß auch die anderen relativen Fürwörter an dem hier besprochenen Vorgange beteiligt sind; selbst bei dem lautschwachen que läßt er sich, wenn auch selten, nachweisen.

Al cerrar de la noche llegó á la venta un coche con algunos hombres de á caballo. Pidieron posada, á quien la ventera respondió, Quij. I, 42 p. 263. Solos los dos somos para en uno, á despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco, que se atrevió, ó se ha de atrever á escribir con pluma de avestruz grosera y mal adeliñada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio; á quien (auf escritor fingido bezüglich) advertirás que ..., ib. II, 74 p. 674. — Si burlo, ó si no, verlo has yendo esta noche (segun el concierto dejo con ella) á su casa, dando el reloj las doce, á le hablar por entre las puertas: de cuva boca (auf das weit zurückstehende Melibea gehend) sabrás mi solicitud ..., Celest. 49a ob. - Llegó á la ciudad de Antioquía, y allí no pudo escusar que no le hiciesen, como nuevo poseedor y señor del reino, grandísimas fiestas y regocijos, y fué coronado por rey y entregada toda la recámara y tesoro del rey Antioco y de la infanta Safirea, á do (auf Antioquía) se detuvo ..., Patran. 149a m. - La primera haz dieron al conde Guerau de San Polo, hijo del conde Hugo, que fué tenido en su tiempo por muy buen caballero de armas; en que (auf primera haz bezogen) fueron gran pieza de caballeros mancebos, Conq. 107 b ob.

Bemerkung. Bei dieser Gelegenheit ist es nicht unangemessen darauf hinzudeuten, dass die nicht unbedeutende Zahl rückbezüglicher Wörter im Span. es leicht zuwege bringt, dass die Rede sich in mehreren unmittelbar auseinander solgenden Relativsätzen ergeht. Dank namentlich seiner sortführenden Krast bethätigt sich auch hierbei neben den übrigen Pronominalien el cual in erster Linie.

Aquella contienda, la cual se habia de acabar llegando el dia de los torneos, los cuales habian de ser en una gran plaza, en la cual habia muchos cadahalsos para los de la tierra y para otras personas de gran valor, que allí por ver aquella aventura eran venidas, Clareo 456 b u. Este Helisandro tenia un hermano, que Heliseno se decia, el cual tenia una sola hija, que Florisea se llamaba, de la cual Clareo se enamoró, ib. 433 a u. Tras él venia un carro labrado á mucha costa, encima del cual se hacian arcos triunfales de estraño artificio, en los cuales estaban pintados los asaltos y escaramuzas que habian pasado entre moros y cristianos en la Vega de Granada, entre las cuales estaba la batalla tan renida que pasó entre ..., Guer. Civ. 532 b ob. Preguntéle al renegado lo que con ella habia pasado, el cual me lo contó, á quien yo dije que

en ninguna cosa se habia de hacer mas de lo que Zoraida quisiese; la cual ya volvia cargada con un cofrecillo . . ., Quij. I, 41 p. 255. Weitere Belege: Cr Juan II p. 567 a m.; 676 b u.; Clareo 439 b u.; Quij. II, 52 p. 578; Clemencia 3 u.

- 25. Ein das Span. vor anderen Sprachen kennzeichnender Zug ist seine Vorliebe für asyndetisch an einander gereihte, auf dasselbe Antecedens bezogene Relativsätze. Belege dafür bieten die Denkmale in außerordentlicher Zahl und zwar mit allen relativen Fürwörtern; am wichtigsten jedoch, weil am gewöhnlichsten, sind die mit que que, que el cual gebildeten Sätze.
- a. Die Asyndese ist leicht verständlich und allen Sprachen gemein, wenn der erste Relativsatz dem Antecedens eine Bestimmung verleiht, ohne welche der Bezug des zweiten Relativs auf dasselbe keinen vernünftigen oder nicht den beabsichtigten Sinn geben würde; letzteres weist dann auf das Nomen zugleich mit seiner im ersten Nebensatze enthaltenen Beschränkung zurück.

Nos viemos ya algunos que eran engannados por grand cobdicia que casaban sus fiios tan desordenadamientre . . ., F Juzgo 47 a. Otro tal enjiemplo cuenta Tullio del rey Alexandre, que decian Fereo, de que dice que nunc osaba . . ., CSancho 141 b ob. Alguno que está aqui, que tal vez pensó tomar aquesta santa bulla (so mancher der hier Anwesenden, der vielleicht gedachte), Lazar M. 89 a ob. El caballero topó en la lit con aquel señor con quien el su señor lidiaba, con quien vivia su fijo, Patr. 436 a m. Alegróse en ver aquel á quien tanto habia amado, que por muerto tenia, Selva 505 a ob. Dióle alivio entender el amor que los reyes la tenian, de donde les habia de resultar honra y bienes, Alfar. 206 a u.

Unter diesen Gesichtspunkt fallen die Sätze, in denen die relativen Attribute einem negativen Subst. zugewiesen werden. Freilich ist hier das Eigentümliche, dass zwar der zweite Satz auf den vollen negativen Begriff, der erste dagegen nur auf den darin enthaltenen positiven Bestandteil seinen Bezug nimmt.

Cuidaba que non habia home que la conosciese, que por pobre que suese quisiese casar con ella (keiner von denen die sie kannten, der sie hätte heiraten wollen), Patr. 405 a u. Fuéronse à serir tan bravamente, que no ha hombre que los viese que se mucho no espantase, Amadis 164 a m. Ninguna cosa hallo yo que à vos os agrade que à mí no me contente, Patran. 133 a ob. No habia ninguno que la mirase que no quedara preso de su vista, Guer. Civ. 630 b m.

b. Nun geschieht es aber sehr häufig, dass der erste Satz eine Bestimmung enthält, welche für den verständlichen Bezug des zweiten erlässlich ist, insofern sie etwas für den gesamten Sinn des Gedankens Gleichgültiges oder sich von selbst Verstehendes enthält. Für das Deutsche ist in diesem Falle die Verbindung der beiden Nebensätze durch "und" die Regel, beide Sätze gelten als

gleichberechtigt und werden koordiniert; der Spanier dagegen betrachtet die im ersten Satze enthaltene Bestimmung noch als integrierenden Teil des Subst. und wird so zu der asyndetischen Behandlung geführt.

Si en las leyes acaescieren algunas cosas que sean hi puestas, que se deban emendar, Part. I, 25. Rogava que le emprestassen sobre aquellas arcas haver que avia menester, con que se podiesse aguisar para se yr, CrCid 96. Fallé en tal lugar una fuente que es llamada la fuente de la Luna, en que ha y mucha agua, Calila 48b m. El abad de aquel monesterio, que habia nombre Giraret, que era hombre bueno de muy santa vida, Conq. 103b u. Un su fijo que habia, que era muy buen caballero é muy apuesto é muy entendudo, ib. 484b u. Yace enterrado en un Monesterio que él hizo, que llaman Fres del Val, Guzman 706b ob. Venido el dia que estaba señalado en que se habia de hacer la prueba, Patran. 137 a u.¹

c. Die Verbindung mit "und" tritt dann in ihr Recht, wenn die beiden Nebensätze dem Antecedens gegenüber gleiche Geltung haben und von einander unabhängig sind, oder wenigstens von dem Redenden so aufgefaſst werden.

Dios, que ha poder de facer la justicia et á qui non se esconde ninguna cosa, Cabal. 254 b m. Conosció uno que él criara de mozo pequeño é á quien ficiera mucho bien; Conq. 112 a u. El Rey de Aragon á quien yo serví tanto quanto pude, é de quien rescebí muchas mercedes é beneficios, Cr Juan II p. 413 a u. Señor Dios, á quien ninguna cosa es escondida, antes todas manifiestas, y á quien nada es imposible, antes todo posible, Lazar M. 89 a ob. Aquel gran señor de Egipto, en cuya casa yo había estado, y de quien tantas mercedes había recebido, Clareo 464 b m. Buscándole (á su dama) nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, Quij. I, 1 p. 4.

d. Über die mit que — el cual gebildeten asyndetischen Sätze ist etwas Besonderes nicht zu sagen; nur mag auch hier der oben besprochene Gebrauch von el cual im fortführenden Sinne durch einige Beispiele veranschaulicht werden.

Desto habemos escripto de muchos santos é santas que fueron pecadores é por penitencia é arrepentimiento que hobieron

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter einen anderen Gesichtspunkt fällt die Asyndese in Stellen, wo die in den Nebensätzen gegebenen Attribute eine rhetorische Variation desselben Gedankens bezwecken; die Relativsätze stehen dann gleichwertig neben einander.

Çerca vinie el termino que avie de morir, Que se avie el alma del cuerpo a partir, BDom. 489 ab. Ennos tiempos derechos que corria la verdat, Que non dicien por nada los omnes falsedat, BMlg. 502 ab. Señor, dixo, que sabes todas las voluntades, Al que se non encubren ningunas poridades, Alex. 1541 ab. Vgl. BSJ. 45 ab; Loor de Berceo p. 1446 ob.

fueron perdonados, entre los cuales vos contaré de un santo que ..., CSancho 224 b m. En este mesmo dia lo supo la Infanta Doña Catalina, su muger, que estaba en Ocaña; la qual en sabiéndolo, sin mas consejo tomar, cavalgó con una mula é con muy poca gente se fué camino de Segura, Cr Juan II p. 417 b m. Acertó á pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venia de llevar una carga de trigo al molino; el cual viendo aquel hombre allí tendido, se llegó á él y le preguntó que quién era, Quij. I, 5 p. 17.

e. Auch drei unverbunden an einander gereihte Sätze sind durchaus nicht unerhört. Etwas Besondres ist über sie nicht zu bemerken.

Perdonó al ladron que estaba en la diestra parte, que llamaban Dimas, el cual comenzó á maltraer á su compañero . . ., CSancho 148b u. Ovieron un hijo que se llamó Alonso Tenorio, que fué Adelantado de Cazorla, que casó con Doña Isabel Tellez de Meneses, Guzman 705b u. El escudero que con ellos iba, que era del rey de Dacia, que Argento se llamaba, les dijo, Amadis 437b u. Otro libro tengo, que le llamo Suplemento á Virgilio Polidoro, que trata de la invencion de las cosas, que es de grande erudicion y estudio, Quij. II, 22 p. 431. Llegó el correo, el que traia la carta que Sancho enviaba á D. Quijote, que asimismo se leyó públicamente, la cual puso en duda la sandez del gobernador, ib. II, 52 p. 578. Vgl. Conq. 104b ob.; Cr Juan II p. 418a m.; Amadis 408a u.; Guer. Civ. 564b m.

26. Attraktion unter Beteiligung des zurückbezüglichen Fürwortes ist eine zu großer Bedeutung gelangte Eigentümlichkeit des Span. Sie besteht darin, daß dem Beziehungsworte die Präposition, welche dem Relativ zukommt, überwiesen wird, während letzteres sich in der schlichten Form que darstellt. Vgl. Tobler, Beiträge p. 199 f.

a. Häufig tritt in dieser Weise die Präposition zu dem Subst., welches das Objekt eines Zeitwortes ist.

Don Gandáles le dijo lo que en la Reina falló é con el amor que recibió su mensaje, Amadis 189a ob. Púseme en el hábito que me encontrastes por mostrar á mi señora el alegría de mi corazon, Abencer. 509b u. El mayordomo, viendo en el mal caso que habia caido, por encubrir su bellaquería, urdió otra peor, Patran. 140a m. Se les comia el corazon de envidia, por ver con las veras que acudia Muza á los cuidados de la reina, Guer. Civ. 574b m. Despertó D. Quijote, mas no con tanto acuerdo que echase de ver de la manera que estaba, Quij. I, 35 p. 214. Sé al blanco que tiras con las innumerables saetas de tus refranes, ib. II, 7 p. 357.

Selten bleibt trotz der Übertragung an das Subst. die Präposition auch dem Relativ gewahrt. Llamaron á Durin é mostráronle á la parte donde (= la parte á que) habia de traer á Beltenebros, Amadis 135 b m. Mirad quién sois y del linage donde venis, ib. 324 a ob. La donzella, sabiendo de la parte donde venia, dijo . . ., ib. 485 b u. Contó en qué manera y en el lugar do me habian hallado, LazarInc. 94 a ob. Para darte á entender, Panza, en el error en que estás, Quij. I, 15 p. 63.

So gut wie Gesetz ist diese Verschiebung der Präposition bei el, lo, que in relativen und indirekt fragenden Sätzen.

Conosciendo cada uno lo quel conviene que faga et de lo que se debe guardar, Part. I, 3. Contáron-sse huno a otro por lo que avien passado, Appol. 590 a. Conoscerás á lo que has de venír, é conosciendo á lo que has de venir guardarte has de non caer en yerro, CSancho 143 a u. Ruegovos que me digades en lo que acordastes, Roiz 1383 d. Viendo el gran amor que le tenia, é á lo que por ella se habia puesto, Amadis 388 a m. Come con lo que otros se empalagan, y aborrece por lo que los rústicos sospiran, Guev. Ep. 13, 73. Dinos presto á lo que vienes, Quij. I, 14 p. 58. No sabes de lo que yo soy capaz, FOro 230.

Nur vereinzelt bleibt die Präposition dem Relativ treu ohne zu dem Demonstrativ zu treten. Notwendig aber geschieht dies natürlich dann, wenn auch das Demonstrativ eine und zwar von der des Relativs verschiedene Präposition bei sich hat.

Esto es lo que he sabido della y siempre me ha dicho, y lo en que (= en lo que) la he visto firme, Alfar. 209 b u. Quisiera entonces decir á mi amo lo en que por él me habia puesto, ib. 239 b ob. — En todo lo de que me has gloriado sin comparacion se aventaja Melibea, Celest. 8 a u. Nunca baje (el vendedor) al precio en que ha de dar la cosa, sino espere á que suba el comprador á lo en que la puede llevar, Alfar. 238 a m.

b. Das Subjekt zieht ebenfalls nicht ungern die dem Relativ zukommende Präposition an sich. Auch hierbei ist el, lo, que beteiligt.

A omne que (= omne à que) buscava serviçio e amor A me aontada a tan gran desonor, Appol. 536 bc. Por que en todas las cosas en que ha plazer, quanto mas duran son de mayor plazer... (weil alle Dinge, in denen Annehmlichkeit steckt, von um so größerer Annehmlichkeit sind. Das Beispiel ist auch wegen des doppelten en zu beachten), Caza 7, 6. A cualquier caballero que le pareciere mal, es muy ruin y siente poco de caridad (jeder Ritter, dem dies schlecht erscheint, ist verächtlich), Guer. Civ. 545 a m. — Al que (= el quien) tu deneguesti e busquesti pesar Non nos querrá oir nin a ti perdonar, BMlg. 780cd. En los que mas fiava todos eran ya ydos, Alex. 1024 b. Dábales tamañas feridas,

que al que alcanzaba bien no habia menester maestro, Conq. 75b ob. Bienaventurados los que no conosciste, ó de los que no te curaste, Celest. 74b ob. Muy mas dolorosa es la muerte que á la persona viva deja, que no con la que (= la con que) del todo muere y fenesce, Amadis 365 a a. La razon que los tales suelen decír, y á lo que ellos mas se atienen, es que ..., Quij. I, 37 p. 231. Al que yo aludo se llama el Limbo, Clemencia 251.

- c. Besonders zu erwähnen sind die Sätze, deren Prädikat ser mit einem Subst. (Pron.) ist. In ihnen überträgt sich die Präposition entweder auf den voranstehenden Nomin. ( $\alpha$ ), oder mit Wahrung der Präposition beim Relativ auf den zu ser gehörenden prädikativen Begriff ( $\beta$ ); meistens jedoch beliebt es der Sprache die Präposition sowohl dem Subjekt als auch dem Prädikatsnomen beizugesellen ( $\gamma$ ).
  - a. Al primero que delante sí halló fué un hermano de Alúmas, Amadis 334b ob. Para lo que te envié á rogar que me vieses son dos cosas, Celest. 65b ob. Vgl. ib. 62b ob. De lo mas que come es melones de invierno, Guev. Ep. 13, 70. En el (palacio) que yo ví á su grandeza no era sino casa muy pequeña, Quij. II, 9 p. 365. A los que se les pega (el oro) á las manos, no son hombres verdaderos, Criticon 132a ob.
  - β. Una de las cosas del mundo por que home debe mas trabajar, es por buena fama, Patr. 416 a m. La principal cosa en que se debia entender era en su salud, Pulg. Letr. 23, 224. El que yo mas amo y quiero por esposo ... es al príncipe Apolonio, Patran. 147 a u. El enemigo mayor que tuve fué á mí mismo, Alfar. 331 b u. La primera persona con quien encontré fué con su padre, Quij. I, 41 p. 251. La cosa de que mas necesidad tenia el mundo, era de caballeros andantes, ib. I, 7 p. 26.
  - 7. De las cosas que mayor pérdida rescebian era de los caballos, Conq. 143b ob. De la mayor riqueza y nobleza que ellos se preciaban, era de tenerme á mi por hija, Quij. I, 28 p. 155. El home en lo que mas culpado es, es en facer las malas obras, Calila 12a u. A lo que yo, Rey, vengo á ti no es á te demandar perdon, Amadis 417a u. Con lo que mas á todas estas las convencieron, fué con sola la riqueza, Palran. 142b m. En lo que duerme, si duerme, es en el campo sobre la dura tierra, Quij. II, 19 p. 415. Con la que yo estoy muy mal, es con aquella otra, Criticon 114a. En lo que unánimemente concordaban, era en amar á Clemencia, Clemencia 110. Das Relativ kann sich auch in denligioso, Calila 43a u. Donde murieron mas fué en la llanura del rio, Guer. Civ. 678b u. Donde se palpa mas esto es en la conversacion de las naciones, Cart. Mar. 60, 9.

Bemerkung. In allen hier unter cangeführten Beispielen gehört der Relativsatz zu dem der Kopula vorangehenden Nomin. Wenn nun der hinter ser stehende Kasus der durch das Relativ bestimmte ist, so betrifft die Transposition der Präposition gewöhnlich nur diesen letzteren; seltner erstreckt sie sich auf den ersten Nomin. oder auf beide zugleich.

Esto es tras lo que yo andaba, Celest. 8 b m. Estos son á los que á manos llenas habria todo el mundo de favorecer, Alfar. 245 b ob. Esto es de lo que yo me quejo, Quij. I, 30 p. 175. — Destos son de quien se debe tener lástima (= estos son los de quien), Alfar. 245 b ob. Deso es lo que yo reniego, Quij. — Esos pues son los que nos han vengado, y de la burla que han hecho á la ventera es de lo que me rio (la burla es lo de que m. r.), Alfar. 198a ob.

### II. Substantivpronomen.

27. Zur Bezeichnung der Person dienen das später aufgegebene qui, quien und cuantos; neutrales "was" wird ausgedrückt durch que, donde, cuanto.

a. Qui tritt in den frühesten Denkmalen wie Berceo, Appol., F Juzgo, Cid, Partidas, Alex. neben dem ebenfalls von den ältesten Zeiten an gebräuchlichen quien mehr oder weniger häufig auf. Aber schon im 14. Jahrh. wird es seltner; Calila, AOnc., RPal. kennen es nicht mehr; in Roiz ist es vereinzelt; öfter kommt es in Patr. und in anderen Werken Juan Manuel's vor; namentlich im zweiten Teile des Patr. findet es sich an zahlreichen Stellen. Vgl. oben 2.

De gran seso es qui se sabe guardar de amas (de rebato y de pereza), Patr. 427 b m. Vgl. ib. 429 a u., b m., u.; 430 a ob. Qui mal fiziere ó dixiere al príncipe, deve seer culpado de tod el pueblo, F Juzgo 12 a. Qui alli se morasse serie bien venturado, BMlg. 12 d.

Statt qui trifft man zuweilen die Form que an.

A que (= qui) de comer ovo copdiçia e sabor, Çevólo á su guisa muy de buen amor, BDV. 64cd. Escrivyó en hun plomo con hun grafio de azero Letras que la fallase por onde fuese certero (letras por onde fuese certero qui la fallase), Appol. 282cd. Como que ira a de rrey e de tierra es echado, Cid 1048 (Janer hat hier como qui). Vgl. BDom. 676d (quequiere); ib. 466c; 495d; Roiz 145a.

b. Qui, quien bezeichnen die Person meist in allgemeinem Sinne (jeder der) z. B. qui buscar la quisiere rehez la trobará, BDom. 246 d. Quien esto dubdase, faria bavequia, BMlg. 569 c. Jedoch können sie auch auf eine bestimmte, dem Geiste des Redenden vorschwebende Person Bezug nehmen. Namentlich gern geschieht dies im Ausruf, wo damit auf die Person des Sprechenden hingedeutet wird.

Non es maravilla ssi color muda Qui (auf Maria bezüglich) quarenta annyos anda desnuda, MEgipc. 758. Cosa que mayor contento diera á quien la tristeza no tuviera tan sojuzgada como á mí, Montemayor bei Lemcke I, 250. Vgl. Roiz 202d; 562d. — Ay, dijo el rey, quien tal hombre en su compaña haber pudiese! (wer = wenn ich doch einen solchen Mann in meinem Heere hätte!), Amadis 35b ob. Oh gran Dios! Quien estuviera á aquella hora ya sepultado! que muerto ya lo estaba (wäre ich damals bereits unter der Erde gewesen!), Lazar M. 80b m. O buen hermano mio, y quien supiera ahora donde estás, que yo te fuera á buscar y á librar de tus trabajos, Quij. I, 42 p. 266.

c. Daneben dienen diese Pronomina auch zum Ausdruck einer unbestimmt gelassenen Person (einer, mancher; mit der Negation — niemand, keiner).

Non he por mis pecados quien me venga huviar (niemand, der mir zu Hilse käme), Appol. 379 d. Non dejó quien guardase el niño, sinon un can que habia criado en su sasa, Calila 57 b ob. Agora verná quien vengará á si é á los otros, Amadis 104 b ob. Tambien los pobres virtuosos y discretos tienen quien los siga, honre y ampare, Quij. Il, 21 p. 428. Era preciso ir á un lugar ... para traer quien lo remediase, Cart. Mar. 69, 20.

Daher die häufige Formel como quien (qui), wie jemand welcher, wofür auch ebenso oft como aquel (seltner como el) que eintritt.

Alzó ambas las manos, juntólas en igual, Como qui riende gracias al buen rey espiritual, BSO. 177 ab. Es como quien siembra en rio o en laguna, Roiz 538 d. — Estonce le contó toda su facienda et la razon de su tristeza, como aquel que la sabia muy bien, Patr. 415 a m. Asentóseme al lado y comienza á comer como aquel que lo habia gana, Larar M. 86 a m. — Salieron de la ciudad una noche, atrochando por fuera de camino, como los que sabian bien la tierra, Alfar. 207 a m. Vgl. ib. 204b, 44; 318 b m.

Über das beziehungslose quien (qui) in der Bedeutung von si quis vgl. Diez III, 384. Einige Beispiele sind:

En esso podremos entender e asmar, Que vale la Glorosia qui la sabe sogar, BMlg. 703 cd. Esto dize el titulo qui lo quiere saber, Appol. 401 a. La piedra del ydropico alli suele naçer, Esta es de grant forçia, qui la podies aver, Alex. 1311 ab. — La virtud de la órden, quien la bien recibe como dese, es la carrera para saber las poridades de Dios, Part. 1,51. Quien fabla muy paso, enojase quien le atiende, Roiz 525 b. Gozad vuestras frescas mocedades, que quien tiempo tiene y mejor lo espera, tiempo viene que se arrepiente, Celest. 42 b m. Quien otra cosa me dijere, yo me mataré con él, Lazar M. 90 b u.

d. Charakteristisch ist die Verbindung von quien mit ser, um Stand. Charakter, Wesen, Würde jemandes zu bezeichnen.

En ello, señor, harás como quien eres (du wirst deiner Würde gemäß handeln), Alfar. 200 a u. Si tú le tienes, haces como quien eres, y si yo no le tengo, hago como quien soy, Quij. I, 46 p. 287. — Has de corresponder á quien eres, Alfar. 200 b m. Degeneré de quien era, ib. 227 b m. Responde bien á quien vois sois el hábito que teneis, Quij. I, 44 p. 275. — Aquello á que el ser quien soy y tu amistad me obliga, Quij. I, 33 p. 195. El ser ellos quien eran me podia asegurar de este temor, ib. I, 40 p. 249. — A fe de quien soy prométoos de nunca faltaros con mi poca laceria, Patran. 146 a m. Vamos y dejémoslas para quien son, ib. 160 a m. Yo te juro por la fe de quien soy, Selva 476 b u. Suplícote por quien eres nos absuelvas esta duda, Alfar. 208 b u.

e. Cuantos hat die Bedeutung "alle die".

Quantos aqui sedemos yacemos en mal banno, BDom. 152 d. Que plega a doña Ximena ... e a quantos aqui son, Cid 2560. Maravillóse de aquello el alcall é cuantos ende estaban, Calila 33 a u. Cuantas hoy son nascidas que della tengan noticia, se maldicen y querellan á Dios, Celest. 31 b m.

28. a. Als neutrales Substantivpron. gehört que insofern hierher, als es das unbestimmte "was" ausdrückt, zu dem als Antecedens ein algo, nada zu denken ist. Das Wort erscheint dabei gern in Verbindung mit einem elliptischen Infinitiv, für welchen sich jedoch auch ein verb. finitum einstellen kann. Namentlich häufig zeigt es sich mit haber (tener), aber auch mit anderen Zeitwörtern. Vielfach waltet hier nahe Berührung mit der indirekten Frage ob.

Fágalos tanto de bien porque ayan en que vevir los otros, F Juzgo XVa. Avia que vistir, avia que calzar, BMlg. 760a. En el abrien que ver quantos que y son, Cid 3100. Aunque (mi amo) no tenia por que estar muy risueño, rió tanto que muy gran rato estuvo sin poder hablar, Lazar M. 87a ob. — En casa tan grande no falta en qué andar siempre ocupados hombres que para este menester tengo, Selva 491a ob. Lugares cercanos, donde ya no les quedaba que hacer ni que sacar, Guer. Civ. 616b m. Volvíme á la cocina, donde no faltó en qué ocuparme hasta la noche, Alfar. 225a u.

Los siervos non avien de que les fiziesen emienda, F Juzgo 28b. Los brazos de la novia non tenien que prisiessen, BMlg. 347d. Si bien quisieres dar, Dios te dará que des, Alex. 65d. Despidióse dél, et solamente nonl quiso dar el Papa que comiese por el camino, Patr. 380b m. Ve, mezquino, é gana que comamos hoy con tu laceria, Calila 72a m. Non tengo ya que pueda spender, RPal. 464a.

Hierher wird man auch die Fälle zu rechnen haben, in denen que nicht, wie in den angeführten Beispielen, von dem folgenden

Infin. (verb. fin.) abhängtt, sondern ein unbestimmtes Kasusverhältnis, eine Art relativen Adverbs darstellt.

No hay que hacer caso de mujeres, porque brevemente se vuelven como la veleta á todos vientos, Guer. Civ. 536b ob. No hay que espantarse de la exageración, ib. 541b ob. El pobre Arriaga tuvo que meterse y encerrarse en nna casa para salvarse de la muerte, ib. 616b u. Tendrá muchas veces que negar su protección á las personas de su mayor aprecio, Cart. Mar. 55, 75.

Bemerkung. Wenn "was" nicht diesen unbestimmten Sinn hat, so bedarf es des Demonstrativs (lo que, aquello que); höchst selten nur fehlt dieses.

Si no obras en la vida con caridad del ánima, dando limosnas y haciendo que (= lo que) debes, perderás el ánima, Selva 498 a m.

b. Donde dient ebenfalls zur Bezeichnung des unbestimmten "was"; es ist nicht eben häufig.

Si non quisiere venir é non oviere onde pague los cinco sueldos, F Juzgo 16a (vgl. ib. 26a: si alguna de las partes non oviere de que la pague). Si non oviere onde lo pagar, ib. 108a. Nenguno non conselle por o perdant el regno, ib. XIVa. Si vos comieredes don yo sea pagado, Cid 1034.

c. Cuanto hat den Sinn "alles was" und entspricht dem die Person bezeichnenden cuantos.

Peligró en la mar, perdió quanto traya, Appol. 156c. No lo querrien aver fecho por quanto ha en Carrion, Cid 3570. Ayuntó cuanto en la casa falló é trájolo á Dymna, Calila 39 b m. Qué hicieran . . . sino responder algo á Melibea, por donde se perdiera cuanto yo con buen callar he ganado? Celest. 26 a m.

29. Demjenigen, was Diez III, 382 f. über das Verhältnis des Substantivpron. zu dem darin enthalten gedachten Determinativ bemerkt, ist wenig beizufügen. Es sind hier mehrere Fälle möglich.

a. Das relative und das demonstrative Pron. weisen dasselbe Kasusverhältnis auf.

Qui mal fiziere ó dixiere al príncipe, deve seer culpado de tod el pueblo, F Juzgo 12a. Non duerme sin sospecha qui aver trae monedado, Cid 126. Quantos lo veyen yvan antel fuyendo, Alex. 529c. — Quanto fezioron estos por poco ternedes, ib. 725b. Ayuda á quien quisieres, Rey, Padre apoderado, AOnc. 1508ab. A quien Dios se la dió san Pedro se la bendiga, Quij. I, 45 p. 282. — De qui esto veemos aux veremos al, BMil. 84d. Aquellos que te dan que seas señora de quien agora eres sierva y esclava, Clareo 448b m.

b. Das Kasusverhältnis ist ein verschiedenes d.h. das Relativ zeigt einen andern Kasus als derjenige ist, in dem das Demonstrativ stehen würde. In diesem Falle beobachtet das Span., wie die andern romanischen Sprachen, ein doppeltes Verfahren.

α. Der Kasus des Substantivpron. ist derjenige, welcher durch den Nebensatz herbeigeführt wird. Wenn dabei der Relativsatz dem Hauptsatze vorangeht, so wird das Demonstrativ, wenn es der Dativ oder der Akkus. ist, der Regel nach im Hauptsatze durch den Dativ oder Akkus. des Personale oder eines demonstrativen Pron. angedeutet.

Mal conoces á quien das tu dinero, Celest. 49a m. Mas vale á quien Dios ayuda que no quien mucho madruga, Lazar L. 125a u. Veis aquí por quien mandábades matar á este pobre mancebo, Clareo 451b m. — Quien escrivió este libro del (déle) Dios parayso, Cid 3730. Qui tal cosa asmaba non li mengue rencura, BLaur. 103d. Quien es franc e ardido a esse tienen por cortés, Alex. 66c. A quien taiaren el pulgar deve aver L sueldos por emienda — á quien fieren en las renes quel fazen corcobado péchenl C sueldos, F Juzgo 109a.

β. Der Relativsatz tritt unter die Herrschaft der Präposition, welche durch den Hauptsatz bedingt ist. Auch hier wird, wenn der Nebensatz an erster Stelle steht, der Akkus und der Dativ des Demonstrativs im Hauptsatze gern, aber nicht notwendig, durch diese Kasus des Personalpron. gekennzeichnet.

La Madre preçiosa que nunqua falleció A qui de corazon a piedes li cadió, BMlg. 227 ab. Conpeçó myo Çid a dar a quien quiere prender so don, Cid 2115. Guay de quien en palacio envejece! Celest. 14a m. Vendrá tiempo en que lo pueda comunicar con quien pueda remediallo, Quij. I, 32 p. 186. — Rogaba . . . que los mandase entregar á quien él por ellos embiase, Cr Juan II p. 421 a. Vos, don caballero, amenazador e desdeñador de quien no conoceis, Amadis 225 a u. Qué guardo yo para quien bien quiero, si á todos digo lo que en mi corazon está escondido? Guev. Ep. 51, 653.

A quiena (= quien la) tien consigo (demjenigen, der ihn bei sich trägt) nol nuezen peçones, Alex. 1324d. A quien no me quiere no le busco, Celest. 55a u. De quien leyere esta obra que escribo, no pido remedio sino piedad, si para mi hay alguna, Clareo 433a ob. A qui tomarlo quiso dió aver sin medida (ohne Personale im Hauptsatz), Appol. 574b. A quien de oy en cras fabla, non dan por verdadero, Roiz 526c.

— De quanto tu pidiste bien te he abondada, Appol. 525b. De quanto tu as dicho somos mucho pagados, Alex. 727b.

Wenn in dem Falle  $\beta$  das Substantivpron. Subjekt und der Relativsatz dem Hauptsatze nachgestellt ist, so schwankt der Sprachgebrauch insofern, als die auf dem Verb des Hauptsatzes beruhende Präposition vor dem Relativ auch fehlen kann; der Nebensatz gewinnt dadurch dem andern

Satze gegenüber eine freiere Stellung und größere Selbständigkeit (vgl. qué es la causa por que ansí quieren matar quien nunca mató? Clareo 451 b m., neben Lucrecia, de quien dicen que se mató sin haber muerto primero á quien tuvo la culpa de su desgracia, Quij. I, 34 p. 209).

Diese Erscheinung ist häufig; jedoch beschränkt sie sich, wie ich glaube, auf den Fall, wo das in dem Substantivpron. enthaltene Determinativ Objektsakkus. ist; die für die Auslassung in Frage kommende Präposition ist daher nur &.

Acerca trae de si quieno (quien lo) avie a matar, Alex. 1485 a. Pedió á Dios por merced que le mostrase quien habia de ser su compañero en paraiso, Patr. 373 a u. Quiero matar muriendo, y llevar conmigo quien me acabe de satisfacer el deseo de la venganza que espero, Quij. I, 34 p. 211. — Ganz ebenso naturlich, wenn in dem Substantivpron. nicht das Demonstrativ, sondern ein unbestimmtes Fürwort (jemand, niemand; vgl. oben 27 c) verborgen ist: si algun sacerdot... non quisiere enviar quien responda por él, F Juzgo 16b. Dios depare qui cumpla lo que nos falleçiemos, BDom. 495c. Suplicando á Lotario fuese á buscar quien secretamente á Camila curase, Quij. I, 35 p. 212. Era preciso ir á un lugar que estaba una legua del paraje en que nos hallábamos, para traer quien lo remediase, Cart. Mar. 69, 20.

Bemerkung. Was die Frage angeht, wann überhaupt das Substantivpron. zur Verwendung gelangen, d. h. innerhalb welcher Grenzen es das Determinativ in sich aufnehmen kann, so lehrt die Beobachtung Folgendes.

a. Das Determinativ, wenn es Subjekt oder direktes Objekt ist, kann schlechtweg und immer in dem Relativ aufgehen.

Non duerme sin sospecha qui aver trae monedado, Cid 126. A quien diessen tal golpe non se yrie riyendo, Alex. 551 d. — A quien de oy en cras fabla, non dan por verdadero, Roiz 526 c. Ayuda e defende a quien se le encomienda, ib. 729 c. Por qué quieres despreciar à quien favorescerte puede? Patran. 145 b ob. Odio de quien no puedo vengarme.

b. Wenn aber das Demonstrativ indirektes Objekt, oder wenn es von einer Präposition begleitet ist, so kann es von dem Relativ nur dann umschlossen werden, wenn letzteres entweder dieselbe Präposition bei sich hat  $(\alpha)$ , oder wenn es Subjekt oder Objekt (des Nebensatzes) ist  $(\beta)$ .

a. Lo daré à quien quisiere. De qui esto veemos aun veremos al, BMil. 84d. Dijeron que se casase con quien quisiese, Calila 52a m. Hacense siervas de quien eran señoras, Celest. 19a u.

B. Ruega por los que ofreçen al altar su offrenda, ... Por qui a la iglesia aduz alguna renda, BSacr. 104ac. En quantos hy vinieron entró esta creençia, BMil. 218a. Responde à quien te llama, Roiz 198d. Para quien sabia la lengua eran los acentos claros, Alfar. 214b u. — No te sabré decir lo mucho que obra en ellas el dulzor que les queda de los primeros besos de quien aman, Celest. 196 ob. De la princesa fué ledamente recebido por se parecer con quien ella tanto queria, Clareo 434b ob. Haria injuria d quien tanto habia querido, ib. 441a m.

Erfordert dagegen das Demonstrativ eine andere Präposition als die bei dem Relativ stehende, so ist das substantive Pron. nicht mehr an seinem

Platze und das adjektive tritt in sein Recht. Stellen wie die folgenden, in welchen hiergegen gefehlt ist, sind als Unregelmässigkeiten und als unkorrekt anzusehen.

Por tu amistad Sanson pagó lo que meresció, por creerse de quien tú le forzaste á dar la fe (= por creerse de aquella á quien), Celest. 746 u. En ellos muestran su poder ejecutando las órdenes, que no en quien pueden sacar algun provecho (= en aquellos de quien), Alfar. 207a u.

# Interrogativpronomen.

1. Das zur Personalbezeichnung dienende Substantivpron. ist von jeher quien gewesen, dem in den ersten Jahrhunderten noch qui zur Seite trat. Vgl. Relativpron. 27.

El iuez faga escrevir en la carta, quien es aquel que se querella, F Juzgo 30a. Hya, varones, quien vio nunca tal mal? Cid 3377. — Qui los podrie contar? Cid 699. Pues qui es este que fué vendido por plata, ó qui es este pobre vendido por precio de los zapatos, si non el Fijo de Dios vivo solo? F Juzgo 192a. Qui vio testimonio nunca tan sin color? Dormiendo quien podría veer el furtador? BLoor. 115 ab. Demandólis qui eran, BSO. 31 d. Se quisieres, Páris, el derecho iudgar, Yal vees por loio qui la deve levar, Alex. 355 cd.

Zuweilen verleugnet quien seine Natur auf Personen hinzudeuten und übernimmt Funktionen, die sonst dem adjektiven cual oder dem neutralen qué zufallen.

Pues, mis buenos amigos, esto tal de donde viene, ó quién es la causa de lo acarrear? Amadis 467 b u. Quiero decir, Sancho, que el deseo de alcanzar fama es activo en gran manera. Quién piensas tú que arrojó á Horacio del puente abajo armado de todas armas en la profundidad del Tibre? Quién abrasó el brazo y la mano á Mucio? (was, glaubst du, stürzte den Horatius in die Tiber?) ..., Quij. II, 8 p. 362.

2. Cuyo vertritt den Genitiv; vgl. Relativpron. 7. Als Interrogativpron. ist es heute selten und wird lieber durch de quien ausgedrückt. Es steht in unmittelbarer Verbindung mit einem Subst. oder prädikativ bei ser.

Sennor, por cúyo consejo facédes vos esto? Conq. 563 a u. Primero quiero saber de vos de qué provincia y cuyo hijo sois, Patran. 138 b m. (Gregorio le suplicó que le dijese de quién era hijo, ib. 138 a u.) — Este tan grant adobo cuyo podria ser? BSOR. 94c. Quiero que lo sepades luego de la primera Cuya es la ystoria, BDom. 3ab.

3. Cuantos, wie viele.

Udie la mesquiniella todos estos roidos, Sennor Sancto Domingo quantos avie guaridos, BDom. 584ab. Tornó é preguntólos quantos podrien seer, BMil. 164a. A cuántos privas de agradable compañía! Celest. 19a ob. Ebenso das Neutrum cuanto.

Por ont siempre sepades retraer e contar Quanto puede a omne la buena fe prestar, BMil. 199cd.

4. a. Das allgemein übliche neutrale Substantivpron. ist qué. 1 Auch hier zeigt sich der Akkus, bei llamar (vgl. Relativpron. 1) in Begleitung der Präposition á.

A qué llamas reposado, tia? Celest. 33 a ob. A qué llamas haberla alcanzado? ib. 38 b u.

Über qué in der direkten Frage ist nichts zu bemerken.

E tu, Ferrando, que fizist con el pavor? Cid 3332. De fablar antel rey, qué vos fizo osado? BDom. 142b. En qué estades varones entendidos? BLoor. 133c.

b. Wichtiger ist die indirekte Frage. Sie ist im Span., wie in den übrigen romanischen Sprachen, mit dem Latein verglichen zu gunsten der relativen Auffassung stark eingeschränkt. Indes muſs darauſ hingewiesen werden, daſs in ihr dem Interrogativ bis in die Gegenwart doch ein gröſserer Spielraum gewahrt bleibt als in den anderen romanischen Idiomen. In der alten Zeit ist die Verwendung des Interrogativs etwas höchst Gewöhnliches; und trotz der Unsicherheit in der Behandlung zeigt sich nicht nur in einzelnen Denkmalen (Berceo, Appol., Alex.) eine entschiedene Vorliebe daſūr selbst in den Fāllen, wo der Begriff der Frage gegen den einer bloſs relativen Umschreibung stark zurücktritt, sondern auch in späteren Jahrhunderten (Celest., Alſar., Quiſ.) behauptet sich qué erſolgreich neben dem Relativ (α); namentlich in Begleitung einer Prāposition widersteht es dem Eindringen des letzteren in sein Gebiet (β).

a. Non sabemos ques (que se) comidran ellos o que non, Cid 3578. Fue uno de los maestros la madera medir, Por veer que menguaba o que avie de complir, BMil. 234 ab. Quiero estar quedo en todas guisas fasta que vea qué fará, Calila 41 b ob. Detente, ce, escucha qué hablan estos, Celest. 12 a m. Suplicoos me digais qué os tiene triste, Alfar. 210 a m. Sé tambien qué es yelmo, y qué es morrion y celada de encaje, Quij. I, 45 p. 280. Ya no sé qué es filosofia, Cart. Mar. 8, 10. Al fin cesó la lucha sin que la oscuridad me dejase ver qué era de Martin y nuestros padres, CidTr. 24 u.2

β. Veran nuestras sijas lo que avemos nos, Los sijos que ovieremos en que avran particion, Cid 2566. Yo seguilos para ver á que tornaria su facienda, Calila 49b ob. Sabes

¹ Die Schreibung qui statt que findet sich BLoor. 176d; BDom. 177d.
² Aus euphonischen Gründen ist qué das Gesetz, wenn darauf ser mit lo (eso, aquello) folgt: idvos é decid à los de Aténas qué es aquello que yo puedo facer à su pro, CSancho 148a m. Véamos qué es lo que declara, Amadis 554b u. No me dices qué es eso que dices desos morsos ? Celest. 56b m. Sin poder imaginar qué fué lo que sucedido le habia, Quij. II, 63 p. 629.

en qué veo que las comiste tres á tres? Lazar M. 80 a m. Quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesion que se les pedia, Quij. I, 4 p. 16. Indáguese en qué consistia la magnificencia de aquellos ricos-hombres, Cart. Mar. 41, 106.

Tritt in diesem Falle die relative Wendung ein (veremos en lo que para esta máquina de disparates de tal caballero y de tal escudero, Quij. II, 2 p. 337), so ergiebt sich die Konstruktion, von der beim Relativpron. 26 a gesprochen worden ist.

Am sichersten hat sich das Gefühl für die Frage bei dem dubitativus erhalten. Das Interrogativ  $qu\ell$  ist hier das allgemein Übliche und fast Regelmäßige  $(\gamma)$ , jedoch nicht bis zu dem Grade, daß die zweifelnde Frage sich des Relativs gänzlich hätte erwehren

können (d).

γ. Non puedo mas rogarte, non se mas que le pida, BMlg. 804d. Yo te diré que fagas por encierto andar, Appol. 578d. Non sabian (lies sabia) que fezies, tan era desarrado, Alex. 1025a. Non pudo fallar qué respondiese á la buena dueña, Patr. 402a ob. En el lobo castigué que fesiese, o que non, Roiz 78d. Dile cómo yo soy aquí, que me envie á decir qué haré, Amadis 35 b u. El tiempo me dirá qué haga, Celest. 18a m. No sé qué me diga, ni de lo que desto sienta, Guer. Civ. 643 b u.

8. El conde preguntó à Patronio lo que faria en aquel fecho, Patr. 407b ob. Ved agora, cavalleros, Lo que sobre esto fagamos, AOnc. 1211cd. Supiste della lo que he de facer? Amadis 36b u. No sé lo que te diga, hijo, Quij. II, 18 p. 408. — Besonders bei aconsejar kann man dieses Schwanken beobachten: ruegovos que me consejedes qué faga en este fecho, Patr. 378a ob. Pues mi voluntad vees, conséjame que faga, Roiz 821c. Vgl. Patr. 408b m. Dagegen: fasta que fablase convusco et vos rogase que me consejásedes lo que en ello ficiese, Patr. 374b ob. Vgl. ib. 379a u.; 386b ob.

Dasselbe Verfahren waltet bei dem elliptischen Infinitiv in dubitativem Sinne ob. Zwar ist qué die sehr allgemeine Regel, doch drängt sich selbst hier lo que hin und wieder ein.

Non sopo con la priessa Menelao que fer, Alex. 463a. Fueron romanos en coyta, nón sabian que se faser, Rois 40b. No sabia ya qué hacerme ni cómo gobernarme, Alfar. 332a m. — Señor, yo non sé lo que vos responder á esto que me decides, Patr. 425b m. Quedando el valeroso moro confuso, sin saber lo que determinar para alivio de su pena, Guer. Civ. 523a ob. Pensando ir por poco, pudiera ser salir por mucho; estaba que no sabia lo que hacerme, Alfar. 327a u.

c. Qué de hat die Bedeutung von cuantos im Ausruf. Ebenfalls im Ausruf entspricht qué auch dem deutschen "wie, was". Ferner hat es den Sinn von "was, warum". Adverbial tritt es in Konkurrenz mit cuan (vor Adjektiven besonders gern im Ausruf) und mit como.

Qué de cosas has ensartado unas en otras sin tener piés ni cabeza! Quij. II, 5 p. 350. — Jesú! qué! en tanta afrenta os habeis visto? Celest. 54a u. — Madre, dixo la fixa, qué me afincades tanto? BSOR. 173a. Qué quiero yo vivir, seyendo muerto mi hermano que me tanto amaba? Calila 39b ob. — De pie e a sabor, Dios, que quedos entraron! Cid 2213. Qué glorioso me es oirte, aunque no espero que lo has de hacer, Celest. 9a m. Que es posible que tanto desfiguren un hombre estas cortesanas Circes? Criticon 127b. No consideras qué turbado, qué afligido estaria? Alfar. 230a u.

- d. Neben qué dient auch qué cosa (cuál cosa) als neutrales Interrogativ. In den meisten Fällen gilt qué cosa als wirkliches Neutrum, so dass auch ein Plural darauf bezogen werden kann und das prädikative Pronomen im Neutrum erscheint ( $\alpha$ ); seltner folgt der prädikative Begriff dem Geschlecht von cosa ( $\beta$ ). Obgleich neutral, schließt qué cosa den Hinweis auf Personen nicht aus ( $\gamma$ ).
  - a. Exo e preguntóle, quál cosa demandaba, BDom. 343c.—
    No sabe qué cosa sean armas, Guer. Civ. 651b m. No sabe qué cosa sean libros de caballerías, Quij. II, 74 p. 672.—
    Preguntó qué cosa fuera aquello, Patr. 400a u. Qué cosa es esto, Señor, que se face en este mundo? Enxpl. 486a u. Qué cosa es lo que tú demandas ó cuidas facer? Calila 25b ob.
    Preguntando á los de la torre qué cosa fuese aquello, Amadis 544a m. Paresce, hija, que no sé yo qué cosa es esto, Celest. 36b ob.
  - β. Desque nascieron, dijo el Mal al Bien que non sabia qué cosa era la que non veia, Patr. 412b ob. Qué cosa es esta? Celest. 6a ob.
  - γ. Preguntó á las otras: estos que cosa son, BSOR. 80d. Dime que cosa eres, que yo non te entiendo, Roiz 506b. Yo triste, que no nada sabia, pregunté qué cosa era aquella (ich fragte wer jene Frau wäre), Clareo 450a ob.
- 5. Die adjektivischen Interrogativpron. sind cuál und qué. Cuál fragt nach der Beschaffenheit (was für ein) oder trifft eine Auswahl (welcher von mehreren). Es steht allein oder in Verbindung mit einem Subst.

Si sopiessen los griegos de qual rayz venides, O vuestros bisavuelos quales fueron en lydes, Alex. 900 ab. Qual es aquel o quién que a él se egualaria? RPal. 1158c. — Quisole demostrar qual galardon avrie, BDom. 225 d. La primera cosa que se debe catar en el casamiento es, cuáles maneras et cuáles costumbres et cuál entendimiento et cuáles obras ha en sí el home et la mujer, Patr. 394b u. Cuál mujer podia haber nascido, que desprivase tu gran merescimiento? Celest. 69a u.

El iuez deve mandar que escoian entre si quales trayan el pleyto, ca non lo deven todos razonar de so uno, F Juzgo 24b. De las dos qual era yo non so bien certano, BDom. 617b. Pregúntame á voces: á cuál quieres mas, á mí ó á tu marido? Calila 51b m. — Cuál hombre es ni ha sido mas bienaventurado que yo? Celest. 37b u.

6. Qué vereinigt ebenfalls die beiden bei cuál angegebenen Bedeutungen in sich. Es steht stets unmittelbar mit einem Subst. verbunden.

Aquel de quien se querella, puede demandar quel muestre el mandado, que pueda saber por que razon ó por qual cosa se querella del, F Juzgo 30 a. A mí dicen que vos la (tierra) perdiestes no sé por cuál mala ventura et por qué occasion, Patr. 425 b ob. Viéndola con otros ojos ... Con qué ojos? Celest. 9 a ob. — Ebenso im Ausruf: ay Dios y quan fermosa viene donna Endrina por la plaza! Que talle, que donayre, que alto cuello de garza! Roiz 627 ab. Dios, que rico conseio en ora de ardura! BMlg. 613 d.

Debe decir en qual casa et á qué parte della et en qué mes, Part. III, 53. Es necesario saber á qué parte de tu cuerpo mas declina y aqueja el sentimiento, Celest. 45 a u. Don Juan Chacon se puso á considerar á qué caballeros hablaria para llevar á la defensa de la reina, Guer. Civ. 567 b ob.

Hin und wieder steht qué auch wohl ohne direkte Verbindung mit einem Subst., das dann aus dem Vorhergehenden zu ergänzen bleibt.

Con qué ojos? Con ojos claros. Y agora con qué (ojos) la veo? Con ojos de alinde ..., Celest. 9a ob.

7. In Verbindung mit tanto und tal liefert qué Äquivalente für cuánto und cuál.

Agora nos decid, qué tanto hay de aquí adonde el Rey está? Amadis 426 b u. Qué tanto te maravillaria si dijesen, la tierra tembló, o otra semejante cosa, Celest. 18a u. No sabiendo yo en qué tanto espacio de tiempo fuese, Amadis 496 a u. Porque á todos manifiesto fuese en qué tanto menos la muerte que la honra tenian, ib. 515 b u.

Envió el conde á decir á la condesa ... que le enviasen decir por escrito qué tales eran en sí los fijos de los reyes et de los grandes señores que la demandaban, Patr. 393a m. Pues desildo, et veré que tal será, Roiz 657 d. Gandalin amigo, qué tal dejaste á don Galaor cuando dél te partiste? Amadis 315 b ob. Señor, qué tal venis de las heridas? Abencer. 511 b ob.

Bemerkung. Auch statt des adverbialen cuán bei Adjektiven kann sich qué tan einstellen.

Entonces les daré yo á entender qué tan grande en conocimiento y virtud es la mi merced, Amadis 511b n. Vos, mi buen señor,

que sabeis donde la (espada) fallastes, é de qué tan grandes tiempos le está guardada .... ib. 400 a ob. Una continua gotera horadará una piedra. Verás que tan continua, que ayer lo pensé y ya la tengo por mia (du wirst sehen, wie stet der Tropfen war), Celest. 38 b u. Qué tan grande le parece á vuesa merced debia de ser el gigante Morgante le Quij. II, 1 p. 335.

Dieser Gebrauch von qué tan in direkter und indirekter Frage muss von den Fällen des abundierenden emphatischen tan in Ausrusen unterschieden werden (oh qué amargo é qué tan fuerte es esto! Calila 1.7b m.).

8. Mit den übrigen romanischen Sprachen teilt das Spanische die Verwendung der interrogativen Fürwörter in der Bedeutung eines distributiv gebrauchten Indefinitums. In Betracht kommen hier neben dem veralteten qui die Pronominalien quien, cual, beide auch im Plural, und que.

Todos le daban algo, qui media, qui zatico, BDom. 105 d.

Los que habian bajado la escalera se retiraron á la sala, y quien por un cabo, y quien por otro se descabulleron, Herrera bei Lemcke I, 316. La mayor parte destos llevaban sus criados, quién seis, quién ocho, quién doce ... y quién mas, Alfar. 424 b ob. — Los villanos continuaban entregados á sus bailes, quienes alumbrados por la luz de las hogueras, quienes por la luna ..., CidTr. 15 ob. Vgl. ib. 112 u.

Presentan al alcalde qual salmon, e qual trucha, Qual copa, qual tasa en poridad aducha, Roiz 332 bc. Juntáronse las cuadrillas, mostrando los cuadrilleros en ellas sus pasiones, cuál desesperado, cuál con esperanza, cuál cautivo, cuál amartelado..., Alfar. 211a u. — Vestidos todos de hermosas libreas... cuáles guarnecidas de fajas de tela de oro, cuáles bordadas, Alfar. 424 b ob. Tengo hasta seis docenas de libros, cuales de romance y cuales de latin, Quij. II, 16 p. 397. — Statt cual — cual findet sich zuweilen auch tal — cual tal dize, que la loca fantasia, y qual que el apetito insaciable, Criticon 300 b u. Pondré un hijo en tal parte, otro en cual parte, Cart. Mar. 24, 33.

Que por buena solombra, que por la fontana Ally venien las aves tener la meridiana, Alex. 892 ab. Que por yermo, que por senderos Ayna tornó a sus companyeros, MEgipc. 1218. En poco de hora morieron hy que de cavallo, que de pic, tres mil e quinientos, CrCid 105 ob. Habian ya destruido, que de lo suyo que de lo ajeno, cuanto podria ser una gran jornada,

Conq. 74a u.

E. GESSNER.

# Zur französischen Syntax.

(S. Ztschr. XVIII, 159.)

#### III.

## Noch einmal Imparfait und Défini.

"Zu viel Unterscheidungen verraten, dass das Wesen der Sache nicht erfasst ist." Dieses von dem Herrn Herausgeber in seinem Grundrifs 1, 213 ausgesprochene beherzigenswerte Mahnwort mag zugleich als Rechtfertigung für die hier dargebotene Neuerörterung einer Frage dienen, die, wie so manche andere der französischen Grammatik, vielleicht einer nicht geringen Zahl von Lesern auf den ersten Blick als längst gelöst, abgethan, einer Neubesprechung in keiner Weise mehr bedürftig erscheinen wird. Wer indes die Richtigkeit des an die Spitze dieser Erörterung gestellten Satzes anerkennt und sich vergegenwärtigt, oder doch dem Unterzeichneten ihm zu vergegenwärtigen gestattet, dass Mätzner, Synt. I, 76 ff., Gramm.<sup>3</sup> 336 ff. für das Imp. nicht weniger als 7 verschiedene Bedeutungen, bezhw. Gebrauchsweisen, für das Déf. 4, Hölder, Gramm.1 57 ff. für das I. 4, für das D. 6, Seeger, Synt. I, 15 ff. für I. und D. je 4 (wozu dann noch unter der Überschrift "Das Imperfektum als relatives Tempus" nicht weniger als 8 zu 2 Gruppen zusammengefasste besondere Fälle kommen), Schmitz, Gr.3 207 f. je 3 Bedeutungen des I. und D., Lücking, Gr.<sup>2</sup> 218, — freilich unter Voranschickung einer anscheinend erschöpfenden einfachen Bedeutungsdefinition — für D. 2, für I. 2 Fälle, wovon der letzte aus zwei völlig verschiedenen Unterteilen zusammengesetzt ist, ansetzen welche Zahlen sich z. T. erheblich vermehren würden, wenn auch alle weniger deutlich als besondere Fälle gekennzeichneten Unterabteilungen in Betracht gezogen würden -, wird vielleicht weniger abgeneigt sein, an der im Folgenden angestellten Nachprüfung und Neuerörterung des Sachverhalts teilzunehmen, von deren Ergebnis hier gleich so viel antizipiert werden mag, dass sowohl für die unter den Namen I. als auch für die unter den Namen D. zusammengefassten Verbformengruppen nur je eine Bedeutung gelten gelassen werden kann.

Wenn ich nunmehr daran gehe, eine möglichst gedrängte Übersicht — eine genaue kritische Vorführung ist zwar anfangs versucht, aber später wegen des geradezu bedrohlichen Anschwellens der Arbeit aufgegeben worden - alles dessen zu geben, was sich von den als Hauptbedeutungen der beiden Tempora in den genannten Grammatiken gemachten Aufstellungen als nicht standfest erweist, so bedarf es angesichts der hervorragenden Stellung, die dieselben unter den Versuchen einer wissenschaftlichen Darstellung des Neufranzösischen verdientermaßen einnehmen, der ausdrücklichen Erklärung kaum, dass ihrer nicht eine ist, in der sich nicht eine mehr oder minder große Anzahl treffender und an das Wesen des in Rede stehenden Unterschiedes dicht heranstreifender Bemerkungen fände, als welche ich hinsichtlich des D. besonders Mätzners dem Ausdrucke nach freilich nicht völlig klares und etwas seltsam anmutendes "zusammengefasstes Moment", Gr. 337 ("zusammengefasst" wohl in dem Sinne von "durch Zusammenfassung gewonnen") und namentlich seine Bemerkung: "Zeitform, worin die entwickelte Handlung zum einfachen Akte wird", ferner Schmitz' (Gr. 208) "Wieviel Zeit das Geschehene von seinem Eintreten bis zu seiner Vollendung auch gebraucht haben mag, wir fassen es auf als einen in sich abgeschlossenen, bestimmt abgegränzten historischen Moment" und Seegers (Synt. I, 15) "Beim Gebrauche des Passé défini fliesst die Vorstellung einer werdenden mit der Vorstellung einer zum Abschluss kommenden und sich vollendenden Thätigkeit zu der einfachen Vorstellung einer sich vollziehenden Thatsache zusammen" - bezeichnen möchte. Weniger zutreffend erscheint mir dies Mal die von Lücking, Gr. 218 gewählte Formulierung, das D. bezeichne eine "damals eintretende" Handlung. Abgesehen von der Verwendung des einen zu engen Begriff bezeichnenden Wortes "Handlung" für eine Bedeutungsaufstellung, bei der es sich doch nicht nur um Handlungen, sondern um die ganze Fülle von Verbalbegriffen handelt, die nach dem herkömmlichen Verfahren in die beiden Gruppen Sein und Geschehen auseinandergelegt zu werden pflegen - und welche ich der Einfachheit wegen im Nachstehenden mit dem einfachen Worte "Zeitseiende", d. h. in der Zeit, mit Bezug auf die Zeit Seiende, zusammenzufassen mir erlauben werde -, abgesehen von diesem formalen Versehen, dessen sich übrigens auch andere, z. B. Mätzner ("Thätigkeit", "Handlung"), Schmitz und Seeger ("Thätigkeit", "Geschehen"), schuldig machen, scheint mir mit "eintretend", zumal nachdem als das dem I. und D. gemeinsame Merkmal vorausgeschickt worden, dass sie beide eine in der Vergangenheit unvollendet gedachte "Handlung" bezeichnen, nur ein Teil dessen ausgedrückt, was die Bedeutung des D. ausmacht. Wenn auch für Sätze wie: Il demeura muet oder Une démence qui dura, ... allenfalls zugegeben werden könnte, dass in ihnen durch das D. das Eintreten des Bleibens und Dauerns ausgedrückt werde, so stößt diese Auffassung doch auf erhebliche, z. T. unüberwindliche Schwierigkeiten, wenn noch Angaben des Zeitraumes, durch den sich das Bleiben und Dauern erstreckte, hinzutreten, da doch "Eintritt des Bleibens, Dauerns" sich nur mit Angabe eines Zeitpunktes vertragen würde; wenn also, wie von G. de Mau-

passant, Clair de Lune p. 9, gesagt wird: Tout le jour, il demeura muet, gonflé d'indignation et de colère oder, von demselben in Un coup d'État (ib. p. 19): La France entière haletait au début de cette démence qui dura jusqu'après la Commune. Wie sollte hier übrigens die Auffassung des dura als eines in der Vergangenheit eintretenden Dauerns aufrecht erhalten werden, da doch der Zustand, dem eine bestimmte Dauer zugeschrieben wird, vorher bereits als schon vorhanden bezeichnet worden ist? Man müßte denn zu dem doch gewiss zweiselhasten Auskunstsmittel greisen, zu sagen, dass der Anfang, der "Eintritt" der Dauer eines Zustandes nicht mit dem Anfang, "Eintritt" dieses Zustandes selbst zusammenzufallen brauche, so dass es also möglich wäre, dass, nachdem zu einer gewissen Zeit die démence eingetreten, erst zu einer gewissen späteren Zeit das Dauern derselben eintrat. Welches wäre iedoch dann dieser Zeitpunkt des Eintritts der Dauer bei einem als schon vorhanden bezeichneten Zustande? Ganz unmöglich aber wird die Auffassung des D. als des Tempus, welches eine "damals eintretende Handlung" bezeichne, in Sätzen, deren im D. stehende Verba unzweifelhaft Zustände ihrer ganzen Dauer nach ausdrücken, wie in den von Mätzner Gr. 338 und 343 zitierten: Pendant que les Romains méprisèrent les richesses, ils furent sobres et vertueux (Bossuet) und Tant que j'eus de l'argent, mon hôte eut de grands égards pour moi (Le Sage). - Ebenso bietet Hölders Angabe: "Das Definitum stellt eine Thätigkeit, einen Zustand als gänzlich abgeschlossene Vergangenheit dar, ohne Beziehung weder auf die Gegenwart, noch auf eine andere Begebenheit, welche in den von jener Thätigkeit ausgefüllten Zeitraum hineinfällt" zur Bemängelung insofern Anlaß, als einmal doch nicht die Vergangenheit, sondern das betr. Zeitseiende das ist, was als abgeschlossen bezeichnet wird, also statt "als gänzlich abgeschlossene Vergangenheit" vielmehr "als vergangen und gänzlich abgeschlossen" oder Ähnl. hätte gesagt werden müssen, sodann aber auch insofern, als die Aberkennung jeder Beziehung auf eine andere in den von jener Thätigkeit ausgefüllten Zeitraum hineinfallende "Begebenheit" für das D. völlig belanglos, ja, wie schon die vorhin aus Mätzners Gr. p. 338 und p. 343 citierten Sätze zeigen, ungerechtfertigt ist.1 Es hängt dieser Irrtum Hölders augenscheinlich mit seiner Theorie von Haupthandlungen, -umständen und Nebenhandlungen, -umständen, welche letzteren "nur mit Beziehung auf jene Geltung habend" (§ 39, 3) nach ihm durch das I. gekennzeichnet würden, oder mit derjenigen von absoluten und relativen Zeiten (§ 46B) zusammen, einer Theorie, die sich mehr oder minder auch in den anderen Grammatiken, bei einigen, z. B. Seeger, in weit über die Gebühr hinausgehendem Maße gel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich sehe, um den Leser nicht durch unnötige Weitläuftigkeit zu ermüden, von einer eingehenden Erweisung dieser, sowie der sich anschließenden, mehr nur zur Orientierung über den Stand der vorliegenden Frage dienenden Behauptungen so lange ab, bis dieselbe von irgend einer Seite gefordert oder als erwünscht bezeichnet werden sollte.

tend macht, der jedoch meines Erachtens für die Frage der Bedeutung des I. und D. irgend welcher Wert nicht beigemessen werden kann.

Von dem, was sich des Irrigen bezüglich unserer Frage sonst noch in den angezogenen Grammatiken findet, scheint mir, um eine, wenn auch nicht vollständige, so doch das Wichtigste umfassende Übersicht über den vorhandenen Bestand von Meinungsäußerungen zu geben, noch erwähnens- und ablehnenswert: einmal die von Mätzner, Gr. 336, und Schmitz, Gr. 207, aufgestellte Behauptung, dass der Redende bei Anwendung des I. und D. sich aus seiner Zeitsphäre hinaus in die Vergangheit versetze.1 Es bedarf kaum der Erinnerung, dass die in diesem Falle von dem Redenden gebrauchte Zeitform das sogenannte Praesens historicum ist. Man erkennt auch leicht, dass, was die beiden Grammatiker zu jener irrigen Behauptung geführt hat, das überängstliche Bestreben gewesen ist, einen nur ja recht in die Augen fallenden Gegensatz zwischen I. und D. einer- und dem — irrtümlich auch als Tempus der Vergangenheit aufgefasten (vgl. den nachfolgenden Artikel IV) — sogenannten Parfait (Passé indéfini) anderseits herzustellen. Eine nicht minder energische Zurückweisung verdient ferner die von Mätzner Gr. 337 gemachte Aufstellung, dass das I. die konkretere Anschauung (!), das D. die abstraktere Vorstellung der Thätigkeit erwecke, sowie diejenige Seegers, Synt. 16, dass das D. das Tempus "der energischen Affirmation oder Negation einer Thatsache" (!!) sei. Wenn man, einigermaßen beunruhigt, sich fragt, wie wohl das D. jemals zu einer von seinem Wesen so völlig abseits liegenden Funktion kommen sollte, und in nicht wenig gespannter Erwartung die zur Erhärtung jener so überraschenden Behauptung bestimmten Belege durchmustert, so stellen sich bald als eigentliche Unheilsanstifter die beiden Sätze heraus: Il n'y avait pas, il n'y eut jamais unité dans la politique de François Ier und Le roi était et fut constamment le maître absolu et redouté de toute sa famille jusque dans ses derniers rejetons und kann, erleichtert aufatmend, wieder der für den freudigen Betrieb grammatischer Untersuchungen doch nun einmal unentbehrlichen Hoffnung leben, dass in der Sprache Wirrnis und Willkür noch immer nicht über Regel und Ordnung zur Herrschaft gekommen sind. Nicht ganz so arge Fehlgriffe, aber immerhin Fehlgriffe, stellen die Behauptungen desselben Verfassers dar, dass bei den Verben des Könnens und Müssens das D. zugleich (im Gegensatz zum I.) "die Verwirklichung der durch den nachfolgenden Infinitiv ausgedrückten Thä-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mätzner: "Beide Zeitsormen stehen auf demselben Boden der Vergangenheit, welche der Redende nicht mehr von seiner Zeitsphäre aus betrachtet, indem er sich vielmehr aus dieser schlechthin auf den Boden der objektiven Vergangenheit versetzt." — Schmitz: "Das I. und D. bezeichnen beide die Vergangenheit an und für sich; sie entrücken oder versetzen den Sprechenden (?!) aus seiner Gegenwart in die Vergangenheit."

tigkeit darstellt" (p. 17)¹, dass ferner, "einem D. vorausgehend, sich namentlich . . . b) das I. des veranlassenden Umstandes oder der bewirkenden Ursache c) das I. der Antithese" finde (p. 18), und dass schließlich Sätze wie Les accusés avaient des défenseurs, ils n'en eurent plus . . . on les jugeait individuellement, on les jugea en masse (Mignet) u. s. w. Berührung des I. mit dem Plusquamperfectum darthäten. "Zu viel Unterscheidungen verraten, dass das Wesen der Sache nicht ersast ist" — dieser Satz kann kaum eine bessere Illustrierung ersahren als durch die auf reine Äußerlichkeiten und Zufälligkeiten basierten Außstellungen Seegers.²

Wie sehr nun in Anordnung des Stoffes und Formulierung der vermeintlichen Gesetze die angezogenen Darstellungen der Lehre vom I. und D. auch von einander abweichen, wie nahe einzelne von ihnen bisweilen dem Richtigen kommen, und wie weit sie sich an anderen Stellen davon entfernen, ein Versehen ist ihnen allen eigentümlich, und dies ist ihnen allen ein Hindernis geworden, zu einer dem wirklichen Sachverhalte völlig gerecht werdenden Auffassung und Darstellung zu gelangen: eine unzutreffende Beurteilung des I. Ich habe diesen, allen gemeinsamen Mangel absichtlich bis zum Ende der vorstehend gegebenen Übersicht aufgespart, weil er mir geeignet schien, den Übergang zu dem nun folgenden positiven Teile dieser Erörterung zu bilden. Alle bisherigen Bearbeiter der I.-D.-Frage, soweit sie mir bekannt geworden, fassen das I. als ein dem D. gleichwertiges, ihm als koordiniert gegenüberzustellendes Tempus auf. Ich will zu zeigen versuchen, dass dies nicht richtig ist.

Den Ausgangspunkt für alle sprachlichen Kategorieen — und um solche handelt es sich auch bei dem Unterschiede des I. und D. — bilden bekanntlich die Wahrnehmungen, die der Mensch in der ihn umgebenden Wirklichkeit macht. Unter den ihm hier entgegentretenden Zeitseienden heben sich nun zwei Arten von einander ab: solche, die sich ihm ihrem ganzen Verlaufe nach, von ihrem Beginne bis zu ihrem Ende darstellen, und solche, von denen er nur einen Teil, einen gerade nur zur Erkennung, Identitätsfeststellung des betr. Zeitseienden ausreichenden Ausschnitt zu sehen bekommt,

¹ eine Regel, die, wenn auch nicht in einer wissenschaftlichen, so doch in einer auf möglichst praktische Sprachübermittelung hinzielenden Schulgrammatik vielleicht in der Form Platz finden könnte, daßs das D. der Verbades Könnens und Müssens meist in dem bezeichneten Falle (Verw. d. durch d. nachf. Inf. ausgedr. Thät.) seine Stelle habe, ähnlich wie Ulbrich, Schulgr. der Franz. Spr. p. 131 2. Anm. lehrt, daß pour beim Infinitiv nach den Verben der Bewegung gewöhnlich nur dann steht, "wenn der Zweck nicht erreicht wird".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mätzner, dem Seeger den zuletzt angeführten Satz entnommen, ist weit davon entsernt, ihn in gleicher Weise zu beurteilen. Er führt ihn vielmehr, Gr. 340, als Beleg zu der Regel aus: "In Verknüpfung mit dem D. dient es (das I.) ost zugleich der Antithese in der Gegenüberstellung eines Zustandes und einer Thatsache, welche diesem Abbruch thut oder ihn aus hebt." Auch auf diese Regel sindet das Mahnwort des Herrn Herausgebers Anwendung.

ohne zu wissen, oft ohne auch nur mutmassen zu können, welches der vorangegangene Verlauf gewesen oder welches der nachfolgende sein werde, ja häufig, ohne dass diese Frage sich ihm überhaupt aufdrängte. An der Hand dieser Verschiedenartigkeit in seinen Wahrnehmungen haben sich ihm nun in Bezug auf Zeitseiende zwei Kategorieen ausgebildet, die eine - abgesehen von dem Erkennungsakte und der etwaigen Realitätsfeststellung - nichts weiter in sich einschließend als das Moment der Zeitlage (Vergangenheit, oder Gegenwart, oder Zukunft), die andere dagegen außer diesem noch ein weiteres, ein Moment, das, einer kurzen und zugleich genauen Bezeichnung entbehrend, vielleicht mit den Worten "Vollzug", "Vollführung" charakterisiert werden könnte, wofern man nur das erste Element dieser Ausdrücke, "voll", in einem dem ihm als selbständigem Worte eignenden an Gehalt und Kraft nahekommenden, jedenfalls aber in inhaltreicherem Sinne fasst als dem ihm in der Zusammensetzung mit anderen Worten gewöhnlich innewohnenden, - oder etwas ausführlicher ausgedrückt: das Moment einer von einem Anfangspunkte durch eine Reihe Fortschritte-darstellender Stadien bis zu einem Abschlusse sich vollziehenden Entwickelung, also im Wesentlichen dasselbe Moment, das den Hauptbegriffsinhalt der in der Poetik gebräuchlichen, verschiedene Grade der Voll- und Selbständigkeit bezeichnenden Ausdrücke Scene, Akt, Drama ausmacht: eine unter dem Gesichtspunkt einheitlicher Entwickelung aufgefaste, mehr oder weniger lange Reihe aufeinanderfolgender, mit einander kausaliter verketteter Veränderungen.

In manchen Sprachen nun — darunter auch die französische hat sich diese Kategorie für Zeitseiende, die zugleich als real und als der Vergangenheit gehörig bezeichnet werden sollen - aber nur für diese! - eine besondere sprachliche Form geschaffen, diejenige des D. Das D. ist daher mehr als eine blosse Tempus- und Modusform, es ist zugleich Vorstellungskategorieenform für Zeitseiende und darf danach nicht, wie es fälschlich stets bisher geschehen, mit (den Indikativen des) Présent, Imparfait, Futur, Conditionnel in eine Reihe oder auf dieselbe Stufe gestellt werden; es erheischt vielmehr einen gesonderten Platz als einziger Vertreter einer zweiten, jener gegenüberstehend zu denkenden Reihe von Verbformgruppen, welche an den dem Présent, Futur, Conditionnel entsprechenden Stellen jedoch Lücken aufweist, einfach deshalb, weil die Sprache, und zwar mit Recht, es für ebenso überflüssig erachtet hat, jenen Kategorieenunterschied für gegenwärtige und zukünftige Thatsachen durch besondere Verbalformen zum Ausdruck zu bringen, wie für durch den Subjonctif als nur gedacht gekennzeichnete Zeitseiende. Was nun an dem eben dargelegten Sachverhalte für die richtige Auffassung des Unterschiedes zwischen I. und D. von besonderer Wichtigkeit ist, ist, dass dem sogenannten Imparfait de l'indicatif ausser seiner modalen und temporalen Bedeutung eine dritte, sagen wir etwa Dauer, Verweilen, Inverlaufbegriffensein, Zuständlichkeit oder was man sonst wohl im Gegensatz zu der Bedeutung des D. als spezifische L-Bedeutung vorgebracht haben mag, nicht eignet, so das eine präcise Formulierung des Unterschiedes der beiden Tempora mit der Aufstellung zu beginnen hätte, das dieselben eben nicht koordinierte, sondern sub- bezhw. superordinierte Verbalformengruppen sind, insofern als D. = I. + m ist, welches m (Moment) im Vorangehenden genauer gekennzeichnet worden ist. 1

Es ist bisher bei der durch das D. ausgedrückten Vorstellungsweise immer von einem vollständigen, d. h. die drei Elemente des Anfangs, (mittleren) Verlaufs und des Abschlusses umfassenden, Entwickelungsgange die Rede gewesen. Es begegnen nun aber Fälle, bei denen nach Massgabe der jedesmaligen Umstände immer nur eines derselben in Betracht zu kommen scheint: entweder nur das des Anfangs, des "Eintritts"2, oder nur das des Schlusses, des Aufhörens, oder nur das des zwischen beiden liegenden Entwickelungsverlaufs, das letztere etwa so, dass der Sprechende zwar von diesem, aber nicht von den durch das Eintreten und Aufhören desselben hervorgerufenen Veränderungen der Wirklichkeit, die wir als Anfang und Ende bezeichnen, eine deutliche Vorstellung hätte, also dem betr. Zeitseienden keine bestimmte Stelle im Verhältnis zu anderen Zeitseienden zu geben wüßte. Fälle dieser Art könnten etwa in Sätzen wie die folgenden gesehen werden: 1) Il eut une lettre (nur der Eintritt des Habens wird festgestellt), 2) Nous fûmes Troyens (Übers. des bekannten "Fuimus Troes", die Vorstellung des Aufhörens steht im Vordergrunde), 3) A eux deux, la jeunesse en fleur, la force mûre, si saines, si gaies, si heureuses, ils (sc. Pascal et Clotilde) firent un couple rayonnant. Zola, Le Docteur Pascal p. 196 (ohne Vorstellung eines Ansangs- oder Endpunktes). Die Anwendung des D. in diesen Fällen schiene unter Zulassung der vorhin dargelegten Auffassung durch folgenden Gedankengang mit der oben aufgestellten Bedeutungsdefinition des D. in Einklang gebracht werden zu können: Wenngleich zu der Vorstellung eines abgeschlossenen, vollständigen Entwickelungsverlaufs alle drei Elemente, des Anfangs, des weiteren Fortschreitens und des Ab-

¹ Mit der Feststellung der einem jeden der beiden Tempora eignenden Bedeutung hat die wissenschaftliche Grammatik ihre Aufgabe gelöst. Wann der Franzose sich für die eine, das I. erfordernde, oder für die andere, durch das D. auszudrückende Auffassung entscheidet — denn der wirkliche, objektive Sachverhalt läfst jedes Mal sowohl das eine, wie das andere zu —, also die Frage, nach welchen Grundsätzen der Franzose bei der Subsumierung realer Zeitseiender der Vergangenheit verfährt, gehört nicht mehr in die Grammatik, sondern in eine Psychologie des französischen Volkes, oder in eine Stilistik der franz. Sprache, die ja genau genommen nichts anderes als angewandte Psychologie ist. Es scheint mir überhaupt, als ob bei strengerer Durchführung dieser Scheidung die Grammatik ein von dem jetzigen gänzlich verschiedenes Aussehen erhalten und an Kürze, Klarheit und Übersichtlichkeit erstaunlich gewinnen würde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> das ja Lücking, wie oben erwähnt, für das einzige dem D. charakteristische Moment erklärt.

schlusses, erforderlich sind, — vor die Wahl gestellt, ein mit nur einem oder zweien derselben dem Geiste vorschwebendes Zeitseiende entweder ohne Rücksicht auf seine Entwickelung, nur nach seiner Art zu subsumieren, oder es, das Fehlende selbst ergänzend. als sich zu einem abgeschlossenen Ganzen entwickelnd, aufzufassen. entschiede sich der Franzose stets für das Letztere. Wie geneigt man auch zu einer derartigen Konzession sein könnte, so scheint es doch geboten, vorerst noch einen ernstlichen Versuch zu machen, ohne sie auszukommen, sie für den äußersten Notfall aufzusparen. Die unter 2) und 3) aufgeführten Sätze bieten dabei keine sonderliche Schwierigkeit. Satz 3) bedeutet bei genauer Auffassung: ... Sie vollführten die Herstellung eines glückstrahlenden Paares, sie gingen durch alle Stadien, die erforderlich sind, um es zu einem solchen zu bringen, und Satz 2) stellt die Vollziehung eines Seins seitens der den Sprechenden einschließenden Gemeinschaft, die als eine solche von Troern charakterisiert wird, als real und vergangen hin, wobei alle Elemente des Satzes den Hörenden wohlbekannt sind, bis auf den Umstand, dass der Seinsvollzug der Vergangenheit angehört, weshalb dann dieses völlig unerwartete Moment mit besonderer Wucht auf das Gemüt der Hörer fällt, so dass die thatsächliche Wirkung (wenn auch nicht der thatsächliche Inhalt) des Satzes derjenigen eines Satzes wie: "Wir sind keine Troer mehr, wir haben aufgehört, Troer zu sein" gleichkommt. Etwas komplizierter liegt die Sache in dem unter 1) angeführten Satze: Il eut une lettre, dem man mit leichter Mühe eine Reihe gleichartiger, wie: Il fut content; il sut que son ami était mort u. s. w. zur Seite stellen könnte. Die Schulgrammatiken pflegen zu sagen, in diesen Fällen drücke das D. das Eintreten des Zustandes (des Habens, Seins, Wissens) aus, so dass die Formen gleichbedeutend würden mit den entsprechenden von recevoir, devenir und apprendre. Wer dieser Auffassung beipflichtet, wird die vorhin anheim gegebene Modifikation des für das D. aufzustellenden Bedeutungsprinzips zu Hilfe nehmen müssen, da dann in den hier vorgeführten Fällen die Vorstellung eines Entwickelungsganges des Zeitseienden sich rein auf das Moment des Anfangs, des Eintretens beschränken würde. Mir scheint indes eine andere Auffassungsweise zutreffender, die nämlich, wonach das in den vorgeführten Sätzen (mit eut, fut und sut) zweifellos vorhandene Moment des Eintretens des betr. Zustandes nicht auf das Konto der D.-Form zu setzen, sondern vielmehr als in der Bedeutung des Verbalstammes liegend anzusehen wäre. Mit anderen Worten: Ich glaube, dass für die genannten Verba in allen ihren Formen zwei Bedeutungen anzusetzen sind. 1) die des Zustandes und 2) die des Eintretens desselben, also avoir 1) haben 2) bekommen. être 1) sein 2) werden, savoir 1) wissen 2) erfahren. Denn wie könnte man, um mit avoir zu beginnen, Sätze wie: Comment avez-vous eu cet argent? (eine Frage, die sich auch an einen noch im Besitz des Geldes Befindlichen richten kann) oder On n'a pas ce livre facilement und ähnliche anders rechtfertigen als durch Auffassung von avoir als einem Verbum, das den Eintritt in den Zustand des Habens bedeutet? Dass von être Ähnliches gilt, scheint mir unter anderem aus seiner Verwendung zum Ersatz des Passivums geschlossen werden zu dürfen. Dieselbe könnte zwar auch so zu rechtfertigen versucht werden, dass man dem Part, passé in den als Passivformen bezeichneten Verbindungen mit être die Bedeutung eines Participium Präsentis Passivi zuschriebe, doch scheint mir diese Annahme, durch die freilich die Schwierigkeit der Auslegung eines "je suis aimé" als "ich werde geliebt" (eigentlich: ich bin geliebt werdend) ebenso beseitigt werden würde, wie durch die Auffassung von "je suis" als "ich werde" "ich trete in einen Zustand ein" nicht besser erweisbar als die einer doppelten Bedeutung von être, welche zugleich die berührte eigentümliche Bedeutung dieses Verbums in der D.-Form leicht begreiflich machen würde. Bei savoir kann besonders die eigentümliche Verwendung des Futur zu Gunsten der Annahme einer zweiten Bedeutung dieses Verbs (außerhalb des D.) geltend gemacht werden, vielleicht auch die Verbindung: c'est bon à savoir, sofern man damit seiner Freude, nicht, etwas zu wissen, sondern, etwas zu erfahren Ausdruck giebt, und allenfalls noch die Verbindung faire savoir mit ähnlicher Begründung.1

Was jedoch am meisten zu Gunsten der Annahme einer Bedeutungszweiheit bei den genannten Verben spricht, scheint mir darin zu liegen, dass sich das D. dieser Verben selbst in zwei gänzlich verschiedenen Bedeutungen findet, nämlich außer in derjenigen des Eintritts der betr. Zustände auch in derjenigen von Zustandsvollziehungen durch einen bestimmten Zeitraum hindurch. Elle fut sa nourrice kann ganz wohl heißen "Sie ward seine Amme", aber in dem von Mätzner Gr. 342 zitierten Satze: Elle fut sa nourrice, elle devient son guide (Legouvé) heisst es: Sie war seine Amme (durch einen bestimmten, nämlich den nach den Lebensumständen der betr. Person in Betracht kommenden Zeitraum hindurch) ebenso wie Ce qui fut bien hier peut-il être mal aujourd'hui? (Acad.) Mätzner ib., nicht "was gestern gut ward" sondern "war" heisst. Auch in Andrieux's "Frédéric second qui, tout roi qu'il était, fut un penseur profond" Mätzner ib. 340 ist das fut doch wohl "war" und nicht "ward" ("entwickelte sich zu"). Ferner: Je veux qu'on dise un jour aux siècles effrayés: Il fut des juifs (Racine). - Louis fut roi; la république est fondée (Mignet) Hölder Gr. 58 (vgl. zum letzten Satze das früher erwähnte Nous fûmes Troyens). Und entsprechend ist das D. von avoir in dem schon früher erwähnten Satze Tant que j'eus de l'argent, mon hôte eut de grands igards pour moi (Le Sage) Mätzner ib. 343 nicht als "bekam" sondern als "hatte" aufzufassen. Und um auch für savoir Beispiele beizubringen, könnte man außer dem von Mätzner Gr. 342

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "ne savoir rien de rien gar keine Ahnung von etwas haben" ist wohl nur aus Versehen bei Sachs-Villatte unter savoir 7 "erfahren" gekommen.

dargebotenen Zitat aus Boileau: Qui ne sait se borner, ne sut jamais écrire (wo man freilich unter Gewichtlegung auf jamais sagen könnte, es handle sich nicht um das Sich-über-einen-Zeitraum-Hinerstrecken eines Zustandes, sondern um ein Eintreten: bei dem trat nie das Schreibenkönnen ein) nach Analogie der vorstehend angeführten wohl getrost einen Satz wie Je le sus, mais je ne le sais plus aufzustellen wagen.

Es sei nun gestattet die Frage aufzuwerfen, ob der hier dargelegte Unterschied zwischen I. und D. ein vereinzelt dastehender, der Sphäre der Zeitseienden ausschliefslich angehörender ist, oder ob er nicht vielmehr ein Analogon bei den Raumseienden hat. Mir scheint diese Frage dahin beantwortet werden zu müssen, daß. was wir als Unterschied zwischen I. und D. kennen gelernt haben. im Wesentlichen gleichartig ist mit dem bekannten Unterschiede zwischen Stoff- und Gattungsbegriffen, wobei freilich zu beachten ist, dass, während jedes Zeitseiende sowohl durch eine I.- wie auch durch eine D.-Form ausgedrückt werden kann, von den Raumseienden nur ein Teil einer zwiefachen Ausprägung fähig ist. Zu diesen - man könnte sagen Zwitterbegriffen - gehört z. B. die durch das Wort "Brot" ausgedrückte Vorstellung. In dem Satze: "Man gab mir Brot" bezeichnet "Brot" einen Stoffbegriff, in dem Satze: "Man gab mir ein Brot" dagegen einen Gattungsbegriff. Ein ähnlicher Unterschied liegt vor in Sätzen wie: "Er ist tapfer" und "Er ist ein Tapferer", sofern Eigenschaftsbegriffe als den Stoffbegriffen nahe verwandt bezeichnet werden müssen. Das Charakteristische beider besteht nämlich darin, dass ihr ganzer Inhalt aus rein materiellen Bestimmungen besteht, das der sogenannten Gattungsbegriffe hingegen darin, dass sie stets auch eine gewisse formale Bestimmtheit aufweisen, dass an ihnen ein Formprinzip erkennbar, zwischen ihren Teilen gewisse fundamentale räumliche Relationen (oben, unten, vorn, hinten, rechts, links u. ähnl.) nachweisbar sind. Was bei den Raumseienden die räumliche Anordnung der Teile ist, das ist bei Zeitseienden die zeitliche. Man kann daher auch bei diesen von Stoffzeitseienden, nämlich solchen, an denen sich nur materielle, strukturelle Bestimmungen vorfinden, und Gattungszeitseienden sprechen, d. h. solchen, die zugleich ein zeitliches Formalprinzip aufweisen, bei denen man verschiedene, zu einander in einem bestimmten zeitlichen Verhältnisse (Anfang, Mitte, Ende u. s. w.) stehende Teile unterscheiden kann. Es ist oben bereits erwähnt worden, dass diese Scheidung bei den Zeitseienden noch nicht an den Begriffen selbst vollzogen ist, wie bei der Mehrzahl - keineswegs bei allen - Raumseienden, sondern dass die Begriffe der Zeitseienden, an und für sich neutral, indifferent, sich denkend ebensowohl zu Stoff- wie zu Gattungsbegriffen formen lassen. Wie gleichfalls schon angedeutet, machen nur einzelne Sprachen von dieser Möglichkeit Gebrauch, und auch diese nicht etwa für alle Zeit- und Modusverhältnisse, sondern eben nur für Zeitseiende der Vergangenheit, sofern dieselben ausdrücklich als

reale (oder wie der Herr Herausgeber Grundr. I, 214 es formuliert als mit dem äußeren oder inneren Sinne wahrgenommene") bezeichnet werden sollen. So drückt nun der Franzose durch Anwendung des I aus, dass ihm von dem betr. - realen und vergangenen — Zeitseienden nur eine nach ihrer strukturellen (materialen) Seite bestimmte Vorstellung vorschwebt, dass er mit ihr keines der - an sich natürlich jedem der Wirklichkeit angehörigen Zeitseienden innewohnenden - formalen Elemente, wie Anfang (Eintritt. Entstehung), durch eine bestimmte Dauer (Zeitstrecke) sich hinziehende, einen ununterbrochenen Fortschritt (Veränderung in bestimmter Richtung) darstellende Entwickelung und Ende (Abschluss, Aushören) u. s. w. mitdenkt; durch Anwendung des D. hingegen, dass er von dem betr. Zeitseienden eine außer den (durch den Verbalstamm ausgedrückten) strukturell-materialen, sowie den erwähnten temporalen, modalen Elementen noch alle iene vorhin aufgezählten formalen Bestimmungen enthaltende Vorstellung hat, wie sich an Sätzen wie Frédéric écrivait une lettre und Frédéric écrivit une lettre leicht veranschaulichen lässt. Der erstere besagt, dass dem Sprechenden eine in der Vergangenheit von einem Individuum, Frédéric genannt, ausgeübte Thätigkeit vorschwebt, wie sie mit "écrire une lettre" bezeichnet wird, also bestehend in gewissen Hinund Herbewegungen der Feder auf dem Papier: der letztere kündet als im Geiste des Sprechenden befindlich einen beständig fortschreitenden Wechsel der Situation an: Friedrich sich niedersetzend, ein Blatt Papier nehmend, die Feder eintauchend, ansetzend, das Datum, die Anrede, die erste, dann die zweite u. s. w. Zeile schreibend, und so fort bis zur Unterschrift, Kouvertierung und Adressierung des Schreibens. Die Zahl der vor dem Geiste des Sprechenden thatsächlich vorüberziehenden Momente ist-natürlich ie nach Individualität, d. h. nach Gründlichkeit und Kraft des Vorstellens, sowie nach dem Tempo der Mitteilung eine ganz verschiedene. In jedem Falle der Verwendung des D., d.h. selbst bei schnellster und flüchtigster Vergegenwärtigung, muß in der Vorstellung außer den Elementen, welche den Begriff des Briefschreibens, rein stofflich genommen, zusammensetzen, noch das Moment der von einem Anfang durch eine Reihe mittlerer Veränderungen hin bis zu einem Abschlusse sich vollziehenden Entwickelung vorhanden sein. Man könnte den Unterschied zwischen der eigentlichen Natur des I. und derjenigen des D. graphisch in der Weise zum Ausdruck bringen, dass man das I. als eine vor und hinter sich Punkte aufweisende kurze gerade Linie darstellte - wobei die Punkte andeuten würden, dass es sich um ein aus einem größeren Ganzen herausgeschnittenes, seiner Lage innerhalb dieses Ganzen nach völlig unbestimmtes Stück handle, das gleichsam nur als Stoffprobe, als Anhalt für die Feststellung der stofflichen Art des Ganzen, zu dienen habe - das D. hingegen als reguläre Kurve, Halbkreis, Halbellipse u. dergl., zum Zeichen, das das Zeitseiende bei Anwendung des D. als ein (außer nach seiner stofflichen Art) auch

seiner Entwickelungsweise, seiner Verlaufsform nach bestimmtes Ganze dem Geiste vorschwebe.

Noch in einem anderen hier zu erwähnenden Punkte bieten die zeitlichen Stoffseienden (Verbalbegriffe durch I.-Formen ausgedrückt) eine Analogie zu den räumlichen, den durch Substantive ausgedrückten Stoffseienden. Es finden sich nämlich auch bei ihnen Kollektiv-Stoffseiende, d. h. Stoffseiende, die ihrer Struktur nach auf gleicher Stufe mit Raumstoffseienden von der Art wie du monde (= Leute), du poisson (auch eine Menge kleinerer Fische kollektivisch bezeichnend) oder deutsch: Getreide, Sand stehen, d. h. mit Begriffen von Stoffen, die aus einer Anzahl formal bestimmter Einzelseiender sich zusammensetzen, ohne doch dadurch selbst zu Gattungsbegriffen (wie etwa die Kollektiva "Heer", "Volk" u. s. w.) zu werden. Zu den diesen entsprechenden, kollektivischen Zeitstoffbegriffen wären diejenigen durch I.-Formen ausgedrückten Zeitseienden zu rechnen, welche als in mehr oder minder regelmässiger Wiederkehr (in der Vergangenheit) stattfindend vorgestellt werden, z. B. Charles XII montait à cheval trois fois par jour, se levait à quatre heures du matin, s'habillait seul, ne buvait point de vin, ne restait à table qu'un quart d'heure, etc. Lücking Gr. 218. Wäre von einem einzelnen Tage aus dem Leben Karls XII., oder einem genau bestimmten Zeitraume, während dessen er die angeführten Handlungen wiederkehrend vollbrachte, die Rede, so würde die formale Bestimmtheit der betr. Zeitseienden zur Subsumption unter zeitliche Gattungsbegriffe, und damit zur Anwendung des D. führen. Hier indes handelt es sich um ein zwar aus formal genau bestimmten Teilen zusammengesetztes, aber selbst formal (d. h. nach Anfang, Verlaufsstrecke, Ende) in keiner Weise bestimmtes Ganze, das völlig zutreffend ebenso als Stoffseiendes apperzipiert und durch das I. als solches gekennzeichnet wird, wie etwa da, wo jemand "Il v a du monde chez nous" oder — um einen Fall zu wählen, wo. wie beim I., dasselbe Wort, das die Teile bezeichnet, auch zur Bezeichnung des Ganzen gebraucht wird - mit Bezug auf einen Haufen Brote "Das ist Brot" sagt, eine in der Vorstellung des Sprechenden als Ganzes nicht mehr bestimmte Form und Gestalt aufweisende Menge von formal genau bestimmten Einzelseienden unter den Begriff eines Stoffseienden subsumiert wird. Es liegt also in der Verwendung des I. zur Bezeichnung realer und vergangener Zeitseienden als (mehr oder minder regelmässig) sich wiederholender, eine Sitte, Gewohnheit oder, wie man es sonst nennen mag, konstituierender, keine Durchbrechung des eigentlichen Bedeutungsprinzips dieser Tempusform; doch liess die Eigenart des Falles, sowie die gesonderte Vorführung desselben in den Grammatiken eine kurze Kennzeichnung seiner wahren Natur wünschenswert erscheinen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lücking, der einen ähnlichen Veranschaulichungsversuch macht (Gr. 216), erklärt die durch das D. auszudrückende "Handlung" — seiner Auffassung derselben als einer eintretenden gemäß — einem Punkte vergleichbar.

Dass in der Erzählung - und dies mag den Abschluss der wider Willen lang geratenen Betrachtung bilden - eine aufeinanderfolgende Reihe von DD, ebenso viel fortschreitende Momente der Handlung angebe, wenn nicht eine anderweitig angedeutete oder ausgesprochene Bezeichnung derselben ihre Gleichzeitigkeit ausspreche — dieser von ihm Gr. 342 f. gemachten Aufstellung spricht Mätzner selbst die Berechtigung wieder ab, wenn er hinzusetzt: "an und für sich drückt die Zeitform den Fortschritt nicht aus, obwohl die Abgeschlossenheit der Thatsachen u. s. w." Es lässt sich darauf wörtlich das anwenden, was Herr Prof. Tobler Verm. Beitr. 163 über eine von Hölder bezüglich negativer Sätze mit tout gemachte Unterscheidung sagt: "Dies ist thatsächlich nicht eben falsch, trifft aber das Wesentliche doch nicht und nimmt zu viel Rücksicht auf die hinter den Worten liegenden sachlichen Verhältnisse, zu wenig auf den zu erörternden Wortlaut." 1 Eine entsprechende Bemerkung über die etwaige Gleichzeitigkeit mehrerer ohne gegenteilige Angabe durch Imperfekte ausgedrückter Zeitseiender, zu der er genau ebenso viel oder ebenso wenig Recht gehabt hätte - zu machen, hat Mätzner sich wohl gehütet, denn hier lag nach dem § 99, a. 1 und 4 Gesagten das Unzutreffende einer solchen doch gar zu deutlich zu Tage.

#### IV.

### Neufranzösische Tempuslehre.

Die Darstellung der neufrz. Tempuslehre, soweit sie die Grammatik angeht, scheint mir erheblich kürzer ausfallen zu können, als dies in den vorhandenen Grammatiken der Fall ist. Etwa so:

Für die drei Zeiten Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft hat das Französische fünf Verbalformgruppen (Tempora) zur Verfügung, wenigstens soweit es sich um die (dem Indicatif obliegende) Kennzeichnung von Zeitseienden als realer handelt; und zwar für die Vergangenheit zwei: Imparfait und Défini, das erstere für Zeitseiende, die nur ihrer Art, Struktur nach, das letztere für solche, die zugleich als einen (jener besonderen Art entsprechenden) Entwickelungsgang — von einem Anfang durch eine mehr oder minder große Reihe von fortschreitenden Stadien bis zu einem Abschlußs — durchmachend aufgefaßt werden; für die Gegenwart nur eines, das Présent, für die Zukunft zwei: das Futur und das Conditionnel, das erstere für die Zukunft von einem gegenwärtigen, das letztere für diejenige von einem vergangenen Zeitpunkte aus.<sup>2</sup> Fügt man dazu, daß für den Fall imaginärer (durch den Subjonctif auszudrückender) Zeitseiender der Vergangenheit die Sprache nur eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Ausstellung trifft übrigens auch das von Lücking Gr. § 288 a, Hölder Gr. § 38, 6 und Schmitz Gr. 207 in Absatz 2 der Gegenüberstellung von I. und D. Gesagte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich würde danach die Bezeichnung Futurum Praeteriti für zutreffender als diejenige Praeteritum Futuri erachten.

Zeitform zur Verfügung hat, sowie dass sie in dem genannten Falle auf den Ausdruck des Zukunftsbegriffs verzichtet, so scheint mir der

Sachverhalt erschöpfend dargestellt.

Und das Passé indéfini (Parfait), Plus-que-parfait, Passé antérieur, Futur antérieur und Conditionnel antérieur? Und die temporalen Eigentümlichkeiten der hypothetischen Sätze, das Eintreten des (historischen) Présent und Futur für präteritische Zeitformen und dergl. mehr?" höre ich den verwunderten Leser mir entgegenhalten.

Was die erste dieser beiden supponierten Einwendungen betrifft, so ist ihr zu entgegnen: All die genannten vermeintlichen Zeitformen sind gar keine Zeitformen, sind es ebenso wenig wie Verbindungen mit de und d und par Genitive, Dative und Ablative sind, und es ist inkonsequent von den Grammatiken, diese Qualifizierungen zu verwerfen und jene weiter gelten zu lassen. Der Fehlgang erklärt sich wohl daraus, dass in diesem Punkte der Gegensatz zwischen dem Französischen und dem Lateinischen nicht so deutlich hervortrat wie bei der Casusfrage, sofern schon das Lateinische, oder sagen wir lieber: die übliche grammatische Darstellung des Lateinischen, Zusammenstellungen von esse mit Partizipien Perfecti als Tempora des Passivs bezeichnete, natürlich mit Unrecht. Auch kann es als mildernder Umstand für ihn gelten, dass die Bezeichnung eines vollführten Zeitseienden als eines Besitzes dessen, der ihm in aktivischer Weise zum Träger gedient, so wie als einer Eigenschaft dessen, der in passivischer Weise dabei beteiligt gewesen, (j'ai couru, je suis tombé) jedenfalls ein so eigenartiges Sprachversahren ist, dass es nicht leicht war, dasselbe sofort in seinem eigentlichen Wesen zu erfassen. Doch sehe ich kein Mittel, jene fünf genannten, durch Zusammensetzung von avoir oder être mit dem Part. passé gebildeten Zeitformen als solche länger aufrecht zu erhalten, sobald man, wie es ja an verschiedenen Punkten der Grammatik schon geschehen, anfängt, die Spracherscheinungen der modernen Sprachen nach eigenen, statt nach dem von der lateinischen Sprache und ihrer herkömmlichen Grammatik in die Hand gegebenen Massstabe zu beurteilen.1

Auf den zweiten der oben antizipierten Einwände, welcher die Nichtberücksichtigung der temporalen Eigentümlichkeiten, die gewisse Arten von Satzverbindungen sowie die erzählende Darstellung darbieten, betrifft, kann ich nur unter Erinnerung an das auf S. 504 Anm. I Gesagte erwidern: All diese Fragen haben nichts mit der Lehre von der Bedeutung, bezhw. Verwendung der Tempora zu thun; denn in dem Auftreten des Imparfait im Nebenund des Conditionnel im Hauptsatze irrealer hypothetischer Satzgefüge, oder des Présent und Futur an Stelle des Imparfait, Défini und Conditionnel bei anschaulicher Darstellung vergangener Ereig-

<sup>1</sup> Es bedarf hiernach der ausdrücklichen Erwähnung nicht, dass auch ein Passiv dem Französischen nicht zuerkannt werden kann.

nisse u. ähnl. liegt nicht Verwendung der betr. Tempora in einer von der sonstigen abweichenden Bedeutung vor; es handelt sich bei alledem vielmehr um Eigentümlichkeiten der französischen Auffassungs-, Anschauungs-, Denkweise, die als solche eben in eine französische Psychologie, wenn ich mir diesen Ausdruck erlauben darf, oder — wie schon an der angezogenen Stelle bemerkt worden — in eine französische Stilistik gehören, welche jedoch, wenn sie ihre Aufgabe erfüllen sollte, erheblich umfassender und tiefer eindringend angelegt werden müfste, als alles bis jetzt unter diesem Namen Dargebotene, sich gleichsam als eine Psychologie des Franzosentums mit Rücksicht auf die Sprache darstellen müfste.

TH. KALEPKY.

## Neue Beiträge zur Kenntnis einiger Wörter deutscher Abkunft.

Bei fr. 'huche, altfr. auch huge Kasten, Mehlkasten, von dem wohl auch sp. altp. hucha nebst bask. ucha stammt, verweist Diez auf das ml. hutica, das zu dem frz. Worte passe, wie ml. natica zu nfr. nache und altfr. nage, und fragt, ob hutica mit unserm deutschen hütte oder hotte zusammenhänge.

Aus ml. hutica kann das Wort nicht stammen, aber wohl darf dieses bei einer Herleitung von huge oder huche berücksichtigt werden. Neben ml. hutica finden wir bei DC als ml. Nebenform hucha huchia, zu dem DC bemerkt, es sei eine vox Picardis nostris nota, wie er denn auch unter hutica angibt: est hutica, quod Belgae nostri huche vocant, cista major ac longior. Wir werden durch diese Angaben auf nd, Gebiet verwiesen. Das t der Form hutica in Verbindung mit dem k-Laut der anderen ml. Formen und des frz. huche huge verlangt ein Wort, welches sowohl diesen, wie jenen Laut bot. Aus dem frz. huge oder huche hätte im Ml. nur entweder huc(h)ia huc(h)a oder hutia hucta, aber nicht ein hutica geschlossen werden können.

Im Ostfries. ist uns nun noch ein Wort erhalten, welches beiden Anforderungen entspricht, nämlich hukje, huktje, kleiner Koben, kleiner Winkel, kleine Ecke etc., ein Dim. zu ostfries. huk hok, welches "Loch, kleine, elende Wohnung, kleiner abgesperrter dunkler Raum oder Verschlag, Koben, Stall" etc. bedeutet, (das sich auch vielfach in Zusammensetzung erhalten hat, wie swîn-, hunde-, höner-, enter- huk), mnld. hock (ovile septum cors cavea), nld. hoc, wang. hek (Schafstall), das mit ostfries. hôk Spitze, Ecke, Winkel, Angel, mnld. hock, mnd. hôk, huk und wohl auch mit nd. der hock, Grashaufen, schwed. der hock Haufe, die hucke Last, Bündel, zu der Wz. kuc biegen, krümmen, gehört. Ein Kompositum mäl-hukje oder huktje könnte zu der franz. Bedeutung Anlafs gegeben haben. Man vgl. auch ostfries. huk - sak, ein Brei aus gestampften Kartoffeln mit Mehl.

Juc frz. (jetzt veraltet) Hühnerstange, wall. joc, mit den Vb. frz. jucher sich auf die Stange setzen, um zu schlafen, pic. juquer, wall. joquer, neupr. s'ajoucá, engl. to juke, ist seiner Abkunft nach bisher unsicher. Nach Diez hätte mnld. hukken, mnd. huken, isl. hoka huka, schwed. norw. huka und dän. huge, welche zu dem eben

angeführten huk gehören, und woher norm. hucher in dem Sinn von jucher stammt, einige Ansprüche, sofern man um des rom. Anlauts j willen eine deutsche Zusammensetzung mit ge annehmen dürfe.

Baist (Ztschr. VI, 425) scheint hier das Richtige getroffen zu haben, wenn er der Form nach got. nld. juk, ahd. juh vergleicht, das im an. ok einen hölzernen Querbalken bedeute. Diese selbe Bedeutung hat auch das ostfries. jük, Querholz zum Tragen von Lasten, und auch das ahd. juh zeigt sie, insofern es "Querholz zum Zusammenspannen zweier Zugstiere und Verbindungsglied zwischen 2 Brückenpfeilern oder 2 Bergspitzen" bedeutet. 1 Juc wird deshalb auf das Nld. zurückzuführen sein, während joug vom lat. jugum stammt.

Mets fr. Gericht, Speise, führt Diez, weil sich im Afr. auch mes findet, auf lat. missum in der Bedeutung "das Aufgetragene", it. messo, zurück, indem er die Ableitung Wachters aus dem got. mats, and. maz, an. matr Speise, Mahlzeit, Nahrung, abweist. Die, wie er selbst zugiebt, alte Schreibung mets sei eine etymologische, um das Wort an das Vb. mettre zu knüpfen, nachdem das alte noch im subst. messe fortdauernde Partizip mes (mis) dem Sprachgefühle fremd geworden. Hätte Diez recht, so wäre auch noch anzuführen, dass man die Form mets gewählt, um das Wort von anderen wie von mes = messager, meus und mais, afr. mes Haus, mes Richtung, mes-privé zu unterscheiden. Aber einmal erregt der Umstand Bedenken, dass man schon in so früher Zeit etymologisch verfahren sein sollte, und zweitens scheint die älteste Form unseres Wortes mets selbst zu sein. Wenigstens bieten die Handschriften in Crestien, li contes del Graal met als casus obliquus an einer Stelle, wo Foerster erst dafür mit Unrecht mes gesetzt hat: A chascun met don l'an servoit pardevant lui trespasser voit le graal, während gleich darauf als cas. obl. pl. les mes steht, bei dem sich der Ausfall der Muta wegen des folgenden s erklärt.

Da mets sich mit t nur auf französ. Gebiete zeigt, so werden wir auf das Nd. gewiesen, in dem sich das ahd. maz in einer dem fr. mets ganz nahe stehenden Form zeigt. Man vgl. mnd. nld. met, mnld. nfläm. met mette (pulpa suilla), afries. met(e) meit Speise, Fleisch, ostfries. met, as. meti mat, ags. aengl. mete maete. Die Form metz scheint sich näher an das got. mat-s, ahd. maz anzulehnen. Daneben zeigt sich noch eine andere Form mests. Sie dürfte einem erst aus got. mat-s abgeleiteten deutschen Worte entsprungen sein, dem ahd. mast Mast, Mästung, Futter zum Mästen, eig. das Mit-Speisen-versorgt-werden, ostfries. mast Mast, Speise, Futter, Mästung etc., nd. mast, ags. aengl. maest.

Fat pr., fr. fade unschmackhaft, it. fado, pr. fr. fat, albern, thöricht, wird gewöhnlich vom lat. fatuus albern, hergeleitet, das poetisch im übertragenen Sinne auch "fade, unschmackhaft" bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man vgl. frz. bau Querbalken zwischen beiden Seiten des Schiffes, vom nld. balk.

Martial bedeutet. Das uu soll sich in u vereinfacht haben, wie im pr. vacs aus vacuus. Gaston Paris unterscheidet etymologisch zwischen fr. fat albern und fade unschmackhaft, und leitet nur das erstere aus dem lat. fatuus ab, weil im Fr. die Kombination uu, ua etc. den vorhergehenden Konsonanten schütze, so dass sich das t behauptet haben würde; fade selbst stamme vom lat. vapidus in der Bedeutung "verdorben, angerochen". Hierzu will aber die Bedeutung nicht stimmen, denn vapidus bezeichnet nur "umgeschlagen, kahnig, verdorben", und was verdorben ist, schmeckt darum nicht "fade", entwickelt vielmehr meist einen scharfen, unangenehmen Geschmack. Zudem kommt das Wort fade anscheinend auch noch nicht, worauf schon ten Doornkaat-Koolman (Wörterbuch der ostfries. Spr.) aufmerksam macht, im Afr. vor, so dass schwer zu begreifen wäre, wie es nach Verlauf vieler Jahrhunderte aus vapidus entstanden und gebräuchlich geworden sein sollte. Es ist vielmehr wohl nd. Ursprungs, auf welchem Sprachgebiete der Stamm sich mehrfach findet, so im ostfries. fâd fade fade, flau, ohne Saft und Kraft, mnld. vadde (laganum: libi admodum tenuis et flaccidi genus); vadde (fungus; clavus, patella in arboribus); vadde (ignava mulier); vadden (deflorere, flaccescere); vaddigh (flaccidus, languidus, ignavus, torpidus); mfläm. vadde (bignet ou gepet); vadde (champignon d'arbres); vadde (femme faitarde); nnld. vadde vadelig vadze (träge, fahrlässige Person); vadzig träge, faul). Auch auf engl. Gebiet ist das Wort zahlreich vertreten, so als fade1 schwach, matt, schal, fade, to fade welken, schwinden, faded schwach, abgelebt, fad Einfall, Grille, to fad läppisch sein, faddle spielen, tändeln, faddy läppisch.

Bague fr., Fingerring als Schmuckwerk, meist mit Edelstein, auch Ring, nach dem man rennt, wird von Diez auf das lat. bacca Perle, Gelenk der Kette, zurückgeführt, ebenso wie fr. baie Beere, pr. baga etc., — span. baya Hülse Schote, pg. baga.

Gegen diese Ableitung ist einmal einzuwenden, das lat. bacca zwar "Perle, Glied einer Kette" (bei Prudentius) bedeuten kann, aber nur insofern als diese Gegenstände eben die Form einer bacca, einer runden Frucht, haben, so das man also nur die einzelnen Glieder einer Perlen-, Korallen-, oder Bernsteinkette damit bezeichnen könnte (s. Forcellini); außerdem ist die letzte Bedeutung "Glied einer Kette" jedenfalls recht selten. Sodann bliebe es wunderbar, wenn bacca in diesem Sinne sich nur auf frz. Boden erhalten hätte. Damit ist der Vermutung Raum gegeben, daß das Wort vielleicht einem dem französ. naheliegenden Gebiet entstammt. Und in der That finden wir in mehreren deutschen Dialekten entsprechende Wörter. So besteht im Ostsries. neben böge in der Bedeutung "Bogen, Krümmung, Reif, Ring, Kranz" eine Nebenform bäge. Ebenso findet sich im As. bäggebo Ringgeber ( $\longrightarrow$  ags. beäggifa), bägwini

 $<sup>^1</sup>$  Man vergleiche zum Anlaut altfries. faithe, engl. feud, das im mnld. veede anlautendes v zeigt, u. a. Wörter.

neben bôgwini Ringfreund. Sollte eine ähnliche Bildung nicht dem

fr. bague zu Grunde liegen?

Unsere Vermutung scheint bestätigt zu werden durch eine von Diez angeführte Bemerkung aus dem Gl. Isonis, wo es heißst: boja et baga unum sunt, wonach also boje (doch wohl das angeführte bôge) und bage dasselbe wäre.

Das altfr. bou Armring, geht hingegen auf das ahd. boug, bouc

etc., an. baugr zurück.

It. trovare, pr. cat. sp. trobar, fr. trouver finden, chw. truvar Recht sprechen, ein Urteil finden, sp. trovar dichten, trova Gedicht, hat bisher jeder Herleitung widerstanden. Grimm vermutete ein got. drupan = ahd. trefan, wie trudan = tretan, jedoch ist ein solches got. Wort nicht belegt.<sup>2</sup> Von der Voraussetzung ausgehend, dass sich in trovare augenscheinlich die Begriffe "finden und suchen oder holen" begegnen, wie denn "Dichten", was der Provenzale mit trobar ausdrückt, ein Finden durch Suchen, durch Nachdenken und kein zufälliges Treffen sei, und sich auch in anderen Wörtern wie sp. pg. churw. parm. venez. catar "suchen" und "finden" berühre, will Diez es von lat. turbare durcheinander werfen, ableiten, woraus dann die Bedeutung "durchstöbern, durchsuchen" ohne Schwierigkeit hätte erfolgen können. Dieselbe Begriffsentwicklung liege im it. frugare mit der Gabel durcheinander werfen, durchsuchen, und umgekehrt in rovistare durchsuchen und durcheinanderwerfen, vor. Die Formenveränderung turbare in trubare mache nicht das geringste Bedenken und jeden Zweifel müsse die Wahrnehmung beseitigen, dass sich altpg. trovar in der Bedeutung turbare finde, wie neap. struvare = disturbare, controvare = conturbare.

Wenn aber das genannte Verbum wirklich von turbare käme, so bliebe es doch immerhin wunderbar, dass die roman. Sprachen alle ohne Ausnahme die Wandlung von turbare in trubare durchgemacht. Denn die eine vereinzelte Form torver, die sich in einem fr. Text aus dem Ansange des 12. Jahrh. findet, darf doch wohl nicht ins Gewicht fallen, und wenn auch anlautende Konsonanten, namentlich t und f, ein r gern an sich ziehen, (s. Diez, Rom. Gramm. I, 223) so ist doch diese Erscheinung in solcher Konsequenz in allen roman. Sprachen etwas sehr Seltenes und darf bei einem Worte, dessen Herleitung noch so unsicher erscheint, nicht ins Gewicht fallen. Zudem sind wir in der Lage, ein Etymon zu bieten, bei dem eine solche Formenveränderung ausgeschlossen ist, bei dem man nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch ostfries. ellbåg Ellenbogen, flitsbåg Armbrust, rägenbåg etc., bågen, bågen gekrümmt, bågewid, bågelbèr Bogenbier, Trinkgelage, sowie das wetterauische båje beugen, schwed båge (å = an. ahd.  $\hat{a}$ , as.  $\hat{a}$ ), mnd. bage = boge Bogen, mnd. bager Ring? (mit einem Edelstein?) bei Lübben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gaston Paris (Rom. VII, 748) stellt das Wort zum Kunstausdruck tröpus Sangweise, Melodie, woraus sich für trovare die Bedeutung komponieren, erfinden, entdecken, ergeben hätte; aber tropare und tropator sind in diesem liturgischen und musikalischen Sinne, wie schon Léon Gautier, (Monde 1873) nachweist, mehr als selten.

eine ähnliche Bedeutungswandlung annehmen müßte, wie sie Diez für turbare in Anspruch nimmt. Dies ist das ahd. truopan truoban truaban trūban drôpan in Unruhe bringen, aufregen, verwirren, trüben, betrüben, got. drôbjan erschüttern, aufregen, mnd. drôven, mnld. droeven (dolere, tristari, turbare), as. drôbhjan druovjan, ostfries. dröfen, dessen ursprüngliche Bedeutung "durcheinandermachen und rühren, verwirren" ist, wie bei dem lat. turbare. Ist die Herleitung des Verbums truoban mit den zugehörigen Adjektiven und Substantiven auch dunkel, so würde die sinnliche Bedeutung desselben der des rom. trovare ebenso gut, wie die des lat. turbare entsprechen.

Ebenso stimmen die roman. Formen des Verbums zu unserm truoban trôban; ich erinnere hinsichtlich derjenigen mit dem Vokal o an it. fodero, sp. pg. forro, vom ahd. fuotar fôtar, got. fôdr, welches im Altfr. und Prov. mit Umwandlung des Vokals in der betonten Silbe fuerre, im fr. feurre, in den Ableitungen mit weiter gerücktem Ton fourrage fourrer etc. ergab, desgleichen an ahd. faldistöl, it. faldistorio, altfr. faudestueil faldestoel faldestoet faldestoed faudestuef, fr. fauteuil und ferner an ahd. alôd, it. sp. alodio, pr. alodi aloc alo, altfr. alued, fr. alleu. Man vergleiche mit den eben angeführten fr. und prov. Formen die betonten Formen des fr. u. prov. trouver, wie fr. troeve, trueve und später treuve, ferner truis etc., prov. truep truop. Während solche Diphthongierungen bei den Wörtern lat. Ursprungs sich nur aus kurzem o ergaben, bilden die Wörter deutschen Ursprungs, wie schon Diez in seiner Grammatik ausspricht, und wie man aus den oben angeführten Beispielen ersieht, eine Ausnahme (vgl. auch Waltemath p. 76, 77), wohl weil das Ahd. eben den Diphthong uo neben langem 6 bot.

Altfr. gaignon waignon, fr. gagnon, selten wagnon, ist ein früher ziemlich übliches, jetzt veraltetes Wort, dessen Herkunft nach Diez nicht frei von Zweifel ist. Es bedeutet wie fr. mâlin einen gewöhnlichen Haus- und Hofhund, Schäferhund, im Gegensatz zu lêvrier (= leporarius) Hasenhund, Windhund, altfrz. viautre Jagdhund, it. segugio Spürhund, sigusius (in der Lex Sal. und Alam.), altfr. brachet Bracke. Eben dazu gehört auch gagnier, das bei Rustebuef einen gemeinen Hund bezeichnet und oft von Menschen gebraucht wird, wie auch waignons selbst bei Jean de Condé im Chevalier a le mance Bd. I S. 218 Z. 1604 auf Sarazenen angewandt ist.<sup>2</sup> Auch als Pferdenamen erscheint gaignon im Chanson de Roland, und wenn ich nicht irre, im Chanson des ducs de Normandie. Gaignon wird nun von Gachet für einen Sprößling des auf den Ackerbau an-

<sup>1</sup> Vgl. auch ahd. truobên trübe werden oder sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch sonst sind Beispiele der Anwendung von waignon auf Menschen, wie Herr Prot. Dr. Tobler mir mitzuteilen die Güte hatte, nicht selten. "Li mal waignon, li felon weautre" steht, von Juden gesagt, bei Barb und Méon I, 285, 460; Seignors, cist dui gaignons, Qui ci vous requierent merci, Ont mort maint vassal, Claris 604 (von ruchlosen Raubrittern); Joie qui na comparison (die ewige Seligkeit) Lais por faire de toi waignon (zum Wucherer gesagt), Vers de le mort (herausg. v. Windahl, Lund 1887) Str. 153, 8.

gewandten Wortes gaging! gehalten, wobei man an die Herkunft des synonymen it, mastino, fr. mâtin von it, masnada, altfr. maisniée Hausgenossenschaft, wie Diez angiebt, denken könnte. Der genannte Forscher will aber gagnon lieber auf canis, zu dem sich ein feminines cagne findet, gründen. Der Anlaut w. der sich in der Nebenform wagnon findet, ist aber an Stelle einer auf c zurückweisenden Vorstufe g, wie Diez selbst erklärt, nur selten. Eben dieses w bestimmt mich, nach einem deutschen Stammwort zu suchen, da ja Nebenformen mit anlautendem w häufig auf deutschen Ursprung führen.

Im Deutschen findet sich eine Grundform vanga, die aus vorgerm. vanka entstanden ist. Sie liegt uns vor in got. vaggs παράdeegoc liebliche, lustige Aue, as. wang, ags, vang, vong Aue, Gefild, altengl. engl. wang wong Feld, auch Aue, Ebene, Wiese, Niederung, altn. vangr, Feld, norw, dän. vang. Im Ahd. tritt sie auf in der Zusammensetzung holzwanga und holzwang = campus nemorosus, Aue im Holz, grüner blumiger Rasenplatz im Walde, und (wie auch im Mhd.) in zahlreichen Ortsnamen "zu den Feldern". Ebenso zeigt sie sich noch im nhd, bair, und östreich, wang in der Bedeutung: Aue, grasiges blumiges Gefild in natürlicher lieblicher Vegetation ohne Hilfe menschlichen Anbaues, ferner im nhd. schweiz. wang wäng eine sich aufwärts ziehende Krinne an einem Felsen oder ein steiler Rain zwischen Gräben (s. Schade); auch das as. ahd. wangs die Wange, im Ostfries, auch so viel wie Fläche einer Mauer, gehört hierher, sowie der germ, lat, suevische Mannesname Vangio bei Tacitus Ann. 12, 29. 30 und der germ. lat. Name einer germanischen Völkerschaft Vangiones2 (im nachmaligen pagus Wormatiensis um den Donnersberg und östlich bis an den Rhein, im nördlichen Teile der heutigen bairischen Pfalz), deren Hauptort Borbetomagus (Worms) bei Ammianus und in der Notit. imp. Vangiones und noch später civitas Wangionum, Wangiona, Wangia genannt wird.

Sollte nicht dieses Wort wie der gleichgebildete Völkername und der angeführte Name der Stadt Worms unserm gagnon zu Grunde liegen, zumal wo gaignon Schäferhund bedeutet, der doch auf der Aue sein Wesen treibt? In gleicher Weise wäre es eine gute Benennung für ein Rofs, das auf der Aue aufgewachsen ist.3 Man vergleiche dazu das oben angeführte fr. mâtin, das zunächst nur den Haus- und Hofhund und erst in zweiter Linie einen Schäferhund bezeichnet. Wie sich hier die Bedeutungen vermischen, so auch bei gagnon, nur in umgekehrter Weise.

Ließe sich nachweisen, daß der Stamm der obengenannten Völkerschaft sich noch länger erhalten hätte, so könnte man sogar an direkte Ableitung des Wortes aus Vangiones denken. Man vgl.

<sup>2</sup> Caesar b. g. 1,51 etc., ein Kriegsvolk in den Reihen Ariovists = die in gesegneten Auen Wohnenden.

<sup>1</sup> Vgl. it. guadagnare etc., altfr. gaagner das Feld bauen, erwerben, gewinnen, pr. gazanh, fr. gain Gewinn.

<sup>\*</sup> Vgl. das ähnlich gebildete champignon Feldschwamm.

dazu sp. pg. galgo Windspiel (= canis gallicus, s. Ovid, Met. 1, 533: Ut canis in vacuo leporem cum Gallicus arvo Vidit, der mit keltischem Namen vertragus vertrahus (bei Martial 14, 200), im It. veltro, im Afr. viautre heist), und it. segugio, it. sp. alano, pg. alão, altfr. alan Dogge, Bullenbeiser (= alanus albanus, vgl. lat. molossus) sowie in anderer Weise fr. beruier, cagot etc.

Eine andere Bezeichnung eines Hundes ist fr. baud, eine Art Windhund. Man leitet es, weil diese Tiere auch chiens muets genannt werden, auf gael. baoth taub, dumm, thöricht, got. bauth taub, stumm, zurück. Damit wird aber das fr. au und auch die Media nicht erklärt; au kann bei einem deutschen Worte nur aus a vor l mit folgendem Konsonanten, wie in fauve = falwe, oder aus a vor einfachem l (ohne Analogie im lat - fr. Wortschatz) wie in fr. gaule Gerte, got. valus Stock, frk. \*walu (s. Waltemath, Die fränk, Elem. i. d. franz. Sprache p. 85, 86) entstehen. Es ist deshalb baud wohl auf ein anderes Etymon zurückzuführen. Liegt ein deutsches Wort zu Grunde, so entspricht, wie schon Littré gesehen, ahd. as. bald kühn, mutig, dreist, got. balths, ags. beald, bald kühn, tapfer, das im Mhd. auch die Bedeutung "schnell, eifrig" und ähnlich im mnd. bolt, balt, bald "rasch, kühn, trotzig"1 (vgl. auch das ahd. Adverb baldo kühn, mutig, dreist, schnell, sogleich) zeigt und auch sonst in die roman. Sprachen übergegangen ist als it. baldo, pr. baut baudos, altfr. baud keck, üppig, fröhlich, fr. baudet, altfr. baudouin Esel. etc.

Wie zu baudouin und baudet ("das zufriedene vor Fröhlichkeit jauchzende Tier" Grimm, Reinh. pag. 244 in der Tierfabel) das germ. bald in der Bedeutung "fröhlich" in das Franz. Aufnahme fand, so zu baud Windhund, dasselbe Wort, aber in der Bedeutung "schnell", wie denn dieser Begriff der für einen Windhund bezeichnendste ist, wogegen der des "stummen" zurücktritt, so daß er kaum bei der Bezeichnung einer Species bestimmend gewesen sein kann.

It. stamberga bedeutet eine schlechte Hütte. Diez bemerkt zu dem Worte in aller Kürze, es sei nach seinem letzten Bestandteile zu schließen, ein deutsches Wort. Bugge (Rom. III, 163) stellt das Wort zum altfr. estamperche, welches unter ml. elarcharlea bei DC nur in einer Urkunde erwähnt und mit pertica erecta erklärt wird, und meint, die ital. Behandlung des Wortes beruhe vielleicht auf Einwirkung des sinnverwandten albergo, und was die Bedeutung anlange, so sei der Übergang von "Stange" zu "Hütte" nichts Ungewöhnliches. Diese Ansicht bestreitet Caix (Studi 59) und deutet stamberga als ein Mischwort aus stanza, welches im It. Aufenthalt, Wohnung, bedeuten kann (sp. estancia, pr. estansa Stellung, Lage, fr. élance Stütze), und albergo (Ztschr. I, 420). Aber beide Deutungen erscheinen als zu künstlich. Wozu sollte man die Kom-

¹ Das ahd. bald ist nach Grimm mit lit. baltas weißs, hell, glänzend, verwandt; wir sehen hier einen ähnlichen Bedeutungswandel wie beim gr. ἀργός glänzend, schnell,

position stanza + albergo gewählt haben, wo das einfache albergo genügt hätte? Auch entspricht albergo weder allein noch in einer Zusammensetzung mit stanza dem Begriff, da es nicht schlechthin eine schlechte Hütte, sondern zunächst, wie ich aus ml. Urkunden nachgewiesen zu haben glaube (s. Zeitschr. X), im Gegensatz zu herberge die berga, in der der Edle Aufnahme fand, und erst später "Wirtshaus" bezeichnet, ohne üblen Nebenbegriff.

Der zweite Bestandteil vom it. stamberga deutet unzweiselhaft, wie bei it. albergo, pr. alberga, fr. auberge, altfr. herberge, herbergier, fr. emberguer auf das noch im Deutschen vorliegende mhd. berge Herberge, und ahd. bergan, got. bairgan umschließen, verbergen, und demgemäß dürfte auch der erste Bestandteil zunächst in einem deutschen Worte zu suchen sein. Im Ahd. findet sich stein stain, got. stains = saxum, rupes, Fels, Stein, altn. steinn Fels, Stein, auch Felskluft und Steinhaus. Wie sich dieses Wort im Ahd. und Mhd. vielsach in Wortkompositionen vorsindet, so ist es auch in Mide roman. Sprachen übergegangen, so z. B. im it. stambecco, chw. stambuoch = ahd. stainboch, welches im Afr. mit Umkehrung der Bestandteile bouc-estain ergab. Das deutsche ai (ei) wurde im It. verschiedensach zu a, wie in zana = ahd. zeina, got. tainjö, und im Fr. in betonter Silbe zu ai, wie im altst. gaide, st. guède, it. guado = ahd. weit, fr. laid = ahd. leid, got. [laids] etc.

Was die Bedeutung unseres Wortes anlangt, so würde es im eigentlichen Sinne eine "Steinberge" d. h. eine Unterkunft, die in primitivster Art in einer Felsenkluft, einem Felsenloch sich befindet, oder "eine aus rohen zusammengeschichteten und nicht verbundenen Steinen hergestellte Unterkunft" bezeichnen. Analogien dazu bilden ahd. steinhol, Steinhöhle, Felsenloch, von dems. stein und ahd. hol, zu dem das mit bergan synonyme ahd. Verbum helan geheim halten, verhehlen, verbergen, gehört, ferner ahd, steinloh — foramen petrae,

spelunca, gleichfalls eine Unterkunft primitivster Art.

Cahute fr., Baracke, altfr. chahute und cahuette, soll dem mnd. kaiute, nd. kajüte, schwed. kajuta, dän. kahyt, mfläm. kajute u. mnld. kaiute kaiuyte ihren Ursprung gegeben und aus diesen Dialekten wieder in der Form cajute Aufnahme in das Franz. gefunden haben.

Diez sagt von cahute, es habe das Aussehen einer Zusammensetzung. Ihr erster Bestandteil aber sei nicht ganz sicher, wahrscheinlich aber sei er das deutsche kaue, d. i. Käfig, Behältnis; der zweite sei offenbar das auch im Franz. vorhandene deutsche hütte und das ganze Wort bezeichne eine enge schlechte Hütte; cahuette sei Diminutivform für cahutette und verhalte sich wie serviette zu servilette.

Was sich gegen diese Ableitung aus kaue sagen läfst, hat Diez selbst gethan. Deutsches k ergäbe hier im Fr. ch und nur im Pikardischen c. Darnach müfste kaue im Franz. etwa c(h)oe c(h)oue gelautet haben, welches sich aber nicht nachweisen läfst. Man müfste deshalb annehmen, daß das Kompositum schon im Deutschen vorgelegen habe.

Wenn wir die verschiedenen Formen, in denen unser Wort in den nd. Sprachen wiederkehrt, uns näher ansehen, so muß es auffallen, daß in diesen das h des Fr. meist durch i oder j ersetzt zu sein scheint, welches dann auch im fr. cajute auftritt. Das dän. kahyt allein zeigt h. Wie ist dieser Wechsel zu erklären und wie wäre es zu begründen, daß auf dem am weitesten von Frankreich abliegenden Sprachgebiet, dem Dänischen, das fr. h sich erhalten, während es in räumlich näher liegenden nd. Sprachgebieten durch i oder j ersetzt ist? Ist dies nicht ein deutlicher Hinweis darauf, daß wir weder kaiute, cajute noch cahute (oder cahyt) als Urform ansehen dürfen, daßs wir vielmehr nach einer Mittelform zu suchen haben, die beide Laute bot, aus der sich dann mit Unterdrückung des einen oder anderen Lautes jene oder diese Form ergeben mußte?

In dem zweiten Bestandteil liegt, wie fr. cahute und dän. kahyt zeigt und schon Diez bemerkt, wohl unzweifelhaft unser ahd. hutta, mhd, hütte, nd. hütt, nld. hut, mnld. hutte, norw, schwed. hytta, dän. hytte, (sp. huta), und so dürfen wir auch für den ersten Bestandteil ein deutsches Wort vermuten, wie denn das ch der altfr. Nebenform chahute unzweifelhaft auf deutsches k weist, und zwar müste es, wie ich oben geschlossen, ein Wort sein, dass ein i oder j enthält. Was kann es nun anders sein als das in den nd. Mundarten bezeugte nd. mnd. kaje, mnld. kade kaeye, nld. kaai, schwed. kaj, dän. kai, ostfries. kâi kaje, wang. kôi. Es bezeichnet "die hölzerne oder steinerne Hafen- oder Ufereinfassung, bezw. den Damm oder das Bollwerk am Rande oder Ufer eines Hafenbeckens", und wird mit sp. cayo, altfr. caye Sandbank, pg. caes, fr. quai, ml. cayum Haus, die dem schon in den Isid. Glossen erwähnten kai (= cancellae), kaij (kaji? = cancelli, Schranken), entsprechen, aus kymr. cae Zaun, Umzäunung, bret, kaé auch Deich, kaéa einzäunen, hergeleitet. Schon ten Doornkaat-Koolmann hat in seinem Wörterbuche der ostfries. Sprache auf dieses kai kurz hingewiesen, ohne aber auf die Bedeutung des scheinbaren Wechsels von h und i Nachdruck zu legen, und sagt nur kurz: "Ist kajüle entweder mit kai (in der Bedeutung Schranke, bz. Verschluss) oder mit kau und koje verwandt, und kann auch altfr. cahuette (aus urspr. cauette mit eingeschobenem unorganischem h) ein Dimin. von kau sein?" Wir lösen mit obiger Deutung unseres Wortes die Schwierigkeit, die darin läge, dass das altfr. Wort cahute, das selbst erst ein Lehnwort aus dem Deutschen ist, in das Nd. übergegangen und dann wieder als cajute in das Fr. zurückgekehrt wäre.

Was die Bedeutung des Wortes selbst anbelangt, so bezeichnet es im Altfr. zunächst wohl eine rohe Hütte, die nur dazu dient, etwas zu verschließen (cf. oben die kymr. und bret. Wörter, sowie das Isid. kai), woher sich die Bedeutung des altfr. cahute Baracke erklärt; dann eine elende Hütte, die aus Brettern am Hafendamm oder auf dem im Hafen liegenden Schiffe hergestellt war, wie denn in früherer Zeit die Kajüte auf den älteren Schiffen nur ein kleiner

abgezimmerter Raum, bz. ein kleiner Bretterverschlag war. Erst später bezeichnete man damit den Verschlag im Hinterraum des Schiffes, welcher zum Aufenthalt des Kapitäns oder eines anderen Schiffsoffiziers diente, und dann auf größeren Schiffen als Personenraum für Passagiere benutzt wurde. In diesem Sinne hätte es dann zum zweiten Male in der Form cajute Aufnahme im Fr. gefunden.

Chiffe fr., schlechtes, dünnes Zeug, chiffon Lumpen, pik. chifer, fr. chiffonner, champ. chifouiller zerknüllen, piem. cifogn = chiffe, etc., stellt Grandgagnage zu nld. kaf, mnd. kaf, kave, mhd. caf Spreu, während Diez sie, weil e leichter zu i wird als a, zum ahd. kevâ, das sich in Graffs Sprachschatz findet, ordnen möchte. Andere denken an arab. chiff "vestis tenuis et pellucida". Keine der angegebenen Ableitungen genügt aber. Mit den genannten Wörtern verbindet Diez einige sinnverwandte, die aber zum Teil nicht mehr üblich sind, wie chippe = chiffon, chipe, norm. chife Runken Brot, chipper in Stücke schneiden (= engl. chip), chipot Schnittchen, Kleinigkeit, chipoter sich mit Kleinigkeiten abgeben, chipault Lumpenkerl u. dgl. mehr.

Die zuletzt genannten Bildungen mit p weisen auf einen deutschen Stamm, der noch vielfach im Nd. auftritt. So erinnert chippe Lumpen und chipe Runken Brot, an das nld. kip Kerbe, Schnitt, Spalt bz. abgespaltenes Stück Holz, Kloben, Scheit, (Stück Holz am Pfluge), mnd. kip Zipfel, Spitze, nld. nd. mnd. kippe, kip Bund, Bündel, Packen, isl. kippa fasciculus etc., norw. kippe, ostfries. kippe kip Spitze, scharfe Kante (vgl. md. kippe Sichel, Art sichelförmiges Messer). Verbalbildungen dazu sind ostfries. kippen schneiden, hauen, kappen, spalten, sondern etc., mnld. mfläm. kippen greifen, fassen, schneiden, kerben etc. im Md., Nd. die Spitze abhauen, abschneiden, engl. chip in gleicher Bedeutung, an welches letztere schon Génin anknüpfte, aber ohne weitere Bildungen anzuführen, aengl. chippen, ags. cippjan secare, forcippjan praecidere, an. kippa schlagen, rücken, rucken, ziehen, isl. kippa raptare, in denen allen mehr oder minder die Bedeutung der roman. Bildungen zu Tage tritt.

Dem fr. chipe Runken Brot, entspricht im Oberd. in der Bedeutung ein bei Rochholz in einer aargäuischen Sage erwähntes brotkipf; vgl. dazu auch das mhd. kipfe, bair. östr. kipfel kleines Weizenbrot. Auch sonst finden sich im Hd. entsprechende Bildungen wie kipfen in dem Sinne des nd. md. kippen, sowie mhd. kiffen nagen, beißen, kauen, ahd. kipfa chifa chifa, mhd. kipfe kipf? allerdings nur in der Bedeutung "Runge, Stemmleiste am Wagen". Wir dürfen aber auch hier von der Bedeutung "schneiden" etc. ausgehen, da das nld. kip in gleicher Bedeutung sich findet, und für all die genannten Wörter auf gleichen Ursprung schließen. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. dazu auch die im Ablaut stehenden Bildungen wie nld. nhd. kappen vorn abschneiden, abhauen, nhd. oberd. koppen die Spitze abschneiden, kuppen cacuminare truncare, abkuppen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch Kluge lässt kipfa mit dem eben genannten kipfe verwandt sein.

roman. Formen mit f erscheinen ahd. Ursprungs, die mit p lassen auf nd. Sprachstufe schließen.

Das fr. chipault Lump, mit der bekannten Endung ault, die eine schlimme Bedeutung verleiht, erinnert speziell an das nd. hd. kipper eine Person, die die Münzen beschnitt, Fälscher, Betrüger, (vgl. auch das mhd. kipper nicht rittermäßiger Kämpfer, ostfries. kipper in bôm-kipper der die Bäume beschneidet, hâr - kipper, ût - kipper).

Gorra it. sp. pg., sp. auch gorro, bezeichnet eine Art Mütze. Die Grundbedeutung scheint nach Diez "Band" oder "Binde" gewesen zu sein, da das it. Wort auch "Weidenzweig", das pg. auch "Binsenstrick" bedeutet und ein afr. gorre (bei Roquefort) mit ruban übersetzt wird. Die letzteren Bedeutungen scheinen es auszuschließen, daß das Wort, wie Mahn meint, aus dem bask. gorria rot (eine Lieblingsfarbe für dieses Kleidungsstück bei den Basken) entstanden sei. Zudem zeigen die romanischen Formen kein i. Ebenso wenig vermag Baist's Erklärung, der das bask. Wort einem aus dem lat. burrus (= rufus) erst abgeleiteten unbezeugten burreus gleichstellen will, zu genügen.

Der Form und Bedeutung nach entspricht dem roman. Worte eine deutsche Bildung, wie das nd. gorre, welches sich neben gord, ostfries. görde Gurt, Binde, Band, Riemen etc., überhaupt ein einund umfassendes etwas, Gurtriemen, Gurtband, Einfassung, Saumrand, findet und auch in dem abgeleiteten nd. Vb. gorren gürten, schnüren, binden etc. erhalten hat, während in den anderen Dialekten sich nur ein mit d2 fortgebildeter Stamm zeigt. Dass aber auch diese Bildungen mit d einem kürzeren Stamme entsprungen sind, beweist das ags. on-gyran,3 das neben ongyrdan ungyrdan entgürten, entkleiden, auftritt; ebenso spricht dafür das dän. gyrtel, das nicht mit d, sondern mit t fortgebildet ist, wie auch das engl. girt Gurt, sowie girt und girth gürten, bekleiden, neben gird. Neben den genannten Bildungen findet sich ein im Ablaut dazu stehendes and garta kertja Gerte, Rute, sceptrum, nld. ostfries. garde, mnd. gart garde Rute, Gerte, Zweig, gerde Rute, Stab etc., die wohl eine schlanke, biegsame, zum Binden geeignete Rute oder Weide (vgl. oben it. gorra in der Bedeutung "Weiden-zweig") bezeichnen, wie auch mhd. wîde, ahd. wîda, ags. vidhig, engl. withy (lat. vîtex Abrahamsbaum, vîtis Ranke, gr. ἰτέα Weide, von Weiden geflochtener Schild, "tvc dass.) ahd. wid widî Strick aus gedrehten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. mnld. gorde (vinculum, lorum, cinctus, subligaculum) ags. gyrd, aengl. gurd, engl. girt, got. gairda Gürtel, an. gjördh etc. nebst ahd. gurtil(a), mnld. nld. gordel, ags. gyrdil gertel, etc. dän. gyrtel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. noch ostfries. görden, mnd. gorden (cingere), as. gurdjan, ags. gyrdan zäumen, umzäumen, umschließen, einfassen, gürten, aengl. gurden, engl. girt, gird, girth gürten, umschließen, bekleiden etc., an. gyrda, ahd. gurten curten.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. die indog. Wz. ghar, skr. har, zend. zar nehmen, fassen, greifen, die auch dem lat. hortus Garten, ahd. gart cart Gehege, Einfriedigung, garto Garten, zu Grunde liegt.

Reisern, Geflecht aus Ruten etc. lat. vitta Binde, zu einem Stamme vith und vîth gehören, der im got. vidan, ahd. wëtan binden, skr. vîtikâ Band, Binde etc. vorliegt.

Das altfr. gorre, Prunk, Schmuck, Falbel, das Scheler im Nachtrage zu Diez' Etymolog. Wörterbuch ebenso wie Godefroy mit dem altfr. gorres "rubans livrées des nouveaux mariés" zusammenstellt, ist gleicher Herkunft. In den oben angeführten Wörtern trafen wir ja öfter den Begriff "Saumrand (s. ostfries. görde), Einfassung", woraus sich die Bedeutung "Falbel,¹ die zum Schmuck und Prunk dient", ergiebt. Und ebenso findet sich in den Verbalbildungen öfter die Bedeutung "bekleiden".

Bei dem it. goffo, sp. gofo, fr. goffe plump, tölpelhaft, it. auch plump gearbeitet, erinnert Diez nur an das bair. goff Dummkopf, und meint, dies könne seinen Zusammenhang mit dem romanischen Worte nicht verleugnen. Derselbe Stamm wie in goff liegt aber auch sonst noch vielfach vor, worauf schon ten Doornkaat-Koolmann im Wörterbuch der ostfries. Sprache aufmerksam macht, so im isl. guffa, welches auch vappa bedeutet, schott. guff goff, engl. goff guff Dummkopf, Thor, närrischer Tölpel, Kauz, welches letztere schon Diez anführt, schott. guffie dumm, tölpelhaft, närrisch, ostfries. guffel alberner, närrischer Mensch, Narr, Thor, Dummkopf, auch lautes Lachen, geguffel anhaltendes lautes Lachen, engl. guffer Tölpel, Narr, ostfries. guffeln<sup>2</sup> anhaltend laut oder dumpf lachen, läppisch lachen. Diese Wörter sind augenscheinlich lautlich und begrifflich verwandt mit md. gûf Geschrei, mhd. güefen rufen, schreien, westfries. (in Hindelopen) goefe, ferner mhd. guft Geschrei, laute Freude, Uebermuth, Prahlerei, güften übermütig sein, prahlen, etc. guftic freudig, üppig, übermütig, guftlîch etc.

Daneben scheinen noch andre Stämme mit anderem Vokal und Auslaut im Deutschen vorzuliegen, wie denn häufig im Auslaut einer deutschen Wurzel die zu einer Lautreihe gehörigen Konsonanten wechseln (s. Hildebrand, Einl. zum Buchstaben k des Grimmschen Wörterbuchs). So im ostfries nld. nd. gapen gaffen, gähnen, das Maul aufsperren, klaffen, offen sein etc., an. schwed. gapa das Maul aufsperren, gaffen, engl. gape (dän. gabe zeigt noch anderen Auslaut), ags. geapian, ostfries. gåp das Gähnen, Maulaufsperren, Müdigkeit, stupide Verwunderung, Ueberraschung; Gähnung, Oeffnung, Mund, an. gap Oeffnung, Schlund, Benehmen eines thörichten Menschen, schwed. gap weite Oeffnung, Schlund, aufgesperrtes Maul, Rachen, Loch, Chaos, (dän. gab Gebis etc.) engl. gap Oeffnung, Spalte, Kluft, Gähnen, der Gähnlaut, ags. geap ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. sp. randa, pg. renda Rand, dann Spitze an Kleidern, das vom deutschen rand, ahd. rant, mnld. rand (margo, ora, crepido, lymbus) stammt, sowie nld. kant Rand, Spitzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. ostfries. gaffeln, gabbeln, mit weit geöffnetem Munde hell und laut lachen, sich in alberner Weise lustig machen, spotten, nd. gaffeln, dass., gaffen laut bellen, kläffen, engl. gaffle aufziehen, verspotten, belästigen.

räumig. Im Ablaut dazu steht wieder as. gipen offen stehen, klaffen, mhd. giffen gaffen, mit offenem Maule gucken.

Bisweilen ist nicht genau festzustellen, ob ein urgermanisches p oder f (indog. b oder p) im Stamme vorliegt, so beim md. mhd.

mhd. gaffen, (neben md. gappen) mhd. gaffôn, mhd. giffen.

Das gewöhnliche mhd. ahd. Wort für unser "gaffen", das erst in nhd. Zeit wieder in den Vordergrund trat, ist das ahd. chapfen, mhd. bair. kapfen,¹ gaffen, verwundert auf etwas schauen, das sich auch im Nd. findet als kapen, also mit anderem Anlaut. Daneben kommt im Mnd. auch japen, jappen, engl. jap in gleicher Bedeutung vor, wie sich denn bei Fick die Wurzeln gap, gabh jabh und zaf (zend. zafan Mund, zafare Rachen, Schlund, Hölle, zafra Mund, Rachen) finden.

Wie man auch über die Verwandtschaft dieser Wörter denken mag, eins steht fest, dass die Bedeutung der zu Grunde liegenden Wurzel etwa "gähnen, den Mund aufsperren" ist, und aus dieser Bedeutung geht die der stummen oder der lauten Verwunderung, der stupiden Verwunderung, hervor, woraus sich wieder als Bezeichnung einer Person die eines albernen, dummen, tölpelhaften Menschen in den roman, und deutschen Bildungen ergiebt.

Auf Grund des mhd. guft güefen, md. gûf setzt nun ten Doornkaat-Koolman auch für das Ahd. ein gufan schreien, rufen, voraus, und zu diesem stellt er das it. gufo Ohreule, während Diez dieses Wort aus dem ahd. hûf hûvo mit Vertauschung des gutturalen Anlauts, wie sie noch bei venez. trient. garbo bitter, und neap. guoffola Wange, im Anlaut vorliegen soll, ableiten möchte. Was gegen die Ableitung, die Diez gibt, spricht, ist der Umstand, dass im Ahd. nur hûwo huvo hûo Eule, Uhu (mhd. hûwe, as. hûo) und nur einmal in den Emeraner Glossen mit f im Auslaut huf, das dem it. gufo auch nicht entspricht, vorkommt. Diez scheint hier hûwo mit ahd. ûfo ûvo, mhd. ûfe,2 auf Nachteule, verwechselt zu haben. Aber auch ten Doornkaat's Ableitung genügt, da das it. u ein langes  $\hat{u}$  voraussetzt, nur dann, wenn man von einer Form wie md. gûf (vgl. das hindelopisch - westfries. goefjen, gesprochen gûfjen ein surrendes dem Tone hu-hu-hu entsprechendes Geräusch machen) ausgeht.

Auch in dem genannten ven. trient. garbo, com. garb gherb, cimbr. gerbe (it. garbetto Veneroni) bitter, ist wohl keine Ableitung aus dem mhd. har(e) her(e) (flect. harewer) herb, amhd. harewen exasperare, zu sehen. Es scheint von einem mit g anlautenden Worte zu stammen, das sich auch sonst im Deutschen, wenngleich zu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch mhd. kapfaere der verwundert schaut, Gaffer, ahd. kapf Ort, von dem man ausschaut, salzb. kapf vorspringendes Dachfenster, mhd. kaphspil, md. kaffespil Schauspiel, sowie unser kaffer, schles. laus. kaffer käffer Oeffnung, Loch, Dachfenster, kaffern klaffen, offenstehen, ostpr. kapfenster etc.

 $<sup>^2</sup>$  Vgl. auch das lat. bubo, (baubari kläffen), gr.  $\beta \acute{v}\alpha \varsigma$  Uhu,  $\beta \~{v}\zeta\alpha$  Eule, nd. pucken, ahd. phūchôn mit anderem Anlaut, sowie lit. yva Uhu.

nächst nur als Substantiv (bisher unbekannter Herkunft) nachweisen lässt, ich meine das ahd. garawa garuwa garwa, mhd. garwe garbe, ags. gearewe, nld. gerw, siebenb. guor (auch in der Form grab in schabgrab) Garbe, Schafgarbe. Diese Pflanze enthält ein ätherisches Oel und einen bitteren Extraktivstoff (vgl. bittere garb bei Nemnich, s. Grimm), der deswegen gegen Krankheiten der Verdauungsorgane seit Alters her (s. Leunis) gebraucht wird, und ist also wohl nach ihrer Bitterkeit benannt. Mit diesem Worte scheint das schwache ahd. Vb. garawen garwen gerben, dann gar machen, bereit und fertig machen, verwandt, in dem zum Teile noch die gleiche Bedeutung hindurchleuchtet. Garawen bezeichnet zunächst wohl weiter nichts als "bitter machen". Denn das Gerben erfolgt durch Anwendung der bitteren Eichenlohe, wodurch das Leder in sich zusammengezogen und gefestigt wird. Das Verbum gehört ohne Zweifel (s. Schade) zu der indog. Wz. ghar, erweitert ghrbh und gharbh,1 greifen, fassen, an- und zusammenziehen. Die Bedeutung "bitter" ist wohl eigentlich aus der andern "zusammenziehend" (vom Geschmack etc.) hervorgegangen, ähnlich wie bei ahd. raffi asper, fr. mdartl. raffe herbe, sauer, com. rap asper, das zu dem im nd. rapen, nhd. raffen an sich reißen, vorliegenden Stamme gehört, und wie unser herb1 selbst sowie and herbist Herbst, Erntezeit, mit gr. καρπίζειν ernten, xeloew schneiden, xaoxóc Frucht, lat. carpere pflücken, ahd. scarph scharf, gr. σχορπίζειν zertrennen, verwandt ist und zu einer Wurzel karbh gehört.

Bei garawen entwickelte sich aus der Bedeutung "zusammenziehen (durch Anwendung von bitterer Eichenlohe)" dann die von "bereit und fertig machen, gar machen, rüsten". Aehnliche Bedeutungsentwicklung dürfen wir auch einer kürzeren Bildung, dem ahd. garo garawo mhd. gar(e) garwe bereit, gerüstet, vollständig, gänzlich, ags. gearo gemacht, vollendet, fertig, gearo gearve ganz und gar, as. garu bereit, gerüstet,² fertig, nd. gar, nld. ostfries. gâr gar (nicht roh), fertig, gegerbt, gekocht, reif, zusprechen, und es erscheint nicht ausgeschlossen, daſs auch diese die Bedeutung "zusammenziehend, bitter" gehabt hat, und daſs speziell auf diese Bildung das it. garbo zurückgeht.

Aehnlich wird auch das neapol. guoffola Wange, das Diez zum ahd. hiufila Backe, Wange, 3 stellen möchte, noch seine Lösung finden, wenn auch ten Doornkaat-Koolman's Herleitung aus dem ahd. goffa gopha, mhd. goffe, md. guffe (clunis), das allerdings ähnliche Bedeutung zeigt, nicht genügen kann, da die Nebenform

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daneben existiert noch eine indog. Wz. grbh, der eine Nebenform zu garbe, näml. karbe Feldkümmel (karbekraut auch Schafgarbe) zu entsprechen scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zum sbst. ahd. garawî Zubereitung, Zurüstung, Gewand, vgl. ahd. saro (sarawes) Rüstung, das mit ahd. sarf scharf, acer, acerbus, berlinisch sarb (sarbe kirschen), ahd. serfan exasperare, lat. sarpere beschneiden, gr. άρπη verwandt erscheint.

<sup>3</sup> Vgl. auch ahd. huf Hüfte, das eines Stammes mit huftla ist.

vuoffola auf deutsches anlautendes w schließen läßt. Vielleicht liegt hier eine Ableitung aus dem deutschen Stamme vip vor, der im ahd. wîfan, nd. nld. wippen windend hin- und herdrehen, schwingen, und seiner Sippe entwickelt ist. Man vgl. zur Bedeutung das ahd. wangâ, it. guancia, das zu einer Wurzel vang sich drehen, sich bogenförmig bewegen (vgl. ostfries. wingern sich hin- und herbe-

wegen, wenden, drehen), gehört.

Urlare it., sardin. urulare, wal. urlà, fr. 'hurler ist man geneigt, aus dem lat. ululare abzuleiten, und beruft sich, um den Wandel in den Liquiden wahrscheinlich zu machen, auf it. zirlare, sp. chirlar, chirriar, pg. chirlar chilrar schreien, zwitschern, die auf ein aus zinzilulare! verkürztes, angenommenes zilulare zurückgeführt werden. Beide Ableitungen erscheinen aber zu gewaltsam, als daß sie Beifall finden könnten, wenn sich ein anderes Stammwort finden läßt. Besonders schwer fällt es dabei, den Anlaut des fr. 'hurler und auch den der it. Nebenform chiurlare zu erklären. Schon Schneller setzt deshalb für das letztgenannte Wort ein sbst. chiurla Eule, voraus, das er aus deutschem quirl entstehen lassen möchte, "weil die Eule beim Vogelfang auf einen Pflock gestellt wird und auf einem Fuße stehend beim Anziehen der Schnur sich dreht". Aber auch diese Erklärung erscheint zu gewunden.

Dem it. urlare entspricht genau ein germanisches Wort, wie das ostfries. hurreln² (auch hurdeln, woran speziell pr. udolar anklingt), brausen, sausen, wirbeln, in wiederholten Stößen stark wehen, engl. hurl strudeln, wirbeln, heulen, oberd. hurlen rollen, kollern, bair. frk. hurlen, horlen (auch hörgeln, schwäbisch hurglen, horglen, auch kurglen wälzen), schweiz. hurrlen mit dem Brummkreisel spielen, mhd. hurlebûs Lärmen, Tumult, Saus und Braus. Hurreln selbst ist der Form nach ein Iterativ zu mhd. nhd. hurren sich schnell, z. B. sausend und schwirrend bewegen (= lat. currere nach der Lautverschiebung) schwed. hurra schwirren, (vgl. noch nhd. hurri Zusammenstoß, Zank, Streit, engl. hurly Tumult), und gehört nach Bopp zu einer Wurzel kur (sonare).

Neben fr. 'hurler besteht ein fr. huler, uler, bei dem schon Diez Einmischung des deutschen heulen, ahd. hiwilôn laut rufen (? bei Otfried 5, 23, 22), mhd. hiuweln hiulen anzunehmen geneigt ist. Das Wort stammt aber wohl von einer md. mittelrh. ostfries. Nebenform hûlen heulen, laut schreien, dumpf tönen, rauschen; hulotte Eule, wird dem entsprechend von einer dem ahd. hiuwela hûwela, mhd. hiuwel hûwel entsprechenden Nebenform \*hûl (a) (vgl. mnld. huile, sowie nnld. uil = ahd. ûwila ûla, mhd. iuwel iule) herzuleiten sein.

Und was das pg. huivar anbelangt, so gehört es wohl zum ahd. hûwo hûo, mhd. hûwe Eule, Uhu, oder speziell zu einer Neben-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das barbarisch-lat. zinzilulare zwitschern, entstammt augenscheinlich einem ahd. Worte, das man nach dem mnld. tintelen (tinnire, klingen, schreien, zwitschern) vermuten darf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ostfries. hurrel, hurdel Windsbraut, sausender Windstofs, kurzdauernder Lärm, nld. horrel Stofs, Puff, Zank.

form huiwe,1 wie wir ja auch neben ahd. hûwela im Mnld. huile fanden.

Chiurlare hingegen stellt sich unzweiselhaft, ebenso wie urlare zu hurreln, zu einem deutschen kurreln, das im Ostfries. "gurgeln, kollern, ein wiederholtes dumpfes Geräusch machen", im Nd. "sich wälzen, rollen, ein Geräusch wie rollende Dinge machen, rappelig, toll sein" etc. bz. "toben, schelten, murren" etc. bedeutet. Man vgl. dazu auch mnd. nd. kurren brummen, murren, mnld. koeren seufzen, mhd. nhd. kurren (stridere etc.), schott. curr gurren, an. isl. kurra gurren, murren, brummen, sausen.

Auf ein im Ablaut dazu stehendes Wort führt uns das oben genannte sp. pg. chirlar. Zwar ist hier im Deutschen nicht mehr eine Interativbildung nachzuweisen, aber das deutsche kirren hat dieselbe Bedeutung wie kurren stridere, crepare, murren, brummen, knirschen, schreien vor Angst, Hunger. Vgl. auch nd. kirren vom Schreien der Hühner, wenn sie einen Raubvogel sehen, kärnt. kirren kîren gellend schreien, heftig weinen, sowie ahd. chërran, mhd. kërren stridere, strepere, fremere, gellend schreien, klingen, und ahd. charrên stridere, isl. karra.

Und was das it. zirlare anbelangt, so dürfte es ebenfalls deutschen Ursprungs sein. Es setzt ein ahd. zirlen voraus, das sich im Ostfries. als tirreln tireln tirlen sich rasch und wiederholt hinund herbewegen, sich drehen, schwenken, wirbeln, schwirren, satl. tirlje, drehen, schwenken, dän. trilie sich drehen, rollen, erhalten hat,<sup>2</sup>

Das fr. guichet früher auch viquet, afr. wiket, kleinere Thür in einer größeren, altfr. wiket, leitet Diez vom altn. vik Schlupfwinkel (auch Behältnis zum Verwahren), ags. vic3, (recessus, portus, sinus, angulus) ab. Es wären hier noch zu erwähnen ostfries. wîk wike das Weichen, Entweichung, Flucht, Zuflucht, ein von einem Hauptkanal seitlich abweichender Kanal oder überhaupt eine seitliche Ausbuchtung eines größeren Tiefes oder Kanals, Bucht, Meeresbucht, mnd. wîk Bucht, Weichen, Entweichung, mnld. wijck (perfugium, flexio etc. Sicherheitsort), aengl. wike, engl. wick Bucht, Winkel, Ecke, schwed. vik nebst mhd. wich, norw. vik kleiner Winkel, Krümmung, Biegung, kleine Abweichung und Veränderung etc. vik veek. schwed. veck Falte, Knick, Bruch, bz. Höhlung, Biegung, die alle zu dem im ahd. wîchan nicht fest stehen, bei Seite treten, sich zurückziehen, nachgebend Raum geben, enthaltenen Stamme gehören. Darnach kann es keinem Zweifel unterliegen, dass Diez' Bemerkung, das engl. wicket, nld. winket stamme aus dem Romanischen,

<sup>1</sup> Vgl. auch nhd. huien schnell thun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. auch ostfries. tir(r)el tirl ein rasch hin- und her- und im Kreise drehendes, schwirrendes etwas (Kind, Kreisel), getirrel Geschwirre, engl. thirl thrill drillen, bohren, nd. tier-lier Gesang der Lerche, jedes Geklinge, Vb. tier-lieren, engl. tirra-lirra, ostfries. tirliren wie die Lerchen oder Schwalben singen oder trillern, und das im Ablaut stehende nd. türlüren, (= fr. turelure), sowie nd. nld. ostfries. trillen hin- und herschütteln, zittern, beben (= it. trillare), ostfries. trillern zittern, beben, klirren.

<sup>8</sup> Vik wie vic haben eig. ein langes t.

zum mindesten unberechtigt ist. Ebenso wenig darf man ihm zustimmen, wenn er das altfr. guischet (pr. guisquet) aus jenem guichet durch Einschub eines s erklärt. Diesem guischet liegt vielmehr ein zum ahd. wiskan, mhd. wischen mit etwas über etwas hinfahren, wischen, abwischen, abtrocknen, sich leicht und schnell bewegen, auch huschen, schlüpfen, (vgl. auch das amhd. int-wisken entwischen, neben ahd. int-wichan entweichen, zurückweichen, nachgeben), gehöriges Wort zu Grunde, wie ahd. wisc, mnd. wisch, ostfries. wisk, das allerdings meist nur die Bedeutung "Wisch, Bündel", im Ostfries. daneben aber "rasche Bewegung, Husch" etc. hat. Ebenso ist das nld. winket wohl nicht aus guichet abgeleitet, sondern aus einer zu ahd. winchan, mnld. winchen sich wenden, drehen, gehörigen Bildung.

Das afr. guiche und guige Band, it. guiggia scheint ähnlicher Herkunft zu sein wie guichet. Zwar möchte es Diez auf ein Wort des Kasseler Glossars windicas, den Pl. vom ahd. wintic (fascia, fasciola, Beinbinde, Strumpf) zurückführen, obwohl, wie er sagt, der im Franz. unübliche Ausfall des n vor d einen kleinen Schatten

auf diese Deutung werfe.

Eine ähnliche Bedeutung wie in guiche finden wir im nhd. die zwichel Tuch oder Band zum Wickeln der Kinder oder um etwas herum (s. Weigand, neben der wickel etwas Zusammengedrehtes, Zusammengewickeltes, ostfries. wikkel, and. wichili, pensum, manipulus), und im mhd. wickeln, mnld. wickelen, ostfries. wikkeln, wickeln, winden, schlingen, drehen. Daneben findet sich noch md. wîke, wieke, wicke Lampendocht aus Garn gedreht, gedrehte Charpie, spätahd. wieche Charpie (gl. herrad. 185a) wich (gl. Trevir. 16, 15) Docht, denen im Nld. wiecke (elychnium, turunda, linamentum, pannus, lemniscus, = Band, Charpie etc.) zur Seite steht. Diese Bildungen erscheinen als Ableitungen aus einem anzusetzenden ahd. wicki wickja (vgl. an, vik rasche Drehung und Wendung) sowie mnld. wicken vibrare, librare, hin- und herbewegen, schütteln etc., hess. wicken rasch und kräftig hin- und herbewegen, ahd. wichon, md. wiken tanzen, hüpfen, springen, mhd. wicken emporschnellen. Der Begriff "Binde, Band" entwickelt sich wie beim an. veipr Kopftuch, Kopfbinde, got. vipja Kranz, Krone, die zu dem im ahd. wîfan windend, schwingend hin- und herbewegen, vorliegendem Stamm vip gehören.

Die Nebenformen fr. guige, it. guiggia würden sich als Bildungen aus einem neben dem germ. Stamme vik auftretenden Schwesterstamme vig erklären, der im ostfries. wiggen wiegen, schwingen, hin- und herbewegen, schaukeln, got. ga-vigan bewegen, schütteln, schwingen, ahd. wegan und in der Form vîg im ahd. wîga Wiege, Gerät zum

Hin- und Herbewegen, vorliegt.

Das oben genannte windicas, ahd. wintinc Beinbinde, Strumpf, vindinca, gehört zu dem Stamme vind, wie ahd. wintan windan winden, wickeln, as. windan (= it. ghindare, fr. guinder aufwinden) etc., ostfries. windsel winsel Windel, Wickelband. Das fr. bei Diez erwähnte guinche hingegen (Aye d'Av. p. 85) sowie das mdartl. s'aguincher sich schmücken, sind zum Stamme wink zu stellen. Vgl.

ahd. winch Wink, Wanken, ahd. winchan sich seitwärts bewegen, wanken, winken, sich von einer Seite zur andern neigen, wie man

beim Schmücken thut, um zu sehen, ob alles gut sitzt.

Guiper afr. überspinnen, wirken, guipure eine Art Spitzen, stellt Diez zunächst mit dem got. veipan bekränzen, mhd. wifan, nhd. weifen zusammen, möchte es aber, da ihm die Bedeutung "winden, windend bewegen oder drehen, schwingen" des mhd. Wortes entgangen zu sein scheint, lieber auf das ahd. weban (wepan) weben, zurückführen. Er vergleicht it. aggueffare beifügen, zu dem er bemerkt, es bedeute eigentlich "anweben", wie lat. adtexere, und stamme vom ahd. wifan weben.

Diese Angaben leiden an einer gewissen Unklarheit. Zunächst ist ohne weiteres kein ahd. wifan mit kurzem i nachzuweisen, bei Schade findet sich nur ein in dem ahd. Kompositum bewifen auftretendes st. Vb. wîfan, dessen langes î im Romanischen nur i ergeben musste, und von dem aggueffare selbst nicht stammen kann. Sodann stimmt das afr. guiper lautlich nicht zu dem ahd. weban und ebenso wenig zu einem daraus für das Got. anzusetzenden viban. Wir werden uns somit an eine got.-frank. dem ahd. wifan entsprechende Form wie wîpan halten müssen, wie es schon Waltemath (ebenso wie er fr. gripper auf ein frk. \*grîpan¹ zurückführt) thut. Das and. bewifen hatte, worauf Waltemath nicht aufmerksam macht, ursprünglich den Sinn "bewinden, umwinden, dann fesseln".2 wie das den Ablaut des Sg. Praet, von wîfan zeigende mhd. weifen neben "schwingen" auch "haspeln" bedeutet. Man vgl. auch ahd. weif, waif was man um etwas windet, schlingt und wickelt, mhd. weif Umwindung, Herumgewundes (an. veipr Kopftuch, Kopfbinde, got. vaips Kranz, Krone), mhd. weife Garnwinde, Haspel, mhd. wifelen wifeln mit der Nadel einen Riss stopfen, flicken, nhd. schweiz. schwäb. wifeln, verwifeln dass. Aus der Bedeutung "bewinden, umwinden, haspeln" etc. ergiebt sich die von "überspinnen, wirken", und des weitern die von "Spitze", die auch in dem wohl wieder aus dem Fr. übernommenen mhd. (Lanz. 4441) weister oder weistere eine Art Spitzen, vorliegt.

In der lex Bajuv. und der lex. Ludov. wird ein wiffa, wifa, mein Merkzeichen, das einen verbotenen Weg anzeigt oder ein Grundstück zu betreten warnt" erwähnt. Es scheint dasselbe Wort zu sein wie weifen (15. Jahrh.) Merkzeichen von Grundstücken, nhd. schweiz. wîfe Warnungszeichen im See, hess. wîfstecken weifstecken (16. Jahrh.) Stecken mit Strohlehm umwickelt, nd. wîp Wisch von Stroh, womit man etwas abwischt oder zustopft, (strô-wîp etc.), holstein. hamburg. wîpe, altmärk. wîpen ein auf einer Stange errichteter Strohwisch. um einen verbotenen Weg zu zeigen.

Als Verbalbildungen treten daneben auf nhd. bair. (16. Jahrh.) weifen Grenzmarken festsetzen, (vgl. auch nd. ditm. wîpen ein Ziegel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. nd. Formen wie afries. grîpa, ostfries. grîpen neben gripen, mnld. grîpen, as. ags. grîpan, neben ahd. grîfan.
<sup>2</sup> Vgl. bewif(f)en condemnatus, miser.

dach statt mit Kalk mit Stroh dicht machen, ags. vîpjan wischen, aengl. wîpin wischen, abwischen) und ein dem oben genannten wif(f)a entsprechendes langob. lat. wif(f)are guif(f)are etwas mit einem best. Merkzeichen versehen, durch ein aufgestecktes Zeichen (Strohwisch) die Besitznahme eines Grundstücks erklären (J. Grimm, Deutsche Rechtsaltert, 195 fg. 941). Schade ist bei wif(f)are in Zweifel, ob es auf das in den vorgenannten Bildungen zu Tage tretende schwache Vb. wîfjan oder auf das oben genannte starke ahd. wîfan zurückzuführen sei. Die lat. Endung are würde eher auf Uebereinstimmung mit wîfan deuten, zu dem auch das fr. giffer1 ein Haus konfiscieren, welches Diez zu aggueffare stellen möchte, lautlich stimmt. Aber schon Grimm hat a. a. O. 041 das oben besprochene sbst. wif(f)a, für das Schade auf Grund der späteren bair. Form mit ei langes î in Anspruch nimmt, mit dem got, vipia Kranz, Krone, für identisch erklärt, zu dem es auch begrifflich stimmt. Dazu kommt, dass Schades Behauptung, wif(f)a müsse ein langes i haben, nicht stichhaltig ist, da sich, was ihm entgangen, im Deutschen auch sonst ähnliche Bildungen mit 7 nachweisen lassen, die neben jenen mit î nebenherlaufen, so im Mnd. Ostfries, neben wip auch wipe, im Mnld. sogar allein wip (wyp), im Schwed. vippa Büschel etc. Wir dürfen also auch für das langob. Vb. wif(f)an ebenso gut ein kurzes i2 ansetzen, um so mehr, als das auf it. Boden erwachsene aggueffare ein solches unbedingt fordert. Das letztere könnte somit als eine unmittelbar aus einem langob. lat. wif(f)a abgeleitete Verbalbildung angesehen werden oder direkt von wif(f)an stammen.

<sup>1</sup> Vgl. zum Anlaut afr. gerpir, gile, nfr. givre, gêpe (in Berry), Gérard = Guérard etc.

<sup>2</sup> Vgl. auch mhd. wifeln flicken etc., das ein älteres wifen voraussetzt, sowie wift feiner Faden, ahd. wiftjan texere etc.

THEODOR BRAUNE

# Verzeichnis der auf den Seiten 513—531 behandelten Etymologien.

aggueffare it. S. 530/31. bague fr. S. 515. band fr. S. 519. cahute cajute fr. S. 520ff. chiffe chippe fr. etc. S. 522. chirlar sp. pg. S. 528. chiurlare it. S. 528. fade fr. S. 514. gaignon afr. S. 517. garawa ahd., mhd. garbe S. 526. garbo ven. trient. S. 525. goffo it., fr. goffe S. 524.

gorra it. sp. pg. S. 523, gufo it. S. 525, guoffola neap. S. 526/27, guiche afr. S. 529, guiper afr. S. 528, guige afr. S. 529, guiper afr. S. 530, guischet afr. S. 529, huge huche fr. S. 513, huivar pg. S. 527, huler afr. S. 527, hurler fr. S. 527, juc, jucher fr. S. 513, mests afr. S. 514.

mets fr. S. 514.
metz afr. S. 514.
stamberga it. S. 519.
trouver fr., it.trovare etc.
S. 516/17.
udolar pr. S. 527.
uler afr. S. 527.
urlare it. S. 527.
viquet wiket afr. S. 528.
zinzilulare barbar. lat.
S. 527 Anm. I.
zirlare it. S. 528.

## Das baskische Zeitwort und Julien Vinson.

Wenn ich die Gastfreundschaft dieser romanistischen Zeitschrift als Baskologe in Anspruch nehme, so doch nur für ein Plätzchen, das etwa in demselben Verhältnis zu ihrer weiten Räumlichkeit steht wie die baskische Insel zu dem sie umschließenden romanischen Ozean. Auch handelt es sich zum Teil um Fragen, die dem Verständnis weiterer Kreise zugänglich sind. Julien Vinson hat in der Revue de linguistique XXVII, 97-110 meine Studie "Über die Entstehung der Bezugsformen des baskischen Zeitworts" besprochen; ich bin ihm dankbar dafür und insbesondere für die liebenswürdige Form, in die er seinen Widerspruch gekleidet hat. Das Prädikat "qui nisi quod ipse fecit, nil rectum putat" weist er am Schlusse nicht als ein ganz unmögliches von sich ab; und in der That, es kommt uns allen in einem gewissen Grade zu. Wer von uns einmal einen festen Standpunkt eingenommen hat, weicht auch vor schwerem Angriff nicht zurück; wie jene alten tapfern Ritter, scheuen wir das "a loi de recreü". Die Dinge in Ordnung zu bringen, dazu sind die Schiedsgerichte da, wenn nicht die der Mit-, so die der Nachlebenden. Nur in Einem müßte eine Änderung eintreten; es müste so etwas wie Kampfregeln beobachtet werden, nämlich zwischen Leuten, die einander für ebenbürtig halten. Wird auf des Einen ausführliche Begründung der eigenen oder Bekämpfung einer fremden Ansicht von dem Andern geantwortet: "bleibt unerwiesen", "hat mich nicht zu überzeugen vermocht" u. s. w., so hat solches entweder den Sinn, dass ihm Zeit und Lust fehle auf die Sache einzugehen, hat also den Wert einer rein privaten Mitteilung, oder es soll dadurch die Meinung Anderer beeinflusst werden, dann hat es den Wert einer Censur, die der Lehrer dem Schüler erteilt, dann wird eben von jener Voraussetzung der Ebenbürtigkeit abgegangen. Was die Kenntnis von den Thatsachen der baskischen Sprache anlangt, so verhalte ich mich zu Vinson wie der Schüler zum Lehrer; was aber deren wissenschaftliche Deutung, so betrachte ich mich ihm als ebenbürtig. Demnach hätte ich gewünscht, er wäre meinen Gründen mit seinen Gründen begegnet, er wäre, wenn seine Musse oder der Raum seiner Zeitschrift für mehr nicht ausreichte, wenigstens mit Rücksicht auf den Hauptpunkt, die Entstehung der Bezugsformen, meiner Beweisführung gefolgt. Die paar hingeworfenen Bemerkungen nehme ich auf.

Zunächst habe ich mich in methodischer Hinsicht zu recht-

fertigen. Vinson sagt: "M. Sch. a soin de déclarer que ce mémoire est extrait d'un travail d'ensemble sur le verbe basque; je regrette, quant à moi, qu'il l'ait rendu public le premier, parce qu'à mon avis, il convient de procéder toujours méthodiquement." Ich habe nicht im entferntesten daran gedacht eine umfassendere Arbeit über das baskische Zeitwort zu veröffentlichen und keine Äußerung gethan, die in diesem Sinne ausgelegt werden könnte. Ich beginne meine Studie mit den Worten: "Unter den Anmerkungen, die ich zu gewissen baskischen Texten niederschreibe, ist eine so in die Breite und Länge gewachsen, dass ich sie von den andern abtrennen muss und hier als eigene Abhandlung bringe." Weiter heisst es: "Avant ce que M. Sch. appelle les formes de relation, il faut étudier les formes ordinaires, directes." Gewiss gilt das im ganzen genommen; dem Einzelnen aber darf nicht verwehrt sein sich auf einem schon vielfach bebauten Gebiete aus bestimmtem Anlass ein kleineres Feld zur Bearbeitung auszuwählen. Ich habe zudem nicht nur in der Einleitung, sondern im ganzen Verlauf meiner Studie über die meisten wesentlichen und schwierigen Punkte der baskischen Konjugation meine Ansichten mehr oder weniger ausführlich dargelegt. Ich verdiene also den Vorwurf des Hysteronproteron in keiner Weise, am wenigsten von Vinson. Denn er hat uns lange mit der Hoffnung hingehalten, er werde uns ein Gesamtbild dieser Konjugation bieten wie sie vor seinen Blicken steht; wir selbst können es, ohne Lücken und Widersprüche, uns nicht aus den zahlreichen Bemerkungen zusammensetzen, die er seit einem Vierteljahrhundert in den vielen Bänden der Revue de linguistique und an andern Orten verstreut hat. Die mehr zusammenhängenden fallen in die erste Hälfte dieser Periode; in neuerer Zeit scheint Vinsons sprachwissenschaftliches Interesse am Baskischen abgenommen zu haben. Hält er nun, nachdem er selbst und die baskischen Studien und die Sprachwissenschaft überhaupt so beträchtlich sortgeschritten sind, noch heute an der "Gunierung" von Vokalen (wie des u in dut < daut), selbst von "euphonischen" fest, an der "Verstärkung" des n zu nd in ninduen u.a. (mit Hinweis auf gambara, ondra, die ja span. cambra, hondra entsprechen), an dieser Unmasse von "euphonischen Buchstaben" (z. B. in gachataaz drei solcher a) u. s. w.? Ich glaubte dergleichen nicht ohne weiteres ihm zutrauen zu dürfen. Jetzt allerdings sagt er: "j'étais arrivé à des conclusions que je crois à peu près définitives", und setzt hinzu: "je les ai rapportées dans plusieurs publications qui paraissent avoir échappé en partie à M. Sch." Auch gegen diesen Vorwurf des mangelhaften Quellenstudiums muß ich mich wehren. Nicht als ob von dem Vielen, was Vinson an so vielen Stellen vorgebracht hat, mir nicht dies und jenes hätte entgehen können; nur von den als Belegen angeführten sieben Punkten, deren Feststellung er sich beimisst, ist mir kein einziger entgangen. Einige davon lagen aus meinem Wege; so brauchte ich nicht zu erörtern, ob das Vollpronomen hi aus \*ki hervorgegangen ist (wenn ich S. 8 k- als "lautliche Variante" von h- be-

zeichne, so meine ich damit nur die geschichtliche Identität beider schlechtweg), und auch die Zahl der Zeiten (und Modi) interessierte mich nicht weiter, in Betreff deren übrigens die Meinungsverschiedenheit nicht von besonderer Bedeutung ist. Zuek als pleonastischer Plural ergiebt sich ledem von selbst; so war es ja schon vor Vinson von van Eys 1867 ausdrücklich erklärt worden. Da. wo ich mich über das -n des Imperfekts äußere (S. 4), habe ich allerdings Vinsons Annahme, dass es ein "signe conjonctif", und "le suffixe caractéristique du conjonctif" (zu Ribary S. 111) sei, mit Stillschweigen übergangen; denn ich sehe nicht, dass der Versuch unternommen worden wäre, diesen hier doch unwahrscheinlichen Charakter des -n durch irgendwelche Hinweise wahrscheinlicher zu machen. Ebenso entziehen sich Vinsons hypothetische Paradigmen des Präsens und Imperfekts von "sein" und "haben" der Nachprüfung: dass sie mir bekannt waren, zeigt S. 35, wo ich sein da aus \*diz anführe. In welchem Sinne übrigens \*ninu, welches doch der Vorläufer von ninduen, "mich hatte er" und nicht von nuen, "ich hatte ihn" ist, dem dut, "ich habe ihn" statt dem nau, "mich hat er" gegenübergestellt wird, leuchtet mir nicht ein. Vinson knüpft hieran die Bemerkung: "L'interversion de position des pronoms sujets entre le présent et l'imparfait transitifs ne doit pas nous étonner, car on sait qu'elle est normale dans les langues sémiliques", und vergleicht arabische Formen. Ich sage S. 4: "Die Erklärung für die auseinandergesetzte Verschiedenheit der Form und Stellung der Pronomina im Präsens und Präteritum kann in nichts anderem gesucht werden als in der von Haus aus nicht rein zeitlichen Bedeutungsverschiedenheit der beiden Verbalstämme", ebenfalls mit Heranziehung arabischer Formen. Damit aber glaubte ich noch nicht die Erklärung gefunden. Wo eine Schwierigkeit wie die in dem Verhältnis zwischen den Formen nuen und ninduen liegende so leicht verkannt wird, könnte man es sich immerhin zum Verdienst anrechnen diese Schwierigkeit beleuchtet zu haben. Die Erkenntnis, dass ki das Zeichen des Dativs ist, habe ich S. 20 Vinson gedankt. Seine Meinung, dass tz, tza, tzi, zki, zka Varianten des pluralischen z seien, habe ich S. 32 f. eingehend besprochen und berichtigt. Auch bezieht er sich ja selbst später darauf: "La théorie passive a permis à M. Sch. de regarder zka, tza, tzi etc. comme des représentants du ki datif." Das aber ist nicht richtig, ich erblicke in tzi das einfache Pluralzeichen, in zki dasselbe + Dativzeichen (S. 32), in zka, tza das Pluralzeichen + Dativ der 3, P. (S. 33); die "passivische Theorie" spielt hier gar nicht mit, der Dativ muss ja von ihr unberührt bleiben. Vinson fährt fort: "Nous savons qu'en basque z peut se renforcer en tz, que tz permute avec zt (ex. bost, bortz "cing"), que zt peut passer à zk et dans dakitzat ou dakizkit "je les vois" [lies: "je les sais"] nous ne voyons point de datif, mais le pluriel z du régime direct qui a pris avant le t un a euphonique et s'est renforcé en tz puis en zk tandis que l'a s'affaiblissait en i. M. Sch. ne tient peut-être pas assez compte de la phonétique." Vielleicht zu sehr.

Ich kann nicht zugeben, dass z sich zu tz verstärke (dieses schwächt sich zu jenem ab) und dass tz mit zt außer nach r wechsele (vgl. Vinson Rev. III, 457), und die Vertretung von zt durch zk läst sich als rein lautliche nicht erweisen. Wie das mit dem Dativ der 3. P. oder mit dem blossen Dativzeichen verbundene Pluralzeichen zu einfach pluralischer Bedeutung gelangt, habe ich an jener Stelle

auseinandergesetzt. Als Beispiel der Verschiedenheit zwischen unsern beiderseitigen analytischen Methoden führt Vinson an: zitzazkidaketenan, "sie könnten sie (Pl.) mir haben, o Frau". Sie besteht in zweierlei (te erkläre ich ja nicht als "pronom faiseur", sondern als Pluralzeichen für das Urheberpronomen; meine Buchstaben- und Zahlenformel ist in arger Entstellung wiedergegeben worden). Erstens darin, dass Vinson die drei a als "euphonische" betrachtet, während ich sie zum vorhergehenden Konsonanten ziehe: za ("sein"), da ("mir"), na ("Frau!"). Über die "euphonischen Buchstaben", die in der baskischen Grammatik eine so große Rolle spielen, spreche ich mich S. 28 aus; der Standpunkt, von dem man solche erblickt, ist, glaub' ich, in der Sprachforschung überhaupt ein veralteter. Ich frage: "hat sich a zwischen z-z, d-k, n-n aus einem der beiden Konsonanten entwickeln können?" Ich antworte: "Nein; und es wären z-z, n-n zusammengefallen." Ebenso wenig sind diese a als Fälle lautlicher Analogie denkbar. Und endlich, da z, d, n einmal selbständige Wörter gewesen sind, so müssen sie doch einen Vokal gehabt haben, und warum wäre dies nicht a gewesen? Zweitens setzt Vinson ilz = "sein", ich it als Pluralzeichen, za = "sein". Auch hierüber können sich die des Baskischen Unkundigen ein gewisses Urteil bilden. Dem zitzazkidaketenan, "sie könnten sie . . ." steht zur Seite zizadaketenan, "sie könnten ihn ...". Wenn das erste t der ersteren Form nicht mit zur Pluralbezeichnung gehört, so müssen wir einen doppelten Stamm annehmen, das eine Mal itza, das andere Mal iza. Und wenn wir nun andere Formen in entsprechender Weise zergliedern, dann bekommen wir noch eine Menge von Stämmen für "sein": eza, atza u. s. w. Wie wäre aber eine solche Vielheit von Stämmen, die Vinson in der That mit andern Baskologen anzunehmen scheint, zu erklären? Aus der lautlichen Umgebung nur zum geringeren Teil.

Das ich mit Fr. Müller die einzige Präteritalsorm des Baskischen schlechtweg als Präteritum bezeichne, nicht dem Herkommen nach als Impersekt, will ich nicht weiter verteidigen, obwohl mir die Ursprünglichkeit ihrer impersektischen Bedeutung keineswegs seststeht. Unsere ganze morphologische Terminologie ist eine so bresthafte, das sie wohl durch eine andere ersetzt werden sollte; vorderhand begnügen wir uns damit Missverständnisse zu vermeiden. Auch nur zu einem solchen Zweck wählte ich den von Vinson beanstandeten Ausdruck "Bezugsformen"; "Anredesormen" (somes allocutives) ist nicht zu brauchen: "du hast" ist doch gewis eine "Anredesorm", aber keine "Bezugsform".

Wie urteilt nun Vinson über den Kern meiner Studie, die Zurückführung der Bezugsformen auf Zielformen? Das Pronomen der 2. P., das in den ersteren steckt, ist ihm ein Vokativ. Diese Möglichkeit gebe ich ja S. 8. 50 von der begrifflichen Seite zu, und Vinson sollte seinerseits mir die Möglichkeit zugeben, dass es ein Dativ ist. Er sagt aber, ziztak sei nicht, wie ich thue, zu übersetzen: "sie sind mir dir (Mann)", sondern "sie sind mir, o du (Mann!)"; "on ne voit pas ce que le datif viendrait faire dans ces formes". Ja, leugnet er denn das Vorhandensein eines Dativus ethicus in andern Sprachen, worauf ich mich ausdrücklich berufen habe? Ist es nicht ebenso natürlich und in den Sprachen überhaupt ebenso häufig zu sagen: "ich habe ihn dir" wie "du! ich habe ihn" und nicht sogar häufiger als "ich habe ihn, du!" (was der baskischen Wortstellung entsprechen würde). Die Entscheidung zwischen Dativ und Vokativ ergiebt sich nun aus einem formalen Umstand: dem Bezugspronomen geht in der Regel ein i voraus, das doch keinenfalls den Sinn eines "o!" haben kann, und das ich dem dativischen i (für älteres ki) gleichsetze. Über dies i aber, welches die Achse meiner ganzen Untersuchung bildet, äußert sich Vinson mit keinem Wörtchen. Er sagt von den Bezugsformen: "elles sont formées simplement par l'addition d'un k, d'un n et même d'un zu (toi, poli) aux formes ordinaires." Wiederum wende ich mich auch an die Fernerstehenden mit der Frage, ob dik, ziavek, niezakan, ñeunkek u.s.w. einfach durch Hinzufügung eines k aus du, zaye, nazan, neunke u. s. w. gebildet sind? Beiläufig spricht Vinson bezüglich des auch mir ganz dunkeln weiblichen n die Vermutung aus. es habe verkleinernde, kosende Bedeutung und sei durch y, ñ aus dem beidgeschlechtigen k entstanden. Nach allem, was ich von baskischem Lautwandel weiß, ist das geradezu unmöglich.

Vinson berührt noch einen andern Punkt, der für die Angliederung des Baskischen an andere Sprachen von höchster Wichtigkeit ist. Dass die Konjugation des transitiven Zeitworts im Baskischen auf passivische Auffassung zurückweist, ist wohl schon längst geahnt worden (eine mir vorschwebende Stelle habe ich noch nicht wieder auffinden können), und dann von Fr. Müller 1887, von mir 1888 und von V. Stempf 1890 (also durfte Vinson nicht sagen: "M. Sch. adopte la théorie de M. Stempf") ausgesprochen und schliefslich an der Spitze meiner Studie hervorgehoben worden. Gegen diese, die "passivische" Theorie, wendet sich nun Vinson. Sie stützt sich auf zwei Umstände: auf die Anordnung der Pronomina (bei den transitiven Zeitwörtern hat das scheinbare Objekt dieselbe Stellung wie bei den intransitiven das Subjekt) - diese lässt Vinson ganz unerörtert - und auf die Kasusbildung. Wir haben zwei Kasusformen, die eine, endungslose, für das "Objekt" beim transitiven und das Subjekt beim intransitiven, die andere, auf k ausgehende, für das "Subjekt" beim transitiven Zeitwort. Das darf man nicht so ausdrücken wie Vinson thut: "S'il y a deux nominatifs en basque, il n'y a pas d'accusatif" (S. 97). Wir hätten

ja dann bei jedem transitiven Zeitwort einen doppelten Nominativ und müßten einen solchen auch in einem lateinischen Satz wie rubigo consumit ferrum finden. Die Sache ist die. Wir bemerken zunächst zwei Formen (A, B) und zwei Funktionen (a, b), von denen die einen sich mit den andern kreuzen: Aa, Ab, Bb. Nehmen wir nun passive Konstruktion an, so decken sie sich: AaBb. d. i. Subjektskasus und Instrumental. Vinson erklärt das Nebeneinanderbestehen der beiden Nominative, des intransitiven und des transitiven, nicht; ein solches ist doch etwas Ungewöhnliches, und wo es sonst vorkommt, nehmen wir es immer als Zeichen für die passivische Auffassung des transitiven Zeitworts. Er thut recht daran sich nicht auf das Sprachgefühl der heutigen Basken zu berufen, für die ja allerdings dut nichts anderes ist als "j'ai" oder "je l'ai"; wenn sie übrigens, wie Vinson hierbei anführt, auch im Französischen où avez-vous mon chapeau? für où est mon chapeau? sagen, so handelt es sich da um einen Reflex des ursprünglichen Verhältnisses ("gehabt werden" = "sein"). Eine andere bekannte Thatsache, die von Vinson ohne weitere Nutzanwendung erwähnt wird, ist die, dass duena sowohl heist "der welcher ihn hat" als "der welchen er hat", worin ich eine Wirkung der aus dem Romanischen ins Baskische eingedrungenen aktivischen Auffassung erblicke. Vinson meint nun, unsere Theorie nötige vorauszusetzen: 1) "que le pronom régime indirect n'est pas exprimé dans la forme de 3º personne ce qu'on comprend beaucoup moins que lorsqu'il s'agit du sujet" - für mich ist umgekehrt z. B. "ich werde gehabt [von ihm]" viel wahrscheinlicher als "mich hat [er]", was ich hier nicht begründen will, da auch Vinson seine Meinung nicht begründet; 2) "que les pronoms expriment l'instrumental dans les formes transitives et le datif dans les formes intransitives" - nein, der Dativ ist ursprünglich und meistens noch durch -ki-, -i- gekennzeichnet; übrigens würde ja die Schwierigkeit dieselbe bleiben, wenn wir an Stelle des Instrumentals wieder den Nominativ setzen. "Cette hypothèse n'explique point la différence remarquable qui existe entre le présent et l'imparfait actif en ce qui concerne la position des pronoms" das räume ich ein: aber dieser Widerstreit wird ebenso wenig bei der überlieferten und durch Vinson vertretenen Anschauung aufgehellt, obwohl er auf der vorhergehenden Seite sagt, dass er "ne doit pas nous étonner", ohne dafür etwas anderes anzuführen als eine gewisse Analogie mit semitischem Sprachgebrauch, die ja ihm nicht günstiger ist als uns (s. oben S. 534). "Enfin les nombreux verbes simples ne se prêtent guère à cette passivité, si le mot nous est permis" - ich sehe nicht, dass sich in dieser Beziehung "haben" von "thun", "tragen", "wissen", "sehen" unterscheide; man erwäge, inwieweit in den beiden letzten Zeitwörtern der Begriff der Aktivität hervortritt. "J'ai peine à saisir l'avantage qu'il y a à traduire dagidazun: 'qu'il soit fait à moi par vous' au lieu de 'que vous me le fassiez'; où prend-on le 'par'? En réalité, il me semble que l'on complique beaucoup une chose déjà compliquée." Hier stellt sich Vinson

ganz auf den Standpunkt des Utilitariers und des Franzosen. Was in einer Übersetzung verwickelt erscheint, das ist es doch nie für den Basken gewesen. Warum soll denn par im Baskischen überhaupt ausgedrückt sein? Der Instrumental wird durch seine Stellung vom Subjektskasus und der Dativ von ihm durch sein Vorzeichen geschieden. Dem Franzosen ist vous aimez Marie durchaus klar; wenn nun der Spanier, welcher sagt: V. quiere á María, fragen wollte, wo im französischen Satze das á stecke? So klar wie dem Franzosen sein vous aimez Marie ist dem Basken sein Marie est aimée vous.

Am Schlusse sagt Vinson, er habe viele andere Bemerkungen über meine Arbeit zu machen. Er macht noch eine, übersieht jedoch, dass es sich dabei wieder um nichts anderes handelt als um die vorher von ihm besprochene "passivische" Theorie. Wer ihr huldigt, kann die Worte: astoa . . ., bere lagunak utzirik, lehoin larruz bestiturik nicht anders übersetzen als ich gethan habe. Doch betrachten wir den Fall einmal von Vinsons Seite aus. Utzen heisst "verlassen", bestitzen "bekleiden", utzi "verlassen" (Pz.), bestitu "bekleidet", entsprechende Bedeutung haben die gerundischen Formen. Wenn nun "utzirik et bestiturik jouent le même rôle dans cette phrase", wie kann man jenes mit "ayant quitté" und dies mit "s'étant revêtu" übersetzen, d. h. das eine aktiv, das andere passiv oder reflexiv nehmen? Astoa gehört zwar zu goan zen, wie Vinson sagt, und auch zu bestiturik, aber neben utzirik musste jedenfalls astoak stehen. Die französische Übersetzung: "l'âne, ayant quitté ses compagnons, revêtu d'une peau de lion, alla" verdeckt die Schwierigkeit; das Baskische ist in der That verwickelter, es verlangt hier die beiden Nominative, den transitiven und den intransitiven, und der erstere ist verschwiegen worden. Für mein "relictis sociis" meint Vinson "de même que pour rendre 'abandonné par ses compagnons' il faudrait dire lagunek utzirik", wo er utzirik, das er vorher als "ayant quitté", also aktiv, genommen hat, als "abandonné", also passiv, nimmt. Dass aber lagunek utzirik auch die Bedeutung habe: "relictis sociis", also "les compagnons étant abandonnés", das möchte ich von Vinson wiederholt sehen, ehe ich mich dafüber äußere.

Vinson will auf seine Bemerkungen und Ausstellungen zurückkommen, wenn die Fortsetzung oder vielmehr der Abschluß meiner Arbeit vorliege. Wie es damit steht, ist schon oben gesagt worden. Meine Studie bietet Vinson Gelegenheit, meine Ansichten über die verschiedensten Punkte zu prüfen und auch, woran mir vor allem liegt, über manche von mir ausdrücklich bezeichneten Partien, wie die Gruppe der "unpersönlich-transitiven" Zeitwörter (S. 39—44), thatsächliche Auskünfte zu geben, wozu er wie kein Zweiter befähigt ist. Nun aber muß ich ihn bitten, zunächst auf meine Gegenbemerkungen und Fragen zu antworten; denn es ist doch wichtiger, daß Weniges gründlich durchgesprochen, als daß Vieles gestreift werde.

# VERMISCHTES.

## I. Zur Exegese.

## Ancora per la satira di P. d'Alvernia.

La spiegazione da me proposta di pe nella str. VIII (Zeitschrift, XVIII, 270-271, 272), ottenne il suffragio competente di parecchi studiosi. Ma io stesso non m'appago di ogni parte della mia interpretazione, per le difficoltà sintattiche, le quali fanno non piccolo inciampo. Certo pare più ovvio intendere come subito viene in mente, a' vv. 4-6: "e quegli fu corteste che gli rubò, e mal fece a non gli tagliare quel pene che porta pendente": ossia, separando idealmente la seconda dalla prima metà della strofa: "e ben fece quel cotale che derubò Pietro, anzi meglio ancora avrebbe fatto, se gli avesse reciso quel pene ecc." Il poeta si riferirebbe a qualche fatterello piccante, ad un furto subito da Pietro di Monzone, cui egli, scherzosamente, plaudirebbe, soggiungendo il rammarico che il malcapitato non fosse rimasto privo di qualche altra cosa anche più necessaria della borsa. Si potrebbe inoltre interpretare diversamente da quel ch'io abbia fatto, la prima parte, e tutta insieme intender la str. cosi: "Con Pietro di Monzone sono sette (i trovatori e giullari), poi che il conte di Tolosa gli diè, gli regalò, cantando (egli, Pietro) un' arietta graziosa: e ben fè quel tale, che gli rubò (ciò che il conte aveva dato, il guiderdone del canto); anzi avrebbe fatto ancor meglio recidendogli quel pene ecc." La interpunzione, a' vv. 2-3, andrebbe, si capisce, modificata:

> pos lo coms de Tolosa ·l det, chantan un sonet avinen; e cel ecc.

Ma nemmen qui manca la durezza sintattica. D'altronde, come mai Pietro dovrebbe entrare nello stuolo de' trovatori solo per effetto del compenso largitogli dal conte tolosano, non in grazia de' suoi versi e de' suoi canti? E se aveva avuti doni in cambio dell'arietta leggiadra, cantata innanzi il conte, perchè biasimarlo? Lo scherzo non avrebbe sugo. Poi, perchè aquel pe que porta penden, mentre basterebbe una indicazione più spiccia e meno determinativa? Io

insisto nel mio primo concetto: collego strettamente l'una parte all'altra della strofa, e faccio dipendere lo scherzo della stroncatura del pe dall' idea del furto imputato a Pietro, con il relativo e spiegabilissimo gioco di parole accennato nella mia nota precedente (Zeitschrift XVIII 271, 272), tra pe = pede e pe = pene. E, togliendo le difficoltà sintattiche, per le quali poteva riuscire non accettabile la mia prima traduzione, interpreto: "Con P. di M. sono sette (i trovatori), poi che il conte di Tolosa gli dette, cantando, un'aria leggiadra, e fu a quello cortese il quale gli rubò (ossia a Pietro di Monzone, che, in cambio della cortesia, derubò il conte), e mal fece (s' intende sempre il conte) a non recidergli quel pene che porta pendente"; dove l' italiano non può mantenere il giuoco ricordato fra pe e pe. Quale sia stata forse la ruberia di Pietro ho già congetturato nell' altra noterella.

V. CRESCINI.

#### II. Zur Grammatik.

## Supresión de la vocal enclítica de los pronombres en el Poema del Cid.

Séame permitido exponer unas cuantas notas de algun interés para esclarecimiento de este punto delicadísimo, que no es fàcil dilucidar, muy por el contrario.

He observado que la e enclítica de los pronombres se omite precisamente cuando la voz que sigue empieza por vocal, como indicando que es inútil escribirla, pues con la ligazon ó liaison casi desaparece del todo, y cuando el metro exige tal supresión.

Apuntaré todos los casos que ocurren (de la edición Voll-

möller):

- 30 Ascondense de myo Çid, ca nol osan dezir nada.
- 225 Spidios el caboso de cuer e de veluntad.
- 269 Fem ante vos yo e uuestras ffijas,
- 298 Tornos a sonrisar; legan le todos, la manol ban besar.
- 527 Moros en paz, ca escripta es la carta.
- 541 Los moros e las moras bendiziendol estan.
- 666 Myo Cid con los sos tornos a acordar:
- 711 Espolono el cavallo, e metiol en el mayor az.
- 749 Acostos a un aguazil que tenie buen caballo,
- 761 Los dos le fallen, e el unol ha tomado.
- 776. 816. 922. 946. 963, 978. 982. 1017. 1036. 1091. 1094. 1196. 1266 (2°, hem.). 1303. 1307.
- 1313 Tornos a Carrion, y lo podrie fallar.
- 1324 Quel ayades merçed, si vos vala el Criador.
- 1344 Rreçibo estos cavallos quem enbia de don.
  - 1368 Sonrrisos el rrey, tan velido fablo:
- 1419 A Minaya .LX.V. cavalleros acrecidol han,

1448 Fas espiden e pienssan de cavalgar.

1455 .... e tornos a alegrar.

1470 E yo fincare en Valençia que mucho costadom ha.

1483 Con ciento cavalleros que privadol acorrades.

1544 El campo de Torancio luegol atravessaban.

1544 El campo de Torançio luegol atravessaban,

1587 Vistios el sobregonel, luenga trahe la barba.

1622 Pesol al rrey de Marruecos de myo Çid don Rrodrigo:

1639 Venidom es deliçio de tierras dalent mar.

1655 Creçem el coraçon por que estades delant

1663 Prisos a la barba el buen Çid Campeador:

1726 .... ca muchol andido el cavallo.

1835 Los ynfantes de Carrion, sabet, ys açercaron1

1848 Mucho preçia la ondra el Çid quel avedes dado.

1868 Estos dozientos cavallos quem enbia myo Çid.

1892. 1899. 1911. 2040. 2077. 2156. 2157. 2262. 2280. 2282 (h. 2). 2286. 2314. 2315. 2385. 2388. 2408. 2413. 2421. 2423. 2428. 2429.

2518 Assi commo legaron pagos el Campeador:

2673 Armas yva teniendo, paros ante los yfants.

2746 Ensayandos amos qual dara meiores colps.

2763 Alabandos yvan los yfantes de Carrion.2

2767 En la carrera do yva doliol el coraçon.

2928 Omillos a los santos e rrogo a Criador<sup>8</sup>

2930 Con el dos cavalleros quel aguardan cum a señor.

2933 Levantos el rrey, tan bien los recibio.

2970 Vengam a Toledo .....

3025 Firios a tierra myo Çid el Campeador.

3036 Omillom4 a vos e al conde don Rremond,

3101 Levantos en pie el buen rrey don Alfons, 3122 Los ciento quel aguardan posan aderredor<sup>5</sup>

3155 Ques ondrassen con ellas e sirviessen a vos.

3181 Tornos al escaño don se levanto.

3187 Assis iran vengando don Elvira e doña Sol."

3289 Esora el Campeador prisos a la barba<sup>6</sup>

3318 Vist un moro, fustel ensayar?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En más de 100 versos, desde el 1726 hasta aquí, no ocurre ni un solo caso ante vocal, como más después.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nótese que desde el verso 2518 ha habido una racha de casos ante consonante.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fijese en la nueva racha de casos contrarios desde 2767 hasta aquí, y en cómo á manera de desquite empieza otra serie de los que estamos examinando ahora.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La misma forma que en 2928 Omillos, aunque el acento debió ser distinto.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> No es tan libre el poeta antiguo como Ceferino Palencia, que en "Nieves" dice *alredor*, por exigirlo el verso.

<sup>6</sup> En cerca de cien versos se ha pasado de nuevo el copista al bando

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mr. Cornu lée tal como tenía yo anotado: "Viste un moro e fustel ensayar". Pero ¿porqué no vist?

3322 Did el cavallo, toveldo en poridad

3343 Rriebtot el cuerpo por malo e por traydor.

3364 Saliste por la puerta, metistet al coral,

3366 Mas non vestid el manto nin el brial1

3402 Levantos en pie myo Çid el Campeador.

3409 Levantos el rrey, fizo callar la cort.

3422 Levantos en pie Oiarra e Inego

3542 El cometer fue malo, que lo al nos enpeço3

3627 Prisol en vazio .....

3629 Firme estido Pero Vermoz, por eso nos encamo

3639 Quebraron le las çinchas, ninguna nol ovo pro

3650 Diol un colpe, ... 3

3712 Prisos a la barba Rruy Diaz so señoré

El copista, que debía de cantar los versos al escribirlos (alguna monserga soporifera), su razón habrá tenido para no escribir en el v. 2823 "Allis ovieron" por "Alli sovieron; ante consonante, ocurre este caso en el verso 2681: "Aquim parto".

La forma nimbla (v. 3286) tiene toda la facha de haber nacido con la repetición continua de "nim la" ó "ni me la" en boca del pueblo, lo cual indica que la e esta de me debió enmudecer como v. gr. la de dite en did (v. 3322), ó la de ove en "of le de" (v. 3321).

Desde el v. 1779 hasta el final no está elidida la e, ante vocal, más que en once, cuando al pronombre precede vocal, y en cambio en treinta y cinco precedida de consonante.

La inseguridad del copista se ve en varios casos, como en "se ovo", del v. 354, y fuera de los que nos ocupan, en v. gr. "de noch e de dia" (v. 222), "est año" (v. 254), en las contracciones dellas (v. 255), antel (v. 264), delantel (v. 327), y otras numerosas que formarán capítulo aparte; en el empleo del artículo determinado, v. gr. el espada (v. 471), el algara (v. 476), etc. que también constituye un grupo aislado con sus infinitos ejemplos, en los cuales se prescinde de la regla fija y bien determinada de usar el artículo masculino ante vocablo con a inicial, solamente cuando esta lleve el acento tónico, regla que desconocen hoy nuestros mejores escritores.

Por haberse habituado à esta supresión, acaso ya antes de atreverse con el P. del Cid, ó porque el metro la exige, escribió el copista:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Véase el verso 3365: "Fusted meter". Mr. Cornu, en la Romania, X. dice Vestid 6 vestisted.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Otro grupo de más de 100 versos sin un caso de estos y con cinco de los siguientes.

<sup>8</sup> En el verso 3661: "Un colpel dio.

<sup>6</sup> Desde el v. 3650 exclusive hay 10 casos del 2º grupo, como si el copista deseara terminar su tarea.

- 25 Que a myo Çid Rruy Diaz, que nadi nol diessen posada,
- 38 Saco el pie del estribera, una feridal daua.
- 49 Esto la niña dixo e tornos pora su casa.
- 51 Partios de la puerta, por Burgos aguijaua.
- 59 Posa en la glera quando nol coge nadi en casa;
- 154 Sonrrisos myo Çid, estaualos fablando:
- 157 A lo quem semeia de lo mio auredes algo,
- 163 Ca assil dieran la fe e gelo auien iurado,
- 174 Rrachel a myo Çid la manol va besar:
- 200 Grado exir de la posada e espidios de amos
- 232 Tornauas Martin Antolinez a Burgos e myo Çid a aguijar,
- 234 Con estos caualleros quel sirven a so sabor.
- 265 Loraua de los oios, quisol besar las manos.
- 296 Cal creçe conpaña, por que mas valdra,
- 298 Tornos a sonrisar; legan le todos, la manol ban besar.
- 327 Echos doña Ximena en los grados delantel altar
- 352 Longinos era çiego que nunquas vio alguandre;
- 353 Diot con la lança en el costado dont yxió la sangre,
- 369 Doña Ximena al Cid la manol va besar
- 375 Asis parten unos dotros commo la uña de la carne.
- 396 Ixiendos va de tierra el Canpeador leal,
- 507. 509. 550. 555. 570. 585. 700. 713. 750. 752. 755. 791. 821. 836. 862. 902. 932. 958. 959. 964. 965. 980. 984. 1032. 1083. 1085. 1099. 1106. 1151. 1174. 1177. 1201. 1207. 1244. 1253. 1260. 1266. 1277. 1293. 1294. 1339. 1343. 1384. 1393. 1396. 1455. 1490. 1503. 1506. 1526. 1527. 1563. 1659. 1660. 1700. 1705. 1708. 1726.
- 1727 Metios le en Guiera, un castiello palaçiano.
- 1729 Con otros quel consigen de sus buenos vasallos.
- 1757 Quandol vieron de pie que era descavalgado,
- 1763 Ya, muger doña Ximena, nom lo aviedes rrogado?
- 1847 A vos lama por señor, e tienes por vuestro vassallo1
- 1898 Sirvem2 myo Cid el Campeador, ello a merecer yo
- 1918 Sonrrisos myo Cid e bien los abraço
- 1927 Lo quel rrogava Alfonsso el de Leon,
- 2008 Fata ques torne el que en buen ora nasco.
- 2012 Yas va pora las vistas que con el rrey paro.
- 2040 .... e en la bocal saludo.
- 2059 Catandol2 sedie la barba, que tan aynal4 creçiera.
- 2096 Quem dades vuestras fijas pora los yfantes de Carrion.
- 2151 Quem feches que bien sea galardonado.

<sup>1</sup> Obsérvese que en cerca de 100 versos no ocurre un solo caso.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esto es muy dudoso, y probabilísimo como lée Mr. Cornu, porque estas dos mm chocan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A no ser que pronunciaran las vocales á estilo provenzal, estas dos consonantes juntas l s resultan duras.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Otro choque de consonantes horrible de pronunciar, aunque llevase el acento la a. ¿Porqué leerá aquí Restori "aynal crecio"? Para la rima es necesario, pero ¿porqué l y no le?

2157 .... quitol dessi luego.

2202 Quel yo nulla cosa nol sope dezir de no.

2238. 2252. 2263. 2275. 2276. 2282. 2287. 2290. 2309. 2369. 2391. 2442. 2510. 2569. 2612. 2617. 2620. 2638. 2641. 2643. 2648.

2681 Aquim parto de vos commo de malos e de traydors

2756 Que el una al otra nol torna rrecabdo.

2773 Ellos nol vien ni dend sabien rracion.

2776 Por el rrastro tornos Felez Muñoz¹

2815 Quando el lo oyo pesol de coraçon.

2889 Besando las a amas tornos de sonrrisar

2899 Fablos con los sos en su poridad.

2907 Quel pese al buen rrey dalma e de coraçon.

2918 Con el dos cavalleros quel sirvan a so sabor,

2921 Nos dan vagar los dias e las nochs

2950 Tienes por desondrado, mas la vuestra es mayor:

2969 Que destas. VII. semanas adobes con sus vassallos,

2970 . . . estol do de plazo.

2974 Espidios Muño Gustioz, a myo Cid es tornado.

3084 Nos detiene por nada el que en buen ora naçio.

3112 Nos quiso levantar el Crespo de Grañon,

3115 En aqueste escaño quem diestes vos en don,

3126 Nol pueden catar de verguença yfantes de Carrion.

3149 Por mis fijas quem dexaron yo non he desonor,

3183 Nos le pueden camear, ca el Çid bien las coñosçio

3184 Alegros le todel cuerpo, sonrisos de coraçon.

3188 A so sobrino por nombrel lamo (¿ le o el?)

3192 Tendio el braço, el espada Coladal dio8

3210 Por esol diemos sus espadas al Cid Campeador,

3213 .. A lo que demanda el Cid quel rrecudades vos."

3222 Quando de nuestros averes asil prende sabor

3256 De los yfantes de Carrion quem desondraron tan mal,

3260 A quem descubriestes las telas del coracon?

3272 Vezos myo Cid a las cortes pregonadas.

3307 Detienes le la lengua, non puede delibrar,

3308 Mas quando enpieça, sabed, nol da vagar.

3300 mas destroo cabicós asoca, nos ca vagar.

3316 Miembrat quando lidiamos cerca Valencia la grand,

3333 Metistet tras el escaño de myo Çid el Campeador:

3334 Metistet Ferrando, por o menos vales oy.

3337 Levantos del escaño e fues poral leon.

3339 Dexos le prender al cuelo, e a la red le metio 4

3344 Estot lidiare aqui antel rrey don Alfons.

<sup>2</sup> Espidiose lee Mr. Cornu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El metro exige tornose, corrección que conviene con la de Mr. Cornu, que leí posteriormente.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En 3189 dice "la espada Tizon le dio", y no "el espada Tizonal dio". ¿Porqué razón?

El último le cambia Cuervo en lo en el v. 2301, sin duda por "lo tomó" y "llévalo".

3365 Fusted meter tras la viga lagar1

3381 Quil darie con los de Carrion a casar?"

3414 Levantos myo Çid, al rrey las manos le beso

3442 Reiebto les los cuerpos por malos e por traydors.

3495 Nos fartan de catarle quantos ha en la cort

3520 Quien vos lo toller quisiere nol vala el Criador,

3522 Esora se espidieron, e luegos partio la cort

3531 Espidios de todos los que sos amigos son:

3550 Yas metien en armas los del buen Campeador<sup>2</sup>

3578 Non sabemos ques comidran ellos o que non.

3626 Ferran Goçalez a Pero Vermoz el escudol passo,

3627 ... en carne nol tomo

3632 Passo ge lo todo que nada nol valio.

3633 Metiol la lança por los pechos, que nada nol valio.

3634 Tres dobles de loriga tenie Ferran, aquestol presto.

3638 Por la boca afuera la sangrel salio.

3650 ..., de traviesol tomava.

3655 Rraxol los pelos de la cabeça, bien a la carne legava.

3670 Esora Martin Antolinez rregibiol con el espada,

3661 Un colpel dio de lano, con lo agudo nol tomaba 8

3664 "Valme, Dios glorioso, señor, e curiam deste espada!"

3665 El cavallo asorrienda, e mesurandol del espada

3666 Sacol del moion. Martin Antolinez en el campo fincava.

3676 En vazio fue la lança, ca en carne nol tomo.

3680 Nol pudo guarir, falso ge la guarnizon.

3682 Metiol por la carne adentro la lança con el pendon.

3689 Dixo Gonçalo Asurez: "nol firgades por Dios!

Desde el v. 1750 hasta la terminación aparece suprimida la e, ante consonante, en cincuenta y tres, precediendo vocal, y sin número de veces, como es natural, si la voz anterior acaba en consonante; cincuenta y nueve casos hay desde 1750 hasta el v. 2954. En el v. 2152 leen Hinard y Vollmöller "tengom por" (en el Ms. "tengo por").

Hay evidente dialectismo en el uso de lo por le, refiriéndose á personas; por lo visto el loismo ha dominado desde los primeros monumentos de nuestra literatura hasta los contemporaneos nuestros Alarcón y Perez Galdós, muy celebrado este hoy con justicia, apesar de su inseguridad en el lenguage.

P. DE MUGICA.

<sup>1</sup> Fustete, como Did (3322) = dite.

Pero en el verso 3568 está "Ia se van".

<sup>\* &</sup>quot;Diol un colpe" se lée en el verso 3650.

## BESPRECHUNGEN.

Mystères provençaux du quinzième siècle publiés pour la première fois avec une introduction et un glossaire par A. Jeanroy et H. Teulié. Toulouse, Édouard Privat 1893, LIV, 329 S.

Die Mysterien, welche in obiger Ausgabe als dritter Band der von der Faculté des Lettres zu Toulouse veranstalteten "Bibliothèque Méridionale" veröffentlicht werden, sind gegen Ende des Jahres 1888 von dem Oberstabsarzt Louis de Santi zwischen den Familienpapieren des Schlosses La Barthe (Dép. Gers) entdeckt und bereits von A. Thomas in den Annales du Midi II, 385 -418 besprochen worden. Sie bereichern in erfreulicher Weise den bisher noch geringen Vorrat der auf uns gekommenen provenzalischen geistlichen Dramen. Das Manuscript, das dieselben enthält, ist aber noch in einer andern Hinsicht bemerkenswert, indem wir darin vermutlich die Urschrift des Verfassers zu sehen haben, was man daraus schließen kann, daß zahlreiche Verbesserungen und Zusätze, welche darin nachträglich angebracht sind, von derselben Hand herrühren, welche die Stücke eingetragen hat. Den Verfasser selbst kennen wir nicht, doch war er unzweiselhast ein Geistlicher, der wahrscheinlich in Rouergue lebte und die Dramen um 1370 niedergeschrieben hat. Dieselben sind Teile eines Passionscyclus, von dem uns in unserer Handschrift jedoch nur ein Teil, die kleinere Hälfte, vorliegt. Dies ergiebt sich aus dem Umstande, dass einmal wichtige Teile der Leidensgeschichte, vor allem die eigentliche Passion selbst, unter den auf uns gekommenen Dramen fehlen, dass sodann in der Handschrift sich zwei im Wesentlichen übereinstimmende Dramenverzeichnisse befinden, die eine Liste sämmtlicher hierher gehöriger Stücke enthalten, unter ihnen elf, die nicht in unserer Sammlung sind, die aber vermutlich in einer anderen von demselben Verfasser herstammenden Handschrift standen, nämlich in dem "livre", auf das er in unserer Handschrift mehrfach verweist, das aber bisher nicht aufgefunden worden ist.

Von den Passionsdramen liegen nun folgende vor.

I. Die Schöpfung und der Sündenfall (v. 1—302), worin auch die nicht häufig begegnende Legende benutzt ist, nach welcher Gott, um einen Namen für den soeben erschaffenen Menschen zu finden, die vier Erzengel nach den vier Himmelsrichtungen aussendet und nach deren Rückkehr den Namen aus den Anfangsbuchstaben der vier Gestirne Anathole, Disis, Arcto und Mensembrio bildet.

- 2. Jesus und die Samariterin, das sehr anziehend aber ganz kurz ist, da es nur 175 Zeilen (v. 303-477) umfaßt.
- 3. Die Verurteilung Christi (Le Jugement de Jesus, v. 524—1571) ist dadurch bemerkenswert, dass, wie in den französischen Moralitäten, allegorische Personen: Bona Paciensa, Caritat, Inocensa, Fidelitat, Veritat, Humilitat und Necessitat, austreten. Natura Humana kommt aus der Hölle zu Gott und verlangt von ihm die Erlaubnis, seinen Sohn, der jetzt 33 Jahre Mensch gewesen sei, vor den Richtern des Gesetzes der Natur anzuklagen, weil er versprochen, sie durch seinen Opfertod zu erlösen. Das Urteil der Richter (Adam, Joseph, Noah, Abraham und Jacob) geht dahin, dass Jesus sterben müsse. Zweimal legt dessen Mutter, Maria, Berusung ein, zunächst bei dem Gerichtshof des Gesetzes der Schrift (bestehend aus David, Zacharias, Salomo und Jeremias), endlich bei dem der Gnade, welchen der h. Johannes leitet, jedoch ohne Erfolg, da beide das zuerst gefällte Urteil bestätigen.
- 4. Die Auferweckung des Lazarus (v. 1572-2395) unterscheidet sich von dem im Evangelium Johannis Cap. 11 enthaltenen Bericht unter anderem dadurch, dass auch Joseph von Arimathia, Nicodemus und der Hauptmann (Centurio) darin eine Rolle spielen.
- 5. Das Mahl bei Simon (v. 2396—2668) behandelt die bekannte Scene mit der Ehebrecherin, und daran schließt sich, ziemlich breit ausgesponnen, die Entsendung zweier Jünger, um die Eselin für den Einzug in Jerusalem zu holen.
- 6. Die Auferstehung (v. 2669-3378) umfast auch die Höllensahrt und das Erscheinen Christi in Emmaus und bei den Jüngern in Jerusalem.
- 7. Es folgt Joseph von Arimathia (v. 3379—5375), welches sich in den beiden Listen nicht findet und das im Anschluß an das Evangelium Nicodemi gewissermaßen eine Fortsetzung der Passion enthält, nämlich die vergeblichen Versuche der Juden behandelt, die Nachricht von der Außerstehung Christi zu unterdrücken oder als unrichtig hinzustellen, wobei sich ihr Zorn hauptsächlich gegen Joseph von Arimathia richtet. Dies war offenbar das letzte Stück des ganzen Cyclus, denn am Schlusse tritt Bon Retorn auß und wünscht dem Könige, der Königin, dem Dauphin von Frankreich, so wie dem ganzen Hause der weißen Lilie Glück und Segen, worauf der Epilog zu der Gesammtpassion folgt.

Aber der Inhalt der Handschrift ist damit noch nicht erschöpft. Abgesehen von einem Hymnus auf die heilige Jungfrau in 14 Strophen zu je vier Achtsilbern (v. 1572—1627) und einer kurzen Scene, in welcher fünf durch Christus vom Tode auferweckte Personen ihre Erlebnisse erzählen (v. 478—523), überliefert uns dieselbe noch ein langes Drama über das jüngste Gericht, das also offenbar denselben Versasser hat, wie die übrigen, aber ziemlich weitschweißig ist, auch stellenweise Klarheit vermissen lässt (v. 5376—8106).

Was die Quellen betrifft, aus denen unsere Dramen stammen, so sind uns die unmittelbaren Vorlagen nur von wenigen Stücken bekannt, nämlich von dem Mahle bei Simon und der Auferstehung. Beide sind, abgesehen von der dialektische Färbung und einigen Aenderungen, inhaltlich fast ganz aus einer auf uns gekommenen gascognischen Passion des vierzehnten Jahrhunderts entlehnt, so dass der Schluss nahe liegt, dass der Bearbeiter auch bei den anderen Stücken ähnlich versahren sein wird. Formell hat er sich seiner

Vorlage jedoch sehr frei gegenübergestellt. Bald folgt er ihr fast Wort für Wort, bald nur dem allgemeinen Sinne nach; bald läßt er ganze Stellen oder einzelne Worte aus, bald setzt er solche zu oder vertauscht die vorgefundenen Ausdrücke mit anderen. Bei diesen Aenderungen nimmt er nun auf Reim und Silbenzahl der Verse nicht die geringste Rücksicht, so daß neben zahlreichen Versen, die, wie in der Vorlage, aus correcten Achtsilblern mit rimes plates bestehen, zahlreiche andere, teils kürzere, teils längere (von 4 bis 15 Silben), teils nur assonierende, teils reimlose vorkommen. Seltener hat er den Stoff durch Zusätze eigener Erfindung vermehrt oder kürzere Scenen breiter ausgesponnen. Ueberall aber zeigt er, daß seine schriftstellerische Begabung eine äußerst geringe gewesen ist.

Die Einleitung der Ausgabe behandelt auch die formelle Seite der Stücke, und zwar hinter einander die Lautlehre, die Formenlehre und die Syntax. Leider ist dieser Teil jedoch sehr skizzenhaft gehalten; der Verfasser (es ist der erste der beiden auf dem Titel genannten Herausgeber) begnügt sich überall damit, einige Erscheinungen herauszugreifen, giebt auch stets wenige Belegstellen, oft nur eine oder selbst gar keine, so das eine Nachprüfung nicht möglich ist. Ich erlaube mir, einiges Wenige nachzutragen, was ich beim Durchlesen notirt habe, bemerke aber ausdrücklich, das das Ganze trotzdem noch lückenhaft bleibt.

In der Lautlehre ist zu bemerken, daß unbetontes a fehlt in brat 7340, 7774, bratat 3617, bratayre 3626, 7337, brataria 7295, 7309 u. a. neben barat 7322, 7346 u. a. — Unbetontes i erscheint statt a, e in: inquar (ancar) 3199, inquara 4279, inquaras 248 u. ö.; andrerseits unbetontes e statt o: escura 824; prepausat 1118; espital 6192; erguelh 6592, 7203, 7230 u. ö. Graphisches au findet sich statt o in: pausar, setzen 6712 nebst den Zusammensetzungen prepausat 1118 und dispausar 6353—6354 (nach Analogie von repausar). Ein i ist nach Wegfall eines s eingetreten (außer in vaillet noch) in almoinas 6193, 6200, 7142, 7183, 7520. O vor n wird ausnahmsweise durch u wiedergegeben in hunt (unde) 1246.

Unter den Bemerkungen über den Consonantismus wird fälschlich behauptet, dass in degun das d aus früherem n entstanden sei; degun begegnet bekanntlich auch im Altprov., und das d ist germanischen Ursprungs. Dagegen erscheint lh zuweilen unorganisch für älteres l, z. B. solhelh 123, 564, 924 u. ö.; brulhara 7764; sogar plhors 572. — gn statt n in: ignocensa 764, 979 ignocen 1344, 2330, 6262 u.ö.; mesquingna 6155. - ng statt nh: vergongas 880, 889. — n statt nc: lon (longum) 1331. — Statt älterem aus lat, d hervorgegangenem z ist regelmässig s eingetreten: lausar 23; veser 54, 58, 67 u. ö.; susor (sudorem) 245; ausit 269; benesir 441: reseme (redimere) 793 u. ö.; crusela 975; guasanha 2023; susari (sudarium) 2918 u. s. w. Daher auch in den Präp. a vor Vokalen: as una 145; as el 381, 2988 u. ö.; as Adam 7041. Demnach ist die auf Seite XXXVII ausgesprochene Behauptung das s sei in letzteren Beispielen unorganisch, nicht richtig. Die alte Schreibung z erscheint ganz einzeln, z. B. rezeme 855, vezer 2218. -Auslautendes t nach r ist abgefallen in: mor 252, 1488; for 342. — Unorganische Buchstaben sind zuweilen eingefügt, so n in enbriaix 2370, r in: brostia (Büchse) 2464-2465, s in: ascuns 5380.

In der Flexionslehre ist das Vorkommen der alten Nominativsormen auf-aire bemerkeuswert, die jedoch auch für andere Casus verwandt werden. Dahin gehören außer den beiden von Jeanroy angeführten noch: perdonayre 2409; flatayre 3596, 4370, 4371; bratayre 3626, 7337; ralhayre 4359 und procurayre 6234. Neben conpanhs 3336 erscheint conpanh 3129 und 3143, beide Formen als Vocativ, jene für den Plural, diese für den Singular. Senher verbindet sich in gleicher Verwendung mit folgendem en zu senhen, z. B. 4796 und 4872. Vom Femininum ist nur die Nominativsorm sor als Vocativ erhalten, z. B. ma sor Magdalena 1723, 1873 u. a.

Die ursprünglich eingeschlechtigen Adjectiva nehmen bereits fast durchweg die analogische Endung -a im Femininum an. Die älteren Formen sind selten, nur bei gran überwiegen sie bei weitem, z. B. 399, 966, 1138, 1301, 1422, 1485 u. s. w. Ebenso werden die Adverbia der auf l ausgehenden Adjectiva eigentümlicher Weise fast ausschließlich mit Hülfe der historischen Form gebildet: especialment 176: personalmen 616, 637, 646 u. ö.; eternalmen 6071; humyalmen 7009, 7436; perpetualmen 7014; 7173 u. s. w.; von analogischen Bildungen ist mir nur talamen 1568 aufgefallen. Correct ist auch noch fortmen 275. — Ein gelehrter Superlativ begegnet in illustrissime 5721.

Bei den Fürwörtern soll nach Jeanroy li die einzige Form der 3. Person Sing. des persönlichen Pronomens sein, und zwar sowohl betont als auch unbetont, im Masculinum und im Femininum; ob im Dativ oder Accusativ, ist nicht gesagt. Mir ist li nur als Dativ der unbetonten Form in beiden Geschlechtern begegnet. Der entsprechende Accusativ lautet lo und la, dagegen die betonte Form im Masculinum el, z. B. de el 695; per el 790; d'el 888 u. a.; im Femininum ela: anb ela 6845 u. a. Dasselbe el erscheint auch als Nominativ, z. B. 1381, 1902, 1905 u. a. — Bei dem besitzanzeigenden wechselt im Femininum ma mit dem jüngeren mon: ma encarnatio 5980, ta eniquitat 6872 u. ö. gegenüber von mon arma (anima) 515, mon espasa 4769 u. ö. — Das Zahlwort mila begegnet nicht nur, wenn von mehreren Tausenden die Rede ist, z. B. V milla ans 567, 963, sondern auch, wenn kein weiteres Zahlwort vorangeht, z. B. milla ans 6728.

Die Angaben über das Verbum sind besonders dürftig ausgefallen mit Hinweis darauf, dass im Lexicon bei jedem Verbum alle vorkommenden Formen ausgeführt sind. Es wäre aber sehr interessant gewesen, die dort einzeln und zerstreut ausgezählten Erscheinungen im Zusammenhange vorzuführen, namentlich aber nachzuweisen, welche einschneidenden Wirkungen das Gesetz der Analogie gerade in der Conjugation hervorgerusen hat. — Von alten Conjunctivsormen aus der ersten Conjugation sind z. B. nur noch einige wenige in sormelbasten Wendungen erhalten, so in: Dieu vos ajut! 336, 3011, 3166 u. ö.; Dieu vos sal 2943, 3080; Dieu vos guart 3466; 4214.

Auch die syntaktischen Bemerkungen geben zu mehrsachen Ausstellungen Anlass. So wird auf S. XLIV der Ausdruck tot aquo autre besprochen, in welchem also autre attributiv zu dem Neutrum aquo gesetzt ist. Darüber heist es: Le pronom démonstratif neutre remplace l'article dans tot aquo autre = le reste." S. XLV In Basut, claveiat he en ia cara escupit soll escupit ein intransitives Part. Prät. mit passiver Bedeutung sein. Wie aber aus Raynouard hervorgeht, ist escupir von jeher auch transitiv gewesen. Folgende Einzelheiten konnen hinzugefügt werden. Auffallend ist der Gebrauch

des bestimmten Artikels vor weiblichen Eigennamen, wie im Italienischen, z. B. la Maria 1301, 1912; la Martha et la Magdalena 1890, la Magdalena 2200; dagegen entspricht die Verwendung desselben in m'en anan la gran carieyra 422 dem alten Brauch, während seine Auslassung in d'un et d'autre costat 838 bemerkenswert ist. Der unbestimmte kommt, wie in der älteren Zeit, einzeln noch im Plural vor: unas cadenas 2390, steht pleonastisch in una cascuna creatura 145. - Beim Substantivum erscheint die Verwendung Ges obliquen Casus im Sinne eines Genitivs nur noch in wenigen Resten, wie al dit maestre Cayphas 4493; en non diable 7723; de part Lo autsenhor 4550, 4579; dagegen kommen die Abstracta noch im Plural vor: ditz de sas desonors 3676. Bei dem Pronomen personale ist hervorzuheben, dass die alte Regel, dass zwischen dem Infinitiv und der zu ihm gehörigen Praposition stets die betonte Form gebraucht werden muss, ausgegeben ist, z. B. de lo sebelhir 2079; de lo baylar 3567; per lo menar 4037; ebenso zwischen der Praposition und dem Gerundium en m'en anan 422 u.a. Das einzige Beispiel des älteren Brauchs ist la querela d'el guardar 4284.

Beim Verbum wird nach wie vor das reflexive Verhältnis oft durch die passive Construction ausgedrückt, so in Dieu es a nos demostrat (hat sich) 3333; tu hy seras bratat (wirst Dich getäuscht haben) 3617; steht aber das Pron. reflex. im Dativ, so kann auch noch aver verwandt werden: me iev (= ai) pensat 3139. In Betreff der Hülfsverba in den zusammengesetzten Zeiten ist hervorzuheben, dass aus einer vorangehenden Form von estre die entsprechende von aver zu ergänzen ist: Hetz tombatz en ebrietatz He fachas gran cop de enequitatz 6279. Sehr auffällig ist, dass in Thesus li (sc. a Natura Humana) a promessa De la gitar d'aqui 1374 das Part. Prät. sich nach dem vorangehenden Dativ richtet. - In Uebereinstimmung mit dem alten Brauche erscheint das Futurum exactum statt des einfachen in: Pueys que me avetz remés lo debat, Ieu ho auriev tantost acordat 6685. - Unter den Relativsätzen ist zunächst die alte Verwendung des beziehungslosen Neutrums in faretz que sage 7260, sodann die Vertretung des Relativums durch die Conjunction que mit dem entsprechenden persönlichen Fürwort in aquel veramen intrara Que sans pecat el sera 6426, endlich der Uebergang der relativen Construction in die demonstrative bei antinandergereihten Relativsätzen zu erwähnen, wie in Joseph . . que tenetz He en priso mes lo avetz 4397. Jeanroy wundert sich darüber, dass in avetz mal fach Que lo agatz cruci. fiquat 5095 der Conjunctiv steht. Dieser erklärt sich wie oft in der alten Sprache, daraus, dass der Hauptsatz den Ausdruck eines missbilligenden Urteils enthält. Genau dieselbe Construction begegnet auch v. 1487 mal avetz fach, Que mon filh agatz jutgat. Endlich erwähne ich noch die auffällige Wortstellung, dass in der verneinten Frage das Füllwort der Negation regelmässig zwischen das Verbum und das Subjectspronom in tritt, z. B. No as pas tu vist? 3708; no hy devias pas tu penre exemple? 3711 und ebenso 5542, 5547, 5578, 6345, 6400 u. s. w.

Was sodann den Text betrifft, so war die Thätigkeit der Herausgeber eine sehr einfache, da wir es, wie gesagt, höchst wahrscheinlich mit der Urschrift des Verfassers zu thun haben. Es waren also offenbare Schreibfehler, die allerdings ziemlich zahlreich sind, zu verbessern, fälschlich zusammengeschriebene Worte zu trennen und umgekehrt die auseinander

gerissenen Bestandteile eines und desselben Wortes wieder zu vereinigen. Im Ganzen haben sie diese Aufgabe gut gelöst, doch bleibt noch einiges zu bessern. So hätten mehrfach die vorgenommenen Aenderungen unterbleiben müssen, z. B. ma[n]tenen (manum tenendo) 79, 105, 696 u. ö., da das n mobile regelmäßig abfällt; trames[es] 80; Samarita[n]s 374; [e]stat 740 (das e vor s impurum fehlt auch sonst mehrfach); mo[n] 1823; mor[r]a 2157, da in der Handschrift rr oft durch r wiedergegeben wird; faits [so] que vos vos vulhatz 5244, que wird auch beziehungslos = id quod gebraucht; lo[s] qual clavar, da es sich nicht um die Sünder, sondern um den Brunnen handelt; vgl. v. 7986, 7996, 8000.

In anderen Fällen war eine Trennung in zwei Wörter vorzunehmen, so Horsa 612; 6856; affayre 735; soque 806 u. a. Umgekehrt müssen in ein Wort geschrieben werden: en aisy 645, 1237, 3239 u. ö.; En aqui 1294; en sec 3927 (Bühnenweisung); tres que v. 4910, 5388, 5403 u. ö.; a vist 6310, vgl. mon avist v. 7495. Im Uebrigen ist folgendes zu bemerken:

- v. 335 an baytant a vos nos recomandam. Lies anb (oder a) aytant..
- v. 356 Was bedeutet ama in Ama senhors, an la bona hora? Es ist wohl zu bessern A! misenhors,...
- v. 362 Auffallend ist die Wendung per mort de Dieu sia? die auch v. 7142 wiederkehrt; man erwartet eher per amor de Dieu.
  - v. 619 Punkt statt Fragezeichen zu setzen.
- v. 850 Bemerkenswert ist, dass Natura Humana bald als Femininum, bald als Masculinum behandelt wird, so weiblich in v. 849 (formada), 1372 (la, mesa) 1374 (promessa), 1375 (la). Dagegen männlich v. 850 (el), 1357 (las, paubre), 1363 (el).
- v. 928 aqui ieu me vau agayre, Per so que ieu era grandamen las. Das Wort agayre haben die Herausgeber, wie es scheint, nicht verstanden, wenigstens findet es sich nicht im Lexicon. Da in unseren Texten g auch vor a, o, u oft statt j steht, so begegnen wir hier zum ersten Male dem bisher nicht belegten Infinitiv ajaire (\*adjacere statt adjacere). Raynouard und Levy kennen das Wort reflexiv nur in der Bedeutung "s'accoucher de", während es hier den ursprünglichen Sinn "sich hinlegen" hat. Die Behauptung Stichels (Beiträge zur Lexicographie des altprov. Verbums, S. 83), dass der Infinitiv ajaire zu streichen sei, ist daher nicht richtig.
  - v. 1289 Am Schluss ist ein Fragezeichen zu setzen.
- v. 1628 sq. Bei diesem Stücke, der Auserweckung des Lazarus, tritt die oben besprochene Nachlässigkeit des Versassers in Bezug auf die Erfordernisse der Metrik besonders deutlich hervor. Das Stück ist sast durchweg gereimt, aber es erscheinen neben der Mehrzahl correkter Reime mehrere ungenaue, die jedoch durch ganz geringfügige, meist nur orthographische Aenderungen zu tadellosen gemacht werden können, d. h. so wie sie in der Vorlage gestanden haben; so v. 1647 yntrara: menteria (l. mentira), v. 1659 plazes: desplazer (l. plazer); v. 1721 gran marrimen: mens (l. grans marrimens); v. 1932 tener: Laze (l. Lazer); 2012 mi: fe (l. me); 2064 mori: salhir (l. morir); 2158 meisanta: tantal (l. tanta, ein Wort tantal giebt es nicht, dasselbe ist daher im Lexicon zu streichen); v. 2180 diriey (= dirai): la (l. lai); 2202 plora: tornar (l. plorar); 2218 vezer: creyre (l. crezer); v. 2238 mort: petit (l. poyrit, cf. 2229); 2302 und 2303 sind umgestellt; 2318 gitat: aban-

donatz (l. abandonat und dem entsprechend vorher l'infern se es); 2360 usuries: brasvers (l. usuriers). Der Bearbeiter hat sich also in diesem Stück verhältnismäßig genau an seine Vorlage gehalten.

v. 2151-2152 Mas, ami! que iey lo cor trist! No donara ponch aquo de conort. Es ist zu schreiben: Mas a mi, que iey (= ai) lo cor trist, No donara.., wo aus dem hervorgehenden Verse Christ als Subject zu ergänzen ist.

v. 2246 sq. Es ist folgendermassen zu interpungieren:

Avem nobles, avem noblessas

He merchans he avem pro richesas,

Avem en aquest mon..

- v. 2304 apostos. Lies apostols und setze danach ein Komma.
- v. 2416 vulats. Lies vulhats.
- v. 2689 [He] ist zu streichen; am Schluss von v. 2686 muss ein Komma stehen, das he ayso im nächsten Verse bedeutet "und zwar".
- v. 2720 Fragezeichen am Schlusse statt des Kommas; ebenso im nächsten Verse, wo estan in estats zu verwandeln ist.
  - v. 2755 mal a ton grat. A ist zu streichen.
    - v. 2841 escanpies de tu sanc presios. Statt tu ist wohl ton zu lesen.
- v. 3121 lasetz! nos que farem? Das Ausrusezeichen ist hinter nos zu setzen.
  - v. 3655 dimege. Lies dimenge; dasselbe v. 5170.
    - v. 4028 la. Lies las sc. claus, vgl. v. 4027.
- v. 4320 nos pensavem be Que enaisi sertas non penria. Lies von = vos en statt non.
  - v. 4336 av[i]am. Besser avem.
  - v. 4426 ostats vos davant nos. Lies d'avant.
- v. 4976 escriure An aqualque bon home. Ein Wort aqualque scheint es nicht zu geben; daher ist wohl an (oder a) qualque zu bessern. Ganz ähnlich steht v. 2767 an ami statt an (oder a) mi.
- v. 5592 es mes en escrich Per Ezechiel a XXVIII. capitol. Statt a ist al zu lesen, da es sich um die Ordinalzahl handelt, vgl. v. 5593.
- v. 6523 siats ben reveguda. Das letzte Wort muss revenguda heisen; vgl. 5766.
  - v. 6680 veraymen. Lies verayamen.
- v. 7217 Dieu me avia comanda, Que... Der Sinn verlangt ein Part. Prät., also comandat.
- v. 7262 Komma nach la mort.
- v. 7574 Was bedeutet joleb? Das Wort findet sich nicht im Lexicon.

Albert Stimming.

Cuervo, R. J., Diccionario de construcción y régîmen de la lengua castellana. Tomo primero A-B; tomo segundo C-D. Paris, A. Roger y F. Chernoviz, libreros editores, 7, Rue des Grands-Augustins, 1886, 1894; 922 y 1348 p.

Cuervo es el único romanista que tenemos en España, si me es dado atribuir á mi país una gloria que más bien corresponde á la América del Sur, con la cual nos unen intimos lazes de raza, habla y comercio. De aficionados al romanismo poseemos un gran caudal; pero se dedican á la ciencia nebenbei que aqui dicen, mezclándola con orientalismo, tan en boga por mucho tiempo, y armando linda algarabia cuando se trata de asuntos ya bastante estudiados en Alemania, v. gr. las etimelogias. Cuervo está al corriente de la ciencia, bien preparado para escribir una obra de la trascendencia de nu diccionario casi histórico (el título de "construcción y régimen", ó sea de flexiones, no le convieue). Lee las revistas románicas alemanas y francesas, aunque dudo que en ellas haya aprendido que el P. del Cid sea del siglo XIII (pág. 191); si alguien se estraña de que no conozca las revistas españolas será por ignorar que no existen aún. Sabe al dedillo nuestra literatura, mucho mejor que la mayoría de los escritores peninsulares. Mas entremos en materia.

El prólogo es magnifico, de mano maestra, y no he de ser yo quien se atreva á decir una sola palabra de crítica sobre él. Hay que leerlo, meditarlo, y poner el sello de aprobación, calificandolo de sobresaliente en su género y diciendo: "este hombre vale él solo por la Academia en pleno, tocante á romanismo."

En el primer capitulo, A, punto de que me ocupo en un trabajo próximo á aparecer, faltan sus equivalencias con otras preposiciones: por (Cid 150. 347); en (Cid 12. 738. 2812); de (Cid 229. 431. 3470); según (Cid 3271); con ó en (Cid 35); hacis (Cid 215); también equivale á al (Cid 665. 883).

Faltan en el primer tomo: abes, estudiado por Grober; abiltar, que tampoco está en avillar ni en billar; abuestas, apuestas; varios sustantivos que omito porque no entiendo qué norma lleva el autor para mencionar unos y suprimir otros; acordado, prudente; adelinar, usado cinco veces en el Cid, por lo menos; adelinecho, derecho; aducir, traer; afe, afelo, afelias, afevos, affe; atincar, apretar, apurar, obligar, hov asturiano; afontado, afrentado, avergonzado; (de paso haré notar en la pág. 273 una errata, turbadas por trabadas, según observación de Tobler hecha en el texto que el se sirvió regalarme); aguisado; ;ja! junto à ;ha! y ;ah!; aguisar; ajuntar, en dos versos del Cid que son uno mismo, si bien el que Cuervo cita (1015) está en avuntar; alguandre, estudiado por Cornu v Baist; aluen, prov. luent; amidos ó amydos, á pesar mio, de mala gana, por fuerza; una cita de la Gram. de la Acad. 1746 "al presente solo se trata de la analogia y sintáxis, omitiendo la ortografía, porque anda en tratado separado"; aceadas, osadamente; una cita de Galdos, aquiesciencia (como diferiencia); arcodar, rondar; los muy distintos significados de arranear; la observación de que asas no tiene entre nosotros el sentido de asses, sino el de un grado superior, way, como en francés en un ejemplo citado por Tobler "est-ce asses beau?"; asmar; asta; atal; atan; ayna 6 aina.

Por no hacer pesada la lectura de esta ligera critica, no menciono citas, que están á disposición del autor, con otras que él omite, referentes casi todas al Poema del Cid.

Batir, herir, picar, lleva la cita del Cid con errata, 2 por 3. Otra hay en el tomo II 999, primera columna, catidad.

En el segundo tomo echo de menos: cabadelant, hacia adelante; cabdal, capital, principal y caudaloso; cabo: caboso; en caer, el asturiano caya (P. Cid 313, 2629); en calarse, el colarse actual en sentido de meterse; catar, mirar;

cocera; coger, asturiano (v. mis "Dialectos"), v. gr. "no me coge en la cabeza; condonado, en don; consograr; contalar, talar, tajar, cortar; en contar. el asturiano cuntar; coronado, tonsurado; corredizo; en correr, el ast. cuerre (v. mis "Dialectos"); cosimente; cozina, comida; cras, mañana, en sentido del dia signiente; en cuidar, el ast. moderno cudiar, cudiau y cudió; cumplir, en sentido de alcanzar, bastar (Cid 3248); cuntir; curiador; en daca, las citas de Valdés y Cervantes ó del asturiano y madrileño; daquand ó daquant (ast. dacuando, alguna vez); daqué, conservado hasta hoy desde el P. del Cid; de por que (Cid 3455, mencionado en la pág. 826), por con (id. 2385), por en (id. 2609. 2900); deçido; degradación por gradación; delent; delexar; delibrar, deliberar; delicio; la nota de que la Academia confunde no solo demás y de más, sino demás y además, á estilo del P. Cid, en un verso que Cuervo no cita, ni aqui ni en además; demostrar, advertir; dende (Cuervo I 441 y II 896) en relación con dent y desde, que el pueblo confunde con n y s; departar, separar; (en departir, las observaciones que deseaba Jovellanos, las hace Cuervo muy bien); deprunar; derecho, satisfacción (Cid 3169); derranche; derredor; en descubrir, junto à la cita "al paso finalmente que Dorotea me iba descubriendo su pecho", esta otra, como pendant: .... doña Tomasa -- descúbrame usté su pecho. -- Se lo enseñaré en mi casa"; las pruebas de que la última acepción académica de desembarcar, la alarconiana de desechar y la torera de desempeñar, escrita muy mal por la Academia, son ciertas, así como la figurada de desencarnar "perder la afición á una cosa"; desend; desi; las citas de desmanarse (1103); desmanchar; desparcir; devante; las citas de "devoción de monjas"; dicho; dichoso, en el sentido irónico, que no trae el diccionario académico, de verwünscht, verdammt, con la de la pág. 1225 (Un drama nuevo); doncas, pues, de donique (Gröber); doquier, aunque trae citas (la Academia no admite el tan usado por doquier,

Una observación. ¿Porqué "bastecer, véase abastecer" y no "consejar, véase aconsejar"; "acongojar, véase congojar"? Porque hay mucho lío en un diccionario, dirá Cuervo.

De etimologías, hablarémos más tarde, teniendo á la vista una colección lo más completa posible de formas dialécticas y del latin vulgar ibérico, que se está haciendo por varios aficionados amigos míos. Sólo me permitiré observar lo siguiente. Aguaitar, amagar (véase mis "Dialectos", páginas 77 v 56). Que "de cuella nació cuelga, como de valla valga" es un error; la g no se explica, según Tobler, sino por analogía con los verbos latinos en ng. pingo, etc., y no porque la g corresponda á una l, e ó i. En chapuzar faltan chapotear y chapitear, fr. clapoter. En charlar, las formas parlar y parler (v. mi "Gramática", pag. 41), y además cherriar (procedente de chirriar), chiar de piar (en Vizcaya llaman chio á la curruca), y chirrión, habiendo en algunos de estos vocablos, no en todos, además de onomatopeya, una confusion, en que incurre también Cuervo, con sibilare (chiflar, chillar, v. gr. chillin, Lockvogel, que no trae la Academia, junto á chirrido, chirrio y chirrión), cuando anota chirlar y sus derivados en el capitulo de charlar, de origen francés. Ducho, dice Cornu que no puede proceder de doctu. Faltan también las pruebas de que docto sea sustantivo, como sostiene la Academia; yo creo que nunca lo fué.

De vez en cuando, advierte á esta el autor que no ha podido comprobar aún tal ó cual acepción admitida por ella. Lo creo, porque "non rarò utuntur testimoniis proletariorum scriptorum utpote qui fere trecentos sibi tamquam Hispaniae linguae magistros operis initio praefixerunt", que dijo Mayans. ¿Porqué no publica ella un diccionario á estilo del de Cuervo, con todas las citas? Es porque le gusta jugar al escondite con sus censores, para sacarles, cuando estos la acosan, testimonios de autores proletarios, muy conocidos en sus casas.

Menéndez Pelayo, uno de la corporación, dice que en las definiciones de un diccionario siempre han de traslucirse las ideas de una época. Pues bien, quien quiera leer hoy las obras de Galdós, Pereda, etc. en el extranjero, ya está lucido, porque no halla en el último diccionario un cúmulo de vocablos corrientes, admitidos por la sanción literaria, y se queda in albis, sin entender obras tan lindas como Fortunata y Jacinta, citada por Cuervo, por no mencionar más que una sola de las muchas modernas. Para que se vea cómo está hecho el tal engendro, que me he visto obligado á examinar detenidamente, recordaré como un solo ejemplo de los infinitos que pudiera aducir, dicho sea sin modestia alguna, esta frase tan vulgar, descabezar el sueño (Cuervo II 979), suprimida por la Academia porque le dió la real gana, y así otras que diariamente estàn en boca del pueblo y pueden leerse en buenos autores.

Cuervo leyó la crítica de Valbuena. Como prueba, entre otras que aduzco, véase la "Fé de erratas del diccionario de la Academia" III 112 y Cuervo II 994, acepción quinta de descargar, en la cual la corporación endilga un párrafo sublime de hidrografía.

Cuervo corrige las definiciones de despachar, detestable en el diccionario académico; despertar, "despertar el apetito" (¡claro! la una voz igual à la otra); desplegar. Pero no anduvo tan afortunado al enmendar despedir, aunque acertó no poniendo la acepción werfen en primer término. Ni tampoco al admitir desplega, puesto que no se dice plega, sino pliega. Destemplar, alterar, desconcertar la armonia, el buen orden ó concierto de una cosa (!). Disculpar, con su par de ripios pescados por Valbuena, de los que suprime uno Cuervo. Discurrir, en que el autor altera el término de los factores, cayendo en lo de varias ... lugares, que la Academia dice diversas ... lugares, concordancia vizcaino. Discurrir, otra acepción, inventar, no intentar, errata cogida por Valbuena. Discutir, distinción, distinguir, distraer, etc. En disimular, recordaré la expresión extraña "disimule usté" por verzeihen Sie, que no suele mencionarse nunca, y es muy usual. En dificil por descontentadizo han visto bien Fonoll y Cuervo un galicismo. En la última acepción de dificultoso, es de mencionarse esta expresión estudiantil "qué cara tan dificil pones!", idea relacionada con la emitida por la Academia.

¡Dios conserve al Sr. Cuervo vida suficiente para llevar á término un trabajo tan paciente y concienzudo! Este deseo acompaña á la muy sincera enhorabuena de este su constante admirador

P. DE MUGICA.

Romania No. 89 Janvier. No. 90 Avril-Juin. XXIIIe année, 1894.

P. Mever. Le couplet de deux vers. Nach einem Hinweis auf die im ganzen spät austretenden Beispiele von Reimpaaren aus zehn- oder aus zwölfsilbigen Versen durchgeht der Verfasser die altfranzösischen Dichtungen in paarweise gereimten kürzeren Zeilen im Hinblick auf das Zusammenfallen von Satzenden oder doch stärkeren Pausen mit den Paarenden, und kommt zu dem Ergebnis, dass bis zum Austreten Crestiens von Troies und Raouls von Houdenc dieses Zusammenfallen die Regel bildet oder doch stark überwiegt, von da ab dagegen die wohl auf Crestien zurückzuführende Neuerung des Verlegens der starken Pause in die Mitte des Verspaares vielfach aufgenommen erscheint. Die provenzalische Dichtung (für welche die Äußerung der Leys d'Amors I 138 über die drei Arten der novas rimadas nicht in Betracht gezogen ist), die spanische und die italienische werden sodann darauf hin geprüft. (Dass Froissart oder, wer sonst den Tresor amoureux versasst haben mag, den Ausdruck couplet im Sinne von , Reimpaar' gebraucht habe, ist unsicher; III 76 darf man couples so gut wie couplès drucken. lignes coupletes würde ich mit l. coupletees vertauscht haben. Das S. 5 angeführte Beispiel von sechzehnsilbigen altfranzösischen Versen ist durchaus nicht das einzige vorhandene und nachgewiesene. Einige Bemerkungen zur Chronologie altfranzösischer Gedichte seien der Beachtung empfohlen.) -

P. Rajna. Contributi alla storia dell'epopea e del romanzo medievale. La cronaca della Novalesa e l'epopea carolingia. In dem, was das zweite Buch der Chronik über Waltharius zu berichten weiß, scheidet der Verfasser die auf französische Epen zurückweisenden Elemente aus, 1) das Auffinden des zur letzten Zuflucht geeigneten Klosters durch die Probe mit dem Schellenstock, welcher Zug, wie die Conversio Othgerii, auf einen Moniage Ogier zurückweist, 2) den Kampf mit Räubern, der erst dann an die Stelle demütiger Nachgiebigkeit treten darf, wann der Schamhaftigkeit Verletzung droht, und bei dem ein Tierschenkel Dienste leistet, Dinge, die im Moniage Guillaume begegnen, 3) den Umstand, dass Waltharius zu seiner That sich wieder des lange nicht mehr gesehenen Rosses bedient, das ihn in seiner Heldenzeit getragen, inzwischen niedrige Arbeit verrichtet hat, aber einzig unter vielen die vor dem Ausritte vorgenommene Probe besteht, welcher Umstand auch in der Ogier-Sage wiederkehrt, endlich 4) den in der Chronik zur Sinnlosigkeit verunstalteten Zug von dem, was Waltharius mit dem Unkraut vornimmt, der im Moniage Guillaume die ursprüngliche, einleuchtende Gestalt noch aufweist. (Ein störender Drückfehler, den ich zu berichtigen ausser stande bin, ist Agnene S. 44 A. 3; gern wüsste ich auch, was die 6. Zeile auf S. 47 heißen oder wie sie lauten soll.) -

P. Toynbee. Brunetto Latino's obligations to Solinus. Thut die schon früher erkannte Abhängigkeit Brunettos von S. im einzelnen dar, zeigt, wie oft er ungenau wiedergegeben hat, was er vorfand, weist auf die vielen Stellen hin, wo der französische Text mit Hülfe des lateinischen sich verbessern läfst

G. Paris. Le conte de la Rose dans le roman de Perceforest. Notiz über die vorhandenen Handschriften und die Drucke des Romans; Untersuchung der Abfassungszeit, die hinter 1308 liegen muß, weil in dem Werke von der Vermählung Eduards II. mit Isabella von Frankreich die Rede ist, nach 1314, weil es teilweise auf den Væux du Paon beruht, und die wahrscheinlich in die Zeit um 1340 fällt. Nach einer kurzen Charakterisierung des früher so oft überschätzten Werkes geht der Verfasser auf die eingeflochtene Erzählung "von der Rose der treuen Rittersfrau" ein, die zuerst in Prosa, hernach in Strophen des Sängers Pauston in dem großen Werke auftritt. Diese Dichtung findet sich nur in zweien der Handschriften, in beiden mit übereinstimmenden Fehlern und Lücken, doch in der einen in altertümlicherer Sprache. G. Paris rechtfertigt die von ihm durchgeführte Herstellung der Sprache, wie sie der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts entspricht, kennzeichnet Versbau und Stil der Dichtung und vergleicht die Prosa mit der gereimten Fassung, die er für das Werk des nämlichen Urhebers hält. Es folgt eine Vergleichung der bekannt gewordenen, auch schon von Reinh. Köhler, Jahrb. VIII, gekannten anderweitigen Versionen der nämlichen Erzählung und Ordnung derselben; die vermutliche Urform wird aus den vorhandenen Fassungen scharfsinnig erschlossen. Daran schliesst sich der Text des Lai de la Rose. nicht in allen Einzelheiten mehr übereinstimmend mit demjenigen, den der Herausgeber in freundschaftlicher Beteiligung an der Feier eines für mich bedeutsamen Tages im November 1893 hatte drucken lassen, sondern an manchen Stellen berichtigt, mit Varianten und lehrreichen Anmerkungen ausgestattet. -

ADOLF TOBLER.

#### MÉLANGES.

A. Thomas. Le T de la 3e pers. sing. du parfait provençal. Erklärt mit Recht das t aus stet(it), nicht mit Neumann aus ded(i)t, und äußert sich im Anschluss daran über die Entstehung des prov. Perf. I dahin, dass 1. Sing. -ei von dare, 3. Sing. -et von stare übertragen sei, ohne aber das Wie des Vorganges (und das ist doch das Wesentliche) irgendwie zu erörtern. Die Ansicht, dass vulglat. amai lautgesetzlich zu amei werde, wird als "absolument impossible" bezeichnet, welche kategorische Erklärung aber natürlich die Vertreter dieser Ansicht nicht von ihrer Unhaltbarkeit überzeugen kann. Sodann ist die Annahme, dass in 1. Sing. dedi, in 3. Sing. stetit massgebend gewesen sei, im Widerspruch mit sicheren Thatsachen. So sehr sich nämlich überall steti und dedi gegenseitig beeinflussen, so finden wir doch soweit ich sehe immer nur steti \*deti oder \*stedi dedi, nie eine derartige Kreuzung, wie sie Thomas annimmt. Weiter ist die gewöhnliche Regel, die das nächstverwandte Katalanische und beispielsweise die nordostitalienischen Mundarten deutlich zeigen, dass die 2. Sing. sich nach der ersten richtet, die dritte aber fester bleibt, also in das Provenzalische übersetzt cantéi cantést cantáu, wäh rend Thomas meint, zunächst seien cantei cantet entstanden, dann cantest u. s. w. gefolgt. Wenn ferner einst neben einander standen I. Sing. cantai, dei, esteig, 3. Sing. canta, de, estet, weshalb hat man das -t von 3 übertragen, nicht aber das -g von I, oder weshalb sind die zwei vokalisch auslautenden -a, -e vor dem einen konsonantisch auslautenden gewichen? Man berufe sich nicht auf das, was Rom. Gramm. II 306 aus italienischen Mundarten beigebracht ist. Hier hatte man -aye, asse, -6, also zwei paroxytonierte und eine oxytonierte Form, daher es natürlich war, dass nur diese um -tte erweitert wurde. Im Provenzalischen liegen die Sachen ganz anders. Und noch eines, Wenn cantem, cantetz, canteron nach cantei, cantet gebildet wären in der Art, wie Thomas es sich denkt, wie kommt es, dass da, wo cantiei, cantiest

gesprochen wird, sich nicht auch cantiem, cantietz findet? Mir scheint im Gegenteil die glückliche Deutung des -t eine Bestätigung meiner Auffassung zu sein. Man hatte einst

cantei de esteig canta de estet cantaron deiron esteiron.

Die erste Etappe wird nun die Angleichung der 3. Sing., hervorgerufen durch die Gleichheit der 3. Plur., gewesen sein, also entweder det oder este. Dass jenes gewählt wurde, liegt vielleicht daran, dass nach estet schon anet gebildet war, das sich wie im Spanischen an estar anschloss, nicht, wie in ital. andiedi, sich nach dare richten konnte, da die formale Übereinstimmung, die in ital. andare : dare, vorliegt, hier fehlt. Dann folgte die 1. Sing. Weshalb nun aber, wenn esteig, aneig, dei neben einander standen, nicht auch deig? Ich denke, weil dei irgendwo einen festen Anhaltspunkt hatte, und zwar finde ich diesen Anhaltspunkt in vendei und cantei, Der weitere Entwicklungsgang ist dann der Zs. IX 239 gezeichnete. Noch eine Frage hat zu lösen, wer über das provenzalische Perfektum Klarheit verbreiten will, nämlich die nach der Sonderstellung des Béarnischen. Wie kommt es, dass hier dei keinen Einfluss auf cantei übt und dass die 3. Sing. de, ebenso die 3. von estar nicht estet, sondern este lautet, dass mit andern Worten dedit für stetet, nicht aber für canta maßgebend gewesen ist? Denkbar scheint mir folgendes. Da der -dedi-Typus für III hier frühzeitig verschwunden ist, so stand dem dei nur cantei, nicht aber vendei zur Seite, es war infolge dessen die Flexion, die in dei, estei, vielleicht anei vorlag, nicht eine so ausgesprochen schwache wie im Provenzalischen, und sie vermochte darum nicht, sich den schwachen Typus canter cantas zu assimilieren. Daraus würde sich ergeben, dass nicht die Zugehörigkeit von dare, stare zu cantare in den ausserpersektischen Zeiten die Übertragung von -ei auf I verschuldet haben kann und dass folglich die Aussassung P. Meyers nicht genügt. Der Sache aber noch weiter nachzugehen ist hier nicht der Ort.

W. MEYER - LÜBKE.

A. Thomas. La rivière de Rune dans l'épopée française. Anknüpfend an O. Schultz' kleinen Aufsatz , Zum Guiteclin' in Zupitzas Archiv 91, 247 weist Thomas Runa als alten Namen des durch Pamplona fliessenden Gewässers Arga nach.

H. François Delaborde. Yoinville et le conseil tenu à Acre en 1250. Macht wahrscheinlich, dass der Widerspruch, in welchem sich Joinville mit den glaubwürdigsten andern Quellen bezüglich der Stimmung der königlichen Berater im Mai und Juni 1250 besindet, aus einem Irrtum seines Gedächtnisses sich erkläre; der alt gewordene Erzähler habe die Abneigung der Ritter gegen ein Verbleiben im heiligen Lande, die in einer ersten Beratung allerdings sich kundgab, irrig als auch in einer zweiten bestehend dargestellt, während zur Zeit dieser letzteren, bei veränderter Sachlage, die Notwendigkeit des Bleibens sast einstimmig anerkannt worden sei.

A. Piaget. L'épitaphe d'Alain Chartier. Die Echtheit der von d'Expilly überlieferten, heute nicht mehr auffindbaren Grabschrift in der Kirche von St. Anton in Avignon wird aus innern Gründen bestritten. Trotz dem Vorhandensein eines Vertrages von 1458 über eine für des Dichters Grab

auszuführende Grabtafel bleibt Piaget bei G. Paris' Aufstellung, dass A. Chartier vor 1440 gestorben sei.

P. Meyer. Rôle de chansons à danser du XVIe siècle. Ein merkwürdiges 1517 in Italien geschriebenes Verzeichnis von 55 meistens französischen Tanzliedern nach ihren Anfängen oder ihren Namen mit Angabe der zu jedem gehörenden Beweigungen.

A. TOELER.

No. 90.

G. Paris. Le pronom neutre de la 3º personne en français. Aus der sorgfältigen Sammlung wohl geprüfter, teilweise reichlich belegter Thatsachen ist als besonders wichtig hervorzuheben der Nachweis des neutralen Nominativs el (auch al, ol, ou), die Abweisung der Annahme, es habe ein damit identischer, gleichlautender tonloser Accusativ bestanden, die Erklärung von oal, aol und nenal aus o und non in Verbindung mit diesem Pronomen, der reichliche Nachweis des oft behandelten Neutrums cel. Es hätte übrigens Hervorhebung verdient, dass die eben erwähnten Ausdrücke der Bejahung und der Verneinung fast durchaus grade unter den Umständen austreten, wo ein neutrales Pronomen nicht angebracht erscheint. S. 168 A. ist Rou ein Drucksehler für Rois. S. 171 dürfte das in je le suis durch le vertretene Wort nicht als sujet bezeichnet werden; wie weit der Gebrauch des le in solcher Verbindung hinaufreiche, wage ich nicht zu sagen, so viel alte Beispiele davon mir zur Verfügung stehn; zu bedenken ist, dass (nach Verm. Beitr, I 86) in solchem Falle man (wie im Latein) dem hinzuzudenkenden Worte einen Vertreter überhaupt nicht zu geben pflegte.

P. Meyer. Les manuscrits des sermons français de Maurice de Sully, (supplément à un article publié dans la Romania V 466). Zu den 14 früher besprochenen Handschristen kommen hier fünf weitere, die zum Teil beschrieben werden, und aus denen das nämliche Stück mitgeteilt ist.

A. Piaget. Notice sur le manuscrit 1727 du fonds français de la Bibliothèque Nationale. Nach einer Vorbemerkung über die Ausgaben Alain Chartiers, deren erste (1489) in der zweiten nicht ohne zahlreiche gewaltsame Neuerungen wiederholt ist, und deren letzte (1617) zum ersten Mal wieder auf Handschristen sich stützt, giebt Piaget die Beschreibung einer der Handschristen, die damals zur Gewinnung eines zuverlässigeren Textes herbeigezogen wurden; sie enthält außer zahlreichen Erzeugnissen Chartiers auch andre Gedichte des 15. Jahrhunderts, die man hier kennen lernt, von Jean Castel, Oton de Grandson u. a.

A. Morel-Fatio. L'Arte mayor et l'hendécasyllabe dans la poésie castillane du XVe siècle et du commencement du XVIe siècle. Der Verfasser, der mit großem Fleiße die Äußerungen der alten und der neuen spanischen Theoretiker über den einst sehr beliebten Vers zusammenstellt, beschäftigt sich namentlich mit den Fragen, wie es sich mit der bekannten Freiheit verhalte den ersten der beiden eigentlich fünfsilbigen Halbverse um eine Silbe zu verkürzen, und ob, wenn der erste oxyton schließt, der zweite um eine Silbe wachsen, wenn jener proparoxytonen Ausgang hat, dieser eine Silbe verlieren darf. Seine Antworten werden nicht jeden befriedigen. Die thatsächlich begegnenden Unregelmäßigkeiten im Bau des Verses sind so manigfaltig und so zahlreich, daß Grenzen des Erlaubten sich schwer erkennen lassen. Mit der Mitte des 16. Jahrhunderts ist der Vers nicht erstorben;

man findet z.B. ein ziemlich umfangreiches Gedicht dieser Form im dritten Buche von Cervantes' Galatea, auch dieses mit vielen Abweichungen vom eigentlich Vorgeschriebenen.<sup>1</sup> Der zweite Teil des Aufsatzes handelt von dem Aufkommen der italienischen Dichtungsformen bei Santillana.

A. Teanroy. Locutions populaires ou proverbiales. Teanroy halt für den ersten Sinn der Redensart croquer le marmot, mit dem Feuerhaken am Feuerbock hantieren' (wie es wohl ein müssig Wartender thun mag). Bei diesem Anlass wird noch einmal die Herkunft von marmot und die von marmouset erörtert und zwar abweichend von Bos (Rom. 22, 550); die Ableitung des letzteren Wortes von einem französisch nicht erwiesenen marmous, das mittels des (sehr seltsam verwendeten!) Suffixes osus von merme aus gewonnen wäre, leuchtet wenig ein. An zweiter Stelle wird prendre la mouche behandelt; da der Verfasser auf gewisse Bedenken, die sich würden erheben lassen, zurückzukommen verheisst, seien hier keine ausgesprochen. Endlich se brosser le ventre. Wenn der Gebrauch der Redensart der hier angegebene ist (nach den Wörterbüchern von Sachs und von Darmesteter-Hatzfeld-Thomas sollte man es nicht denken), so wird die Erklärung die richtige sein; der Sinn würde sein , sich den Bauch abbürsten als einer, der weitere Speise nicht zu gewärtigen hat'. Für die Fortsetzung der Arbeit dürste sich empsehlen die Wörterbücher anderer Sprachen noch häufiger zu Rate zu ziehn: was z. B. die beiläufig erwähnte Redensart der Deutschen ,einen Korb geben' betrifft, so wird, wer das Grimmsche Wörterbuch unter , Korb' nachgesehen hat, schwerlich mehr an Herübernahme aus dem Provenzalischen denken; auch für prendre la mouche wird man mit Nutzen vergleichen, was dort unter "Mucke" und unter "Mücke" zu finden ist.

MÉLANGES. Combr.. G. Paris empfiehlt mit Recht in den romanischen Wörtern, die den Stamm comor- oder combr. aufweisen, nicht Abkömmlinge des Stammes cumul- zu sehen; sie werden aufgezählt und bei diesem Anlasse vielfache Irrtümer der Lexikographen berichtigt; die Etymologie des Stammes bleibt unaufgeklärt. (Das afz. covrer scheint mir nicht bloß in einzelnen Fällen sondern durchweg mit cobrer eins, jedenfalls in der Bedeutung von ihm nicht unterschieden; dies ist seltsam, da mhd. koberen, das doch ohne Zweifel aus Frankreich kommt, deutlich den Sinn von recovrer zeigt. Der rätselhafte Stamm combr- ist ein Kreuz auch für die Germanisten.) — Anc. franc. foucel. A. Thomas erklärt das Wort, das auch in der pikardischen Form fauchel und in der Nebenform forcel begegnet, als "Hülle" und leitet es einleuchtend von \*follicellus ab, während pr. folelh = folliculus ist. Jenem entspricht npr. folzelh. — Une chanson du XIIe siècle. Das Lied ist Nr. 420 von Raynauds Verzeichnis; seine erste Strophe begegnet auch in dem Guillaume de Dole, der im Jabr 1200 verfaßt sein soll.

Der Vers ist auch von neueren Italienern mehrfach verwendet, von Manzoni, Niccolini in Chören von Dramen, von Berchet, Carducci und anderen in einzelnen Gedichten: Sbarrate la soglia, chiudete ogni varco, Gittatemi intorno densissimo un vel; D'arribile sogno mi preme l'incarco: Ho visto di giallo rifulgere il ciel. Von der Betonung der zweiten und der fünften Silbe jedes Halbverses wird hier nie abgewichen; die Zahl der Silben des ganzen Verses bleibt, abgesehn vom Geschlechte des Ausgangs, immer dieselbe.

G. Paris giebt von dem Liede einen kritischen Text. - Jeu parti entre maistre Jehan et Jehan Bretel. Von dem schwierigen Stücke giebt G. Paris den Text nach Ste Palayes Abschrift der einzigen Handschrift (Raynaud Nr. 203) mit sehr erwünschten Erklärungen. In Z. 34 dürste cui mit dem überlieserten qi gemeint sein. In Z, 28 fühle ich mich beinahe versucht ame, das in seinem gewöhnlichen Sinne hier sicher sehr wenig passt, als Nebenform von ome (hominem) aufzufassen; zwar kann ich diese Form sonst nicht nachweisen, doch ist sie an sich nicht auffälliger als dame aus dominam. und in der von Talbert herausgegebenen Katharinenlegende reimt zweimal home mit dame.1 Ein Drucksehler ist ohne Zweisel une afaire Z. 2 für un afaire, vielleicht auch qui Z. 14 für quit (vgl. Z. 23). - Arnoul Greban et la Complainte amoureuse qui lui est attribuée, E. Langlois zeigt, dass diese complainte dem A. Gr. zuzuschreiben ausreichende Gründe nicht vorliegen, und ist geneigt sie für eine Arbeit Molinets zu halten. -Un poème de Baudet Herenc. A. Piaget zeigt, dass nach einer Handschrift der sonst mehr in seiner Eigenschaft als Theoretiker bekannte B. Herenc der Urheber des Parlement d'amours ist, einer Antwort auf A. Chartiers Belle dame sans mercy, die Du Chesne in seine Ausgabe von Chartiers Werken aufgenommen hat. - Pierre Chastelain dit Vaillant. Notiz des nämlichen Gelehrten über diesen Dichter des 15. Jahrhunderts.

COMPTES-RENDUS. Carraroli, la leggenda di Alessandro magno, Mondovi 1892 (P. Meyer berichtigt mehrere Ausstellungen des Buches, dessen Nützlichkeit er im übrigen anerkennt); Scartazzini, Prolegomeni alla Divina Commedia; ders., Dante-Handbuch und dessen englische Übersetzung durch Arthur John Butler, London 1893 (Paget Toynbee macht mehrsach begründete Einwendungen gegen den Inhalt der im ganzen nützlichen und verdienstlichen Bücher); G. A. Cesareo, Sull'ordinamento delle poesie volgari di F. Petrarca (J. M. Pausser); Z. ed E. Pallioppi, Dizionari dels idioms romauntschs d'Engiadin'ota e bassa etc. (J. Ulrich).

PÉRIODIQUES. Zeitschrift für rom. Philologie XVII 3-4; Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen LXXXV-LXXXVII; Giornale storico della letteratura italiana XIX, XX; Bulletin de la Société des anciens textes 1893, 1; Bibliothèque de l'École des chartes LII-LIV; Mémoires de la Société de linguistique V-VII; Bulletin dieser Gesellschaft 14-36; Lit. Centralblatt 1891; Bulletin de la Société archéol. et histor. de l'Orléanais X.

CHRONIQUE. Bericht über Gedächtnisseiern für Diez; über Auseinandersetzungen zwischen G. Paris und hitzigen Félibres, die sich von ihm gekränkt glaubten; Notiz über interessante durch Quaritch in London zum Kauf angebotene Handschriften; zahlreiche, trotz ihrer Kürze sehr beachtenswerte Notizen über neuere Fachlitteratur, die hier nicht verzeichnet werden können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich übersehe nicht, dass es sich um eine weit abliegende Mundart handelt, und dass der befremdliche Reim sich auch durch Einführung der nachgewiesenen Form dome für dame berichtigen liesse.

ADOLF TOBLER.

Il Propagnatore. Nuova Serie, Vol. V, Parte I. Parte II. 1892. Vol. VI, Parte I. 1893.

A. Lubin, Il cerchio che, secondo Dante, fa parere Venere :erotina e mattutina secondo i due diversi tempi; e deduzioni che se ne traggiono sucht genau festzustellen, in wieviel Zeit nach Dantes Ansicht die Venus die Kreisbahn, die sie als Morgen- und Abendatern eracheinen läset (Conv. II, 2), durchläuft und kommt zu dem Ergebnis, dass Dante von dem scheinbaren Umlauf des Planeten in 584 Tagen spricht. Damit hat er sicher Carpenter gegenüber recht. Die Auseinandersetzung hatte freilich weit kurzer gefast werden konnen. Der Schluss, dass die Canzone Voi che, intendendo, il terzo ciel movete Anfang 1296 verfasst sei, ist nicht richtig. Dante sagt nicht, dass er sie dreissig Monate nach dem ersten Begegnen mit der donna gentile gedichtet habe, sondern nur, dass er in piccol tempo, forse di trenta mesi ganz von der Wissenschaft erfüllt gewesen sei, so daß er sie verfaste. Das forse darf nicht vernachlässigt werden. Es drückt aus, dass Dante den Zeitraum nur unbestimmt bezeichnen wollte oder konnte. Trotz Lubins Erklärungsversuche (S. 73) glaube ich, dass die Canzone vor Carl Martells Tode verfasst ist. Lubin bält auch in dieser Schrift seine oft widerlegte Ansicht fest, dass die donna gentile der Vita Nuova wie im Convivio eine blosse Allegorie der Wissenschaft sei und identificiert wieder beide, sodass ohne weiteres von ersterer zu gelten habe, was von letzterer gesagt ist. So ergeben sich wieder ganz falsche Schlüsse über das Entstehungsjahr der Vita Nuova. L. bleibt, ohne irgend neue Gründe anzuführen, bei seiner längst über den Haufen geworfenen Ansicht, 1300 sei das Entstehungsjahr des Schriftchens. S. 14 Z. 19 l. epicicli statt emicicli.

A. Gaudenzi, Guidonis Fabe Dictamina Rhetorica. Der Summa dictaminis (Prop. III, vgl. Ztschft, XVI S. 282 und 285) solgen hier die Dictamina Rhetorica nach denselben Handschriften. Es sind ganz ausgeführte Briesmuster mit Antwortbriesen, nicht blos Anleitungen zum Briesschreiben, wie die Summa. Sie berücksichtigen die verschiedenartigten Verhältnisse und bieten auch kulturhistorisches Interesse.

C. Mazzi, Leone Allacci e la Palatina di Heidelberg (Continuazione da pag. 261, Vol. IV, Parte I). Siehe Ztschft. XVII, S. 609. Es wird die Reise von Heidelberg bis Mailand, wieder auf Grund reicher Dokumente, eingehend geschildert. Allacci wählte auf Raten des Bischofs von Speyer, da es ihm, wenn auch für hohen Preis, gelang, Wagen zum Transport aufzutreiben, statt des Wasserweges nach Breisach, den Landweg nach München und verliess Heidelberg am 14. Februar. Am 17. langte er in Neckarsulm an, am 27. in München (S. 148 steht fälschlich 28.). Am 12. April endlich waren die letzten Kisten von München abgesendet. Allacci selbst mußte wegen einer Geldangelegenheit noch zurückbleiben. Unter unsäglichen Mühsalen geht es in 36 Tagen durch den Veltlin über Colico nach Mailand, wo man am 31, Mai anlangt. Mazzi berichtet dann über weitere Aufträge, welche Allacci in Deutschland ausrichtete, über seinen persönlichen Verkehr mit Gelehrten und anderen, über wissenschaftliche Arbeiten, die er ausführte, über seinen Briefwechsel mit seinen Freunden in Rom u. s. w. Auch in diesem Abschnitt sind wieder viele Drucksehler. Das "verbindtlichen" S. 138

Anmerkung 4 ist klar, es bedeudet "als Bürgschaft wofür". Riccercone in dem Brief brauchte nicht mit einem sic versehen zu werden. Es ist = che ne ricercò, wie öfter in diesen Geschäftsbriefen.

C. e L. Frati, Indice delle carte di Pietro Bilancioni. Contributo alla bibliografia delle rime volgari dei primi tre secoli. (Continuazione da pag. 25, N. S., Vol. IV, Parte II). Parte I. Rime con nome d'autore. Buchstabe I bis N: Jacopo da Lentino bis Nucchio di Pachio.

F. Flamini, Un codice del collegio di S. Carlo e le raccolte a penna di rime adespote. Eine sorgfältige Beschreibung und Untersuchung des cod. busta F. No. 3. Er ist von einem Jacomo di Paulo di Va[lente], welcher wohl aus Ferrara stammt, 1455 geschrieben. Der erste Teil ist höchst wahrscheinlich die Abschrift eines Autographs Giovanni Pellegrinis und für Antonio da Ferrara, namentlich aber für Pellegrini selbst sehr wichtig. Eine Frottola besonders, welche Flamini mit zwei Sonetten und einem Stück aus einem Serventese abdruckt, ist biographisch und sittengeschichtlich wertvoll. Der zweite Teil der Handschrift enthält ohne Namen außer einer ganzen Reihe bekannter toskanischer und oberitalienischer Dichtungen auch einige unbekannte und weniger bekannte Sonette. Bei Besprechung dieses Teiles macht Flamini einige treffende Bemerkungen zu solch anonymen Gedichtsammlungen. Ein genaues Inhaltsverzeichnis vervollständigt die Untersuchung. Es fügt in Anmerkungen bei fast jedem anonymen Gedicht weitere Nachweise und den Versasser hinzu, sosern er zu ermitteln war. Fl. zeigt dabei wieder seine umfassende Sachkenntnis. Zu XXX und LXIV vgl. auch Ztschft, XI S. 130 und 129. CVIII ist auch von Morpurgo nach dem cod. marc. cl. it. IX 346 gedruckt (Canzonette e Strambotti S. 47). Das Anagramm vor CXIII, der Wiederholung von CIX, soll wohl den Namen einer Dame vorstellen. Das erste Wort umgekehrt gelesen ergiebt Lucrecia. Den Schluss CX habe ich inzwischen nach dem cod. par. 1032 in Ztschft. XVII S. 261-262 gebracht. CXIV findet sich wieder bei Morpurgo a. a. O. S. 61.

C. Mazzi, Leone Allacci e la Palatina di Heidelberg. (Continuazione da pag. 130, Vol. V, Parte I.) Weitere Mitteilungen aus Briesen von Freunden Allaccis an ihn während seiner Reise, welche uns über die Machenschaften seiner Feinde in Rom unterrichten, nicht zum wenigsten darin Nahrung finden, dass Allaccis Briefe aus Deutschland zum größten Teil verloren gingen. Von Mailand reiste Allacci zu Lande bis Pavia, dann zu Wasser über Ferrara nach Bologna. Von hier aus eilte er allein voraus und kam am 28. Juni in Rom an. Am 30. musste er aber schon Rom wieder verlassen und nach Florenz reisen, um auch den letzten Teil der Ueberführung der Kisten zu überwachen. Durch den Tod Gregor XV. wurde die Sendung noch wieder verzögert, weil das Geld nicht angewiesen wurde, und Allacci musste bis nach Bologna reisen (12. Juli). Am 24. Juli trifft er von neuem in Rom ein. Am 9. August werden die Kisten dem Kustoden der vatikanischen Bibliothek Alemanni übargeben. Allacci bekam für die vorzügliche Lösung seines Auftrages nicht nur nicht eine Belohnung, sondern er wurde sogar noch verdächtigt, Handschriften unterschlagen zu haben. Notizen über Kataloge der Heidelberger Bibliothek und der Abdruck von Dokumenten schliesst den Aufsatz, der wieder viele Druckfehler zeigt, darunter S. 350 Alpi statt Api.

F. Gabotto, Un poeta piemontese del secolo XVI. Von Raffaello Toscanos Leben weiß man nichts. Nur aus den Ausgaben seiner Werke kann man zeitweilig seinen Aufenthaltsort bestimmen. Er ist wahrscheinlich in Monteregale oder Mondovi geboren. Er lebte noch 1601. Gabotto analysiert seine vier wichtigsten Werke. Die Sonette (1583), 94 an der Zahl, ausschliefslich lobrednerischer Art, haben nur einiges historisches Interesse. Die Edificatione di Mantova e l'origine dell'antichissima famiglia de Principi Gonzaga in 161 Stanzen, 1587 erschienen mit einem Padua 26. März 1586 datierten Widmungsbrief an Vincenzo Gonzaga und Leonora de' Medici, ist nach den gegebenen Proben eine recht magere, chronikenartige Erzählung von der Gründung Mantuas, von seinen berühmten Familien und wichtigen Gebäuden mit den nötigen Lobpreisungen für die Gonzaga. Die Origine di Milano e di altre città di quello stato, 219 Stanzen, dem Grafen Pirro Visconti Borromeo gewidmet (1587), ist ein ganz gleichartiges Gedicht mit widerlicher Schmeichelei gegen den spanischen Unterdrücker. Außer Mailand sind Cremona, Pavia, Lodi, Novara, Como und Alessandria behandelt. Das größte Gedicht Toscanos, Le Guerre di Piemonte (1595) blieb unherausgegeben, obgleich er 1596 von der Stadt Turin 48 Gulden als Unterstützung für den Drack erhalten hatte. Es behandelt die Thaten Karl Emanuel L von Savoyen von 1588 1595 und zerfällt in 7 Gesänge, die sehr eingehend analysiert werden. Es nimmt nicht durch seine häufig ungeschickte, schwülstige und gemachte, wenn auch lebhafte Darstellung, sondern durch seinen zeitgeschichtlichen Inhalt unser Interesse mehr in Anspruch, als die gedruckten Gedichte. Von irgend welcher dichterischen Bedeutung ist also Toscano nicht, aber er ist eine typische Erscheinung der Zeit in welcher er lebte. S. 389 I Z. 4 ist doch wohl furono zu tilgen.

G. Cogo, Francesco Buzzacarini poeta latino del secolo XV. Er stammt aus Padua und starb 1500. Von seinen latainischen Schriften ist zehr wenig erhalten und kaum etwas veröffentlicht. Cogo berichtet über vier Dichtungen, drei in Distichen, die vierte in jambischen Trimetern und Dimetern. Eine kürzere an Antonio Veniero druckt er ganz, von den anderen giebt er längere Proben. Es sind gewandte Verse, die Gedanken sind aber selten mit klassischer Klarheit ausgedrückt, und allzu oft machen sie leeren Phrasen Platz. S. 451 Z. 2 verstehe ich nicht, wenn nicht a stampa gestrichen wird.

B. WIESE.

Vol. V, Parte II 1892.

E. Cais di Pierlas, Giacobina di Ventimiglia e le sue attinenze famigliari in un nuovo frammento di canzone di Rambaldo Vaqueiras. Der Versasser unterwirst eine Anzahl von Versen des Rambautschen Brieses aus -ar, welche V. 66-76 meiner Ausgabe, die C. d. P. nicht kennen konnte, entsprechen, einer näheren Betrachtung, und sucht namentlich die Stelle zu erläutern, an der Rambaut erzählt, dass Bonisaz nach Besreiung der Jacobina mit dieser und seiner Begleitung des Abends an einen Ort gelangten, wo sie gut ausgenommen wurden. Die in Frage kommenden Verse sind nach Hs. R so abgedruckt:

el ser [vengu]em ab Veys [si al] Pueg clar q[ue]l fe[s tal] gaug [e tant nos volc onrar]

Von dem zweiten dieser beiden Verse war ich nicht im Stande, etwas in R. zu lesen, den ersten hat Tobler früher, als die Stelle offenbar noch nicht so sehr verblafst war, entziffern können als:

el ser estem ab naixi (das zweite i nicht deutlich) a pug clar.

Hs. C., von der Vers. irrtümlich meint, dass sie hier fragmentarisch sei, liest:

el ser uenguem ab neyssi al pueg clar
quens fes tal gaug e tant nos volc onrar.

Der erste Vers des Vers. giebt also in Wirklichkeit die Lesart von C. wieder mit Aenderung von neyssi in veyssi; der Sinn desselben soll sein: i nostri cavalieri passando da Vezzi giunsero la sera a Montechiaro, eine Interpretation, die, abgesehen von anderen großen Bedenklichkeiten, natürlich schon deshalb unmöglich ist, weil ab im Provenzalischen niemals "von, weg" heißt. Diese Deutung hat den Vers. auf eine unrichtige Fährte geführt, und wir können daher seinen geschichtlichen Erörterungen, die er als Historiker in ausführlicher Weise anschließt, und die an sich nicht ohne Interesse sind, hier nicht weiter folgen.

V. Crescini, A proposito dell' articolo del sig. Cais di Pierlas sopra Giacobina di Ventimiglia. Wendet sich gegen einzelne Punkte des eben besprochenen Aufsatzes, namentlich gegen die Auslegung des provenzalischen Textes. C. hat vom zweiten Verse in R. noch lesen können: ql fe.... ug....; falls das l wirklich als solches in der Handschrift erkennbar ist, kann man sich schwer vorstellen, dass, wenn der Inhalt, wie es scheint, demjenigen in C. entsprochen hat, eine sinnbesriedigende Construction hätte solgen können.

OSCAR SCHULTZ.

A. Gandenzi, Guidonis Fabe Dictamina Rhetorica. (Continuazione da pag. 86, Vol. V, Parte I). Fortsetzung des Abdruckes der Briefmuster von CVII-CCXX.

G. Brognoligo, Luigi da Porto, uomo d'arme e di lettere del secolo XVI (1486-1529). Notizia delle vita e delle opere. Diese Lebensbeschreibung da Portos, dessen Name allbekannt geworden ist, weil Shakespeare seine Novelle Romeo und Julie in Bandellos Fassung bearbeitete - dieses freilich wieder nicht nach dem italienischen Original, sondern in erster Linie nach dem von Brognoligo S, 421 nicht erwähntem, 1562 erschienenen epischen Gedichte Brookes: The Tragicall Hystorye of Romeus and Juliet, written first in Italian by Bandell, and nowe in Englishe by Arthur B. - diese Lebensbeschreibung bringt nicht gerade viel Neues, denn dies war unmöglich, da fast jede Dokumente fehlen. Aber sie hat das große Verdienst in sorgfältigster Weise festzustellen. was von den bisherigen Darstellungen in das Gebiet der Sage zu verweisen ist, was wir als historisch anzuerkennen haben. Kurz, hier liegt die erste wirklich kritische Lebensbeschreibung unseres Dichters vor, der ich in jedem Punkte zustimme. Im zweiten Teil seiner Arbeit geht Brognoligo auf den litterarischen Nachlass unseres Dichters ein. Die berühmte Novelle war schon Anfang Juni 1524 geschrieben. Das lehrt uns ein Brief Bembos. Handschriftlich ist sie nicht erhalten, dagegen in zahlreichen Ausgaben. Die beiden ersten, wesentlich von einander verschiedenen von Bendoni (s. a.) und Marcolini (1539) sind beide als authentisch anzusehen; die zweite ist eine Ueberarbeitung der ersten. Den Stoff zu seiner Novelle nahm da Porto, wie bekannt

(vgl. z. B. Dunlop - Liebrecht S. 269) aus der Novelle XXXIII des Novellino Masuccios. Er fügte aber, wie B. zeigt, einzelne Boccaccio entlehnte Züge hinzu, und die Verlegung des Schauplatzes der Novelle nach Verona sowie die Wahl der Familien Montecchi und Cappelletti ist Dantes Einfluss zuzuschreiben. Durch letzteren Umstand veranlasste er übrigens unsreiwillig die verkehrten Erklärungsversuche zu Purg. VI, 106-108. Brognoligo bespricht dann noch die Nachahmungen, und besonders zeigt er den höheren Wert der Darstellung da Portos gegenüber Bandello. Die Gedichte da Portos sind Nachahmungen Petrarcas und der Petrarkisten, besonders Bembos. Wirklich schöne Stellen finden sich selten, meistens verfällt der Dichter in oberflächliche Künstelei. Wer die in den Versen geseierte Ginevra ist, last sich nicht seststellen. In einem Anhang veröffentlicht Brognoligo nach einem cod. chig. fünf Sonette und die Quartinen eines sechsten. Zwei davon waren bisher unbekannt, die andern bieten Varianten. Das interessanteste Werk da Portos ist die von ihm selbst veranstaltete Sammlung seiner Briefe, 69 Briefe historischen Inhalts, welche die Jahre 1509 bis 1514 umfassen. Die Sammlung sollte bis 1525 geführt werden, wurde aber leider durch seinen Tod unterbrochen. Eine kritische Ausgabe wäre zu wünschen. Eine wohlgelungene Charakteristik da Portos schliesst die lesenswerte Arbeit. S. 128 Z. 4 ist Vicenza statt Venezia zu lesen. Das Alter ist S. 452 auf 44 statt 43 Jahre angegeben.

F. Foffano, Un letterato italiano del secolo XVI (Rinaldo Corso). F. erzählt uns kurz das bewegte Leben dieses Dichters und Juristen, welcher als Bischof endete, nachdem er weltmüde in den geistlichen Stand getreten war, zählt seine gedruckten und ungedruckten Werke auf und giebt eine ausreichende Analyse eines Teiles derselben. Auch hier haben wir wieder keinen bedeutenden Dichter vor uns, aber eine Persönlichkeit, die durch ihre Lebensschicksale und geistige Vielseitigkeit wohl zu fesseln vermag — eine Persönlichkeit, wie sie nur die Renaissance hervorbringen konnte. Ein Anhang giebt aus einer ungedruckten Handschrift mit Uebersetzungen der Psalmen Davids und lateinischer Kirchenlieder einige Proben. S. 175 Z. 4 und 8 steht Abradate statt Artabaso.

[S. Morpurgo] Bibliografia. Supplemento alle opere volgari a stampa dei sec XIII e XIV indicate e descritte da Francesco Zambrini. Pubblicazioni del 1891. Fortsetzung der nützlichen und sorgfältigen Znsammenstellung. Eine dankenswerte Neuerung ist das alphabetische Verfasser- und Herausgeberregister.

C. e L. Frati, Indice delle carte di Pietro Bilancioni. Contributo alla bibliografia delle rime volgari nei primi tre secoli. (Continuazione da pag. 25 N. S., Vol. IV, Parte II sic!, thatsächlich von pag. 207, N. S. Vol. V, Parte I). Parte I. Rime con nome d'autore. Buchstabe O und P: Onesto da Bologna bis Puccino da Pisa.

A. Saviotti, Rime inedite del secolo XV (Dal codice oliveriano 54). Der cod. vom Anfang des 16. Jahrhunderts ist nach Saviottis Ansicht von Annibale Collenuccio, dem Sohne Pandolfos geschrieben und enthält außer den Dichtungen seines Vaters eine Menge verschiedenartiger Dichtungen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, besonders Strambotti. Saviotti giebt ein genaues Inhaltsverzeichnis der Handschrift mit Bemerkungen zu einzelnen Gedichten, welche angeben, wo sie sich gedruckt befinden, wer ihr Verfasser

ist, falls sie ohne Namen in der Handschrift stehen, u. s. w. Im Anhang druckt er 6 Barzellette, ein Sirventese Serdinis und 45 Strambotti. Von diesen ist III bereits als von Giustiniani gedruckt in den alten Drucken, welche Canzonetten und Strambotti des Venezianers enthalten. Bei dieser Gelegenheit will ich bemerken, dass die Strambotti in diesen Drucken andere sind, als die von D'Ancona im Giornale di filologia romanza II, 179–193 und danach zum Teil von Sabatini, Gli Studi in Italia Anno III, Vol. II nach Drucken, die nur Strambotti enthalten, veröffentlichten. Ich kenne die Drucke Venedig 1500, 1506 und 1518, mit denen der von Brunet und Hain erwähnte Venedig 1595 (nicht 1585, wie Ferrari in seiner Biblioteca popolare II S. 15 druckt) identisch sein muss. Zum größten Teil werden diese Strambotti in andren Drucken und Handschriften Serafino zugeschrieben. Ich lasse ihr Verzeichnis folgen und bezeichne die dem Aquilaner zugeschriebenen mit S. 1

- 1. IO piango il mio tormento e'l tempo perso (S.)
- 2. Io son couinto dal tuo dolce sguardo
  - 3. O giorno a me sì crudo & infelice (S.)
  - 4. Poi che sforzato son di douer partire (S.)
- 5. Quado i firi ochi e ql legiadro aspeto (S.)
- 6. Ha cruda nemica de uirtù (S.)
- 7. Credeua amar un cor pië di uirtute (S.)
- 8. I to' suspiri doue amor ui mena (S.)
  - 9. Voglio morir si morte mi uol tore
- 10. Per fin che no finisca el mio tormento (S.)
- 11. Per contēplar il tuo lezadro aspetto (S.)
- 12. Fugedo l'hore, i giorni, i mesi e gli ani (S.)2
- 13. Mercè, mercè, p dsilo, d'un cor contrito (S.)
  - 14. De, pēsa ben, madona, i giorni e l'hore
  - 15. Amor, sì fidelmente io t'ho seruito
  - 16. Temo la uita, e uo' bramando morte (S.)
  - 17. Quado non mi dardi più foco foco (S.)
    - 18. Questo è ql pelegrin che uola in alto (S.)
  - 19. Nela tua pelegrina alta figura (S.)
  - 20. Porto nascosto fiama nel mio core<sup>3</sup>
  - 21. Co tepo al fier cauallo si mette il freno (S.)
    - 22. Ecco la nocte, il sol soi razi asconde
  - 23. Passa il uago uestir de due colori
  - 24. Che ual beltà, che ual esser formosa (S.)

B. Feliciangeli, Alcune lettere inedite di B. Castiglione. Es sind q bisher unveröffentlichte Briefe Castigliones nach einem cod. oliver., aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mir ist hier keine alte Ausgabe Serafinos zur Hand, sondern ich bin auf Saviottis und Zannonis Tabellen, letztere in den Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche Vol. I und auf den Parnasso italiano X angewiesen. Es ist also möglich, dals ihm auch noch welche von den nicht bezeichneten dort zugeschrieben werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist Fuggono zu lesen, wie im cod. par. 1543, cod. pal. 219, cod. oliv. 54, Parnaso it. X S. 5 u. s. w.

<sup>3</sup> Wohl identisch mit cod. pal. 219 (Gentile I, 290, 127)

Porto un'ascosa fiamma nel mio core.

welchem Serassi bereits 7 und Pungileoni und Martinati je einen veröffentlicht hatten. Der von Pungileoni gedruckte wird hier wegen seiner Seltenheit wiederholt. Sämtliche Briefe sind aus Rom an den Herzog von Urbino gerichtet, mit Ausnahme des dritten, welcher sich an seine Gemahlin Leonora wendet. Die beiden ersten stammen aus der Zeit von Castigliones erster Gesandtschaft in Rom, die übrigen von der zweiten. Den Briefen sind erklärende Anmerkungen beigefügt.

C. Mazzi. Leone Allacri e la Paiarina di Heidelberg. (Continuazione e fine da pag. 80 (thatsachiich 315), Vol. V., Parte I.) Weiterer Abdruck der Dokumente.

G. Brognoligo. Luigi du Forte, nomo d'arme e di lettere del secolo XVI (1488—1529). (Continuazione e fine, da pag. 110, Voi. V, Part. II). Siehe oben.

MISCELLANEA.

V. Crescini, A proposito dell'articolo del Sig. Cais Di Pierlas sopra Giacobina di Ventimiglia, Siehe oben.

Vol. VI, Parte I, 1893.

G. Rosalba, La crenologia delle eclogae piscatoriae di Jacobo Sannazaro. Paolo Manuzio sagt in der Einleitung seiner Ausgabe der lateinischen Werke Sannazaros von 1535, Sannazaro habe vor seiner freiwilligen Verbannung nach Frankreich 10 eclogae priscatoriae geschrieben, davon seien aber nur noch 5 und ein Bruchstück, die er druckt, vorhanden. Dies ist sicher ein Irrtum. Von den 5 erhaltenen Eklogen, ist die dritte sicher nach 1501, die vierte und wahrscheinlich auch die fünste nach 1504 geschrieben. Die Entstehungszeit der beiden ersten gelingt es auch R. nicht genau sestenstellen; nur muss zugegeben werden, dass er die Möglichkeit ihrer Entstehung vor der Verbannung gezeigt hat.

V. Bongi, Agastino Ricchi e la commedia de "Tre Tiranni." Die Komödie wurde am 4. März 1530 (in Gaspary, auch in der ital. Uebersetzung, falschlich 1529) in Bologna, 8 Tage nach der Krönung Karl V, vor Papet, Kaiser und einer glänzenden Versammlung aufgeführt. Der noch nicht 18 jährige Verfasser wurde dafür von Karl V in den Ritterstand erhoben. Bongi fügt an den Lebensnachrichten bei Lucchesini einige weitere hinzu und spricht dann eingehender von der Komödie. Sie wurde 1533 mit Widmung an den Kardinal Ippolito dei Medici und Einleitung Vellutellos in der Gestalt gedruckt, in welcher sie 1530 aufgeführt wurde. Merkwürdig ist die in einer Handschrift erhaltene. Anfang 1533 verfaßte Textumarbeitung, welche für Luigi Gritti bestimmt war. Die Lobeserhebungen Karl V. Clemens VII und Ippointe und Alessandre de Medicis im füniten Akt sind in Lob Franz I, Solimans, seines Ministers Ibrahim und Grittis umgewandelt. Filocrate ferner, statt aus Spanien zu kommen und Spanisch zu reden, kommt aus Konstantinopel und spricht Griechisch. Der eigentliche Inhalt ist unberührt. Das Exemplar, jetzt in Luces, ist, wohl wegen des drohenden Sturzes Grittis, nicht überreicht, vielmehr ist mit wenig Aenderungen die Einleitung Velluteilos und der Widmungsbrief an Gritti, letzterer nunmehr an den Kardinal gerichtet, in die Ausgabe aufgenommen. Ein hübscher Charakteraug Ricchis ist dies Verfahren micht. Das Stück selbst ist eine sehr freie Nachahmung von Aristophanes Plutus, bemerkenswert dadurch, dass es averst den Endecasillabo piano sciolto verwendet, was schon Gaspary bemerkte, und sich bewusst von der Einheit der Zeit lossagt. Besonderes Interesse gewährt das Lustspiel wie die Aretinos von der kulturgeschichtlichen Seite.

C. e L. Frati, Indice delle carte di Pietro Bilancioni. Contributo alla bibliografia delle rime volgari dei primi tre secoli. (Continuazione da pag. 234 N. S. Vol. V, Parte II). Parte I. Rime con nome d'autore. Buchstabe Q bis Z. Quirini Giovanni bis Zampa Ricciardi nebst alphabetischem Verzeichnis der im ersten Teile aufgeführten Dichter.

G. Giannini, Origini del dramma musicale. Die äuseere Veranlassung zur Entstehung des Musikdramas war die gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts unter den Gelehrten herrschende Ansicht, dass die Griechen und Römer ihre Tragödien von Anfang bis Ende ganz gesungen hätten. Rinuccini verband sich mit Peri, um ein solches klassisches Drama zu schaffen, und so entstand die Dafne, welche zum ersten Male 1594 im Hause Jacopo Corsis vor einem kleinen gewählten Kreise zur Aufführung gelangte. Nach einer kurzen Hindeutung auf die Verwendung der Musik in der lyrischen Dichtung des 14. und 15. Jahrhunderts, stellt G. die allmählich immer zunehmende Verwendung der Musik bei verschiedenartigen Anlassen vom 15. Jahrhunderts an dar. Bei den bürgerlichen Festen, den allegorischen Schauspielen, den Maskeraden und den Triumphen und den Zwischenspielen, welche man bei der Aufführung von Komödien an den Fürstenhöfen gab, spielte die Musik noch eine ganz nebensächliche, untergeordnete Rolle; die äußere Pracht, die Tänze und die Pantomimen bildeten die Hauptsache. Anders wurde es mit der Musik in den Zwischenspielen, als man anfing ohne besondere feierliche Veranlassung, lediglich zur Volksbelustigung Komöden aufzuführen. Die Pantomimen treten zurück und der Gesang nimmt die erste Stelle ein. Bei den glänzenden Auffühungen am Medicäerhofe in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bewahrt die Musik ihren Platz neben der prunkhaften Ausstattung. Außer in den Zwischenspielen der Komödien wurde vom 15. Jahrhundert an die Musik auch in den Intermezzi der Sacre Rappresentazioni und in den dramatischen Eklogen verwendet, die sich immer mehr - auch unter dem Einflusse der Komödie und Tragödie - zum Pastoraldrama erweiterten. Dieser Entwicklungsgang der profanen Musik war wohl notwendig, um sie zum Musikdrama zu befähigen, und so lässt sich der Titel der Arbeit einigermaßen rechtfertigen. Die Beeinflussung des Musikdramas durch die dramatischen Eklogen und Pastoraldramen, die doch weit unmittelbarer als die Intermezzi vorbildlich wirkten, hätte schärfer betont werden sollen. Es wird überhaupt nicht klar, ob Verf, die Intermezzi und die dramatischen Eklogen als wirkliche Vorstusen des Musikdramas auffasst. Das Verhältnis des Komödienzwischenspiels zu den Zwischenspielen der Sacre Rappresentazioni und den dramatischen Eklogen wird zudem garnicht erörtert, und das war doch notwendig! Nach S. 391 könnte es fast scheinen, dass G. einen Zusammenhang leugnet. Um übrigens die Entstehung des Musikdramas von den Anfängen an darzustellen, darf man sich M. E. nicht mit einer Untersuchung der Entwicklung des Textes und der Verwendung der Musik begnügen, sondern muß auch die Musik selbst heranziehen. Richtig wird Rinuccinis Dafne S. 403 ff. gegenüber Frangipanis Tragedia, dem Amphiparnaso Vecchis und einigen Stücken der Laura Giudiccioni als erstes Musikdrama bezeichnet. — Die Arbeit ist bereits 1891 abgeschlossen und hat daher die seither erschienene Litteratur nicht benutzen können, so z. B. noch nicht die wichtigen Bemerkungen Stiesels zur Entwicklung des Pastoraldramas im Lbl. 1891 Sp. 377 ff. S. 216 wird schlechthin behauptet, die Caccia sei aus dem Madrigal und der Ballata entstanden. Dies bedarf erst des Nachweises. Carducci, Opere VIII (1893) S. 397 oben sagt vorsichtiger: "genere a sé svoltosi forse da' madrigali." S. 223 sollte geradezu gesagt sein, dass der Einzug des Alphons von Aragonien in Neapel für den Borsos in Reggio vorbildlich war. Vgl. Burckhardt, Cultur der Renaissance in Italien II s. 194 Anm. 4 zu S. 158. Ebenda S. 161 auch die Erklärung der Allegorie des Wagens midem goldenen Zeitalter, welche bei G. S. 235 u. unverständlich ist. Diese Schilderung und vieles andere, was nicht streng zum Thema gehört, hätte übrigens wegbleiben können. Dadurch wäre größere Kürze und Klarheit erreicht.

G. Brognoligo, Montecchi e Cappelletti nella Divina Commedia. Der kleine Aufsatz bringt zweifellos richtig Pietro di Dantes Erklärung zu den vielumstrittenen Versen Purg. VI, 106-108 wieder zu Ehren. Danach hat Dante durch die Nennung der Familien Montecchi, Cappelletti, Monaldi und Filippeschi ganz abgesehen von ihrer politischen Stellung nur Beispiele für die Zerrissenheit Italiens anführen wollen. Die erst guelfischen, später ghibellinischen Montecchi in Verona und die guelfischen Cappelletti in Cremona waren aber nicht mit einander in Streit, sondern erstere mit den Estensern und den Grafen von San Bonifacio, letztere mit den Troncaciuffi. Zur Zeit Dantes waren die beiden Städte beruhigt, daher heißen die Familien gid tristi. Die Monaldi und Filippeschi bekämpfen sich aber noch um die Zeit, in welche die Vision verlegt ist, und blutige Kämpse standen ihnen noch bevor (siehe z. B. den Codice diplomatico della città d'Orvieto, ed. Fumi. Firenze 1884. Tom. VIII der Documenti di storia italiana zum Jahre 1313 S. 412 ff. und S. 800). Sie sind also um 1300 con sospetti. Besonders eingehend ist Todeschinis Ansicht widerlegt, welche auch D'Ancona und Bacci in ihrem Manuale I S. 235 Anm. 3 noch festhalten.

#### MISCELLANEA.

P. Savj-Lopez, Note sul Bembo zeigt, dass 2 in den Ausgaben von Bembos Schriften sich sindende Capitoli unter dem Namen des spanischen Dichters Tapia, der auch sonst italienische Verse schrieb, im Cancionero stehen. Er glaubt, dass sie ihm wirklich angehören. Dies ist sehr möglich, doch hätte er es beweisen sollen.

G. Biadego, Leonardo di Agostiro Montagna, letterato veronese del secolo XV. Bevor Biadego mit der Lebensbeschreibung beginnt, stellt er sorgfältig mit manchen Berichtigungen und Erklärungen das Wenige zusammen, was Torresani, Zeno, Maffei, Agostini und Giuliari uns über Leonardo Montagna und seine Werke zu berichten wissen und zählt die jetzt noch vorhandenen Handschriften, welche etwas von des Dichters Werken enthalten, auf. Ueber die Lebensschicksale Leonardos, der nach der selbstverfaßten Grabinschrift in der Kirche Sant' Elena viel geduldet haben muß, hat sich trotz unermüdlichen Suchens nicht viel beibringen lassen. Montagna wird etwa 1425 geboren sein. Sein Vater Agostino, ein geachteter Dichter und Gelehrter, Freund des Guarino Veronese und anderer bedeutender Männer, bekleidete

vielfach hohe Ehrenstellen in seiner Vaterstadt Verona und seit 1443 ununterbrochen bis zu seinem Tode das Amt eines Güterverwalters des Bischofes. Er starb hochbetagt 1448. Biadego belegt dies durch zahlreiche Dokumente und teilt uns auch 5 Sonette Agostinos, von denen 4 Sonetti candati scherzhaften Inhaltes sind, und einen Brief Gnarinos an ihn mit (zwischen 1420 und 1428). Leonardo wurde unter Kalixtus III apostolischer Sekretär, also zwischen 1455 und 1458. Es gefiel ihm in Rom garnicht, wie uns ein Gedicht an Alessandro Gonzaga zeigt. Aus einem Briefe Jacopo Ammannatis, welcher damals sein Kollege im Amte und später Bischof und Kardinal von Pavia war, vom 6. Juli 1472 erfahren wir, dass Leonardo um diese Zeit krank und insolge großer Familie in gedrückten Verhältnissen in Verona lebte. Aus Dokumenten kennen wir zwei Söhne, in dem Briese werden heiratsfähige Töchter erwähnt. Endlich am 24. Oktober 1484 bekam er durch die Verwendung der venezianischen Regierung, welcher er gute Dienste geleistet haben muss, eine Pfründe. Am 25. Februar 1486 trat aber schon ein anderer in den Genuss derselben, so dass Leonardo Ende 1485 gestorben sein muss - die Grabinschrist trägt nur die Jahreszahl. Anknüpfend an letztere, welche Montagna "Prophetarum studiosus" nennt, lässt Biadego den Abdruck einer lat. Schrift folgen, welche Alecchi in seinem handschriftlich erhaltenen Katalog der Saibante ganz irreführend als consolatio podagrae bezeichnete. Es werden darin vielmehr allerlei Prophezeihungen des Altertumes auf Zeitereignisse bezogen. Die Dichtungen Leonardos zerfallen nach seiner eignen Einteilung in Liebeslieder und moralische Gedichte. Letztere sind an Alessandro und Barbara Gonzaga und an Ermolao Barbaro gerichtet. Trotz eifrigen Nachsuchens haben die Dokumente in Mantua und Modena keine Auskunft über die Beziehungen Montagnas zu den Gonzaga ergeben. In der zweiten Hälfte des Aufsatzes sollen die Gedichte folgen. Vier Dokumente schließen diesen Teil ab.

A. Gaudenzi, Epistole Magistri Guitonis. (Continuazione da pag. 58, Vol. V, Parte II). Abdruck weiterer Briefmuster nach dem cod. vat. 5707. Sie haben mehrfach auch unter gleichen Ueberschriften einen den Dictamina rhetorica ähnlichen Inhalt.

G. Giannini, Origini del dramma musicale (Coutinuazione e fine da pag. 209, Vol. VI, Parte I). Siehe oben.

#### MISCELLANEA.

S. Ferrari, Questioni e notizie petrarchesche bestätigt das von Salvo-Cozzo und Mestica gewonnene Ergebnis, dass Bembos Ausgabe des Canzoniere Petrarcas von 1501 nicht ein getreuer Abdruck des cod. vat. 3195 ist, und dass Mestica recht hat, den paduaner Druck von 1472 auch auf den cod. 3195 zurückzuführen. Weiter zeigt er aber, dass schon die venezianische Ausgabe des Wendelin von Speyer von 1470 auf ein Original Petrarcas zurückgehen muss. Merkwürdigerweise weicht aber die Anordnung der Gedichte dieser Ausgabe von der des cod. vat. 3195 ab. Sie stimmt dagegen sast ganz mit der Reihensolge in zwei estensischen Handschriften, die ihrerseits aber wieder nicht die Lesart des Originals haben. So stehen wir vor der Frage nach dem Vorhandensein eines weiteren Autographes Petrarcas mit andere Reihensolge der Dichtungen als im cod. vat. Die Frage, woher Bembo seine Varianten nahm, ist auch noch zu lösen. Ich will hier bemerken, dass die Ausgabe Parma 1473 augenscheinlich ein Abdruck der Ausgabe Venedig 1470 ist. Ich

verglich sämtliche von Ferrari aus 1470 angeführte Lesarten. Abweichend nur: Son. Voi ch'ascoltate v. 9 hor statt or; Son. Quel ch'infinita v. 11 Humiltate (so 1472) statt Humiltade; Son. Quand'io movo v. 8 altri homeri statt altromeri; Son. La gola v. 9 vegezza statt vagezza; Son Dell'empia v. 13 humiel statt umile; Son Dodici donne v. 10 Laura mia statt laurea mia. Auch in den S. 429 angeführten Stellen liest dieser Druck stets mit dem cod. vat., nur in der Sestine Alla dolce ombra v. 18 mutasse statt mutasser. Hier sind übrigens vor Un lungo errore in cieco laberinto die Worte S'una fede amoresa, un cor non finto (v. 4) ausgefallen. Die Reihentolge der Gedichte im Druck 1473 gab ich im Literaturblatt für germ. und rom. Philologie Bd. VII Sp. 409 an (1886). Ferrari versäumt es leider, abgesehen von zwei einzelnen Fällen, in denen 1470 und 1473 mit einander stimmen, die Reihenfolge der Vindeliniana anzugeben.

B. Wiese.

### Sachregister.

Aliscans 114 ff.

Baskisch. Das baskische Zeitwort und Julien Vinson 532 ff.

Bertran de Born. Textkritisches

zu — 268 ff.

Chanson de Roland. Die letzte Tirade des Rolandsliedes, und die Beziehungen desselben zum thüringischen Kriege vom J. 531 417 ff; die Orte Ebire und Imphe sind identisch mit den thüring. Orten Nebra und Memleben 419 ff; andere Anklänge an die thüring. Geschichte 422 ff.

Für Otes, einen der 12 Gesellen, ist Ates zu lesen. Vielleicht ist darin Odo von Chartres zu erblicken

272 ff.

Chevalerie Vivien 114 ff.

Chlothars II. Sachsenkrieg und die Anfänge des franz. Volksepos 175 ff; Lat. Text überliefert in Hildegars Leben des heil. Faro 175 f; Kritik des lat. Textes 176 f; Der Text stammt nicht aus der Vita Chilleni 178 ff; Kritische Herstellungen des altfranz. Textes I. von G. Paris 181; 2. von L. Gautier 181; 3. von E. Böhmer 181 f; 4. von H. Suchier 183 ff; Inhalt der Chanson 186 f; Quelle der Chanson 188 f; Historischer Hintergrund 189 f; Nachweis von 2 hss. Texten des Sachsenkriegs 192 ff.

Cid. Supresión de la vocal enclitica de los pronombres en el Poema del

Cid 541 ff.

Enfances Vivien 114 ff.

Evangile aux Femmes, Mitteilung über eine neue Hs. 267 f.

Fiore di virtu. Di una ignota traduzione spagnuola del — 305 ff. Foucon de Candie 114 ff.

Französisch, Chlothars II. Sachsenkrieg und die Anfänge des frz. Volksepos 175; Frz. Lieder aus einer Musikhs, zu Pavia 382 ff. Hss.-Nachweise: Ars. 6562, Bibl. nat. 1448, Boul. 192, Bibl. nat. 1449, 774, 368, 24369, Trivulz. 1025, Brit. Mus. 20 D XI, Bern 296: 114 ff; Evangile aux femmes 267f; Un codice musicale pavese 381 ff; Urkunde Joinvilles 1256 430 f.

Sprache: Mundart von Malmedy 247 ff. Lautlehre: Zur Behandlung von ty

im Frz. 232 ff.

Formenlehre: L'accusativ en -ain des noms de femmes 243 ff; somes, soms

und som 276 ff.

Syntax: Neufranz. Tempuslehre 510 ff; Unterschied zwischen Imparfait und Défini 498 ff; Vom begriffbildenden Konjunktiv 159 ff; ein Verbum im Plural und von dem entsprechenden pronominalen Subjektsplural begleitet kann statt der zu grösserer Deutlichkeit erforderlich scheinenden, den Plural des Subjekts in seine 2 Elemente zerlegenden Apposition ein avec mit der Bezeichnung bloss des 2. Subjekts zu sich nehmen, während die Angabe des 1. als überflüssig unterbleibt 410 ff; Nachlässigkeiten beim Zusammenzug von Sätzen 408 ff; Modus nach quoique, malgréque bien que 402 ff; Ausruf in der Form positiver Be-stätigungsfrage 412 ff; Ne nach depuis que und il y a...que 170 ff; en erst durch den Fortgang der Rede verständlich 414 ff.

Metrik: Der sechssilbige Tiradenschlusvers in afr. Epen 112 ff.

Lexicographie: Zur Wortgeschichte des Östfranzösischen 213 ff; Glossar über die Mundart von Malmedy 247 ff; Zum Übergang von Eigennamen in Appellativa 130 ff; Über den Ortsnamen Orange 425 ff; changier le sens 209 ff; desver 202 ff; marir le sens 207 ff; quoque, malgre que, bien que 402 ff. Gallien. Frankische und alemannische Siedlungen in - 440 ff.

Hildegar, Leben des heil. Faro, enthält Chlotars II. Sachsenkrieg 175 ff.

Augustodunensis. Honorius Sein Liber de imagine mundi in ital. Übersetzung aus der 2. Hälfte d. XIV. Jh. Abdruck des Textes I ff.

Toinville, Urkunde - September

1256. 430 f.

Italienisch, Volgarizzamento dell'Imago Mundi di Onorio d'Autun 1 ff; Über die älteste Urkunde in sardischer Spr. und ihre Bedeutung 138 ff; Il Pianto della B. Vergine guista la lezione di due codici lucchesi 319 ff.

Sprache: Unterschiede zwischen der Spr. des Südens und der des Nordens im 11.—12. Jh. 151 ff.

Lautlehre: lat. c vor e und i, falls kein weiterer Vocal folgt, ist im Sard. im II. Jh. noch praepalatale Explosiva = gr.  $\alpha$ : 150 f, 155 f; Vokalparagoge im Sard, des 11. Jh. 153 f; lat. c in ci, ce hat auf Sardin. im 11. u. 12. Jh. z-Laut 156 f; intervokales t blieb erhalten 157.

Lateinisch. Nachweis von'2 hss. Texten von Chlothars II. Sachsen-

krieg 192 ff.

Wandel von rb in ro 285.

Loquifer 114ff.

Moniage Guillaume 113 ff. Moniage Renouart 114ff.

Musik. Un codice musicale pavese 381; stammt aus der Mitte des 15. Jahrh, 382; Texte der in der Hs. enthaltenen Lieder 383 ff.

Mystères provençaux du quinzième

siècle 546 ff. Nat de Mons oder n'At de Mons? 124 ff.

Oliverus daemon 274 ff.

Orange. Über den Ortsnamen -425 ff.

Peire d'Alvernhe. Zu seiner Satire 270 ff; 539.

Pianto della B. Vergine. Il giusta la lezione di due codici lucchesi 319 ff; Text nach dem 1. Co-dex 320 ff; Über den 2. Codex 334 ff; Über den Verfasser des Pianto 334 ff; Wahrscheinlich ist Maestro Antonio da Ferrara der Autor 338f; Text des 2. Codex 339 ff.

Provenzalisch. Mystères provençaux du XV. siècle 546 ff; Zu Ber-

tran de Born 268 ff; Zu den Briefen des Raimbaut von Vaqueiras 195 ff; Entwicklung von c, cy, ty 238; Das t der 3. Pers. Sing. Perfekti 557 f; Suffix -enc zur Bezeichnung von Örtlichkeiten verwendet 428 ff; Ortsbenennungen auf -enc, enca in den Départ, Gard u. Drôme 429. Raimbaut von Vaqueiras. Zu

den Briefen des - 194 ff; 293 ff. Roman de Renart, Quellen 286ff;

Geschichte der philolog. Behandlung des Gegenstandes 287 ff.

Romanisch. Die Entwicklung von

facere im — 434 ff. Rumānisch. Neue Belege zu türkischen Lehnwörtern im - 74 ff.

Sardisch. Die älteste Urkunde in sard. Sprache und ihre Bedeutung

1 38 ff.

Spanisch. Di una ignota traduzione spagnuola del "Fiore de virtù" 305ff; Construcción y régimen de la lengua castellana 552 ff; Das span. Relativpronomen. I. Adjektivpronomen. A. Das Antecedens ist ein Nomen 449 ff. 1. Quien 449 f; 2. Qui 450 f; 3. Que 451; 4. Quien 452 f; 5. El cual 453 ff; 6. El que 456 f; 7. Cuyo 457; 8. Cual 457 f; 9. Cuanto 458; 10. Cuando 458; 11. Dondé 458 f; 12. Que als relatives Adverb 459 ff. B. Das Antecedens ist ein Satz. 13. que, loque, lo cual, donde 465 ff; 14. In "derjenige welcher" wird das Demonstrativ durch el, aquel und durch este, aqueste, ese ausgedrückt 467 f; 15. Das Relativ tritt vor die den Nebensatz einführende Konjunktion 468 ff; 16. Dem auf ein Personalpron. der 1. und 2. Person bezügl. Relativ als Subjekt wird das Prädikat in der durch das Personale angedeuteten Person beigegeben 470 f; 17. Lat. libri quos multos habeo wird im Span. ebenso ausgedrückt 471; 18. Übergang des relativen Satzes in einen demonstrativen 471 f; 19. Verbindung des Relativs mit einem in demselben Kasusverhältnis stehend. Subst. durch ,,und" 472 f; 20. Verbindung 2 Attribute, von denen das erste Adjektiv das zweite ein Relativsatz ist, durch und 473 f; 21. Zusammenziehung zweier durch Koordinirende Konjunktion mit einander verbundener Relativsätze 474; 22. In Verbindung mit todo kommt statt

el cual auch que vor 474 f; 23. Konstr., in der der Relativsatz gewisserm. das Praedikat des Hauptsatzes darstellt 475; 24. Einschiebungen zwischen Antecedens und Pronomen 476 ff; 25. Asyndetisch an einander gereihte, auf dasselbe Antecedens bezogene Relativsätze 481 ff; 26. Attraktion unter Beteiligung des Relativs 483 ff; - II. Substantivpronomen. 27. qui, quien, cuantos zur Bezeichnung der Person; neutrales was durch que, donde, cuanto ausgedrückt 486 ff; 28. Que als neutrales Substantivpron. 488 f; 29. Verhältnis des Substantivpron. zu dem darin enthalten gedachten gedachten Determinativ 489 ff; -Das span. Interrogativpronomen

492 ff. 1. Quien, qui 492; 2. Cuyo 492; 3. Cuantos 492 f; 4. Qué 493 ff; 5. Die adjekt. Interrog. sind cuâl und qué 495 f; 6. Qué vereinigt in sich die beiden Bedeutungen von cuâl 496; 7. qué mit tanto und tal aequivalent für cuanto und cuâl 496; 8. Verwendung der Interrogativa in der Bedeutung eines distributiv gebrauchten Indefinitums 497. — Supresión de la vocal enclítica de los pronombres en el Poema del Cid 540 ff.

Volksepos. Anfänge des franz. — 175 ff; Beginn mit der Bearbeitung

fränkischer Sagen 191 f.

Volkskunde. Oliverus daemon 274 ff.

#### Stellen - Register.

Bertran de Born (hrs. v. Stimming. 2. A.). Lied 2, V. 48: 268; Lied 4, V. 12—14, 60—62: 269; Lied 11, V. 14: 269; Lied 23, V. 6: 269 f; V. 33: 270; Lied 27, V. 14: 270. Chanson de Roland 792, 1297, 2184, 2402; 272 f; 2789: 202; 3993 ff: 417 ff. Mystères provençaux éd. Jeanroy et Teulié; 335, 356, 362, 619, 850, 928, 1289, 1628: 551; 2151, 2152, 2246, 2304, 2416, 2689, 2729, 2755, 2841, 3121, 3655, 4028, 4320, 4336, 4426, 4976, 5592, 6523, 6680, 7217, 7262, 7574: 552.

Roman de Rou (ed. Andresen) 6386, 7680, 8728: 126.

## Wort - Register.

Lateinisch.
facere 434.
justitiare 240.
puteus 232.
quadrupedia 226.
zinzilulare 527 A.

Italienisch.
aggueffare 530 f.
ammiccare 205.
bertoldo 137.
bieco, biescio 284.
chiarlare 528.
coricare 284.
garbo 525.
goffo 524.
gorra 523.
gufo 525.
guoffola neap.
526 f.

sino 284. stamberga 519. trovare 516 f. urlare 527. zirlare 528.

Rumänisch.
Türkische Lehnwörter. Alphabetisches Verzeichnis 74 ff.

Französisch.
aiguchiei 238.
amenuchiei 238.
apni ostfr. 214.
Arnaut, arnaut
131.
asat, ęšat ostfr.
214.
asusei 205.

atisier afr. 237. bague 515. bale,,Blässe" 187. baud 519. berau(l), berou(l) 431. bertauder, bertouder 137. bloi afr. 433. brås(e) ostfr. 214. cahute, cajute 520. capuchier 238. Cerceneux, Cercené ostfr. 215. changier le sens 209 f. charpaigne 215. chavez 234. chevez 234 f. chiffe, chippe 522. choque ostfr. 215. coucher 284. cremzo ostfr. 216. cügneu ostfr. 216. cüla ostfr. 216. dayę ostfr. 217. debraye ostfr.217. Der(e) ostfr. 217. desver 202 ff. dusien ostfr. 218. enticier 237. erguchiei 238. Ernaut 131 f. fade 514. foubert 134. fourèhan wall. 218. gaignon afr. 517. garçon 281. geneschier afr. 218.

geyte ostfr. 218.

girouante ostfr. 219. goffe 524. guiche afr. 529. guichet 528. guige afr. 529. guiper afr. 530. guirbautz 132. guischet afr. 529. hareter 219. Hevlle wall. 220. ho wall. 220. huge, huche 513. huler afr. 527. hurler 527. jauger 220. juc, jucher 513. justisier 240. ler metz. 221. lohîre 221. loure 221. luiton 135 A. lurelle afr. 222. mainberta, mamberta, maynberta 133 f. maintagne ostfr. 223.

maraud, maroufle 432. marigaut 133. marir le sens 207. maroši Ivon, 223. māsa ostfr. 222. mests afr. 514. mets 514. metz afr. 514. mita ostfr. 224. mitan 433. mærzī ostfr. 224. moet afr. 224. muterne afr. 225. Naimeri 126. Naimes 126. nœri, pœri ostfr. 225. Orange 425 ff. ostā ostfr. 226. outree 205 A. palais 239. patis ostfrz. 226. piva lyon, 226. pris 239. puchié 238. quanse wall, 227. queuz afr. 233.

Qouarié ostfr.227. rabardel, robardel 135. Raimbaut 131 A. reciner ostfr. 227. remolair ost 227. rets, afr. rez 236. roberc 134 ff. roiz afr. 235 f. rotrouenge 282. rouain afr. 228, rouchié 238. sawño ostfr. 228. seuz afr. 238. sotre ostfr. 228. son, sen afr. 229. susee 205 A. tapiz afr. 237. trouver 516 f. uler 527. viquet, wiket afr. 528. viz 236. voivre ostfr. 230. voizon afr. 230. voque ostfr. 229. vouambe ostfr. wes ostir, 230.

Provaralisch.
Aurenga 427.
bart 268.
bertau 136, 189.
bloi 433.
falbert 134.
fauberto 134.
sout, soude 229.
trissar 238.
udolar 527.

spalisch. chirlar 528. fustagno 280. gorra 523.

Purtugiesischchirlar 528. gorra 523. huivar 527.

garawa ahd.,garbe mhd. 526. Thurm 280.

to promountain for the sections apar concernation. Or for four on how the later de Condrecore asino de agoi acceración a chamble o a lastrable. pone som fract or foundly to generalize the lawn and and one of the law to the form nace or a. L. 7800 and a mont de das outre-

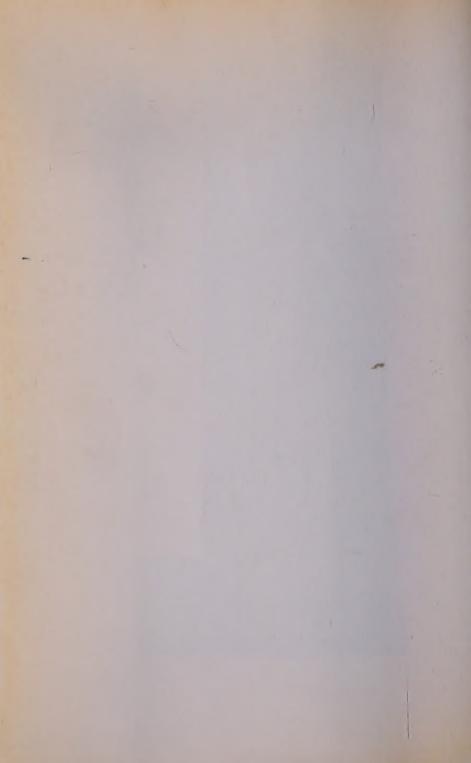



